

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

#### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + Ne pas supprimer l'attribution Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

#### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a>



R. 100

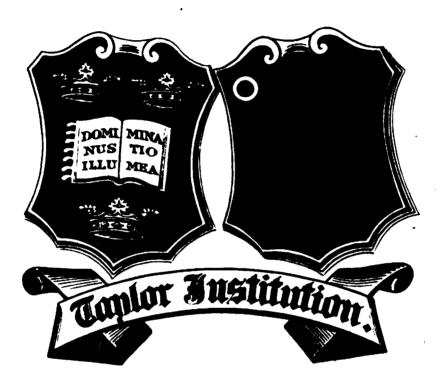



180 13 mal •

•• • . 

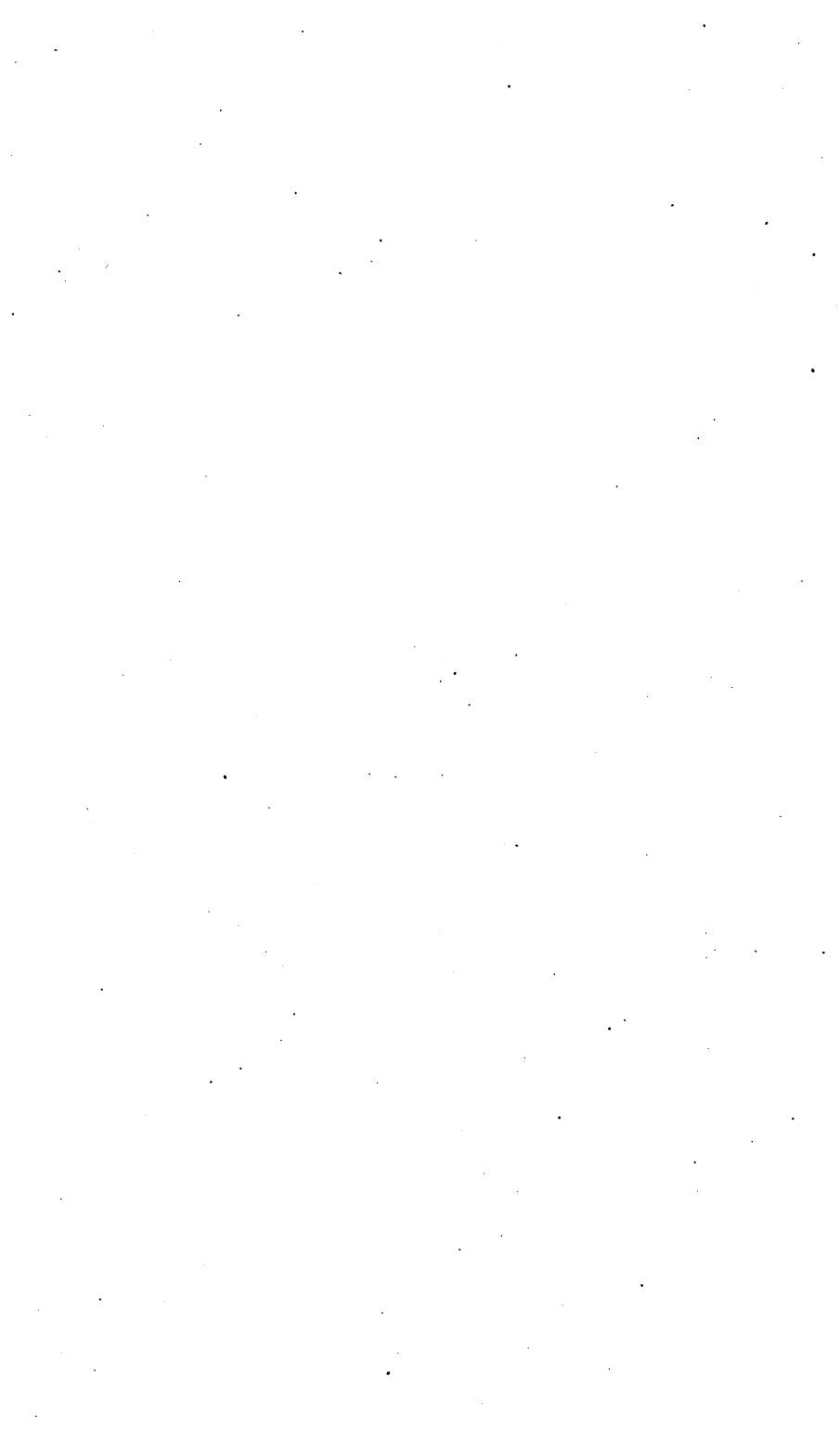

# HISTOIRE UNIVERSELLE.

PARIS. — TYPOGRAPHIE DE FIRMIN DIDOT FRÈRES, RUE JACOB, 56.

## HISTOIRE

## UNIVERSELLE,

PAR

## CÉSAR CANTU,

SOIGNEUSEMENT REMANIÉE PAR L'AUTEUR, ET TRADUITE SOUS SES YEUX,

PAR EUGÈNE AROUX,
ANGIEN DÉPUTÉ,
ET PIERSILVESTRO LÉOPARDI.

Come Premier.

## PARIS,

CHEZ FIRMIN DIDOT FRÈRES, ÉDITEURS, IMPRIMEURS DE L'INSTITUT DE PRANCE, RUE JACOB, 56.

M DCCC LIII.



.

•

**.** 

## INTRODUCTION.

Aucune science ne satisfait aussi complétement que l'histoire à cet immense besoin du bien, du vrai, du beau que l'humanité ressent avec plus de force à mesure qu'elle avance dans la voie que la Providence lui a tracée. Nouveaux venus dans ce monde; anneaux temporaires de la chaîne par laquelle se perpétue l'espèce au milieu de la destruction des individus, comment nous diriger si nous en étions réduits à notre seule expérience? De peu supérieurs à la brute, peut-être même plus malheureux qu'elle; poussés par l'instinct du plaisir ou par l'aiguillon du besoin, nous ressemblerions à des enfants qui, nés au milieu de la nuit, croiraient, en voyant apparaître l'horizon, qu'il est créé à l'instant même.

L'étude des hommes et celle des livres nous façonne à la vie, et devance pour nous l'expérience dont les précieuses leçons s'achètent si chèrement; l'une immédiate et réelle, l'autre plus diverse et plus vaste, toutes deux insuffisantes, si elles ne marchent ensemble. L'histoire, qui recueille dans les livres les études faites sur l'homme, allie heureusement les deux enseignements, et constitue le meilleur passage de la théorie à l'application.

Mais si l'histoire se réduit à une vaste collection de faits d'où l'homme prétende déduire une règle pour agir en des circonstances pareilles, l'enseignement qui en résulte est aussi incomplet qu'inutile, puisqu'aucun fait ne se reproduit avec les mêmes accidents. Elle acquiert une bien autre importance, lorsque l'on considère les faits comme la parole successive qui, d'une manière plus ou moins claire, révèle les décrets de la Providence; lorsqu'on les rattache, non à une idée d'utilité partielle, mais à une loi éternelle de charité et de justice. Il ne faut pas que, dans une sombre contemplation, elle dévoile et envenime encore les plaies sociales, mais qu'elle fasse tourner au profit des enfants la moisson des douleurs subies par les pères

1

et l'exemple des grandes catastrophes. Alors elle nous élève au-dessus des intérêts éphémères; nous devenons tous membres d'une association universelle appelée à la conquête de la vertu, de la science, du bonheur; elle étend notre existence à tous les siècles, la patrie au monde entier; elle nous rend contemporains des grands hommes, et nous fait sentir l'obligation d'accroître pour la postérité l'héritage que nous avons reçu de nos ancêtres.

Quelle pure satisfaction réjouit l'intelligence qui contempla d'une telle hauteur la morale et l'humanité! Les préjugés que nous dicte l'esprit de parti dans l'appréciation de nos contemporains font place à des opinions plus justes et!plus absolues; le sentiment moral redouble d'énergie, et nous perdons l'habitude de confondre le bien avec l'utile, le beau avec ce qui est conforme à nos passions et à l'opinion vulgaire. En nous familiarisant avec les arrêts d'une rigoureuse justice, sympathisant avec les sentiments généreux, nous apprenons à régler chacun de nos actes selon les lumières de la raison, à nous laisser guider par une philanthropie qui confond notre félicité propre avec celle de tous.

Ne produisit-elle d'autre bien que de mettre un frein au lâche égoïsme, cette gangrène de la société moderne, et d'encourager à des actes généreux, l'histoire serait déjà d'une immense utilité. Chaque fois que des passions contrariées ou de profonds chagrins nous amènent à ne voir dans l'homme que l'individu, quel dédain ne doit pas nous causer cette race humaine, ou folle ou perverse, orgueilleuse d'esprit, molle de volonté, qui s'égare dans un labyrinthe dont elle ne connaît pas l'entrée, dont elle ne trouvera pas l'issue, et qui, poussée par la violence, circonvenue par la fraude, se traîne au milieu de chocs aveugles et d'amères déceptions, de douleurs ou d'espérances, durant le peu de jours où le malheur la dispute à la mort! Échange d'hostilités déguisées, de bienfaits calculés, de caresses insidieuses, d'insultantes compassions; lutte étourdissante et sans relâche d'intérêts frivoles, au milieu des serviles convoitises des uns et de la lâche insouciance de la plupart; vieillards moroses qui repoussent tout progrès, et jeunes imprudents qui le compromettent pour vouloir trop le hâter : voilà le spectacle offert à l'homme ici-bas. Ne doit-il pas croire le monde livré aux caprices du hasard, ou jouet misérable d'une puissance envieuse et cruelle, se complaisant à voir les plus magnanimes

efforts succomber sous l'astuce ou sous la violence? Alors, intimidé ou désespéré, il prend le parti de jouir de l'heure fugitive, et se dit: « Cueillons les roses avant qu'elles se flétrissent. Jouissons aujourd'hui; nous mourrons demain.»

Mais quand l'histoire, concitoyenne immortelle de toutes les nations, embrasse d'un regard l'humanité entière, le spectacle d'une durée incommensurable modifie la brièveté de notre existence. Ce courroux mélancolique qu'on éprouve à se sentir isolé est vaincu par la pensée consolante de la fraternité avec toute la famille humaine, dans un but de régénération complète de l'individu et de l'espèce. Alors, à travers les volontés déréglées de l'homme, dans cette combinaison d'accidents que nous appelons hasard, nous reconnaissons une intelligence supérieure qui dirige les efforts individuels vers la conquête de la vérité et de la vertu, qui fait que la victime de la violence devient l'institutrice de ses persécuteurs, et que les fléaux de l'humanité en sont les bienfaiteurs.

Quand l'homme voit cette race de pygmées qui se soumet l'Océan, modifie les climats, arrache à la mer l'Égypte et la Hollande, pare de vignobles les forêts germaniques, il se persuade que sa raison et son libre arbitre ne sont pas serfs de la glèbe où il naquit. Quand il dénombre la succession des siècles et celle des générations, il échange le sentiment de son impulssance, sentiment douloureux comme un remords, contre cette consiance en soi et en autrui, première condition de la dignité de l'homme. En appliquant la logique aux événements, il trouve et rapproche les causes et les effets; il rencontre des exemples de chaque vertu et de chaque vice, il en déduit des règles de sagesse et de prudence, et il constate les limites assignées à l'humanité. S'il remonte le cours des âges antiques, et pèse les siècles les plus vantés, il apprend combien la dignité humaine commande de plus en plus le respect; la liberté du sauvage ou celle d'Athènes cesse alors d'exciter ses vœux. Se contentant du temps où il vit, il aperçoit des améliorations possibles, a la conscience de leur réalisation, et il se munit de patience pour ne rien précipiter. Bien plus : par les avantages résultant pour nous de ce que firent nos ancêtres, il apprend quelle est la destinée de chaque nation et de chaque siècle; il puise dans le passé la force nécessaire pour se lancer dans l'avenir, avec autant de maturité et d'expérience que de persévérance énergique et réfléchie. S'il remarque ensuite que chaque âge se rit de l'âge

qui l'a précédé ou s'apitoie sur lui, que chaque école ravale l'école contraire, que chaque système se prétend seul en possession de la vérité, que les mêmes faits obtiennent ici des trophées et là des supplices, sans que tant d'égarements nuisent au triomphe du bien général, son âme se dispose à la tolérance. Tolérance, dis-je, et non indifférence; non le doute vacillant et inactif, mais l'examen impartial de la lutte entre les principes de la liberté et de la servitude, entre la justice et le crime, entre les doctrines et les actions, l'intelligence et la force brutale; lutte d'où résultent des améliorations que n'ont pas même rêvées ceux qui agitent la cause de la société dans les écoles, dans les cabinets, à la tribune, ou dans les camps.

Une fois que l'homme a reconnu dans la conscience universelle que le meilleur moyen de perfectionnement consiste dans la plus grande dose de liberté civile en harmonie avec l'ordre et l'égalité, il trouve reproduite en lui-même la série des sentiments qui, durant de longs siècles, se sont développés dans l'humanité entière; il sent qu'un combat semblable à celui des pouvoirs politiques s'engage entre ses facultés personnelles; et il comprend que les hommes, à l'exemple des nations, se perfectionnent, et même avec une rapidité proportionnée à la courte durée de leur existence. Combien l'histoire lui est profitable pour obtenir l'harmonie de la raison avec l'imagination et l'intelligence, harmonie qui fait une si grande part du bonheur! Par l'histoire est comblé le vide d'affections réelles, désolation de la vie; par elle aussi sont dirigés vers un noble but l'amour et l'admiration qui deviennent la cause de tant de peines, s'ils sont ignorés ou mal compris. Cette force incessante qui renverse des empires et des institutions en apparence éternels, ne doit-elle pas nous être une consolation quand, dans le cours de la vie, une espérance est détruite par une espérance, un désir par un autre, quand nos sentiments sont froissés, quand nos projets les plus magnifiques s'évanouissent comme les rêves d'une nuit: mieux inspirés alors, nous ferons trêve aux vaines lamentations, souvent aussi injustes que celles de l'insecte qui maudirait l'ondée sous laquelle reverdit la feuille dont il se nourrit; la douleur commune ranimera en nous le sentiment de la fraternité. En étudiant l'histoire, le cœur du faible s'élève, par la certitude que ses efforts, tout débiles qu'ils puissent paraître, aideront au triomphe universel; et la honte s'accroît dans le cœur de celui qui se traîne bassement derrière la foule, ou de

l'écrivain dont l'esprit se consume en d'inutiles labeurs, en futilités corruptrices, et qui, recherchant de misérables querelles et d'ignobles victoires, se fait le complice des forts et des pervers pour amener l'avilissement public. Les grands écoutent sa voix, comme le triomphateur celle de l'esclave placé sur son char pour lui rappeler qu'il est mortel. Le lâche qui a trahi ses frères pourra bien faire taire par la violence les imprécations de ses contemporains, mais il lit son avenir dans les louanges que Plutarque dispense à la vertu, et dans l'infamie dont Tacite stigmatise le vice. Qu'un tyran élève des pyramides en témoignage éternel de son orgueil, l'histoire y gravera, plus durablement que sur le granit, ce qu'elles coûtèrent de larmes à un peuple opprimé; enfin, au juste enchaîné elle montrera les couronnes tardives, mais sûres, mais immortelles, qu'elle réserve à la vertu.

Combien d'ailleurs ne s'est pas accrue l'importance de l'histoire par les applications qui en ont été faites à toutes les sciences, à une époque où l'on a pour principe de n'accorder foi qu'aux faits, et où l'on ne demande qu'à eux seuls la solution de tous les problèmes! La littérature y apprend à se connaître elle-même dans son origine et dans ses progrès; elle s'y habitue à ne rien dédaigner, à ne rien idolâtrer. La philosophie, pour trouver les propriétés absolues de l'être, recueille ses enseignements et réprouve les élucubrations solitaires qui divisent dans l'esprit ce qui est uni dans la nature : car l'histoire, dans ce qu'elle contient de plus utile, ne sépare jamais la raison de l'exemple; elle ne renie pas les faits comme certains théoriciens, et ne s'y attache pas exclusivement comme les empiriques; tout en accordant son attention aux intérêts, ce n'est point aux dépens de la justice, comme les épicuriens, et ne nie pas, avec les platoniciens, que l'aiguillon de la nécessité soit nécessaire aux progrès et aux découvertes. La politique (j'embrasse sous ce nom les sciences de la législation, de l'administration, de la jurisprudence) apprend de l'histoire le caractère d'un peuple, ses mœurs, son degré de civilisation, pour évaluer plus justement les éléments sociaux, les placer au rang qui leur revient, les faire revivre dans la société comme ils furent produits dans l'histoire. L'économie politique, qui recherche les lois de la production, de la distribution et de la consommation de ce qui sert au bien-être matériel, ne peut déduire que par les faits recueillis dans l'histoire la théorie mathématique de la

société, l'équilibre entre les besoins et les moyens de les satisfaire. Car nous sommes en grande partie ce que nous firent nos aïeux, et la raison du présent existe dans un passé que ne sauraient changer une bataille, un décret, une révolution : si l'on n'en tient pas compte, on ne pourra enfanter que des constitutions inapplicables, comme celle de Rousseau pour la Pologne, ou de Locke pour la Caroline,

Que si le spectale de l'humanité est déroulé devant nos yeux sur une toile dont la variété donne au style l'animation et le coloris, et dont la grandeur lui imprime la majesté; si l'historien, se sentant l'interprète des faits, raconte à ses contemporains, avec une dignité naïve et respectueuse, les gloires, les infortunes, les crimes, les vertus des ancêtres; si, à travers les obstacles de l'ignorance, de la vanité, du fanatisme, de la tyrannie, il suit les progrès de la civilisation avec amour et avec la franchise de la raison, aussi éloignée du sarcasme de l'impie que de la crédulité du superstitieux; s'il ose déplaire aux vivants et affronter les passions ou l'insouciance contemporaines, sans jamais professer le mensonge utile, ni taire la vérité qui fait de tièdes amis et des ennemis ardents, combien n'y puisera-t-il pas de sublimes jouissances et d'instruction sociale! combien cette littérature, qui s'est abaissée en se montrant trop souvent frivole, haineuse, babillarde, ne s'ennoblira-t-elle pas quand elle ne réveillera plus que des sentiments généreux! Si l'intime conviction et la sympathie pour la classe la plus nombreuse et la plus négligée communiquent à la pensée et à la parole cette puissance qui commande l'attention, on verra diminuer la malheureuse habitude de feuilleter les pages sans les méditer, de rechercher ce qui brille et plaît, de préférence à ce qui est utile et bon; on sortira de cette apathie qui accepte sans examen, blâme ou loue de confiance, a horreur de toute fatigue, et se blesse de tout ce qui est dit avec franchise et vérité.

Reconnaissons donc qu'au rôle de l'historien appartient aujourd'hui cette sainteté et cette vénération que la poésie avait obtenues en d'autres temps.

Méthodes historiques. Mais dans ce sacerdoce des nations, dans cette sublime culture du bien, du beau, du vrai, comme en toute autre chose, le mode varie selon les temps et les opinions. Tout d'abord l'histoire ne s'écrit pas, elle se fait; et les mythes nous révèlent l'individualité d'un peuple, ils sont l'histoire nationale telle que son génie la conçut, qu'elle s'accorde ou non avec les faits. Cette

manière de procéder se reproduit au berceau des sociétés modernes. Ainsi Roland, dont Éginhard fait à peine mention, devient, du fait des traditions populaires, un héros en rapport avec leurs inclinations et leur état social : ainsi l'aventure de Guillaume Tell est racontée sous des noms différents dans Saxo Grammaticus, ancien chroniqueur scandinave; ainsi les Abencérages et les Zégris, thèmes perpétuels des romances espagnoles, et dont l'histoire ne cite pas même les noms, nous montrent sous son véritable jour la lutte entre les Maures et les chrétiens. En étudiant ces altérations, un esprit sagace arrive à expliquer les mythes d'Hercule, de Thésée, de Brahma; et qui veut suivre les changements subis par les histoires d'Alexandre et de Charlemagne, apprend à lire avec plus de fruit les expéditions de Ninus et de Sésostris, ou la lutte entre les patriciens et les plébéiens, représentée par les symboles historiques de Rome primitive.

Ces traditions sont conservées sous la forme poétique, et transmises de père en fils avec toutes les erreurs propres à l'enfance des peuples, sans connexion de causes et d'effets, sans songer à aucun enseignement. Écoutées avec l'attention que prête encore aujourd'hui l'Arabe du désert aux récits des vieillards, elles ont dès lors pour but d'exciter la curiosité par le merveilleux, de flatter la vanité des nations et des races en fomentant les croyances vulgaires. C'est ainsi qu'à son début l'histoire se montre à nous chez tous les peuples, excepté chez celui à qui elle fut dictée par Dieu lui-même; et les milliers de siècles dont l'Inde et la Chine remplissent leurs chroniques, loin de prouver l'antiquité du genre humain, attestent, au contraire, combien il est jeune, pour avoir pu si récemment encore se délecter à des amusements aussi puérils.

L'histoire du grand Hérodote est toute poétique: il s'applique à composer une épopée d'un intérêt soutenu, aux parties bien proportionnées, aux ornements flatteurs, dont la Grèce est le héros devant lequel s'abaisse tout le reste de l'humanité. Hérodote et ceux qui le suivirent immédiatement avaient peu de lecture, ne faisaient guère usage de la critique, citaient vaguement, et avaient presque uniquement en vue leur cité et ses relations avec la confédération hellénique; mais ils recherchaient une érudition qui ne s'acquiert pas dans les livres, voyant avec leurs propres yeux, et transmettant à leurs lecteurs l'impression qu'ils avaient reçue des lieux mêmes. Bien

que semblables à ceux qui transcrivent les hiéroglyphes sans les comprendre, les interprétant à leur guise, et quelquefois les reproduisant à faux, on est avide d'apprendre d'eux, comme il arrive pour les navigateurs du quinzième siècle, comment ont vu les choses ceux qui les virent les premiers.

Histoire classique.

De même que les poëmes d'Homère déterminèrent la forme des épopées subséquentes, ainsi les applaudissements donnés en Élide au père de l'histoire poussèrent ses successeurs à l'imiter dans la composition, dans la forme et dans le style. De Thucydide à Ammien Marcellin, nous trouvons des annales, des vies, des commentaires de mérite divers, et parfois éminent, mais sans esprit de suite et d'ensemble, sans le but de représenter tels qu'ils sont une nation, un siècle, un héros, les désastres et les conquêtes du genre humain et de la liberté. Voilà pourquoi Aristote plaçait l'histoire au-dessous de la poésie, comme un art auquel suffisait un fait vrai ou faux pour déployer tout le luxe du style et de la rhétorique. Hérodote déclare écrire afin que la mémoire des grands et merveilleux exploits ne se perde pas; Thucydide, parce qu'il croit la guerre du Péloponèse plus digne de souvenir que toutes les précédentes; Tite-Live laisse à l'écart les particularités qu'il désespère de retracer avec un certain appareil, et s'arrête volontiers à l'endroit favorable pour une description, pour une harangue; Justin loue Trogue-Pompée de ce qu'il procura aux Latins la facilité de lire dans leur langue les hauts faits des Grecs. Vous trouverez bien çà et là dans Polybe de judicieuses observations: à son exemple, Salluste s'efforça de remonter des effets aux causes. Il est vrai que Cicéron appela l'histoire l'institutrice de la vie. Caton, Varron, Denis d'Halicarnasse s'appliquèrent à recueillir les origines et à déchiffrer les antiquités, mais sans sortir pour cela du sillon tracé; ils ne déposèrent pas l'égoïsme des sociétés d'alors; ils ne portèrent pas leurs regards au delà des faits partiels, et ne subordonnèrent pas la forme à la pensée. Je ne parlerai pas de Suétone, quêteur d'anecdotes; mais Plutarque même, éclectique de style, d'érudition, de morale, Plutarque, qui, dans sa naïveté même, se montre le fruit d'une société décrépite, nous fait-il connaître entièrement et Solon, et Aratus, et Pompée? Tacite, dont l'indignation aiguillonna le génie pour pénétrer au fond des actions et sonder leurs causes, fait voir à nu les personnages et les faits; mais en vain l'interrogerez-vous sur les lois, les mœurs, les arts, la religion, sur ce qui constitue le caractère d'un peuple. Ses renseignements exacts, mais égrenés et incomplets, ne vous feront pas comprendre l'esprit du gouvernement impérial; les yeux sur Rome, il ignore les mœurs de l'Asie, et jusqu'à sa géographie; il regrette la république sans s'apercevoir qu'elle a péri irréparablement sous ses propres coups; il voit apparaître une secte d'hommes exempts des vices qu'il reproche aux autres, mais il les confond avec les astrologues et les magiciens; il raconte les persécutions auxquelles ils sont en butte, sans s'inquiéter si elles sont justes, sans s'apercevoir que la religion de Numa tombe en ruine, et que le monde est mûr pour une régénération. En somme, l'art était l'idole perpétuelle des anciens écrivains. Des discours aussi beaux que peu vraisemblables devaient varier le récit, et suppléer pour l'historien la tribune devenue muette. De là résulte que le côté pittoresque de l'histoire, la reproduction exacte des usages, les particularités les plus précises et les plus intéressantes étaient abandonnées à l'érudition. Tite-Live ne fait pas même mention des traités de commerce entre Rome et Carthage, et Tacite n'aurait jamais inséré dans son récit historique la peinture des mœurs des Germains.

En s'occupant ainsi d'offrir un appât plutôt que des leçons sévères, l'historien ne songe pas au perfectionnement de l'espèce par les souffrances de l'individu; il étouffe dans le sentiment de la patrie la bienveillance universelle, et maudit chez le barbare ce qu'il applaudit chez le Grec et le Romain. Puis le lecteur, qui se contente de fleurs de rhétorique et d'ornements artificiels, s'habitue à considérer plus le brillant que le vrai, à séparer les idées du beau et du bien, à préférer la force désordonnée qui déborde à la force régulière qui persiste; ainsi se fomente cette sympathie pour les événements heureux, dangereux penchant de la nature humaine.

Au déclin de la puissance romaine, n'apparaissent plus que des compilateurs et des abréviateurs; puis, une fois qu'elle a succombé par les vices du dedans et par les invasions du dehors, l'histoire, en un silence morne comme celui qui succède dans la nature au fracas de la foudre, ne trouve plus de voix pour raconter l'événement le plus notable de l'antiquité.

Et cependant, tandis que les Byzantins du Bas-Empire s'obstinaient à modeler sur des formes antiques des sentiments et des faits d'une nature nouvelle; tandis qu'à force d'art ils ne parvenaient qu'à se rendre inutiles et fatigants, en Occident, l'histoire, de même que tout autre genre d'études, se refugiait dans les cloîtres. C'était, il est vrai, une position favorable pour observer les faits d'un point de vue élevé en même temps que sûr; mais l'ignorance universelle ne permettait guère d'espérer y rencontrer une intelligence capable d'embrasser dans son ensemble un mouvement aussi varié, et de distinguer les détails accidentels de ce qui méritait d'être transmis à la postérité. La plupart, écrivant pour leur monastère et pour leurs frères en religion, se bornent à des événements très-partiels, et, avec une inculte bonne foi, racontent ce qu'ils voient; mais ils voient mal. Quant. à l'état général de la nation, aux mœurs, aux usages, c'étaient choses si naturelles à leurs yeux, qu'ils ne les croyaient pas le moins du monde dignes d'être mentionnées.

Voilà pourquoi l'époque à laquelle le genre humain marcha d'un pas plus hardi resta privée d'historiens; et le rétablissement de l'empire d'Occident, les croisades, la formation des communes, furent loin d'avoir, aux yeux des plus habiles, l'importance qu'ils méritaient: aussi, lorsque nous demandons aux chroniqueurs de nous aider à résoudre le problème compliqué de notre situation actuelle, nous abandonnent-ils dans une obscurité complète. Les persécutions, les hérésies, les barbares, n'avaient pas laissé le temps au christianisme de renouveler les études comme il avait renouvelé l'esprit de la société; ce qui fit conserver la forme païenne, la philosophie d'Aristote et l'adoration des classiques. Quand parfois, tout rudes et incultes qu'ils sont, ils abandonnent pour un moment le ton de la chronique, c'est pour revenir au faire antique, à la dignité factice, aux harangues fleuries, aux descriptions de batailles, aux jugements modelés sur les souvenirs de Rome et d'Athènes.

Si, néanmoins, l'enfance des idiomes nouveaux et la décadence des anciens; si une morale pleine de préjugés, une politique étroite, sont pour eux autant d'entraves, combien les rend précieux cette tidélité naïve et comme transparente avec laquelle ils exposent leurs propres opinions et celles de leur temps! C'est donc plus le narrateur que les narrations qu'il faut étudier en eux. On remarque chez les plus vieux l'effroi d'un orage qui plane de plus en plus menaçant, un regret farouche du passé; puis, après le dixième siècle, la lueur d'espoir avec laquelle ils saluent une ère nouvelle; enfin, la crédulité impassible de ceux qui racontent les croisades, « par le besoin de recorder aux hommes combien pâtirent les guerriers dans leur glorieuse con-

quête. » On trouvera dans Villehardouin, dans Joinville, Froissart, Holinshed, Pâris, chez les auteurs espagnols, le sentiment vrai des guerres saintes et de la chevalerie; de même que dans Dino Compagni, dans Jamsilla, dans les Villani, la condition réelle des communes italiennes. Parfois la grandeur des événements les pousse presque par instinct jusqu'au sublime, et leur fait lancer des éclairs qui aident les esprits d'élite à retrouver, par de justes inductions, de précieuses vérités. Il y a plus : le sentiment religieux, chez eux prédominant, en élève quelques-uns au-dessus des intérêts d'un jour et d'un pays, et leur fournit une mesure plus généreuse pour reconnaître ce qui est juste et pour évaluer les angoisses des victimes. Aussi, sous leur simple ignorance, sent-on une bien autre vigueur que dans les exercices scolastiques et décrépits des Byzantins ou dans les chroniques orientales; car dans celles-ci l'homme se montre frivole et n'apparaît qu'à demi, jamais ne brille une pensée qui révèle le fond du cœur humain, ni les malaises sociaux, ni les grandes raisons du bien et du mal.

Ces premiers pas dans la carrière donnaient à espérer qu'avec le secours d'études meilleures viendrait à éclore une forme d'histoire originale; mais la prise de Constantinople inonda l'Italie et l'Europe de rhéteurs, qu'on s'obstine encore à nous prôner comme les régénérateurs des lettres dans le pays qui avait déjà produit Dante, Pétrarque et Boccace, tandis que ces étrangers ne firent réellement que repousser l'esprit humain sur les traces des anciens, et, en entravant les hardiesses du génie, ils réduisirent toute science à l'imitation.

Alors, de même que la poésie et les beaux-arts, qui déjà avaient enfanté la Divine Comédie et les cathédrales, renoncèrent à la naïveté, aux idées, aux formes nationales et chrétiennes pour se refaire grecs et latins, l'histoire se remit à la suite des anciens. Observez les premiers historiens, tant nationaux qu'étrangers: vous les verrez, dans la forme, entachés d'imitation, tandis qu'au fond ils pèchent par le défaut de critique dans l'appréciation des sources et par leur admiration exclusive pour les faits éclatants, sans se douter même de la partie intime, la seule véritablement instructive. Les vicissitudes du gouvernement et du pouvoir, qui ne s'altèrent pas seulement par les changements extérieurs; les coutumes et les opinions au milieu desquelles les personnages ont vécu; leurs intentions, la justice ou l'iniquité de leurs entreprises, déduite, non des con-

ventions humaines, mais des principes éternels; les désirs, les craintes, les griefs de cette foule qui ne prit nulle part aux événements publics, et qui en subit les effets; les éléments, en un mot, d'où peut sortir un sage et majestueux jugement sur les faits, disparaissent sous la plume des écrivains de l'école classique. Machiavel, qui, le premier, appliqua son esprit à trouver des causes lointaines aux événements, créa une œuvre sans modèle, dans laquelle un style d'une nudité énergique, comme celle des athlètes, lui servit à graver sa pensée avec autant de facilité que de profondeur, Machiavel lui-même, au fond, est tout classique. Plein d'enthousiasme pour le triomphe, d'admiration pour toute témérité civile, Rome lui paraît grande, comme à Polybe, parce qu'elle subjugua tant de peuples et leur ravit, par force ou par ruse, richesses, lois, liberté, indépendance; tel était l'exemple qu'il proposait aux tyranneaux d'Italie: exterminer sous le glaive ou envelopper d'un réseau d'artifices tout ce qui résistait, et égorger des hécatombes humaines à l'idole d'une grandeur uniquement fondée sur la force. Voilà quelle est l'homicide conception politique du secrétaire florentin, tellement éloigné des idées modernes, que les érudits discutaient entre eux s'il parlait ironiquement ou de bonne foi; mais déjà le bon sens populaire avait prononcé, en donnant le nom de son auteur à cette malheureuse politique qui, dès qu'elle se propose une fin, n'hésite pas dans le choix des moyens entre la justice et l'iniquité, entre l'astuce et la violence : politique dont l'Italie est dénoncée comme l'inventrice par ceux qui l'en ont rendue la victime.

Machiavel cependant tient déjà du moderne; il introduit la discussion dans l'histoire, et tend à réduire la série des faits à une thèse philosophique. Il est suivi dans cette voie par le subtil Comines et par Guicciardini. Ce dernier, plus servile imitateur des anciens, prolixe dans ses harangues, inanimé dans ses descriptions, d'une indifférence immorale dans ses jugements, brille au premier rang parmi ceux qui font de l'histoire un exercice d'éloquence, une étude dans l'art de mettre en relief un personnage ou un événement, en rejetant dans l'ombre la foule qui n'a pas de nom.

Un jugement aussi sévère nous est inspiré par la conviction qu'une telle manière d'envisager l'histoire ne satisfait plus aux besoins de notre époque. L'Italie elle-même (le seul pays qui en offre encore des exemples éclatants), l'Italie invoque d'autres

formes qui, n'étouffant pas le vrai sous le beau, contribuent à donner une vigueur nouvelle aux esprits, à la civilisation, à l'économie sociale. Il faudrait avoir, trois siècles durant, tenu les yeux clos sur la marche de l'humanité, pour n'avoir pas vu d'autres idées grandir immensément à côté de celle de la force. On laisse désormais aux Chinois les récits dans lesquels tout ce que fait la nation est attribué au roi seul. On ne croit plus maintenant aux changements dans les lois imposées par un législateur, aux institutions créées par un décret, aux révolutions produites par une conjuration. Il faut qu'il soit tenu compte de l'humble bonheur du plus grand nombre, à qui une loi importune, un tribut corrupteur nuisent plus qu'une atrocité instantanée. On n'hésite pas à croire que celui qui adapte la boussole aux voyages sur mer, ou applique au mouvement un agent nouveau, ou importe le chameau dans l'Afrique méridionale, est plus digne de mention que celui qui emploie la force brutale et se révèle sous les noms d'Attila, de Gengis-Kan ou de Tamerlan, ou se déguise sous ceux plus classiques de Sésostris, de Cambyse et de Napoléon.

Inutile encore de chercher dans les chroniques et dans les an- Annales, ménales l'accord du vrai, du bien et du beau. Les travaux si re- niques. commandables des PP. de Saint-Maur, des Bollandistes, des du Cange, des Baluze, des Montfaucon, des Canciani, des Leibnitz, des Muratori, et ceux que nos contemporains poursuivent avec une noble patience, sont des matériaux appelant l'étincelle de vie de qui saura la leur communiquer. Je crois pouvoir ranger dans la même classe les histoires en tableaux synoptiques, invention de notre époque, celles, par exemple, de le Sage et de Longchamps; œuvre laborieuse pour qui l'entreprend, utile à consulter, et aidant l'attention par le secours des sens, mais où l'aridité de l'exposition, l'indifférence entre le certain, le probable et le faux, l'exclusion de tout lien, excepté celui du temps, élément si accidentel, ne sauraient se représenter à nous que comme une trame composée de fils calculés seulement quant à la longueur, et attendant le tissage pour offrir un dessin et servir à un usage quelconque.

Le rôle des chroniques est rempli aujourd'hui par les gazettes. Nos neveux auront à dépenser plus de fatigues pour démêler la vérité dans leurs révélations, que nous avec les chroniqueurs du moyen âge. Ceux-ci, grossiers, mais non pas vendus, trompés, non trompeurs, jugent mal les faits, mais ne

renient pas leur sentiment intime, et ne font pas pompe de couardise.

De bonnes chroniques des temps modernes sont les Mémoires. La Retraite des dix mille, les Commentaires si originaux de César, les Anecdotes de Procope, ne permettent pas de dire que les anciens ne les connussent pas. Mais ils ont acquis chez les modernes une tout autre importance, surtout chez les Français, qui semblent là sur leur terrain. Qu'ils vous fassent, avec le sire de Joinville, observer dans les croisades un mélange de rudesse septentrionale, de sentiments évangéliques, de légèreté française, de chevaliers allant conquérir des couronnes qu'ils ne porteront pas; qu'avec le Loyal serviteur ils vous racontent les prouesses de Bayard sans peur et sans reproche; qu'avec Froissart ils ne s'occupent que de tournois ou de passes d'armes; qu'avec le cardinal de Richelieu enfin ils discutent la raison politique des événements, tout y est dramatique : les erreurs, les vanteries, les mensonges même y abondent, mais sans anachronismes de mœurs et de caractères : tout, jusqu'à la langue et au style, vous aide à vous retracer l'époque, mieux que les histoires proprement dites. Benvenuto Cellini, et les vies des artistes et littérateurs, nous ont conservé par lambeaux la véritable histoire d'Italie; c'est là que la postérité apprend à connaître le peuple dont ils sont sortis. On sent le dévergondage de la Fronde dans le spirituel caquetage du cardinal de Retz. Henri IV se montre à nu dans ceux de sa femme, de la princesse de Condé, et dans les Économies royales de Sully. Si Voltaire n'a pu faire du Siècle de Louis XIV qu'un livre de parti, madame de Motteville et la duchesse de Montpensier percent à jour le château et les boudoirs. Saint-Simon nous montre avec causticité l'ensemble et les détails, les pompes et les misères du grand siècle. Mesdames de Maintenon et de Sévigné réduisent à ses proportions naturelles ce Louis, que ses contemporains trouvèrent supérieur à tous, jusque dans sa stature, tant il connaissait à fond son métier de roi. La révolution française, la cour et les camps de Napoléon, seront à leur tour bien mieux révélés par ces confidences partielles que par les historiens qui se hasarderaient sérieusement à fouler un terrain encore brûlant. Car c'est dans les Mémoires qu'apparaissent et le peuple, et les joies, et les douleurs de la classe la plus négligée, que s'épanchent les secrets de l'âme et de l'intelligence, que l'on sent enfin cette vie active qui, dans la plupart des historiens, ressemble aux secousses du galvanisme.

Mais, dans le siècle passé, l'histoire prit une autre direction sous la plume de ceux qui, s'arrogeant le nom de philosophes, philosophique. proclamaient l'émancipation du genre humain. L'école philosophique ne pouvait toutefois se dire nouvelle, puisque déjà Machiavel avait cherché à ramener son récit à une théorie sociale, et que Fra Paolo Sarpi exploita les faits pour attaquer la Rome papale en faveur de Venise et de l'autorité laïque : tentative qui ne rehaussa pas l'histoire, mais qui agrandit le pamphlet; car son récit ressemble à ces dossiers présentés par les avocats à l'appui de leurs assertions. Le cardinal Pallavicino descendit en lice contre lui, se servit des mêmes armes, plus l'ennui d'une réfutation, mal racheté par le charme du style et la puissance de la vérité.

Mais, quand l'histoire fut conviée à se liguer avec les autres sciences pour anathématiser tout ce qui jusqu'alors avait été révéré, elle substitua aux faits, éternel langage de Dieu, les opinions, langage éphémère des hommes. Sublime conception, sans doute, que celle de réunir arts, sciences, morale, littérature, pour exprimer la même idée sociale, pour révéler ainsi l'unité des lois du monde et tout coordonner pour le bien-être présent : mais, les intentions fussent-elles loyales, l'état de la société d'alors égarait ceux qui l'avaient conçue. Deux siècles se heurtaient l'un contre l'autre; la noblesse, le clergé, la monarchie, le peuple, au lieu de s'équilibrer l'un par l'autre, s'embarrassaient réciproquement, et se faisaient une sourde violence; présage certain, pour les esprits d'élite, d'un imminent conflit. Mécontents donc de la société présente, ils en maudissaient les éléments, sans songer qu'ils avaient marché de conserve avant de se déclarer ennemis, et les considéraient, depuis l'origine, non comme des forces morales, mais comme des rivaux importuns. De là cette haine fanatique contre les coutumes et les institutions antérieures, haine qui se manifestait tantôt dans un bon mot, tantôt dans les énormés volumes de l'Encyclopédie. La censure empêchait-elle de combattre à visage découvert les nobles, les prêtres, les trônes encore debout, on s'en prenait aux seigneurs féodaux dans leurs niches de pierre, et aux pontifes sanctifiés; les croisades n'étaient plus que du fanatisme; saint Louis un homme de bien, jouet de ses illusions; Charlemagne un clerc armé; Grégoire VII et Innocent III, deux intrigants mélant le royaume du ciel à ceux de la terre; et l'on

allait jusqu'à applaudir le triple sacrilége, religieux, moral et patriotique, contre la Pucelle, libératrice de la France; sacrilége commis par celui qui chantait la petite fossette de madame de Pompadour, par celui qui sollicitait l'appui de la duchesse de Créqui-Lesdiguières pour faire ériger en marquisat sa terre de Ferney, comme une gloire et un bonheur de sa triste vie.

Ce qui venait encore en aide aux philosophes dans leur guerre de plaisanteries et de sarcasmes, c'était la vogue où était alors l'idéologie. Grâce à elle, les questions de fait étaient arrachées au domaine de la réalité, à force d'abstractions, de combinaisons et d'alternatives, jeu bizarre auquel on donnait le nom d'analyse. Voulait-on battre en brèche la noblesse d'alors, frivole, amaigrie, viciée jusqu'aux os? on ne s'enquérait pas de quelle manière, en se posant jadis entre les monarques et le peuple, elle avait contribué aux franchises et à la civilisation du plus grand nombre; mais on disait: « Les hommes naissent égaux, toute inégalité dans la société est donc injuste. » On disait de même: «La religion doit être un rapport entre Dieu et l'homme, donc c'est chose libre et individuelle; donc point de culte, point de sacerdoce; arrière tout le cortége de l'imposture. » C'est ainsi que le clergé devenait une phalange de fanatiques, hostile à toute instruction; la noblesse, « une bande d'assassins, le faucon au poing, intitulés comtes, marquis et barons. » Les formules abstraites de rébellion, de droit héréditaire, de conspirations réprimées, de légitimité, de coups d'État, étaient substituées aux faits précis : les mots de roi, de liberté, d'esclaves, devaient exprimer la même chose à Londres et à Persépolis, pour les contemporains de Périclès et pour ceux de Washington. Dans les invasions des Lombards, des Saxons, des Normands, il n'y avait rien à voir de plus qu'un changement de dynastie; qu'une révolte dans la ligne lombarde; que des concessions royales dans la grande charte et dans l'affranchissement des communes. C'est ainsi qu'à grand renfort d'abstractions, on privait l'histoire des secours que doivent lui prêter l'examen et l'expérience; qu'on la rendait ignorante du passé, abusée sur le présent, stérile pour l'avenir.

On conçoit que les passions, tant qu'elles sont en jeu et menacées dans leur action, peuvent nuire à l'impartialité; mais, quant aux événements depuis longtemps consommés, il semblerait qu'il ne s'agit que de rechercher et d'exposer loyalement

la vérité. Loin de là : l'esprit de système et le préjugé faisaient descendre l'historien du poste élevé d'où il distribue l'infamie et la gloire, pour le mêler à de petites escarmouches, et lui suggérer des sophismes encore plus subtils que ceux dont auraient pu s'étayer les intérêts engagés dans la lutte. Pour recueillir ce qu'on appelait l'esprit des faits, on dénaturait les intentions, en créant des rapports arbitraires entre un premier fait et le caractère de ceux qui lui succédaient. L'historien, poëte dans l'antiquité, devint un avocat qui avait raison en pro--portion de ce qu'il savait mieux parler ou se taire; car on ne récusait pas les faits, on les rapportait seulement à sa guise. En effet, exagérez certaines particularités; supprimez-en d'autres par des subterfuges habiles; faites briller ici la lumière, tandis que là vous renforcez l'ombre; admettez comme incontestables certaines traditions qui vont à votre gré, en même temps que vous déchaînez la critique contre celles qui vous gênent; déguisez le vide des faits sous l'appareil des systèmes; tournez une vertu en ridicule, tandis que vous couvrez un crime de la sauvegarde d'un bon mot, il vous sera facile de représenter Julien l'Apostat comme un héros et Grégoire VII comme un furieux; d'élever au ciel Dioclétien, qui renonce à l'empire du monde, et pour le même acte d'accuser de lâcheté le pape Célestin.

Qu'il me soit permis de m'arrêter quelque peu sur cette école dont les tristes doctrines ne se sont pas bornées à envahir la littérature. Bien qu'elles aient perdu de leur crédit dans les pays les plus éclairés, je les vois encore inspirer, dans quelques autres, tantôt des redites de société, tantôt des écrits auxquels, pour être applaudis comme des actes d'énergie, suffit le courage inconsidéré de traiter légèrement les choses les plus graves, de tourner en dérision les opprimés, et de lancer le sarcasme contre la religion, la liberté et les convictions profondes. Or, une assurance dogmatique dans les décisions, une verve maligne dans certains portraits, un mode d'observation ingénieux, un petillement perpétuel d'arguties, étaient précisément les procédés au moyen desquels les historiens dont je parle caressaient la propension native de l'homme pour ce qui est défendu, et aiguillonnaient la satiété d'un siècle crédule envers tous ceux qui ne croyaient à rien. Ajoutez à cela l'esprit de coterie, qui fait porter au ciel ceux qui se mettent à sa remorque, déprécier quiconque ose aller contre le courant, et vous vous expliquerez comment acquirent si haute renommée les malencontreux efforts de Mably déraisonnant toujours sans jamais rien dire; les déclamations sentimentales de Raynal et de Diderot; les interminables plaidoyers de Hume, et le vide vaniteux auquel Millot réduit non-seulement son propre récit, mais encore les œuvres dans lesquelles il puise. Vous comprendrez aussi comment on ne tarit pas en louanges sur les récits décousus de Gibbon, dans lesquels on ne sait ce qui domine le plus, ou la mauvaise foi, ou l'élégance guindée, ou les continuelles tendances vers un but unique, celui de dégoûter de toute institution religieuse. Vous concevrez comment furent admirés, et Boulanger, qui sanctifie le hasard pour en faire découler la religion, et Bailly et Dupuis, qui multiplient les siècles pour ne faire des oultes, quels qu'ils soient, que des archives d'observations astronomiques; et les amis de d'Alembert, qui regardaient la connaissance des faits « comme étant seulement d'une néces-« sité convenue, comme une des sources les plus ordinaires de « la conversation, en un mot, comme une de ces inutilités si né-« cessaires qui servent à remplir les vides immenses et fré-« quents de la société (1). » Vous saurez enfin la valeur des éloges prodigués à toute cette foule, chez laquelle ressort peut-être encore moins la hardiesse de l'entreprise que la manière frivole dont elle fut tentée; en tête, il faut citer l'auteur de l'Essai sur les mœurs, ouvrage plein de verve, de sarcasme et d'ignorance (2).

(1) D'ALEMBERT, Réflexions sur l'histoire.

' (2) Comme l'on prétend que c'est la mode aujourd'hui de faire de la religion, je rapporterai le jugement d'un contemporain de Voltaire, d'un écrivain qui ne peut être suspect aux contradicteurs.

« J'étais, dit Mably, très-disposé à pardonner à Voltaire sa mauvaise politique, sa mauvaise morale, son ignorance, et la hardiesse avec laquelle il tronque, défigure et altère la plupart des faits : mais j'aurais au moins voulu trouver dans l'historien un poëte qui eût assez de sens pour ne pas faire grimacer ses personnages, et qui rendit les passions avec le caractère qu'elles doivent avo ir: un écrivain qui eût assez de goût pour ne jamais se permettre des bouffonneries dans l'histoire, et qui eût appris combien il est barbare et scandaleux de rire et de plaisanter des erreurs qui intéressent le bonheur des hommes. Ce qu'il dit n'est ordinairement qu'ébauché : veut-il atteindre au but, il le passe, il est outré.

« Ce qui m'étonne davantage, c'est que cet historien, ce patriarche de nos philosophes, cet homme enfin qu'on nous représente comme le plus puissant génie de notre nation, ne voie pas jusqu'au bout de son nez.

« Voltaire se vante quelque part d'avoir lu nos Capitulaires : mais il n'est pas

Affiliés pour la plupart à cette philosophie qui tient à prouver que je ne sais quels fluides produisent le courage du héros, comme la mollesse du Sybarite, et qui voudrait débarrasser

donné à tout le monde d'y puiser assez de gaieté pour être le plus frivole et le plus plaisant des historiens.

- « Que de choses inutiles qu'un historien ne se permet que quand il est fort
- « Malheureusement cet auteur a fini tous ses ouvrages avant que d'avoir bien compris ce qu'il voulait faire.
- « La vérité n'est quelquesois pas vraisemblable, et il n'en saut pas davantage pour qu'un historien qui se pique d'être philosophe, sans avoir trop étudié les travers de l'esprit humain et les caprices de nos passions et de la fortune, rejette comme une erreur tout événement qui lui paraît extraordinaire : c'est la manière de Voltaire.
- « Pour me prouver combien sa critique est circonspecte et sévère, il dira que l'aventure de Lucrèce ne lui paraît pas appuyée sur des foudements bien authentiques, de même que celle de la fille du comte Julien. La preuve qu'il en donne, c'est qu'un viol est d'ordinaire aussi difficile à prouver qu'à faire. Un goguenard sans goût peut rire de cette mauvaise plaisanterie, mais elle désinonce un historien.
- « Son *Histoire universelle* n'est qu'une pasquinade digne des lecteurs qui l'admirent sur la foi de nos philosophes.
- « Quel autre historien aurait osé dire que les enfants ne se font pas à coups de plume? Un écrivain judicieux aurait cru se déshonorer par une boussonnerie si indécente. Voltaire a semé dans cette Histoire universelle une soule de plaisanteries, qui ont du sel, et que je louerais dans une comédie ou dans une satire; mais elles sont déplacées et impertinentes dans une histoire. » (De la manière d'écrire l'histoire.)

Benjamin Constant, autorité non douteuse, disait que, pour plaisanter comme l'a sait Voltaire sur Ezéchiel et sur la Genèse, il sallait réunir deux choses qui rendent la plaisanterie bien misérable : la plus profonde ignorance et la plus déplorable légèreté. Je veux en outre citer M. Villemain de présérence à lant d'autres, d'abord parce que la modération de ce prudent critique est très-connue : en second lieu, parce qu'il se montre généralement assez respectueux envers le patriarche de l'Encyclopédie; enfin parce que ses leçons, professées publiquement en présence de la jeunesse française, en ont contracté quelque chose de solennel dans l'expression et presque de populaire. En bien! dans son Cours de littérature française, il dit en parlant de Voltaire (Leçon XVI°): « Sa vue moqueuse du christianisme altère la vérité de l'histoire, en détruit l'intérêt, et substitue des caricatures au tableau de l'esprit humain.... L'auteur n'aime pas son sujet (Histoire du moyen âge); il l'a en pitié; il le méprise. et par cela même il s'y trompe assez souvent, maigré tant de sagacité, et même d'exactitude. Car ne supposez pas Voltaire généralement inexact... ce qui manque seulement à son ouvrage, c'est la chose même qu'il promettait, la philosophie... Il avait médiocrement étudié l'antiquité, dont il veut donner une idée sommaire après Bossuet. Les erreurs de noms et de dates, les citations tronquées, et, il faut le dire, les ignorances abondent dans sa prétendue critique de l'histoire ancienne.

« Il établit ce singulier principe, que les faiblesses des princes ne doivent

l'homme de l'âme, l'univers du Créateur, les historiens, ces témoins du passé, se complurent à le détruire; ils firent comme les Arabes, qui édifient leurs misérables cabanes sur les ruines des temples d'Apollinopolis, et souillent des immondices rejetées de leurs habitations les portiques élevés pour retentir éternellement des louanges de la Divinité. Mais, en voulant tout dériver de la matière et tout y ramener, ils prouvèrent combien l'impiété est misérable quand elle vient à toucher aux douleurs de l'humanité. S'ils remontaient au berceau de l'homme, ils le supposaient un germe se développant sur des plages diverses, à l'aide d'une température favorable. Tout en prenant pour donnée que son premier état fut l'existence du sauvage, ils le façonnaient tel qu'un Européen jeté nu sur une île déserte ; lui attribuaient dès lors nos idées, notre manière de raisonner, nos besoins; lui fàisant peu à peu trouver un pacte social, analogueaux alliances stipulées dans notre droit des gens, une religion due aux artifices des prêtres, et jusqu'à un langage avec des règles telles que pourrait les établir une académie. La diversité de culte, d'institutions, de coutumes, devait provenir du climat sous lequel végète la plante-homme. C'était en vain, pour eux, que l'Italie est asservie malgré la barrière des Alpes, tandis que la liberté se promène fièrement sur les bords sans défense de la Tamise; que la Russie et la Scandinavie fleurissent aujourd'hui, tandis que l'Inde devient barbare; que l'humble Amstel regorge de richesses, refusées désormais au Tage aux sables d'or. Les historiens philosophes, comme ces dieux qui avaient des yeux pour ne point voir, écartaient les faits qui contrariaient leur thèse; ils ne voulaient pas entendre l'histoire entière attester que la force de l'esprit humain maîtrise la nature et réagit contre les causes physiques ; que, supérieure aux sensations, l'intelligence n'est pas esclave de la nature matérielle.

Le moyen âge s'appelait barbarie; pouvait-on, dès lors, attendre de lui autre chose qu'horreurs et décadence? La réalité

pas toujours être divulguées, et que l'histoire doit cacher quelque chose... Voltaire, qui se plaint si souvent des mensonges historiques, finit malheureusement par réduire l'histoire au panégyrique et au pamphlet. Ce libre génie obéissait à mille petites passions.

(Leçon XVII<sup>e</sup>.) « Il n'est pas besoin de rappeler tout ce que dans sa vieillesse il a écrit contre la Bible, et que de doutes insidieux, que de sarcasmes et d'intarissables boussonneries il a tirés souvent, de quoi, messieurs? de ses distractions, de ses contre-sens, de ses propres ignorances. »

et la poésie des origines européennes échappaient donc aux yeux pour ne plus laisser voir qu'un déplorable dépérissement de toute civilisation, que ténèbres palpables, s'éclaircissant à peine après le XV° siècle, puis enfin dissipées par les temps qu'ils appelaient des siècles d'or (1).

C'est ainsi que l'histoire, abandonnée de l'esprit de Dieu, était devenue, comme le dit un éloquent philosophe, une grande conspiration contre la vérité. Le beau lui-même allait se perdant avec le vrai et le bien; car il semblait que, dans cette débauche de discussion, ceux qui s'y livraient craignissent de charmer, d'émouvoir le lecteur par le spectacle des vicissitudes de l'humanité, ou en le laissant croire à la vertu et au dévouement. Toujours froids, ils ne s'animaient que pour le sarcasme et les déclamations contre la foi et contre la bonté de notre nature. Les plus habiles surent grouper adroitement les faits, remonter aux causes avec sagacité, et analyser les caractères; mais, à leur suite, vous chercherez en vain l'homme, votre semblable, avec ses vices et ses vertas, avec ses joies et ses souffrances; vous les trouvez passionnés contre l'erreur, sans amour pour la vertu. Tout en ne dédaignant pas de fouiller dans les criblures anecdotiques, ils estimeraient au-dessous d'eux de descendre à certaines particularités. Robertson luimême, prolixe comme il est, s'il rencontre quelques détails originaux et dramatiques, les relègue dans une note, comme le peintre qui retrancherait d'un portrait les ombres et la couleur, pour laisser au dessin toute la pureté des lignes.

Par une de ces réactions ordinaires, tout à côté de l'école philosophique, s'élevaient Rollin, Crevier, Barthélemy et d'autres savants, idolâtres de l'antiquité au point de n'en pas apercevoir les taches. Pour eux, peu importe qu'un fait soit vrai ou même probable, il suffit qu'il soit rapporté dans la langue d'Homère ou de Virgile, et les citations au bas des pages dispensent de tout raisonnement. Ils ne choisissent pas même entre les autorités, et, sur le compte d'Alcibiade, ils accorderont une égale croyance à Plutarque et à Thucydide; Xénophon fera foi sur Socrate, de pair avec un scoliaste du Bas-Empire. Ne sachant que réfléchir leurs auteurs, ils admirent avec Tite-Live les massacres auxquels se livrent les Romains, avec Quinte-Curce la bonhomie des Scythes; ils maudissent avec César l'opiniâtreté des Gaulois

Histoire savante.

<sup>(1)</sup> Voir notre Discours sur le moyen age, en tête du livre VIII.

qui refusent de se laisser ravir patrie et liberté. De là, un mélange informe de temps et de couleurs : les erreurs mêmes d'astronomie, de métaphysique, de géographie, doivent être tenues pour sacrées dès qu'elles sont antiques. Bien plus, pour être justifiés, il suffit que le vol, l'assassinat, la trahison, aient été commis par Thémistocle ou par Pompée. Quoique la voix de Vico se fût fait entendre depuis un siècle, il fallut que Beaufort vînt démontrer que les classiques pouvaient et se tromper et tromper.

Tels étaient les livres qui, dans les écoles, enseignaient aux jeunes gens la bonté sans le jugement, en attendant qu'une fois entrés dans le monde, ils apprissent des historiens philosophes le jugement sans la bonté. La lutte et l'accord de ces deux méthodes se manifestèrent lorsque les théories acquirent la réalité des faits, et que, de la polémique de cabinet, les opinions passèrent à la guerre du glaive. Inspirée par eux, la révolution livra bataille au moyen âge; et tandis que, d'un côté, elle brisait les écussons sur les sépultures violées, détruisait les archives gardiennes du passé, démolissait les constructions gothiques, renversait et les châteaux et leurs possesseurs, elle semblait, d'une autre part, ressusciter la Grèce et Rome. Elle n'entendait la liberté que sous les formes de l'ancienne démocratie : le bonnet phrygien et les faisceaux consulaires étaient son symbole; un panthéon s'ouvrait aux hommes illustres; la déesse de la Raison obtenait les autels refusés au Christ; les républiques ligurienne, cisalpine, parthénopéenne, faisaient oublier l'Italie. Puis on vit se succéder le tribunat et le consulat, jusqu'au jour où apparut celui qui profita de ces exhumations pour demander aux nouveaux fils de Brutus le consulat à vie comme César, et la puissance impériale comme Auguste. Génie habile, il sut fournir un aliment à cet enthousiasme classique, et, tandis que les chants des nouveaux Pindares résonnaient en l'honneur d'Achille et de Bérécynthe, mère de tant de demi-dieux, les aigles ressuscitées guidaient au massacre des barbares les légions, contentes de mourir, pourvu que se renouvelassent les triomphes du Capitole (1).

Mais les extravagances poussées au comble profitent à la vérité, que la Providence fait germer sur le tronc même de l'erreur. Les discussions de cette science de doute et de négation

<sup>(1)</sup> Les esprits les plus vulgaires eux-mêmes n'ont pu méconnaître la ten-

éveillèrent le goût des études fortes. Les esprits loyaux ne s'y furent pas plutôt plongés, que là où ils croyaient trouver préjugés, tyrannie, abrutissement, ils découvrirent l'humanité en progrès, le culte rationnel, les droits protégés: le moyen âge excita l'étonnement par sa littérature robuste et naïve, non moins originale que ses beaux-arts. On s'aperçut que notre société ne dérive pas directement de celle des Grecs et des Romains, mais qu'il faut rechercher ses éléments dans cette époque justement appelée moyenne, parce qu'elle signale le crépuscule entre le couchant d'une civilisation fondée sur la conquête, sur l'esclavage, sur l'égoïsme, et l'aurore d'une civilisation nouvelle, basée sur l'industrie, sur l'individualité, sur le catholicisme (1). Les détracteurs de ce dernier parurent frivoles, men-

dance académique de la révolution avec ses Brutus et ses Timoléon, avec son arbre de liberté, ses dénominations archaïques de dignités, son panthéon, et le reste. Les harangues aux assemblées fourmillent de citations et d'allusions classiques. On avait gravé sur les sabres de la garde nationale un vers taut soit peu altéré de Lucain:

## Ignoranine datos ne quisquam serviat enses?

Les sonvenirs classiques servaient à justifier jnsqu'à l'esclavage. En esset, quand on eut recouvré Saint-Domingue et qu'on y eut rétabli la traite des nègres, Bruix, conseiller d'État, s'écriait : « La liberté de Rome s'environnait d'esclaves; plus douce parmi nous, elle les relègue au loin. » Magnanime philanthropie à laquelle sussit de ne pas voir les soussrances! Et Saint-Just, dans ses fragments Sur les institutions républicaines, dit : « Un peuple agricole peut seul être vertueux et libre. Un métier à tisser convient mal au vrai citoyen; la main libre n'est faite que pour la terre ou les armes. » Voilà le fondement de la société moderne sapé au nom des anciens. M. de Tracy, sous la Restauration, raconta à la tribune qu'en 1792, je ne sais quel individu écrivait à l'un de ses amis : « Je suis chargé de préparer un projet de constitution : envoie-moi donc les lois de Numa et de Lycurgue. » La très-inique loi de présuccession aux biens des émigrés se justifiait au moyen de la proposition tribunitienne par laquelle les Romains se déclarèrent héritiers de Ptolémée encore vivant. Chez les Romains même on trouvait parsois des principes trop libéraux, et quand on représenta le Brutus de Voltaire, ces vers,

> Arrêter un Romain sur de simples soupçons, C'est agir en tyrans, nous qui les punissons,

furent modifiés ainsi par la censure républicaine :

Arrêter un Romain sur un simple soupçon, Ne peut être permis qu'en révolution.

(1) Le principal mérite dans cette recherche consciencieuse appartient aux Allemands, déjà poussés dans cette voie par Leibnitz, le premier aussi qui s'avisa d'étudier l'histoire dans les langues.

teurs ou ignorants, et la question, devenue historique, aida par d'éclatantes révélations la cause de la vérité et de la vertu. Alors les politiques virent qu'ils ne pouvaient se passer de revenir sur ses institutions, s'ils voulaient connaître la voie dans laquelle ils avaient à pousser les générations; les artistes reconnurent que le beau pouvait emprunter d'autres formes que celles de l'idéal antique; les savants rendirent justice à un temps qui dota l'Europe de l'algèbre, des chiffres arabes, de la boussole, de la poudre à canon, de l'imprimerie, et dans le cours duquel les esclaves se changèrent en serfs, les serfs en colons, et ceux-ci en peuple.

Et nous, nés du peuple, ce sont d'autres sympathies que nous apportons dans l'étude de l'histoire : nous avons moins d'admiration pour les événements éclatants que pour ceux qui sont utiles : nous portons notre intérêt sur les opprimés; nous les voyons creuser les temples souterrains de l'Inde et élever les pyramides de l'Égypte; payer de leurs sueurs les édifices de Périclès, et de leur sang la victoire de Salamine; combattre durant des siècles contre les patriciens, pour participer dans Rome aux droits de l'humanité, et les acquérir lorsque périssait le nom de liberté; embrasser les autels et implorer la bénédiction des prêtres au milieu des hurlements des barbares; s'exalter dans les croisades, et s'organiser lentement en communes; exprimer enfin leurs vœux au milieu des disputes théologiques, et faire entendre avec persistance le cri de l'émancipation.

Philosophie de l'histoire.

En méditant sur chaque pas fait par l'humanité, notre esprit croit y apercevoir l'unité et l'accord; il pense pouvoir donner l'explication des faits par les idées qu'ils représentent, et découvrir le sphinx immobile au milieu des sables mouvants du désert. Rapprochant alors du passé les choses présentes comme les effets de la cause, comme la fin des moyens, il transporte dans l'ordre éternel les lois qui gouvernent le monde moral. De là prend naissance la philosophie de l'histoire, science ignorée des anciens. Ils avaient trop peu de ruines sous les yeux; et de même que le premier observateur de l'homme ne pouvait acquérir de notions précises sur la vie et sur la mort, il ne leur était pas donné de connaître si tous les empires avaient leur enfance, leur jeunesse, leur vieillesse et leur décrépitude. Ajoutons que, confiant dans le présent, et chacun se faisant centre et circonférence, ils ne recherchaient rien au delà de la loi nationale et contemporaine. C'est l'égoïsme en effet qui

peint avec Hérodote, médite avec Thucydide, raconte avec César, compile avec Diodore: l'histoire expose les événements développés dans une politique plus ou moins étroite, dans l'intérêt d'une ville, d'un empire, d'une ambition, sans jamais s'occuper de l'humanité; elle considère les Grecs et les Romains comme des peuples privilégiés, les autres comme des barbares ou des esclaves.

Le christianisme releva l'histoire et la rendit universelle, du moment où, proclamant l'unité de Dieu, il proclama celle du genre humain: en nous apprenant à invoquer notre Père, il nous enseigna à nous regarder tous comme des frères. Alors seulement put naître l'idée d'un accord entre tous les temps et toutes les nations, ainsi que l'observation philosophique et religieuse des progrès perpétuels et indéfinis de l'humanité vers le grand œuvre de la régénération et le règne de Dieu. Saint Augustin, Eusèbe, Sulpice-Sévère, et quelques autres au déclin de l'empire romain, envisagèrent l'histoire sous ce point de vue. Le moyen âge, plus occupé de préparer l'avenir que de méditer sur le passé, laissa leur voix se perdre dans l'oubli, jusqu'à ce que Bossuet s'inspirât d'elle dans son sublime Discours, qui réunit l'observation des modernes à l'exposition des anciens, et dans lequel une érudition vigoureuse se pare d'un style inimitable.

Contemplant le monde des hauteurs du Sinaï, tandis qu'il intime aux puissants des vérités dures et inaccoutumées, puisées au livre infaillible, tandis qu'il va proclamant la vanité de toutes les choses humaines, il contemple le convoi funèbre des peuples et des rois qui passent de la vie à la mort, dirigés par le doigt du Seigneur, comme si les nations n'étaient destinées qu'à faire cortége au Messie, attendu ou donné.

Si l'idée de placer tous les peuples sous la conduite de Dieu est due à Bossuet, c'est à Vico que l'on doit celle de la Providence, celle d'une loi sage se manifestant au milieu des erreurs et des iniquités. Partant d'une théorie métaphysique sur la justice, dont il trouve les principes dans la nature spirituelle de l'homme et dont il suit les applications dans le droit historique, il croit que les faits se développent dans des rapports plus ou moins directs avec une loi à laquelle est subordonné le monde des nations. Après avoir éclairé l'histoire de la législation romaine, en généralisant l'hypothèse, dans la Science nouvelle, il indique comment les hommes s'élèvent de l'état de

nature à l'association civile, comment les aristocraties se plient aux gouvernements humains, ainsi qu'il les appelle, pour retomber ensuite dans la brutalité originaire; car les âges d'idolâtrie, de barbarie, de législation, ou autrement, les temps mythiques, héroïques et historiques, tracent un cerele fatal que les nations parcourent inévitablement. Vico devança son siècle; grâce à une admirable force d'intuition, il interrogea sur les temps primitifs les fables et les traditions poétiques, les récits détachés, les traces conservées par le langage; mais, en recherchant' les principes du monde des nations dans la nature de notre esprit et dans la force de notre intelligence, il subordonne l'érudition à la méditation; il ne sait pas biaiser avec la difficulté, et il force l'histoire à parler selon son système; il restreint les faits aux proportions de son caractère poétique et de son idéal romain. Tous les efforts donc qui poussent le monde vers le mieux ne pourront, hélas! réussir qu'au pire et à la destruction; de sorte que l'humanité serait contrainte de recommencer toujours cette tâche fatale et inconsolée. Il ne suppose pas même, comme Machiavel, que le génie de l'homme puisse, en ramenant les institutions à leur origine, empêcher cet éternel trajet de la vie à la mort. Bien plus : après que Giordano Bruno eut, en 1584, soutenu la pluralité des mondes; que Galilée, Descartes, Newton, Huyghens, eurent révélé l'ordre des cieux, Vico appelle absurde l'existence de plusieurs mondes, et soutient que, quand il existeraient, ils devraient subir la même loi providentielle que le nôtre.

A part le reproche d'avoir négligé tout le monde oriental, on ne saurait lui pardonner d'avoir laissé sans explication, dans le nôtre, des événements capitaux, la destruction de l'idolâtrie, de l'esclavage, des castes, la prééminence donnée aux droits de l'homme sur ceux du citoyen. Vint ensuite la société américaine, avec une civilisation sans dieux, ni héros, ni feudataires, se constituant à force d'industrie et de concurrence. Elle donna un démenti à Vico, pour qui tout progrès se réduisait à une résurrection de la Grèce et de Rome; et par elle s'accrut la confiance que l'homme n'est pas destiné à traverser les superstitions et les atrocités pour arriver à l'intelligence et à la justice. Vico, si supérieur à son siècle, dont il ne fut ni compris ni même écouté, reprit crédit dans le nôtre, mais ce fut quand le progrès eut franchi le cercle qu'il lui avait tracé; en sorte qu'il ne lui reste plus rien à prédire, Son œuvre demeure cependant parmi

le petit nombre de livres originaux qui émeuvent jusqu'au fond de l'âme et donnent l'impulsion à la pensée. Toutes les théories modernes s'y rattachent; car, avant Beaufort, il relégua au rang des mythes l'histoire des premiers temps de Rome; avant Wolf, il se douta que l'Iliade était l'ouvrage d'un peuple, et la dernière expression érudite après des siècles de poésie inspirée; avant Creuzer et Görres, il découvrit des idées et des symboles dans les images des dieux et des héros, et appela l'attention sur le caractère austère et religieux du berceau des nations; avant que Niebuhr y parvint par l'érudition, il trouva par l'inspiration du génie le véritable mot de la lutte entre les patriciens et les plébéiens, celui des familles et des curies (gentes et curiæ); avant Gans et Montesquieu, il démontra l'intime relation du droit avec les mœurs, et comment les gouvernements se plient à la nature des gouvernés.

Mais si Montesquieu, génie emprisonné dans son siècle, avait connu la Science nouvelle, déjà publiée lorsqu'il parcourait l'Italie, peut-être aurait-il rallié à un principe supérieur les observations de détail avec lesquelles il traça aussi une histoire de l'humanité, en attribuant les institutions et la manière d'être des peuples aux législateurs, aux philosophes, aux intrigants et, faute d'autre cause, au climat, dont il fit une barrière au progrès, une entrave au libre arbitre.

Tandis que Bossuet se fondait sur la foi et sur la menace, Voltaire portait la critique et la moquerie sur les questions les plus importantes, qu'il prétendit résoudre par une série de plaisanteries intitulée philosophie de l'histoire. Rien ne montre mieux à quelles extravagances est forcé de croire celui qui ne veut croire à rien.

Kant, modifiant la pure raison et l'étude de l'homme pris abstractivement, par celle de l'homme concret, excita parmi les Allemands le goût de l'histoire. Il fit entrevoir la possibilité d'en écrire une générale, dans laquelle l'espèce humaine serait considérée comme l'accomplissement d'un dessein mystérieux de la nature, tendant à perfectionner une constitution intérieure vers laquelle sont dirigées les lois des États, conformément aux dispositions que la nature a imprimées à l'homme.

Cette unité de but dans le mouvement des sociétés avait été déjà indiquée; mais il l'exprima plus clairement en la distinguant de l'harmonie de la création, et il fonda une école de penseurs appliquée à observer de quelle manière les individus

et la société coopèrent au perfectionnement de l'humanité. Herder, souvent obscur, toujours déclamateur, exagérant l'influence du climat, indiquée par Hippocrate des centaines d'années avant Bodin et Montesquieu, pétrifie l'histoire tout en prétendant lui imprimer le mouvement. Il fait du monde la représentation de je ne sais quel dieu-nature : les êtres s'élèvent en série progressive du minéral et de la plante jusqu'à l'homme; toutes les forces de la nature existent depuis l'éternité, et dans leur ensemble Dieu réside : de même que de leurs combinaisons naissent tous les êtres, de leur balancement harmonique naît le mouvement universel: par elles, l'homme agit sur le monde extérieur, et celui-ci sur lui; de sorte que les mœurs, les lois, la liberté, varient selon le degré de latitude; et, pour le système de l'univers, surgit à époque fixe telle ou telle forme de gouvernement et d'améliorations. Mais s'agit-il de rendre raison du langage? le secours de la nature lui échappe, et il est contraint de se réfugier dans la tradition.

Boulanger, scrutant l'histoire primitive, fait enfanter la société par l'effroi, comme Vico. Les dieux dominèrent d'abord, puis les héros divinisés; les républiques se constituèrent ensuite. La théocratie renaquit dans le moyen âge; puis la société s'achemina de nouveau vers les monarchies tempérées, dernier terme du progrès.

Turgot affirme que, tandis que les animaux et les plantes se reproduisent avec une inaltérable uniformité, les hommes vont s'améliorant en savoir et en moralité: de chasseurs pasteurs, puis agriculteurs: le christianisme fut un progrès, continué dans le moyen âge.

Ici se montre déjà clairement l'idée de la marche toujours progressive de l'humanité, considérée comme un être unique. C'est l'idée proclamée indéfiniment par Condorcet, créature de l'Encyclopédie, qui ne voyait toutefois d'améliorations que dans ce qui était alors effectué par la révolution. Il esquissa une dixième époque, qu'il se plut à embellir de tous les perfectionnements de l'homme et de la société, perfectionnements toujours dirigés pourtant vers le bien-être individuel.

Pour de Maistre, le monde n'est qu'un immense autel où toute chose doit être immolée en expiation perpétuelle du mal causé par la liberté de l'homme. Pour Ballanche aussi, ce monde est une cité d'expiation où se développent les deux dogmes générateurs, de la chute et de la réhabilitation; tandis que Miche-

let, à la suite de Schelling, y voit un combat incessant de la liberté contre la fatalité. Cousin professe que toute époque se constitue de l'un des éléments de la raison humaine, l'infini, le fini, le rapport, et qu'un pays, un peuple, un génie, ne grandit qu'autant qu'il sert fatalement à l'un de ces éléments. Le génie, pour lui, ne serait tel qu'à raison de ce qu'il est l'expression de la généralité d'un peuple; tout peuple, tout lieu, toute révolution, représenterait l'un des termes du développement nécessaire; et le triomphe sanctionnerait toujours la cause la meilleure.

En tête de l'école philosophique-historique allemande, Hegel prétend que l'âme du monde se manifeste à l'homme sous quatre aspects: substantiel, identique, immobile en Orient; individuel, varié, actif en Grèce; à Rome, composé des deux premiers en lutte perpétuelle entre eux; et c'est de cette lutte qu'il fait sortir le quatrième pour accorder ce qui était divisé, phénomène offert par les nations germaniques. Pour lui, la religion n'est pas seulement une impulsion du sentiment, un éclair de l'imagination, mais le résultat complet de toutes les facultés du genre humain. En Orient, l'homme s'anéantit dans l'idée de l'Être infini; de là la puissance théocratique; en Grèce, l'infini disparaît pour faire place à l'immense activité humaine, qui devient prédominante à Rome, et enfante une personnalité égoïste; puis, chez les nations germaniques, l'unité divine se réconcilie avec la nature humaine, et la liberté, la vérité, la moralité y prennent naissance.

D'autres aussi s'appuient sur la religion. Daumer, après Lessing, croit que toutes les religions précédentes ne furent que des révélations successives de la plus haute raison humaine, un acheminement vers une religion absolue. Les saint-simoniens, portant leur attention sur le peuple qui travaille et qui a fain, qui obéit et souffre, pensent que tout effort humain doit tendre à l'unité de sentiment, de doctrine, d'activité; à l'association religieuse, scientifique, industrielle, dans laquelle sera assigné à chacun un travail selon sa capacité et une rétribution selon ses œuvres.

Mariant cette doctrine à celle de Herder, avec une érudition plus positive, Buchez analyse l'idée du progrès de manière à en fonder la science sur des bases métaphysiques: il présente la théorie complète de l'activité sentimentale, scientifique et

historique, et appelle toute la nature, d'accord avec l'humanité, à opérer le perfectionnement (1).

D'autres déduisirent de la même école saint-simonienne une théorie panthéiste, pour laquelle la nature et l'histoire sont des manifestations du grand tout, appelé Dieu; manifestations dans lesquelles tout est nécessaire, comme conséquence inévitable des phénomènes précédents, et cause infaillible des subséquents (2).

Appuyé sur les doctrines catholiques, Frédéric Schlegel veut qu'avec la parole, attribut distinctif de l'humanité, aient été révélées à l'homme les vérités cardinales, tant religieuses que morales et sociales. La parole fut d'abord altérée chez l'individu, puis chez toute la race; or, tandis que la philosophie pure doit la réintégrer dans la conscience, la philosophie de l'histoire doit opérer cette même restauration dans l'espèce et en indiquer la marche. Au flambeau de son expérience, on distingue comment luttent et se combinent dans tous les événements quatre actions différentes, la force matérielle, le libre arbitre, le mauvais principe, et la volonté divine, principe de salut: de là les diverses phases de la parole, de la force, de la lumière, et, pôle divin au milieu des temps, la rédemption.

C'est ainsi que l'histoire naquit du désir, inné dans l'homme, de connaître les actions de ses semblables. Elle devint ensuite un exercice d'art, puis une école d'expérience, puis une lice pour le combat, enfin science de l'humanité, dont la mission est d'assigner aux événements leurs causes éloignées et convergentes; de même que l'observateur découvre dans la profondeur des cieux la force qui émeut le fond des mers par le flux et le reflux.

Tant que la philosophie de l'histoire repose sur les faits, et se contente de les vérifier, de les exposer, d'enchaîner des fragments épars, de résumer tout le savoir historique, elle élève les esprits plus que ne le fit jamais la science antique; franchit-elle ces limites? elle dégénère en systèmes capricieusement adoptés et soutenus par une série indéterminée d'observations sur les événements.

Mais ces systèmes peuvent-ils rester debout en présence de

<sup>(1)</sup> Introduction à la science de l'histoire.

<sup>(2)</sup> Voir l'Encyclopédie nouvelle. Le travail de M. Chevalier en tête de ses Lettres sur l'Amérique est extrêmement remarquable.

la totalité des faits? le monde qui passe est-il véritablement l'enveloppe d'un autre monde qui se perpétue?

Oui, certainement, l'homme, à son insu, accomplit sur la terre l'œuvre de Dieu; et la Providence, qui traça aux planètes des orbites infranchissables, n'a pu abandonner l'espèce humaine à un arbitraire aveugle; elle la guide, au contraire, à l'aide d'un fil mystérieux, où s'allient, sans se contrarier, la liberté et la prescience. Mais le principe rationnel de la création, mais le but de la vie de l'humanité, peut-il être saisi par l'homme? peut-il s'appliquer à la manifestation des faits?

Ce ne sont pas, à coup sûr, les théories débitées avec le plus de hardiesse qui s'y appliquent : il suffit de les mettre à l'épreuve pour les reconnaître chimériques ou du moins insuffisantes. En effet, qui pourrait nous apprendre comment participèrent aux événements les plus éclatants de notre civilisation, soit les Chinois, société patriarcale, immobile sur la base primitive de la piété domestique; soit les Indiens, qui, circonscrits en castes perpétuées par la fausse interprétation des traditions religieuses, semblent avoir jeté l'ancre sur la mer des âges; soit toutes ces populations, non moins nombreuses que les nôtres, qui, derrière des fleuves immenses et des montagnes gigantesques, avancent dans la voie de la civilisation, mais d'un mouvement si lent, qu'il est à celui des Européens comme la précession des équinoxes à la révolution annuelle? Et cependant à cette civilisation si imparfaite nous sommes redevables d'inventions capitales, la boussole, l'imprimerie, la poudre à canon, le papier-monnaie, les chiffres de numération, l'art de maintenir durant tant de siècles sous une même loi une population plus considérable que celle de l'Europe entière.

Un jour viendra où ces peuples se mêleront avec nous pour remplir la promesse évangélique (1); et alors peut-être apparaîtra dans leur marche un ordre providentiel conforme au nôtre. En attendant, il ne faut pas que les naufrages signalés dans la philosophie de l'histoire nous fassent perdre courage, et nous détournent de livrer de nouveau notre voile au vent. Beaucoup avaient péri avant que Colomb, grâce à un sublime mécompte, abordât le nouveau monde; et les tombes de Lapeyrouse et de Mungo-Park servirent de phare à ceux qui cheminèrent sur leurs traces. Mais si jamais on arrive à prescrire

<sup>(1)</sup> Fiet unum ovile et unus pastor.

une règle aux progrès, elle ne pourra reposer que sur la connaissance de ceux qui déjà ont été accomplis : d'où ressort l'importance des recherches historiques, d'autant plus qu'ayant cessé d'être individuelles, elles s'étendent au monde entier, comme une vaste épopée dans laquelle chaque nation réalise une pensée de Dieu dans l'intérêt du genre humain. La philosophie de l'histoire ne doit donc point s'arroger le droit de prescrire la formule du progrès, mais il faut qu'elle l'enregistre, en observant les circonstances qui dominent dans ce sublime voyage de la civilisation d'Orient en Occident.

Voyez-la s'avancer du cœur de l'Asie vers l'Atlantique, conquérir et faire halte. A chaque temps d'arrêt, elle a adopté des croyances nouvelles, des mœurs, des lois, des usages et un langage nouveaux; les questions capitales des rapports entre l'homme, Dieu et l'univers, de la hiérarchie politique, sociale et domestique, sont remises en débat. Elles sont résolues et acceptées; mais dans l'âge suivant, la civilisation reprend sa marche, et va les agiter de nouveau, pour en chercher une solution nouvelle. Dans sa route, elle est détournée par le choc des deux races de Sem et de Japhet, l'une venant du septentrion, et l'autre du midi. Toutes deux se rencontrent sur le même terrain, se heurtent, puis se mêlent et se modifient; et à chaque nouvelle période, elles se retrempent à leur source primitive. Tantôt ce sont les fils de Sem qui répandent les arts de l'esprit et du luxe; tantôt ceux de Japhet qui font irruption dans les tentes des Sémites (1), et leur mâle et indomptable vigueur apporte une nouvelle énergie aux méridionaux dégénérés.

C'est sur une ligne opposée que s'avance la civilisation de l'extrême Orient, partant de même des plateaux de l'Asie centrale, pour se diriger lentement à l'encontre du soleil. Comme la nôtre, elle est modifiée par le mélange des hommes septentrionaux et des méridionaux; car le Nord, qui nous envoya les Pélasges, les Scythes, les Celtes, les Thraces, les Slaves, y dirigea des flots de Young-nu, de Mongols et de Mantchoux qui, parfois, firent retentir jusqu'aux rives du Danube leurs sauvages hourras (2).

Attachons-nous à suivre cette marche imposante, et qu'elle soit pour nous l'occasion d'embrasser dans son ensemble le

<sup>(1)</sup> Inhabitet Japhet in tabernaculis Sem. Genèse.

<sup>(2)</sup> Avec Gengis-Kan.

spectacle que nous nous proposons de développer dans cette Histoire universelle: heureux si nous savons faire notre profit des conquêtes et des erreurs de nos devanciers.

Ce pays, paré de toutes les beautés, qui s'étend entre le golfe les origines. Persique, l'Arabie, la mer Caspienne et la Méditerranée, position centrale entre l'extrémité du Bengale et l'Écosse, entre l'Espagne et la Chine, est le foyer de la civilisation. L'homme y naît dans la parfaite harmonie de ses facultés, doté par Dieu de tout ce qui peut contribuer à son développement moral, physique et intellectuel. Nous dirons avec Vico (1) que, désespérant de retrouver le principe commun de l'humanité dans les annales des Romains, trop récentes eu égard à l'antiquité du monde; dans celles des Grecs, dictées par l'orgueil; dans celles des Égyptiens, mutilées comme leurs pyramides; non plus que dans les ténébreuses traditions de l'Orient, nous irons le demander au début de l'histoire sainte, à la Genèse, dont chaque science confirme, par ses progrès, les enseignements.

L'unité est brisée par l'orgueil; et l'harmonie entre les faculde la dispertés intérieures une fois détruites par le péché, les facultés extésion aux olymplades princes rieures, telles que le langage et les traditions, s'égarent également. Le Paropamise et le Caucase déterminent deux courants de populations, l'un se dirigeant vers l'Orient, l'autre vers le couchant; et si vous interrogez sur l'histoire la plus reculée les mythes, les étymologies, les traditions, les idiomes, tous d'un commun accord vous signalent l'Asie centrale comme le berceau des nations. Mais tandis que tout nous atteste la jeunesse de la société, loin d'y rencontrer l'état sauvage d'où l'homme se serait élevé peu à peu jusqu'à devenir le roi de la nature, nous rencontrons déjà dans ces temps primitifs quatre grands empires: l'assyrien, l'égyptien, le chinois, l'indien. Ces deux derniers enfantent la civilisation du Thibet et du Japon, étrangère à celle de l'Europe. L'Égypte, en rapport par le commerce ou par les armes avec la Perse, les Babyloniens, les Arabes, les Phéniciens, les Hébreux, devient, non la source, mais le canal par lequel les sciences, les lettres, les arts, le culte, se propagent chez les trois nations occidentales, étrusco-pélasgienne, grecque et romaine, héritière des empires primitifs.

Les deux civilisations s'entre-choquent d'abord lorsque les Deucalions de l'Asie et de l'Afrique métamorphosent en hommes

T. I.

5

<sup>(1)</sup> Scienza nuova, 1, 7.

les pierres de la Grèce et de l'Asie Mineure. Quinze cents ans avant J. C., toute chose est orientale, telle que l'ont transplantée les colonies égyptiennes, arabes, phéniciennes, personnifiées dans les types d'Ogygès, de Cécrops, de Pélops et de Cadmus. Mais Prométhée, fils de Japet, ou la race hellénique descendue du Nord, anime ces êtres dégrossis, auxquels elle donne une autre vie, jusqu'à ce qu'elle demeure subjuguée à son tour par les mœurs de l'Orient; et les monarchies sont partout établies. Toutefois les Héraclides ne tardent pas à survenir avec la race septentrionale des Doriens; ils font prévaloir l'Occident, réduisent à des aristocraties féodales les gouvernements, qui passent de l'immobilité asiatique à la variété, et ouvrent en réalité le monde occidental. L'enlèvement d'Europe, celui d'Hélène, les amours de Médée, la conquête de la toison d'or, sont les riantes fictions sous lesquelles les poëtes voilent les inévitables combats de ces civilisations différentes. La conquête n'efface pas cette différence originaire, et la rivalité des Doriens et des Ioniens dure autant que la Grèce : on en voit les chances alternatives dans la suprématie des Athéniens, de Cimon à Périclès, dans celle des Spartiates après la victoire d'Ægos-Potamos, dans celle des Thébains, née et morte avec Épaminondas, jusqu'à ce ce que la domination macédonienne vienne livrer le pays amolli et enchaîné à l'Occident vainqueur dans la lutte. Durant ce temps, un peuple spécialement dirigé par Dieu conserve intacte la tradition primitive; et tandis que chez les autres nations celle-ci s'altère à mesure qu'elle s'éloigne des sources, il maintient et proclame le principe le plus sublime : un Dieu seul qui créa l'univers par un acte de sa libre volonté.

lli<sup>e</sup> époque ; 776-323 ; des olympiades à Alexandre.

Ce peuple a son histoire; tandis que l'histoire des autres peuples ou se tait, ou se nourrit des fictions qui valurent à cet âge le nom de fabuleux. C'est seulement au huitième siècle avant J. C. que les faits commencent à se classer par époques; et l'ère des olympiades (776) pour la Grèce, celle de la fondation de leur cité (754) pour les Romains, de Nabonassar (747) pour les Babyloniens et les Égyptiens, annoncent qu'à la fable succèdent les temps historiques, à l'âge des héros celui des hommes.

Dans l'Orient la civilisation s'affermit, et la race des Perses descend des montagnes pour rajeunir les Mèdes amollis et fonder un des plus vastes empires du monde. On dirait que cette monarchie s'irrite contre la petite Europe qui commence à con-

quérir les sciences, les arts, les lois, et que, par dépit, elle précipite sur elle des torrents d'hommes réclamant la terre et l'eau. C'est le passé qui se déchaîne contre l'avenir, la race immobile contre la race progressive. De même qu'Homère avait chanté le premier duel de l'Asie avec l'Europe, en faisant jaillir de la barbarie la pitié et l'admiration, ainsi Hérodote, témoin de la guerre persique, nous la transmet dans un récit dramatique dont la rivalité de l'Orient et de l'Occident forme le nœud principal. A Marathon, à Salamine, à Platée, la supériorité de la civilisation européenne l'emporte sur la civilisation asiatique, et bientôt les peuples, restés d'abord isolés, se rapprochent et se connaissent mieux les uns les autres. L'esprit humain, dans le siècle qui s'écoula de Périclès à Alexandre, fait plus de chemin que ne lui en avaient fait faire durant une bien plus longue période ni l'imagination des Indiens, ni la profonde intelligence des Égyptiens, ni le froid raisonnement des Chinois, ni la ferme volonté des Israélites. En racontant la guerre des Mèdes et celle du Péloponèse, le récit acquiert l'intérêt de l'épopée : comment pourrait-il en être autrement au milieu du vaste essor de la pensée et des beaux-arts, au milieu de ces caractères héroïques qui mettent de la grandeur jusque dans le crime, et qui se montrent à nous à travers le double prestige du lointain des âges et du style d'incomparables écrivains?

Mais l'Orient, vaincu par les armes, triomphe par sa civilisation. La Grèce se plie peu à peu aux usages de l'Asie, et après la paix d'Antalcidas, le grand roi la remanie à son gré. Mais avant qu'elle se corrompe entièrement, s'élance du Nord une race nouvelle descendue des montagnes de la Macédoine; et Alexandre, par une sublime réaction, songe à placer la civilisation grecque en tête de l'unité orientale. Seul, il réussit à implanter au cœur de l'Asie un État européen; il fonde entre elle et l'Afrique une cité qui donnera un nouveau centre au commerce du monde, et où le génie grec, devenu impuissant à créer, s'assiéra entre deux mondes, pour expliquer au nouveau les mystères de l'ancien.

Alexandre, et plus encore ses successeurs, se laissent énerver par les vaincus, et deviennent des princes orientaux; cependant la civilisation marche à pas de géants vers l'Italie, dont elle fait la conquête.

La variété, caractère que la Grèce apporte dans ses institutions, dans les arts, dans la science, tend à s'agglomérer autour de Rome

qui, constituée d'éléments disparates, marche à la conquête de sa propre liberté et du territoire d'autrui : grande dans ses victoires, plus grande dans ses désastres, elle épie durant la paix l'occasion opportune pour s'assurer les chances de la guerre. Rome, plus jeune, cesse de rapporter son origine aux dieux, et se contente d'un héros pour fondateur. Son histoire est celle d'une cité pour qui la considère en petit; en grand, c'est l'histoire de tout l'héroïsme antique, l'arène où combattent le fini contre l'infini, la généralité abstraite contre l'individualité libre, les aristocraties représentant la stabilité asiatique contre les démocraties engendrées par le mouvement européen. Celui-ci l'emporte, et l'âge humain de Vico, qui jamais ne se réalisa dans la Grèce, naît avec la liberté véritable dans Rome, qui, la première, cherche à réunir, à fonder, à organiser les nations, jusqu'alors réduites à des communautés particulières ou à des agglomérations forcées.

IV• époque ;

Toute l'attention se concentre désormais sur Rome, dont uerres puni- l'histoire certaine, selon Tite-Live, ne commence qu'avec les guerres carthaginoises. Aussitôt qu'elle s'est avec peine assimilé ses éléments primitifs, Rome s'élance comme un géant à la conquête de l'univers. Douée d'une persévérance merveilleuse dans ses vastes desseins, elle se trouve en présence de nations qui se soutiennent par les lois de l'équilibre; inconstantes dans leurs alliances, attentives seulement à croître et à empêcher les autres de grandir. Le résultat pouvait-il être douteux? Au moment où Rome déborde de l'Italie subjuguée, la race japétique rencontre en face d'elle les fils de Sem; la première, avec le génie de l'héroïsme, des beaux-arts, de la législation; les seconds, avec l'esprit d'industrie et de commerce. La race sémitique succombe quand Tyr cède à Alexandrie, sa rivale, lorsque Carthage est détruite par Rome; et c'est à peine si le souvenir de cette civilisation survit chez ceux qui en recueillent les fruits. Qui sait si la colonie d'Alger, naissante aujourd'hui sur la plage voisine, ne pourra pas, assise au milieu des ruines de Carthage, en obtenir un jour les révélations que l'on a déjà arrachées à Babylone et à Memphis?

C'est ainsi que Rome triomphe de l'Orient, avant même de s'aventurer à le combattre en Égypte, en Syrie, dans le Pont et en Arménie. Mais l'Orient, dans le même temps qu'il apporte à la cité conquérante ses industries et ses doctrines, la corrompt et la modifie. Tout en forgeant des chaînes au monde, Rome se montre magnanime; elle triomphe des rois, donne aux peuples la liberté, distribue les provinces entre ses alliés, abattant les superbes et pardonnant à qui se soumet. Mais, une fois qu'elle a passé en Asie, elle abdique toute retenue; elle croit la liberté des autres une insulte pour sa grandeur; elle viole effrontément la justice: Persée, chargé de fers, est donné en spectacle à la foule qui insulte aux misères royales; Carthage est détruite avec iniquité; Numance mérite l'admiration de la postérité, sans apaiser le farouche vainqueur qui, de l'effusion du sang ennemi, passe à l'effusion du sang romain.

Avant d'aborder l'ère nouvelle, nous reporterons nos regards sur un peuple oriental bien plus antique, qui, du Scen-si, va étendant pas à pas sa lente civilisation, et grandit tellement à part du reste du monde, qu'il a pu être négligé par l'histoire vivant de mouvement et de progrès. Mais, à cette époque, s'élève de son sein un de ces grands hommes qui, par la doctrine et les méditations, résument et incarnent la pensée du peuple, et hâtent les changements que l'épée ne réussirait pas à effectuer. En parlant des Chinois et de Confucius, nous aurons occasion de jeter un coup d'œil rétrospectif sur le monde patriarcal que nous abandonnons, sur ces sociétés orientales, existant dans l'espace, non dans le temps; de les comparer avec les nôtres, qui, répudiant le principe de la nécessité, se séparèrent de l'unité établie et universelle, pour se lancer vers le progrès libre et varié; dans lesquelles enfin le droit se détache de la religion et de l'État, pour devenir individuel et efficace.

Qu'on ne s'étonne pas si l'Orient prévaut par moments, vu le ve époque; nombre immensément plus grand des peuples encore façonnés les; 154 avant aux mœurs asiatiques. La civilisation européenne se bornait à J. c. la Grèce et à l'Italie, et encore ces deux contrées tenaient-elles de l'Asie l'esclavage, l'assujettissement de la femme, les cultes, souvent le luxe et le despotisme. Elles s'acheminaient cependant à pas tardifs, mais assurés, vers une condition meilleure. La victoire faisait d'abord les esclaves et les maîtres, puis l'intérêt ou les transactions formèrent la plèbe, sans existence ni civile, ni politique, ni religieuse; existence qu'elle ne peut acquérir que sous la sanction du patricien, en qui le droit de la force est à peine réfréné par les solennités légales. Mais la cité plébéienne s'élève à côté de la cité aristocratique de Romulus, contrainte de s'attacher rigoureusement à la lettre de la loi. Cette légalité rigide, l'éloquence la combattra, les priviléges

l'éluderont, les fictions rituelles la tromperont; puis, par la voix des Gracques, le peuple réclamera le droit de posséder et de voter, et, de défaites en défaites, il marchera vers le triomphe.

Les deux caractères oriental et occidental du patriciat et du plébéianisme, amalgamés dans Rome, lui impriment une double nature, l'une qui veut conserver, l'autre qui demande des innovations. Elle adopte toutes les idées, mais après une vive résistance; elle grandit, mais en acquérant de nouvelles forces; elle change de gouvernement, mais en se fondant toujours sur les mêmes principes, ceux qui avaient servi de base à la société humaine; et, comme elle forma jadis la cité en amalgamant ensemble patriciens et plébéiens, elle fonde l'empire en amalgamant des peuples divers, qu'elle rend sujets d'abord, et qu'après la guerre sociale elle fait Romains. Voilà pourquoi ses conquêtes ne sauraient lui échapper: elle subjugue, elle civilise, elle assimile; et, dans l'ordre des faits, elle obtient un empire chaque jour plus étendu et plus durable, tandis que, dans l'ordre des idées, elle acquiert la jurisprudence la plus savante. Les esclaves ont fait d'abord retentir un cri d'émancipation; les vaincus, qui ont rempli en Italie les vides laissés par les indigènes détruits dans la conquête, réclament des droits. Le sang des Gracques engendre Marius, qui aplanit la voie à César, précurseur d'Auguste.

Au milieu des guerres intestines, la civilisation s'avance, en suivant la marche du soleil, jusqu'aux rives de l'Océan; et les descendants des Gaulois et des Germains, conquis à la vie civile, sont disposés à pardonner aux Romains d'avoir massacré leurs ancêtres. D'autre part, l'Europe règne en Égypte, combat en Perse, subjugue la patrie de Masinissa, et augmente le nombre des nations associées à sa civilisation, au point de pouvoir désormais combattre l'Orient à forces égales.

C'est à Actium qu'elle se trouve face à face avec le monde oriental, et la fuite de la reine d'Égypte assure la prédominance de l'Europe. Et cependant l'Orient triomphe dans la profonde corruption de la nouvelle Babylone. Car, tandis que le glaive aide à la fraternisation des peuples, tandis que les formes extérieures de la cité, l'industrie, le commerce, les arts, les lois, l'administration, s'améliorent, la blessure que la superstition ou la philosophie ont portée au cœur et à l'intelligence du monde antique grandit et s'ulcère. Les principes essentiels à la vie sociale, foi, conscience, liberté, sont rongés: les lois protégent les esclaves, et l'esclavage ne fut jamais si étendu ni si impitoyable: Paul Émile vend en Épire 150,000 habitants de soixante-dix cités détruites, pour en distribuer le prix à ses soldats; César remercie les dieux de ce qu'il a exterminé les Gaulois, vendu à l'encan 53,000 habitants de Namur, tué dans Avaricum 40,000 citoyens désarmés. Ce n'est pas seulement pour assouvir sa faim ou dans l'enivrement de la vengeance qu'on massacre les hommes, mais aussi pour amuser dans les cirques la foule qui s'y presse. Sur l'autel de la patrie, érigée en divinité inexorable, on immole l'indépendance des nations; le monde est considéré comme une mine d'or ou comme un marché d'esclaves; la parole de la république est sacrée, non parce qu'elle est juste, mais parce qu'elle est dite, et la légalité tient lieu de justice; elle sert même à couvrir les iniquités extérieures. Aussi, le monde étant réduit à la seule politique, il ne reste de lien possible que la force, incapable de maintenir longuement l'harmonie. La sagesse païenne ne sait que plaindre cette race, pire que la précédente, et en prévoir une plus perverse encore (1).

Auguste sait se prévaloir de ce respect envers la légalité pour masquer l'usurpation. Il absorbe les pouvoirs que le peuple avait acquis par de longs efforts, et parvient ainsi à substituer au despotisme de la république celui de la monarchie. Il résout la grande question débattue entre nobles et pléhéiens, entre patriciens et chevaliers; et en proscrivant l'aristocratie, en introduisant l'égalité dans le droit civil, il fait tomber en désuétude les lois des Douze Tables; il nivelle tous les membres de l'empire; il appelle les muses à couvrir de lauriers les fers imposés à la cité-reine, et, insultant au monde subjugué, il lui crie: La paix!

Non, ce n'est pas des hauteurs fastueuses du Palatin, ni du vi époque: seuil du temple clos, de Janus que la paix doit sourire au monde, à Constantin. c'est d'une chaumière de la Galilée. De là sort la bonne nouvelle qui proclame le Dieu unique, la fraternité, l'égalité des

(1) Ælas parentum, pejor avis, tulit. Nos nequiores, mox daturos Progeniem vitiosiorem.

HORACE, III, 6.

C'est le sentiment qui prédomine chez les écrivains de ce siècle.

hommes, et un règne de vertu, de vérité, de justice, que les nations, mises dès ce moment sur la vraie et infaillible voie du progrès moral, s'acheminent à réaliser. Les conquêtes de l'humanité s'étaient bornées jusqu'alors au mariage légitime, aux libertés civiles et politiques, à l'égalité devant la loi, et celle-ci encore au profit de la seule race dominatrice. Désormais l'unité de Dieu enseigne l'unité du genre humain. L'innocence est imposée, non-seulement dans les œuvres, mais encore dans la pensée affranchie. L'unique moyen de puissance et de gloire jusqu'alors, ce fut la guerre; l'unique but des héros, la conquête : la servitude était déclarée un fait nécessaire, équitable, naturel, et l'esclave condamné, non pas seulement à toutes les misères, mais à l'abrutissement intellectuel et moral, restait sans existence religieuse, sans affections, sans descendance légitime. A cette heure, la charité, parole nouvelle, allége ses chaînes en attendant qu'elle parvienne à les briser; la paix universelle est proclamée; les priviléges de naissance et de conquête sont effacés. Ce n'est pas seulement l'horreur du sang qui est dans les cœurs, c'est encore celle de la lutte. On voit apparaître le modèle d'une société fondée sur la combinaison des forces pacifiques d'un pouvoir tout spirituel, opposé aux excès du pouvoir armé, le modèle d'une fraternité de nations qui, au lieu de s'entre-détruire, se rapprocheront pour se perfectionner réciproquement.

Qui donc a opéré ce prodige? Un artisan de Galilée. C'était encore une doctrine venue de l'Asie qui devait, non subjuguer, mais convertir l'Europe, associer la vérité politique à la vérité religieuse, et, opposant la conscience aux idoles, la résignation aux tyrans, réintégrer le genre humain dans sa dignité, sous un seul Dieu. A côté de la puissance du glaive se dresse celle des idées, qui, indépendante de sa rivale, soutient le progrès dans ses luttes contre cette même puissance du glaive pour empêcher qu'il ne chancelle : alors un nouvel élément entre dans le récit, l'histoire de l'Église. L'Église, représentant le peuple et admettant à l'émancipation tous les infortunés, tous ceux qui souffrent par la conquête et par la force, ne détruit pas du premier coup la servitude, les violences légales, les glorieuses rapines, mais elle leur oppose une doctrine qui les réprouve et un Dieu qui les condamne.

Bientôt Néron et Domitien se trouvent face à face avec Pierre et Lin : les premiers, maîtres armés du monde, ayant pour eux

la légalité, si différente de la justice, représentants du monde ancien qui, dans les cirques encombrés, crie: Les Chrétiens aux lions! les seconds, pauvres, faibles, méconnus, calomniés, propageant le règne de Dieu par l'autorité, l'instruction, les cérémonies, l'exemple, et enseignant à rendre à César ce qui est à César; mais rien de plus; mais non le culte de l'empereur, non le sacrifice des sentiments et des convictions.

Ne vous sentez-vous pas sur un autre théâtre? Ne vous apercevez-vous pas que la civilisation occidentale prend un essor plus assuré? Mais les accidents extérieurs empêchent ou retardent le triomphe. L'adoration que l'on prêtait à l'État se concentre maintenant sur les empereurs, protégés par la religion comme par la loi. Tantôt c'est l'Occident qui prévaut avec Trajan et Marc-Aurèle, tantôt c'est l'Asie qui revit avec Commode et Héliogabale. Le stoïcisme s'ingénie pour arracher la domination à la force brutale; mais le troupeau d'Épicure se résigne à des souffrances avilissantes qui ne troublent pas ses jouissances brutales ou sa savante corruption. Les théurgies viennent repaître les croyances chancelantes, tandis qu'une révolution qui apaise la pensée, parce que son origine est supérieure, qui donne vigueur aux lois, parce qu'elle établit un pouvoir infaillible, tend à l'universalité de la morale, et enseigne à tous ce qu'il importe de connaître, d'aimer, de pratiquer, non-seulement dans la société, mais aussi dans la conscience individuelle. La translation du siége de saint Pierre de Jérusalem à Antioche, puis à Rome, accroît l'influence de l'Occident, tandis que le trône impérial installé à Constantinople rajeunit l'élément oriental. Le luxe et la mollesse énervent les Césars dégénérés, qui déposent le glaive défenseur pour disputer sur la théologie. Et cependant des princes souillés d'iniquités promulguent des règles d'une justice parfaite. Les empereurs, pour se débarrasser de la noblesse, s'appliquent à faire prévaloir les droits de la nature : ils favorisent les émancipations, le pécule du fils de famille, les dernières volontés; ils amplifient les effets et restreignent les solennités de l'affranchissement; ils étendent enfin le droit de bourgeoisie, jusqu'à ce qu'à l'époque de Constantin, l'équité l'emporte tout à fait en abrogeant les formules, dernier débris cyclopéen, et en étendant l'émancipation des provinces au monde entier.

Rome se trompait en se flattant que ses aigles tenaient l'u- vil-époque, nivers dans leurs serres. Si elle ne put entendre le mouvement de Constantia

silencieux et uniforme de l'Inde et de la Chine, destinées à lui survivre, si elle crut l'Asie et l'Afrique domptées, après avoir traîné chargés de chaînes les rois d'Alexandrie et de Palmyre le long de la voie Sacrée, l'ivresse du triomphe et le fracas obscène des bacchanales n'auraient pas dû l'empêcher d'entendre au loin la marche des barbares poussés l'un par l'autre comme par une force surnaturelle, pour mettre au pillage la déprédatrice de l'univers.

Au Midi, les Bérebères, les Gétules, les Maures, repoussent les Romains vers les côtes; à l'Orient, les Sassanides ressuscitent la puissance de la Perse, et menacent de renouveler les jours de Xerxès. Les Germains trouvent d'autres Arminius qui les conduisent aux Alpes. Les Scandinaves tuent Valens dans une bataille, comme les Perses avaient tué Julien. Les provinces, lasses du joug fiscal, accueillent comme des libérateurs les nouveaux conquérants. Les Ogoro-Finnois et la Tartarie ignorée prétendent aussi prendre leur part aux dépouilles, et les frères de ceux qui assaillirent l'empire chinois viennent incendier les villes de l'Adriatique et mourir dans les plaines de Châlons.

En vain Constantin crut retremper la monarchie, le peuple était gangrené par l'ancienne prospérité et par les misères récentes. Entre des millionnaires aux immenses domaines, et la foule innombrable des prolétaires, avait disparu la classe moyenne, foyer des vertus civiques et de l'égalité sociale; les croyances religieuses étaient en désaccord avec les institutions civiles, et tandis que la législation était catholique, l'administration se maintenait païenne, identifiant l'État avec le souverain qui, sans bornes dans son influence, corrompait le peuple avec sa dépravation, ou troublait sa foipar des disputes théologiques. L'armée, jadis obéissante à la république, puis soulevée contre elle dans les guerres civiles, mise enfin sur le trône par les Césars, veut maintenant disposer d'eux; et Rome, agrandie par la force, succombe sous la force. Les derniers empereurs, honteux du passé, tremblants pour l'avenir, s'étourdissent sur le présent au milieu des voluptés asiatiques. Leur couronne ressemble à la guirlande dont on pare la victime destinée au sacrifice, et leur nullité hâte en Occident la chute de l'empire qui, en Orient, devait survivre longtemps.

Constantinople, dans sa langueur, peut encore dépouiller de leur rudesse native les barbares qui s'en approchent. Elle donne

aux Goths l'alphabet, modifié par Ulfilas: c'est à elle qu'ils doivent Théodoric, leur meilleur souverain; elle fait briller aux yeux des Russes et des Bulgares la lumière de la vérité; avec le code de Justinien, elle sauve du naufrage cette vaste science pratique du droit romain, et le transmet à la postérité pour en modifier les législations.

Au conslit entre l'Orient, l'Occident et le Nord, entre le christianisme, l'hellénisme et la barbarie, s'il y a perte dans les formes extérieures, il y a gain au fond. Un petit nombre de privilégiés tombe, mais l'humanité se relève. Alors que la cité romaine s'écroule, la cité de Dieu est proclamée par une doctrine sublime apprise sur les genoux maternels; par la liberté promulguée sans révolutions, parce qu'elle est fondée sur la justice de la pensée et sur la sainteté de la vie.

De ce moment, le progrès suit une route directe et logique, et la doctrine du christianisme se réalise dans les croyances, dans les idées, dans les arts, dans les habitudes. Qui dirait que les hérésies mêmes dussent propager la civilisation? Les manichéens pénètrent jusque dans l'Inde, dans le Thibet, dans la Chine, où ils prennent part à l'apparition du dernier Bouddah, et à l'établissement de la religion des lamas, qui aujourd'hui compte autant de sectateurs que la loi du Christ. Les nestoriens fondent dans Édesse la première université chrétienne, d'où ils répandent l'alphabet syriaque en Mésopotamie, en Phénicie, en Perse. Ils enseignent l'usage des voyelles aux Arabes, en traduisant dans leur langue les œuvres grecques que, plus tard, l'Europe recevra des fils d'Ismaël.

C'est ainsi que l'Orient et l'Occident reprennent leur marche ville époque. par des routes diverses. Le premier s'énerve de plus en plus les barbares. en suivant l'ornière antique et les traditions de l'Asie; dans l'autre, les barbares détruisent l'édifice des siècles, et effacent jusqu'au nom d'empire romain; mais ils régénèrent par la force les populations forlignées, dans le même moment où une loi d'amour les associe. Si quelquefois l'histoire se manifesta comme un ordre visible de la Providence, ce fut certes alors, quand d'inexprimables souffrances tournèrent au profit de l'humanité. Sur ce chaos de sang et de décombres planait un esprit supérieur aux événements, et, à mesure que les barbares avançaient dans leur conquête, ils étaient conquis à la croix, c'est-à-dire à la civilisation. Les nations divisées par l'épée se réunissent dans ce qu'il y a de plus libre au monde, le senti-

ment religieux; et l'Asie ne pourra plus dominer irrévocablement partout où fut empreint le signe de l'unité catholique. Le schisme semble consolider le divorce de l'Orient et de l'Occident. La France, l'Angleterre, l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie, constituent en Europe de nouveaux États qui prennent du Nord un élément inconnu au monde asiatique, la liberté individuelle, que les vaincus sauront acquérir aussitôt que, la première fureur de l'invasion passée, il leur sera permis de regarder en face leurs conquérants.

Quel profit apporta l'invasion des barbares du Nord? C'est ce que les esprits les moins pénétrants reconnaîtront facilement, s'ils confrontent la désolante monotonie et la longue agonie de l'empire d'Orient avec la civilisation ressuscitée de l'Europe, où l'antique se mêle et combat encore avec le nouveau; où les charmes et les défauts d'une enfance inexpérimentée se montrent à côté des avantages d'une vieille société. Les esprits sont ingénus, mais les affections profondes; les formes sont contrefaites jusqu'à la monstruosité, mais les conceptions sont gracieuses. Les cœurs soumis et pieux n'en laissent pas moins les caractères forts et inflexibles; l'ignorance s'associe avec la pédanterie et avec le génie, la grossièreté avec les émotions tendres. On entrevoyait déjà vaguement les idées des temps à venir; mais elles apportaient une frayeur inquiète, comme ces inspirations intérieures qui ne trouvent pas d'expressions pour se manifester. De là ce fonds de mélancolie prédominante, ces images habituelles de la mort; de là ces terreurs renaissantes de la fin du monde, ces folies grandioses, ces vertus naïves, et les trois faits dominants de cette époque: l'expiation religieuse, l'oppression, la résistance. Celle-ci, enfin, triomphe et pousse l'Occident à la conquête de la civilisation moderne.

IXº époque, 622-800; Mahomet. Déjà, avec les Lombards, a fini cette émigration des peuples du Nord qui durait depuis des siècles. Eux-mêmes repoussent les excursions guerrières, et dressent contre elles les murailles de cités nouvelles qu'ils surmontent de la croix. La civilisation vaincue réagit sur les vainqueurs; la conversion procède alors du Midi vers le Nord, en propageant au milieu des armes les idées de paix, d'ordre, de charité, et en acquérant le pouvoir par le moyen le plus légitime, c'est-à-dire par la capacité.

D'un autre côté, le Midi, Mahomet à sa tête, prépare une réaction terrible. Le poëte arabe, guerrier sans générosité, prophète sans miracles, propage sur les ruines une religion sans mystères, un culte sans sacerdoce, une morale fondée sur la volupté. Sa mission, qui ne se prouve que par l'extermination, immole plus de victimes humaines que ne l'ont fait ensemble toutes les croyances antiques. L'islamisme commence par une guerre de tribu, et, dans l'espace d'un demi-siècle, il a déjà soumis par la force tout ce qui s'étend entre le Tigre et l'Euphrate, la Syrie, la Palestine jusqu'aux bords de la Méditerranée, les frontières de l'Asie Mineure jusqu'au Taurus. Peu après, il envahit les côtes d'Afrique, et menace à la fois la Perse et l'Espagne, l'Inde et l'empire de Byzance. Le cimeterre est son symbole; il ne le déposera plus jusqu'à nos jours; mais ce sera quand, désormais émoussé, il cherchera à le retremper dans la civilisation européenne.

C'est la même race que nous avons vue succomber avec Carthage; c'est la même lutte qui se renouvelle sous l'aspect de deux religions; c'est une autre émigration, mais elle ne porte pas avec elle l'affranchissement, comme l'émigration septentrionale, elle ne dépose pas les armes en rencontrant la croix. Loin de là, elle veut effacer la florissante civilisation de l'Occident, et la remplacer par le despotisme temporel et spirituel, par l'esclavage, par l'asservissement de la femme. L'Afrique et l'Asie perdent ce qu'elles avaient emprunté à l'Europe; mais heureusement le croissant rencontre les remparts de Constantinople à l'Orient; à l'Occident, la francisque de Charles-Martel et l'épée du Cid.

Cependant, quand la première impétuosité s'est ralentie, les khalifes contribuent à la civilisation en conservant la science, et, au milieu des erreurs d'un peuple servile et superstitieux, y ajoutent de nouvelles découvertes. Ils développent les arts du beau et du vrai, qui doivent un jour enseigner à l'Europe la gaie science, le roman, la scolastique, la chimie, les mathématiques, l'astronomie. Les tribus dispersées et hostiles de l'Arabie sont aussi rassemblées en un faisceau par l'unité de croyance, et, s'établissant au cœur de l'Asie et de l'Afrique, elles y ressuscitent le commerce; substituent Bassora, Damas et le Caire à la prospérité éclipsée de Byzance et d'Alexandrie; trafiquent avec la Chine; portent leur civilisation jusque chez les Malais et les habitants des Moluques; imposent enfin leur langue et leur culte jusqu'à la Cafrerie, en portant aux idolâtres la connaissance de la pure unité de Dieu.

Au pouvoir oriental qui s'est concentré dans les khalifes Carlovingiens vient se heurter celui d'Occident personnisié dans les papes. Par l'exercice du double sacerdoce de la religion et de la justice, en rendant celle-ci avec solennité, en sanctionnant ses arrêts au moyen de rémunérations invisibles, et en la soustrayant à la force brutale, les ecclésiastiques fondèrent une autorité qui ne s'appuyait pas sur les armes. Quand un empereur voulut entraver la liberté des croyances, les pontifes arrachèrent l'Italie au joug oriental. Ce fut des conflits avec les Lomberds que leur puissance sortit affermie. Alors, pour donner au monde l'unité politique, comme ils lui avaient donné l'unité religieuse, ils rétablissent l'empire d'Occident au profit de princes qui, librement élus, représentent la république chrétienne. Le premier de ces princes, Charlemagne, constitue des lambeaux de vingt royaumes barbares une vaste monarchie, et, de même que le grand Alfred, il tend à façonner ses États nouveaux selon les idées religieuses, en pacifiant, en réhabilitant les lois et la pensée, en réunissant les trois éléments de la société nouvelle, la liberté des peuples du septentrion avec ses garanties, les traditions des Romains avec leur administration et leur littérature, et l'Église avec sa moralité et sa hiérarchie.

Ainsi, bien que masquée par les événements extérieurs, la civilisation se manifeste en Europe dans les traditions renouées des sciences et des gouvernements, ainsi que dans la transformation de l'ancien esprit d'invasion en celui d'influence morale et intellectuelle sur lequel s'appuient les bases de l'avenir.

Tandis que les Arabes, comme un torrent suspendu, menacent à chaque instant le monde de nouvelles dévastations, le Nord envoie des essaims de guerriers qui, sur des navires de course ou sur des chevaux tartares, troublent le sommeil paresseux des successeurs de Charlemagne. Mais les Normands ne tardent pas à changer leurs pirateries en conquêtes, et à fonder des royaumes pleins d'avenir. Les Madgyares sont subjugués par Othon le Grand, et avec les Russes, les Polonais et les Suédois, nouvellement conquis au christianisme, ils forment une barrière contre l'Orient, au même moment où la bravoure espagnole repousse les hordes du Midi.

Maintenant que les États devenus adultes se règlent selon les opinions, il n'est pas facile de comprendre ni la nature de ceux qui se réglaient par sentiment, ni l'ordre compacte qui dominait au milieu de l'anarchie apparente. Cette unité, nécessaire

pour s'opposer aux discordes intestines et aux invasions, se manifestait dans l'Empire sous la forme d'une souveraineté protectrice, fondée sur la croyance universelle, choisie par ses pairs, tempérée par eux, et relevant de Dieu, à qui elle prête hommage en la personne de son vicaire sur la terre. Une souveraineté constituée de cette manière exclut la tyrannie d'un despote comme celle d'une faction; elle assujettit la formule et la lettre morte à l'esprit, à l'intention, au caractère personnel. L'équilibre dynamique viendra bien incomplétement se substituer à cet accord entre les pouvoirs temporel et spirituel. L'empereur se considérait comme destiné à défendre la chrétienté avec le dévouement d'un chevalier, et, si les pontifes erraient dans les choses humaines, il les rappelait au devoir. Les pontifes, à leur tour, représentant le peuple, élus dans son sein et par lui, en son nom et en celui de Dieu, sacraient les empereurs, veillaient sur les traités jurés, donnaient l'éveil à la chrétienté toutes les fois que la constitution était violée, et, sans laisser passer inaperçue aucune atteinte portée à la morale ou à la justice, ils menaçaient les coupables obstinés, quel que fût leur rang, de les exclure de la communion des fidèles; châtiment moral dont la force démontre qu'il était l'expression de la justice publique.

Mais, comme le vice capital du moyen âge fut l'absolu, cette tutelle réciproque dégénéra bientôt en arrogance et en tyrannie, et, l'équilibre une fois rompu, on combattit avec l'anathème et avec l'épée. Nous devrons nous arrêter longuement sur ces différends, qui retardèrent le développement de la société chrétienne et compromirent son unité, mais d'où sortirent les constitutions politiques de l'Allemagne, de la France et de l'Angleterre.

Malheur, si la division se fût introduite alors que l'islamisme, xo époque, dans la vigueur d'une jeunesse fanatique, s'élançait de l'Espagne les croisades. et de la Syrie en menaçant l'Europe! A l'approche du péril, l'autorité qui veille sur la civilisation occidentale élève la voix; de toutes parts accourent preux et dévots, guerriers et pèlerins; et l'Europe, selon l'expression d'Anne Comnène, arrachée de ses fondements, semble se précipiter sur l'Asie. C'était encore la grande unité chrétienne qui se levait comme un seul homme, ne connaissant qu'une seule raison, celle que proclamait son cri de guerre, Dieu le veut. Un enthousiasme héroïque, la profondeur d'un sentiment unique, une merveilleuse énergie de volonté, arrêtent l'esprit sur cette grande réaction

de l'Occident contre l'Orient. Elle continua avec plus ou moins d'ardeur et de désintéressement jusqu'à la prise de Rhodes; elle se fit même permanente, et s'organisa en instituts religieux, armés pour affranchir l'Espagne, défendre l'Europe contre l'Asie, et acquérir le Nord.

Dans ces expéditions, les esprits guerriers de l'Occident s'élèvent vers un but plus noble. En voyant les civilisations musulmane et grecque, l'Europe améliore la sienne. La féodalité a accompli sa part de bien en faisant refluer la population dans les campagnes, en développant dans l'isolement des manoirs les affections domestiques, en réhabilitant la femme, et en réveillant le sentiment de l'individualité, si faible chez les Romains et les Grecs. Elle se voit faiblir, depuis que les petits seigneurs vont se grouper autour des hauts barons, vivent près d'eux, et apprennent à obéir. Beaucoup, afin d'avoir de l'argent pour les expéditions, engagent leurs fiefs, d'autres les laissent vacants en mourant sur le sol étranger : ainsi l'autorité royale ou les communes en profitent. Le menu peuple a partagé les efforts, les périls, les affections de ses maîtres; celui qui est demeuré dans ses foyers a profité de leur éloignement pour respirer de sa longue oppression, et a observé avec convoitise la prospérité des républiques maritimes dont le commerce s'est étendu aux contrées les plus riches de l'Asie.

Avant de maudire le clergé, mettons-nous un moment à la place de la plèbe d'alors, d'où sortit le peuple d'aujourd'hui. Avant de médire du moyen âge, rayez de ses fastes Charlemagne et Alfred, Grégoire le Grand et saint Louis, Étienne de Hongrie et Othon le Grand, Godefroy de Bouillon et Frédéric II, saint Thomas et Roger Bacon. Que ceux qui raillent la frénésie religieuse des croisades ne se plaignent pas de voir le croissant briller sur les harems et sur les marchés de chair humaine dans la plus belle ville du monde.

C'est pendant les croisades, comme jadis la Grèce dans la guerre de Troie, que l'Europe apprit à se connaître elle-même, et à mesurer ses forces pour s'élancer hardiment sur la voie de l'avenir. Désormais la chrétienté a un nom, même dans la politique, à opposer à ceux qui refusent de marcher avec nous sur les routes de la civilisation.

XIIº époque, 1100-1270;

L'empire oriental, entouré d'eunuques, de femmes et de soles communes. phistes, décline à tel point, que les Grecs même, répudiant leur nom, s'appellent Romains. La splendeur première du khalifat s'éclipse depuis que les élans de l'enthousiasme arabe s'éteignent dans les délices énervantes de Bagdad, et l'épée d'Amrou tombe aux mains des faibles imans et des mollahs suppliants.

Au contraire, l'empire d'Occident, passé des Francs aux Allemands, s'élève à son point culminant sous les maisons de Saxe et de Souabe, tandis que la puissance pontificale touche aussi à son apogée, et, posant des limites aux abus des puissants de la terre, ouvre la porte aux franchises représentatives.

Aussi n'est-ce plus le temps où les princes seuls apparaissent sur la scène; le peuple s'y montre à son tour. La plèbe, même après avoir acquis à Rome les droits naturels, restait toujours attachée en grande partie à la glèbe; à cette heure, elle acquiert la faculté de changer de sol et de choisir un maître. Au milieu des guerres tantôt sourdes, tantôt ouvertes, par lesquelles les princes cherchent à convertir la préséance féodale en prérogative princière, les barons à conserver leur indépendance et à transformer le domaine politique en propriété personnelle et privée; au milieu des discordes des conquérants, les vaincus relèvent la tête, le sentiment de leur propre dignité les reporte à celui de leur propre grandeur; et par ces continuels litiges, par les vieux livres exhumés, par les traditions non encore effacées, ayant appris ce que c'est que le droit, ils prétendent conserver ou recouvrer possessions, lois, union. Alors se multiplient les luttes entre la féodalité, l'Église, l'Empire et les communes. Pour la première fois depuis que le monde existe, on s'occupe des paysans; on rend à tous la capacité politique, les serfs sont affranchis, une idée vraie de la liberté civile se fait jour, le tombeau de la noblesse devient le berceau du peuple. La puissance royale se consolide par la formation d'une classe moyenne; et l'Europe, que les barbares trouvèrent partagée en maîtres et en esclaves, selon les usages de l'Orient, ne comptera plus désormais que des hommes.

Cependant, grâce à la chevalerie, cette brillante création du génie méridional et septentrional, des Sarrasins et des Normands, la valeur devient humaine et généreuse. La jurisprudence romaine ressuscitée place le droit sur le siége usurpé par la force. Une architecture originale élève partout des palais au peuple et des temples à la Divinité. Les langues, employées à traiter des intérêts de la patrie, sortent de l'enfance: l'idiome provençal est l'anneau qui joint les classiques aux modernes; l'italien naît du latin vulgaire; le français se mêle au

celtique, au tudesque, au picard, au normand, au wallon; l'espagnol se fond harmonieusement avec l'arabe et le goth; le portugais conserve encore davantage l'aspiration orientale, tandis que du goth et du scandinave découlent l'allemand, le hollandais, le flamand, le danois, le suédois; enfin, le saxon, fécondé par le normand, engendre l'anglais moderne. Déjà l'on entend dans des langages nouveaux, avec des formes fantastiques et originales, chanter la religion, la vaillance et l'amour, tandis que l'Orient conserve les langues mortes et les monuments littéraires, sans savoir en faire jaillir une étincelle. Les idiomes deviennent le signe distinctif des nations, et semblent tracer des cours divers à la culture européenne, selon qu'ils dérivent du teuton, du latin ou du slave.

Dans ces entrefaites les républiques italiennes étendent le commerce de l'Euxin à l'Atlantique, du golfe d'Arabie à la Baltique; elles aident puissamment la civilisation en fondant les rapports des Etats sur l'intérêt réciproque, la rivalité d'industrie, la probité laborieuse. La civilisation se propage dans la Scandinavie, et un ordre religieux défriche sur les rives de la Baltique le terrain où doit s'asseoir une puissante monarchie. Des ligues de commerce se forment sur les mers et sur les fleuves, tandis que sur les Alpes les peuples de l'Helvétie se liguent à leur tour, envoyant, dans les cours de France et d'Angleterre, leurs délégués s'asseoir près des rois et des barons.

Mais la lutte entre les Guelfes et les Gibelins a relâché le lien religieux et politique des nations. En vain triomphera tantôt la ligue lombarde, tantôt la maison de Souabe, la dynastie la plus puissante du moyen âge : ces partis survivront jusqu'à nos jours, pour représenter, l'un, ceux que séduit la nouveauté, l'autre, ceux qui n'ont foi que dans le passé. L'Asie nous envoie pour sa vengeance le manichéisme et la philosophie scolastique, dont les disputes pointilleuses et les subtilités embrouillées troublent la majesté de Platon et des philosophes occidentaux. En présumant mettre d'accord le rationalisme péripatéticien avec le dogme, elle répand le germe des hérésies qui, d'Arnauld de Brescia jusqu'à Luther, tendent à substituer l'individualité au catholicisme.

La chance des armes fait encore pour un moment prévaloir l'Orient, alors que, pour retremper l'Arabe dégénéré, descendent de nouveau les hommes du Nord : de la Bukarie les Samanides; de l'Hircanie les Bouides, qui rétablissent le trône de

Perse; de l'Arménie les Sophis. Les Turcs passent de l'Inde au Nil; les Curdes, souche des anciens Chaldéens, produisent Saladin, le héros le plus pur de l'islamisme: Jérusalem est reprise, l'Europe menacée.

D'autre part, Gengis-Kan, du fond de la Tartarie, décoche ses flèches homicides jusqu'au Gange et au Caucase, jusqu'à la mer Jaune et au Dniéper. Il subjugue la Russie, dévaste la Pologne et la Hongrie, et la chrétienté observe en tremblant si une nouvelle invasion ne va pas anéantir ses laborieux progrès. Heureusement l'orage va éclater sur la domination des Seljiucides et sur le khalifat de Bagdad. Mais, si Gengis-Kan fait un désert de toutes les contrées comprises entre la mer Caspienne et l'Indus, il sert la civilisation en substituant aux bandes qui s'entr'égorgent une nombreuse armée qu'il guide contre les ennemis communs, tandis que d'autres hordes musulmanes se réunissent pour lui résister. Il est vrai qu'en changeant en désert la Transoxiane, il enlève sa barrière à l'Asie occidentale, où bientôt Tamerlan passera sur les cadavres des Kowaresmiens. Le pouvoir religieux perd aussi son unité, quand le petit-fils de Gengis égorge le dernier khalife : il se décompose alors en deux sectes ennemies, l'une soutenue par les Sophis de Perse, l'autre par les futurs maîtres de Constantinople.

Cependant, par l'ordre du pape, de pauvres frères qui ne connaissent que leur humble couvent traversent des pays sans nom, arrivent sous la tente de l'empereur tartare, et, bravant les bourreaux qui les attendent, lui intiment l'ordre de cesser ses massacres et de se faire chrétien; première parole de vérité qui se fasse entendre à ces barbares. Sur les traces de ces missionnaires, d'autres se mettent en chemin, guidés par des motifs différents: Marc Pol traverse l'Arménie et la Perse pour retrouver la Chine, et prépare le monde à l'audace de Christophe Colomb.

A l'intérieur, l'Empire, en combattant la tiare, s'il lui enlève xiil époque, sa splendeur, perd aussi de la sienne propre; et quand un de ente de l'en ses plus dignes représentants (Rodolphe de Habsbourg) monte sur le trône après un long interrègne, son influence se limite à l'Allemagne. Dans les débats avec Rome, il ne s'agit plus de la grande idée de l'essence du droit, mais d'une politique bornée. Les papes mêmes, après Boniface VIII, oublient leur sublime destination temporelle, et la translation du saint-siège à Avignon signale le déclin de leur puissance morale. Le grand

schisme d'Occident égare les esprits, et jette la confusion et l'incertitude dans la vie comme dans l'ordre public. Cette désunion amène un retour de puissance pour l'Asie. Une horde de Turcs, partie deux siècles auparavant des rives de la mer Caspienne, avait enlevé l'Égypte aux Mameluks; aux empereurs grecs leurs provinces l'une après l'autre. Elle parvient enfin à s'asseoir sur le trône des Constantins, d'où elle subjugue la Grèce et menace l'Europe. Le manque d'unité ne permettrait guère à celle-ci de résister, si le climat lui-même n'énervait les Turcs, et si la Providence ne seur refusait un troisième Mahomet.

De Constantinople asservie, une invasion de nouvelle espèce inonde l'Europe: une foule de savants, non contents de la sainte mission de remettre en honneur les fragments de l'antiquité échappés au naufrage des temps barbares, y viennent circonscrire le génie dans les limites des arts et de la littérature classiques; ils repoussent l'originalité vers l'imitation, introduisent l'esprit du paganisme et l'ardeur de la polémique, non-seulement dans les études, mais encore dans l'histoire, dans les mœurs, dans la politique, et, par les prestiges d'une beauté de convention, font oublier ce qui est juste et saint.

Alors l'affermissement des monarchies, la régularité des impôts, les armées permanentes, changent le système des gouvernements. La politique, limitée naguère aux moyens de se procurer de l'argent, apprend de Ferdinand le Catholique, de Louis XI et de Henri VII, à étendre la prérogative royale; la presse, motrice assidue de l'opinion, assure pour toujours les conquêtes de l'esprit, tandis que les armes à feu rendent moins redoutables les traces sanglantes que Tamerlan et les Ottomans impriment sur le sol oriental.

Nous voici donc arrivés aux temps modernes : l'Europe est désormais ce qu'elle doit être; que si les Mongols sont encore maîtres de la Russie, les Espagnols viennent d'abattre l'étendard du Prophète sur les minarets de Grenade.

V° époque;

Ainsi la civilisation, partie des plateaux de l'Asie et s'avanles découver- çant continuellement au milieu de chances désastreuses, avait désormais répandu la lumière sur toute l'Europe. Maintenant, en quête de nouvelles nations, elle brise les colonnes d'Hercule, et avec Vasco de Gama, elle se rapproche de son berceau, tandis qu'avec Christophe Colomb elle va planter la croix chez les antipodes. Ici se renouvellent les prodiges des premières conquêtes asiatiques : le vainqueur s'empare du sol, et, pour s'en assurer la possession, il extermine ses habitants. Quels grands noms que Colomb, Améric, Pizarre, Cortès, Vasco, Albuquerque, aventuriers devenus des héros! Les empires de Montézuma et des lncas, témoins ou héritiers des temps primitifs, s'écroulent. La bienfaisante nature offre à l'homme un nouveau monde, et l'homme en fait le théâtre d'événements extraordinaires, d'aventures dans les découvertes, de cupidité sanguinaire dans les conquêtes, de charité dans les missions.

Le mérite de Colomb ne consiste pas tant dans ce qu'il aurait, en se trompant, découvert un nouvel hémisphère, que dans la pensée d'ouvrir la voie des mers au commerce qui, depuis les temps antiques, se faisait presque invariablement par terre. L'Asie éprouva alors sa plus grande révolution par la direction différente que prirent ses denrées, bien qu'elle conserve encore le marché intérieur, jusqu'à ce que le despotisme turc, l'anarchie de l'empire persan, les dévastations des Afghans et des Marhattes dans l'Inde septentrionale, achèvent de l'anéantir.

En Europe, l'accroissement des puissances maritimes empêche que le nombre décide de la supériorité, comme au temps où les guerres se terminaient par la seule force des armées de terre; et l'Occident acquiert une importance absolue, dont sont loin d'approcher les trois grands États des Sophis en Perse, des Mongols dans l'Inde, et du Céleste Empire dans la Chine.

Ces nations reparaissent sur le terrain de la civilisation pour le cultiver désormais de concert avec les Européens; et l'Amérique est destinée à devenir le point de jonction entre notre civilisation, qui gagne de plus en plus vers l'Occident, et celle de l'Orient, qui s'avance lentement en sens opposé, jusqu'à ce qu'elles aient à se rencontrer dans le nouveau monde pour y travailler fraternellement à un résultat commun.

Charles-Quint, sous le règne duquel s'accomplissait la dé- XVe époque, couverte de l'Amérique, tente de ressusciter le saint-empire, et la Réforme. arbore la croix pour refouler la barbarie sur les côtes d'Afrique. Dans l'âge nouveau, subsistent encore les traces du moyen âge; les municipes, les petites principautés, les rois, les chefs de bandes, vivent de l'ancien souffle. Dans la littérature et dans les beaux-arts, l'Italie, associant à l'imitation la spontanéité nationale, fait éclore un autre siècle d'or; et, de même que le mot vertu était synonyme de valeur chez les anciens Romains, ce mot indique en Italie le mérite dans les arts d'agrément. Mais la mort de Charles le Téméraire, le duel entre la France et

l'Autriche, Rome saccagée par les catholiques, François I<sup>er</sup>, le dernier des chevaliers, qui à Pavie perd tout fors l'honneur, annoncent un âge positif, une époque de calcul, de raisonnement, de protestation.

L'éclat des arts et des conquêtes ne suffit pas à déguiser une profonde corruption. L'Italie peint et chante, à la veille de perdre son indépendance, comme les habitants de Pompéia accouraient au théâtre le jour de son ensevelissement. La dépravation pénètre dans le sanctuaire, dans les cabinets, dans les familles; l'idolâtrie dans les chants des poëtes, dans l'atelier des artistes; la corruption dans le pouvoir spirituel qui, avec l'oubli de ses propres devoirs, perd la confiance des nations. Quelle belle entreprise s'offrait alors à un réformateur qui aurait été capable de ramener à la vérité et à la lumière les idées pratiques si confuses, et de débrouiller les rapports compliqués entre les ecclésiastiques et les séculiers, entre la politique et la religion! Mais Luther n'était pas à la hauteur du rôle de réformateur : il se jeta tête baissée dans une tentative de révolution. De ce moment, l'unité des idées est irréparablement brisée : le protestantisme ne s'applique pas seulement au dogme et à la discipline, mais, à découvert ou à l'ombre, il s'insinue partout, envahit les lettres, l'État, les mœurs, la philosophie, la science. Il laisse pour héritage à l'avenir des humains cette division qui, chaque jour encore, fait deux camps ennemis, celui de l'égoïsme et celui de la fraternité universelle; ici la devise est la stabilité, là, le progrès; d'un côté la discorde, de l'autre l'harmonie; division qui ne cessera qu'à l'heure où une immense effusion de doctrine rapprochera la société de la véritable source de lumière et de paix.

On ne connaît que trop les misères de cette nouvelle barbarie qui envahit l'Europe, quand le fanatisme et l'intolérance
bouleversèrent les royaumes, non moins que les familles. Des
bûchers et des gibets furent dressés par l'inquisition, comme
par Calvin et par Henri VIII. Les arts en sont troublés dans la
source la plus pure du beau; la littérature devient polémique;
la peur des excès fait réprimer même la véritable science; une
guerre des plus longues et des plus homicides dévaste le cœur
de l'Europe; l'Allemagne, l'État le plus florissant des temps
moyens, est entraînée par l'étoile de Waldstein et par les armes
de Gustave-Adolphe à des désastres irréparables. Les colonies
lointaines épuisent les peuples; et les somptueuses misères es-

pagnoles, s'insinuant dans la littérature et dans la vie des Italiens, les font se résigner à perdre l'indépendance quand les autres peuples vont l'acquérir.

Le concile de Trente ne rétablit pas l'unité, mais fixe la théologie et clôt l'histoire extérieure de l'Église. De même, la paix de Westphalie ne réconcilie pas les esprits, mais apporte une fin à la guerre de Trente ans, et devient la loi fondamentale de l'Allemagne, qu'elle constitue de manière à la rendre le pivot de la politique européenne. C'est là le premier modèle en grand du système d'équilibre qui depuis dirigea l'Europe, à l'aide d'alliances politiques, de contre-poids matériels et d'astucieuses transactions entre la vérité et l'erreur; système dans lequel les grands États garantissent les petits, qui, pour faibles qu'ils soient, se considèrent comme égaux et indépendants. De ce point de vue les cabinets règlent tout; la tranquillité est introduite dans la lutte, la guerre convertie en science, la diplomatie créée. Le gouvernement monarchique, désormais général en Europe, empêche que les factions ne s'entre-choquent comme dans l'antiquité; l'Angleterre achève sa constitution; les papes, devenus puissance séculière, subissent la politique étrangère, au lieu de la diriger; l'Autriche assume le caractère pacifique et conservateur que depuis lors elle a généralement soutenu.

Et la guerre sert encore au développement de la pensée; car l'autorité est désormais subordonnée à la discussion. Avec Lope de Vega, Camoëns, Shakspeare, Milton, le Tasse, la littérature est agitée par les passions modernes; mais rappelonsnous que Galilée et Descartes furent catholiques; que les réformés n'ont aucun nom à opposer, je ne dirai pas à Michel-Ange et à Raphaël, mais à Fénelon et à Bossuet.

L'Asie tente deux fois de porter le croissant dans le cœur de xvi époque, l'Europe; mais, tandis que les potentats chrétiens demeurent Louis XIV spectateurs oisifs, satisfaits de se sentir guéris de l'enthousiasme religieux, la Pologne et Venise sauvent d'une nouvelle barbarie les pays qui sont destinés à les engloutir un jour. Cependant le Turc, atteint à Lépante d'un coup qui préludait à celui de Navarin, entre lui-même dans le système politique de l'Europe. Il ne s'agit donc plus pour celle-ci d'entreprises communes pour assurer l'indépendance ou empêcher la subversion de l'ordre et du savoir; mais, guidés par l'égoîsme, les États s'épient jalou-

Pierre le

sement l'un l'autre, attentifs à rétablir la balance dès qu'elle vient à pencher.

L'Autriche, dans le siècle précédent, s'était agrandie au point de faire craindre qu'elle aspirât à la monarchie universelle: la Réforme et les insurrections l'en empêchèrent; puis Louis XIV monte sur le trône, et la France se place à la tête des nations continentales. La révocation de l'édit de Nantes menace de compromettre la paix de Westphalie; mais à la fin la France reste seule à en souffrir. Ses citoyens persécutés vont accroître la prospérité de la Hollande, qui du Zuyderzée s'est élancée, commerçante et belliqueuse, pour arracher aux Portugais leurs établissements d'Afrique et des Indes. Ainsi, les idées du siècle précédent vont s'accomplissant; aux massacres succèdent les proscriptions, à l'action les théories, à la guerre les discussions, au génie le talent, aux généraux les ministres tout-puissants. La paix ou la guerre ne sont plus que des intrigues de cabinet. Un père veut transmettre ses États par la voie héréditaire, une mère placer toutes ses filles sur des trônes, un ministre rendre ses travaux nécessaires, et cela suffit pour que de temps à autre le calme des peuples soit troublé; des peuples qui répandent or et sang sans en être mieux, sans même que leurs maîtres se trouvent à la fin posséder un pouce de terrain de plus, ou un degré de plus d'autorité et de force. De là résultent seulement l'augmentation des armées, les ambassades permanentes, la défiance, et la tendance réciproque à se tromper, enfin la suprématie des finances dans le gouvernement des États. Les grands seigneurs s'abaissent au rôle de gentilshommes et de courtisans; mais, sur ces entrefaites, le peuple, les savants, les négociants, s'élèvent jusqu'à regarder les cours en face; ils examinent les finances et ils étendent le commerce. Les doctrines deviennent la cause de grands événements, et Colbert et Jansénius remuent l'Europe, non moins que Villars et Eugène. Le merveilleux accroissement acquis par un peuple à l'aide du commerce maritime et des manufactures, pousse les gouvernements à vouloir diriger et régler un mouvement auquel, pour grandir, il suffit de ne pas avoir d'entraves. En vain Quesnay crie, Laissez faire, laissez passer : les fabriques privilégiées et le système prohibitif ne s'introduisent pas moins. On prétend que chaque nation se suffise à elle-même, c'est-à-dire qu'on ne vende ni n'achète pour favoriser le commerce. De là des jalousies, et même des guerres qui n'ont d'autre but que d'anéantir la prospérité commerciale de ses rivaux.

C'est l'Angleterre qui, grandie au milieu de sanglantes péripéties, donne à son gré la prépondérance tantôt à l'une, tantôt à l'autre des nations du continent, jusqu'à ce qu'elle en devienne l'arbitre. Mais elle accomplit une autre mission par ses colonies, qui relient à l'Europe et l'Inde et la Chine. Tandis que les missionnaires continuent leurs pacifiques expéditions, une compagnie de négociants renouvelle et dépasse les conquêtes d'Alexandre. Smith, Hudson, Baffin poursuivent l'entreprise de Colomb; et devant les vaisseaux hollandais surgit un monde encore plus nouveau, qui paraît destiné à devenir, s'il ne l'a déjà été, un vaste continent où la civilisation viendra déployer sa bannière et siéger en reine.

La France, en évitant les défauts du moyen âge, l'obscurité et la confusion scolastique dans les ouvrages de raisonnement, le fantastique dans ceux d'imagination, l'incorrection dans tous, est illustrée par l'éclat dont brille sa littérature, plus que par les conquêtes du grand Louis. Mais suffit-il d'éviter les fautes et d'atteindre à la perfection des formes pour exercer de l'influence sur l'avenir? Cette influence, au surplus, semble réservée à la langue française, qui devient chaque jour le véhicule commun entre les esprits éclairés des diverses nations, et réalise presque ce vœu d'un langage universel, que Rome avait cherché à satisfaire avec le latin.

Le fait le plus notable pour la civilisation européenne est d'avoir acquis la Russie. Une fois que celle-ci a secoué le joug mongol, qu'elle s'est incorporé les Cosaques de l'Ukraine et du Dniéper, elle se soustrait à la juridiction du patriarche grec, dépendant du sultan, sans pourtant se réunir ni à l'Empire, ni à Rome; et la chrétienté apprend avec étonnement qu'à la paix de Nipsciu, le czar a déterminé les limites entre ses États et ceux des Chinois. La Russie évite la précipitation dans les améliorations dont l'apparence peut éblouir, et suit un progrès entièrement d'utilité pratique; elle entre ainsi dans la famille occidentale, ayant pour destinée de consommer le triomphe de notre société sur la société asiatique.

La paix d'Utrecht met une entrave au redoutable agrandisse- époque x vii en ment de la France, comme celle d'Oliva (1660) avait fixé les me siècle. bornes des États du Nord. Mais les tracasseries d'une politique

devenue commerciale et guerroyante ne se ralentissent pas pour cela. Ces deux caractères apparaissent spécialement dans la politique de la Russie, qui s'entend avec la faction protestante pour contre-balancer l'empereur d'Allemagne; et dans celle de l'Angleterre, qui marche en tête de l'Europe, tandis que sa domination s'étend de l'Inde au Pérou : preuve éclatante que ce n'est pas la situation qui rend puissant, mais le courage et l'intelligence. Les établissements maritimes augmentent d'importance et altèrent les relations entre les Européens, au point que l'on se bat en Saxe pour dominer sur le Canada.

Laissons ces monarchies qui se résument en favoris, mattresse et confesseur, attendre nonchalamment la foudre; laissons la Porte, après la paix de Passarowitz (1718), combattre pour subsister, non plus pour conquérir; tandis que la Russie, sortie des marais et de la barbarie, prévaut dans les affaires de l'Europe. Les flottes de la Baltique voguent sur la Méditerranée, et poursuivent les Turcs jusque dans l'Euxin: Catherine, proclamée législatrice des mers, veut se faire la libératrice des Grecs, et ne dissimule pas le désir d'échanger ses frimas contre le climat enchanteur de l'Hellespont.

Elle fait explorer l'intérieur ignoré de son empire, de l'archipel du Nord jusqu'à la Perse, du Caucase au Japon. Tandis que Behring découvre le nord-ouest de l'Amérique, Anson accomplit son voyage autour du monde, Cook s'approche des glaces australes, Damberger pénètre au cœur de l'Afrique. D'autre part, Maupertuis et la Condamine, élevant des pyramides astronomiques au pôle et sous l'équateur, semblent, au nom de l'Europe, prendre possession du globe qu'ils ont mesuré.

Le monde oriental est entraîné dans le tourbillon du nôtre. L'empire des Birmans ne sait pas défendre son immobilité, et la subabia du Bengale se trouve avoir les Anglais pour ennemis ou pour maîtres. Mamelucks, Vahabites, Afhgans, Kouli-Kan, remuent l'Égypte, l'Arabie, l'Inde, la Perse, qui reçoivent de nouvelles législations imposées par la force; dans le même temps où, pressés par les cris deréforme générale, Joseph II, Léopold de Toscane, Charles III de Naples, Catherine, Frédéric II, accordent en Europe des améliorations partielles. Le mouvement devient tellement inévitable, que le Grand Lama descend du Thibet pour visiter l'empereur de la Chine, de même que Pie VI se rendait, pèlerin apostolique, à la cour de Vienne.

Le siècle est très-avancé en sait de connaissances maté-

rielles, mais trop étranger au principe de l'unité que l'esprit seul peut donner, et en qui seul réside la vraie puissance sociale. Les lumières accrues et répandues repoussent l'ignorance; les législations abolissent les procès de sorcellerie et d'hérésie et les procédures atroces; les restes de la féodalité disparaissent de plus en plus; l'économie politique se fonde sur l'égoïsme et la libre concurrence; et le commerce, de même qu'il avait guerroyé contre les feudataires, livre bataille à cette beure aux priviléges coloniaux et aux fidéicommis; les rois eux-mêmes ambitionnent le titre de philosophes, et, cherchant de leur côté à abolir tout ce qui est ancien, ils proscrivent un ordre puissant et redouté. La secte des économistes, l'Encyclopédie, la constitution anglaise, voilà le sujet de tous les discours.

Mais la science, en s'enorgueillissant, revient aux erreurs de l'Orient: elle combat ce qu'il y a de plus élevé dans la conscience de l'homme; elle subordonne les idées à la sensation, la foi à la nature, la psychologie à la zoologie, la justice à l'intérêt, à l'habitude la réflexion. L'un rêve la liberté des Iroquois, tandis qu'un autre admire l'invariable régularité de la Chine. Des sociétés secrètes, avec des mystères à l'orientale, exploitées par des hommes puissants, faussent l'opinion en la repaissant d'espérances menteuses. Les malbeureux! ils tournent les découvertes contre Dieu, l'interrogeant sur ses mystères avec l'outrecuidance qu'ils mettent à interroger les princes sur leurs droits. Ils prétendent tout résormer, et ridiculisent tout ce que le peuple croit et vénère ; ils ambitionnent la dénomination de philanthropes, et démontrent que les hommes ne sont que des singes policés, abusés par la philosophie, et ayant l'erreur pour élément social (1); ils veulent pousser au bien, et aspirent à la triste gloire de douter de tout, de désespérer de tout.

Sur ces entrefaites, d'un côté, le principe de la légitimité, affermi dans l'Europe moderne, reçoit son premier ébranlement dans le partage d'un royaume électif, naguère le boulevard de la civilisation méridionale contre les assants de la race slave. D'un autre côté, les colonies américaines, se sentant mûres pour se régir par elles-mêmes, s'insurgent, et, secondées par des jalousies royales, offrent le premier exemple en grand d'une vaste démocratie. L'Angleterre, qui s'est épuisée pour les rete-

<sup>(1)</sup> La Mettrie.

nir sous son joug, s'aperçoit, après les avoir reconnues libres, que son commerce et son industrie en tirent meilleur parti par l'activité nationale que par le monopole d'une compagnie, et l'équilibre maritime est rétabli en Europe.

C'est ainsi qu'à l'Autriche, gouvernement patriarcal; à la Russie, absolue dans son administration et dans sa constitution; à l'Angleterre, libre dans l'une et dans l'autre; à l'Allemagne, absolue dans la première, libre dans la seconde, s'associent les États-Unis avec leur souveraineté populaire, pour fraterniser dans le progrès. La supériorité du nombre et de l'esprit est donc pour la civilisation européenne. Les peuples de l'Europe sentent que la prééminence n'est pas donnée par la force, mais par le développement de la morale et de l'intelligence, et se hâtent d'accomplir le grand mouvement commencé au temps des communes, d'étendre l'empire de la science et de la liberté.

X VIII conque; la Révolution Ont-ils choisi la bonne route? La Révolution accéléra-t-elle leur marche ou la retarda-t-elle? C'est ce qu'il est difficile de décider lorsque les passions contemporaines sont encore en lutte et en danger; lorsque le mouvement, dans l'espace d'un demi-siècle, non-seulement n'a pas atteint le but, mais ne l'a pas même reconnu avec certitude.

Nous avons encore présents à l'imagination ces grands événements qui étonnèrent nos pères, quand l'élan sans exemple d'une nation accoutumée à prendre pour pilote la tempête donna le branle à toutes les constitutions. Les gouvernements, sans s'apercevoir qu'il ne s'agissait pas de modifier les accidents, mais de perdre la substance; habitués à voir les choses, non les hommes, procédèrent avec lenteur et désaccord, s'ingéniant à opposer le système d'équilibre à une politique passionnée qui, devenue idolâtre comme à Rome, adorait l'État d'abord en tant que république, puis en tant que liberté, puis en tant que gloire militaire. Mais la Révolution, poussée par les générations précédentes, abat tout ce qu'elle rencontre, écrase ses propres guides aussitôt que leur pas se ralentit; elle écrase même le héros qui, pour un moment, réussit à l'arrêter; homme du passé, pour qui l'épée était tout, mais qui toutefois, connaissant les désirs du siècle nouveau, guidait ses phalanges au combat au nom de la paix et de la liberté du commerce.

C'est dans la paix précisément et dans l'accord universel que

pourra s'accomplir le triomphe de la civilisation occidentale sur l'orientale, triomphe auquel concourent tous les événements. L'Europe s'ouvre les chemins de l'Asie, non plus passagèrement comme les Argonautes, les successeurs d'Alexandre ou les croisés; elle y pénètre en dominatrice par l'isthme de Suez et par celui de Panama, par les défilés du Caboul et par le port de Canton. Napoléon a ouvert l'Égypte, et l'étendard tricolore flotte sur les côtes d'Afrique; la Grèce a secoué le joug; la Moldavie et la Valachie se sont européennes; la Russie presse les Ottomans sur le Danube, en Perse, dans l'Asie Mineure; elle franchit les Balkans, et s'arrête spontanément à Andrinople au moment de saisir une proie qui ne peut lui échapper. La Turquie le sent; elle qui, ayant perdu le sentiment de toutes les formes politiques et religieuses, éprouve les mêmes symptômes qu'éprouva l'Europe au déclin de l'empire romain. N'osant pas même essayer de remonter vers ses principes fondés sur le fanatisme, elle dissout les janissaires, entr'ouvre les harems, et cherche un souffle de vie dans les institutions européennes. Si la race arabe, qui la première révéla l'Orient à l'Occident, et les mit en communication, est à la veille de sortir de sa longue torpeur, ne serait-elle pas appelée à devenir le plus puissant auxiliaire de la civilisation?

L'Angleterre s'étend de plus en plus dans les Indes, et envoie ses voyageurs, ses marchands, ses guerriers dans le cœur de l'empire des Birmans. La Chine est resserrée au sud par les Anglais, au nord par les Cosaques, avant-garde de la Russie : de l'Océan, l'observent ou la combattent les flottes britanniques et américaines; du Mexique et des Philippines, les Espagnols qui se réveillent. Les sauvages de l'Amérique cèdent toujours plus de terrain aux odieux semeurs de petits grains. La civilisation chrétienne, qui résume toutes les autres, se mêle dans l'Inde avec celle dont toutes dérivent. On ne discute plus seulement dans nos cabinets sur Alexandrie ou Constantinople, mais sur Bombay, Pékin, les îles Sandwich et les Marquises. Les routes ont aplani les monts; la vapeur arrache aux vents la tyrannie des mers, pour réunir les nations conquises par l'épée, instruites par la religion, guidées par les lois, éclairées par l'intelligence, et qui aspire à l'unité, non plus de l'Europe, mais du monde entier. Alors les peuples deviendront frères; l'harmonie sera rétablie entre la raison, l'imagination et la volonté; les éléments des différentes races se combineront pour le bien commun; les connaissances d'un peuple seront celles de tous; l'industrie s'associera pour tirer le meilleur parti de chaque contrée; les jouissances de la vie et les avantages de la science seront mieux répartis; l'action des pouvoirs sociaux s'exercera d'une manière toujours plus conforme à la volonté de Dieu et en harmonie avec celle des gouvernés; et la loi d'amour et de fraternité universelle s'accomplira.

Le genre humain pourra-t-il jamais arriver à ce terme? Qu'il s'en flatte du moins, et que tout homme comme toute nation apporte sa pierre à l'édifice.

Intérêt historique.

Nous avons ainsi rapidement esquissé le voyage dans lequel nous entreprenons de suivre l'humanité. Elle ne nous est pas également connue sur tous les points, et ne nous y intéresse pas également; car il en est des nations comme des individus: chacun accomplit sa mission sur la terre, et y laisse un doux ou pénible souvenir pour ceux qui l'ont connu; mais il en est peu qui transmettent leur nom autrement qu'inscrit sur la pierre d'un tombeau. La Polynésie et les Amériques, si l'on en excepte quelques traditions éparses sur le Mexique et le Pérou, quelques monuments admirés sans être compris, manquent d'antiquités, et ce serait bâtir sur le sable que de vouloir former à leur égard des conjectures que demain une découverte peut venir dissiper. En Afrique, l'Égypte et la côte septentrionale se rallient au progrès commun; tout le reste est à étudier pour le commerce, les colonies, l'histoire naturelle et la navigation, non pour l'intelligence et la morale. L'histoire ne peut raconter du Nègre que ses souffrances; elle ne peut que compatir à la stupidité du Samoyède et du Sibérien, dont la vie a pour unique consolation l'espérance de rencontrer après la mort une chasse de rennes plus abondante. Ainsi, le reste de l'Asie septentrionale ne fut connu que depuis qu'il devint province russe. Pour la Tartarie méridionale et pour le nord de la Chine, l'humanité ne s'aperçoit de leur existence que lorsqu'elles vomissent leurs hordes pour sa désolation.

Mais, tandis que tant de peuples demeurés sans annales, sans littérature, sans relations extérieures, ont péri tout entiers, d'autres nous ont légué le souvenir de leurs progrès et de leur décadence, en laissant après eux un sillon de lumière; ils ont par là droit à notre sympathie, quand ils ne l'auraient pas à notre admiration. Néanmoins ce n'est pas un motif pour que l'histoire universelle ait à s'occuper des moindres événements

accomplis parmi eux. Il est tel fait auquel l'historien du pays aura consacré de longues recherches, et qui ne mérite pas même une mention. Mais elle pourvoira à l'enseignement de l'esprit en accompagnant les grands peuples du berceau à la tombe, en les observant se succéder avec une mission diverse : celui-ci pour propager la civilisation, celui-là pour la conserver pure, cet autre pour la retarder ou la détruire en partie. Il en est qui perfectionnent les arts, il en est qui étendent le commerce jusqu'aux dernières limites de la terre, d'autres nous transmettent les modèles du beau dans les arts; d'autres revêtent la raison écrite de sa forme la plus éloquente, et tous ensemble concourent au progrès des connaissances et de la morale. Spectacle sublime, où l'on voit chaque génération apporter son tribut; à la contemplation duquel un double sentiment de gratitude et d'espérance nous rattache à nos ancêtres et à nos descendants, lorsque l'on considère, ainsi que le veut Pascal, la succession des hommes comme une seule personne qui toujours subsiste et apprend sans cesse.

L'antiquité emprunte un caractère d'éternelle jeunesse à ses grands hommes qui se signalèrent à la fois comme citoyens, hommes d'État, littérateurs et capitaines; à la variété des systèmes politiques, à l'originalité des peuples qui s'étaient formés chacun de soi-même, avant d'en venir à se rencontrer. Au contraire, les États de l'Europe moderne, un seul excepté, apparaissent plus uniformes sous le rapport des institutions, de la religion, des mœurs, de la culture de l'esprit; mais l'étude de leur politique et de leur économie devient essentielle pour connaître les progrès et les temps d'arrêt de l'humanité.

L'intérêt naît quelquesois de la manière dont les faits nous ont été transmis. Si Thucydide (sans parler des beautés de son style) décrit une guerre avec sa prosonde connaissance du cœur humain, de la vie publique, des secrets ressorts de la politique, vous vous complairez à vous arrêter avec lui pour vous habituer à résléchir. Le sombre pinceau de Tacite vous fait méditer sur les temps auxquels Rome paraissait au satte de sa grandeur, alors pourtant que ses vices et ses forsaits l'entrainaient à l'abime. La subtile pénétration de Machiavel vous sait prendre parti dans les luttes de deux petites factions d'une petite ville; de même que les cent mille Vénitiens résistant à la ligue de Cambrai vous attachent et vous instruisent bien autrement que

les deux cents millions d'hommes qui, dans la Chine, travaillent, Encyclopédie engendrent et obéissent.

Mais ni l'ambition ou la raison d'État, ni la guerre, développement grandiose de la force humaine, ni la paix, but suprême des gouvernements, ne doivent exclusivement occuper l'histoire. Elle se rapetisse lorsqu'elle considère seulement les actions de l'homme, non ses sentiments et sa manière de penser; quand elle ne recherche pas sous les événements les idées d'utilité, celles du juste, du beau, du vrai, du saint, c'est-à-dire l'industrie, les lois, les beaux-arts, la philosophie, la religion, éléments par lesquels grandit l'humanité. L'amélioration matérielle ne va pas toujours de pair avec le perfectionnement intellectuel et moral; la cause la plus sainte n'est pas à l'abri d'une défaite; mais le glaive, en détruisant la nationalité de la Grèce et de l'Italie, n'a pas anéanti leurs créations. L'histoire doit donc, en nous apprenant quel héritage elles ont amassé aux générations successives, faire entendre l'hymne de la reconnaissance. Et puisque, dans l'effort continu de l'esprit à reculer les limites de la matière, tout doit tendre à développer l'intelligence par la variété des connaissances, et les ramener à un centre commun, il convient que celui qui écrit l'histoire de l'homme puisse embrasser l'ensemble du savoir humain, et le faire converger vers un but élevé. Que sont les sciences, en effet, quand elles ne se rattachent pas à l'homme? et qu'est l'homme quand il ne se rattache pas à Dieu?

Que l'historien remonte donc à l'origine des connaissances et des institutions civiles et religieuses, non selon les systèmes abstraits, mais en recherchant les faits, en méditant sur eux. Il apprendra ainsi comment l'homme ne serait que le premier dans la série des êtres vivants, peut-être même le plus sauvage et le plus malheureux de tous, si le Créateur ne lui avait tout d'abord concédé de lever un regard jusqu'à son essence; si, par une soudaine élévation de la conscience, il ne l'avait mis en relation avec le monde invisible, en lui montrant de loin une éternité de bonheur ou de malheur. S'écartant de cette première révélation, et du culte des idées s'abaissant à celui de la matière, il traduisit cette vérité par des formes ou par des signes plus ou moins nobles et significatifs. De là naquirent les diverses religions, que certains philosophes s'efforcèrent de déduire d'un développement progressif de la raison.

L'h istorien accepte la révélation qui, semblable au soleil, éblouit l'œil qui s'y fixe, mais répand la lumière sur toutes choses. A cette clarté, examinant la mythologie des nations, il voit dans l'Inde Dieu confondu avec l'univers; la nature sensible divinisée en Grèce; la nature matérielle, en Égypte, par la magie; à Rome, la patrie; et partout, les religions altérer un fond de vérité, selon le génie particulier qui résulte de l'organisation et de l'aspect sous lequel la création se présente à nos yeux.

L'industrie donne à l'historien la mesure du bien-être du plus grand nombre; la législation lui fait connaître le degré de civilisation et le moyen, en épargnant peut-être des essais inutiles, de constituer une société plus satisfaisante. La pensée caractéristique de chaque peuple lui est signalée par la philosophie, science des idées générales démontrées rationnellement, dont chaque effort vient s'ajouter à l'effort de la raison, pour en embrasser la connaissance plus générale et plus parfaite.

La littérature, infinie, allégorique, prodigieusement variée dans l'Inde, respire l'amour, l'orgueil, la vengeance, une voluptueuse et farouche indépendance dans l'Arabie, où elle raconte les querelles des tribus, exprime les violents désirs ou les tristes regrets. En Chine, se nourrissant du culte domestique et d'une morale étroite, triviale même, elle manque d'élévation de vues, d'enthousiasme, et n'a pour mérite que d'agréables détails. Puissante d'une inspiration supérieure et d'une vigueur inflexible dans la Judée, elle est dans la Grèce toute harmonie, équilibre et perfection, mais en sacrifiant la grandeur à la beauté de la forme. Elle est tonnante et patriotique à Rome; érudite et éclectique à la cour des Ptolémées; polémique durant le Bas-Empire: d'une sévère et plaintive uniformité, elle lutte contre une ingrate nature et contre des puissances mystérieuses dans l'Edda scandinave et dans les Saga de l'Islande. Dure, simple, mystique dans la Germanie des Nibelunghens; pétillante et frivole chez les Provençaux; nationale et religieuse, puis facile, harmonique, voluptueuse, burlesque en Italie; en Espagne, plus fière que gracieuse, catholique jusqu'à l'exagération, raffinée dans la galanterie, guerrière et riche de vigueur spontanée; en France, pleine d'un sens droit, d'une harmonie tempérée, plus claire que passionnée, plus d'esprit que d'imagination, gaie, sociale, perspicace, active; en Angleterre, précise, calculée, rêveuse, expérimentale, scrutatrice inexorable; enfin, vigoureuse, idéale, érudite, modeste,

sentimentale en Allemagne; la littérature ne retrace-t-elle pas le génie particulier à chaque peuple et à chaque époque? Ses productions ne sont-elles pas autant de conquêtes dont aucune se s'est perdue?

Il est donc très-important de connaître la succession des œuvres de l'esprit, c'est-à-dire l'histoire des lettres, attendu qu'elle
révèle l'enchaînement de l'art avec la foi, de la philosophie
avec la société, en montrant les divers états par lesquels ont
passé l'âme et l'imagination humaines. Mais, pour cela, il
faut une critique qui, sans s'arrêter à des minuties, ni se targuer d'une stricte exactitude, s'insinue dans l'esprit d'un auteur
et de son époque, et pardonne au génie ses inégalités, ses bizarreries, ses égarements. Cette critique saisit le fond unique
des formes variées, en admirant le beau qui perce continuellement sous les apparences modifiées selon les siècles et les
pays; elle étudie l'écrivain dans la totalité de ses relations, vit
avec lui et avec le monde qui l'environne, comprend le lien intime qui rattache l'idée d'un homme à celle de ses contemporains, et fait revivre le passé.

Aucune nation ne fut déshéritée de beaux-arts, pas plus que de poésie. Nous les verrons sortir de l'hiéroglyphe, et suivre dans leurs voyages les dieux, les conquérants, les thesmophores, tantôt au milieu des pagodes de Brahma, tantôt sous les tentes des Tartares de Samarcande; nous les rencontrerons sous les minarets de Bagdad, avec les Abbassides; puis dans Cordoue, au milieu du fracas des armes; à Rome, avec les papes; en France, avec les rois; en Amérique, avec la liberté. Quelque part qu'ils fixent leur demeure, ils changent d'aspect selon les institutions et la nature. Si en Égypte ils imitent la tente du nomade, et sur le Gange les berceaux immenses formés par ces arbres qui se replient vers la terre et y rattachent leurs rameaux, à Babylone ils rivaliseront de légèreté avec le palmier; jusqu'à ce qu'ils se réduisent, en Grèce, à une exactitude, restreinte peut-être, mais mélodieuse; atteignant à cet idéal qui est l'expression des belles et grandes pensées, transmises à l'âme par l'intermédiaire des formes.

Les hommes supérieurs méritent aussi que l'histoire s'arrête à les contempler. Ils sont la gloire de notre espèce, et la plus haute preuve de la liberté humaine dans sa lutte avec la fatalité. Il est bon de les opposer à tant de misères que nous présente le monde, et surtout à celles qu'une hypocondrie sans

consolation et sans amour, s'intitulant philosophie scrutatrice, se complait à déterrer du milieu de la fange d'un siècle égoïste. L'historien s'arrête dans la contemplation de l'héroïsme et de la vertu, avec la satisfaction qu'éprouve le voyageur sous l'arbre qui lui procure l'ombre et le repos.

S'il fut jamais un temps opportun pour entreprendre la pein- Progrès des ture d'un aussi vaste tableau, je crois que c'est le nôtre. L'érudition y a interrogé les auteurs avec un sentiment plus profond, en s'attachant moins à l'expression qu'à la pensée, et en cherchant des révélations qui intéressent les sciences économiques, administratives et commerciales. Ne se bornant plus aux seules langues classiques, elle a fondé sur celles d'une antiquité plus reculée la connaissance des lettres, de l'histoire, des croyances de ce monde oriental que l'Occident regardait comme son mattre dès les temps de Pythagone et de Platon. Cette même ardeur avec laquelle, dans le quinzième siècle, on se remit au grec et au latin, a été portée aujourd'hui sur l'étude des idiomes de l'Orient, mais dans une vue plus large, et avec la persuasion que le génie d'un peuple est celui de son langage. Des écoles ont été ouvertes à cet effet chez les nations les plus éclairées; des journaux spéciaux s'en occupent; des sociétés littéraires affrontent leur propre ennui et l'indifférence du vulgaire, pour répandre sans cesse de nouvelles lumières sur les commencements de l'humanité, sur le sens et sur l'esprit de la société primitive. Champollion, Rosellini, Young, Wilkinson, Peyron..., contraignirent l'Égypte à révéler son mystérieux langage; d'autres savants s'assirent sur les ruines d'Ayodhia et d'Éléphantine, demandant à une civilisation expirante l'explication de l'ancienne, et dévoilant une littérature qui laisse en arrière toutes les autres autant que les hypogées de ces pays dépassent nos temples en grandeur. Jones, Colebroock, Wilson, Carey, Wilkins, chez les Anglais; Chésy, Burnouf, Langlois et Pauthier, en France; Bopp, Bohlen, Frank, Lassen et les deux Schlegel, en Allemagne, dévoilèrent l'Inde, avec son sentiment religieux si profond et si élevé, avec sa pensée philosophique si hardie et si transcendante, son imagination si poétique et si gigantesque, sa nature si féconde et si merveilleuse. Sacy nous initia à la littérature arabe et persane, et forma en France une école qui, continuant les recherches, nous convie avec le généreux Anquetil Duperron, et mieux encore aujourd'hui avec Eugène Burnouf, à écouter la voix de Zoroastre, silencieuse depuis des siècles. Grotefend et Saint-Martin nous promettent la connaissance de l'écriture cunéiforme, tandis que la phénicienne fait de vains efforts pour conserver son secret. L'empire ottoman n'a plus rien à cacher aux investigations de Hammer; Rémusat et Julien nous ont familiarisés avec la Chine; Klaproth nous a introduits au milieu des peuples les plus ignorés de l'Asie moyenne.

De même que le grec et le latin perdirent le droit de s'appeler langues mères, les Égyptiens et les Persans perdirent le leur au titre de peuples primitifs. L'Inde nous montra devancés les systèmes de Pythagore, d'Aristote, d'Épicure, de Pyrrhon. La philologie expliqua les migrations des peuples, antérieures à toutes traditions; et signalant dans le sanscrit les racines du langage franc, russe, allemand, grec, latin, celtique, lithuanien, preuva, par la comparaison des idiomes, que les Celtes furent poussés les premiers de l'intérieur de l'Asie vers l'Occident, où les suivirent les Germains, les Slaves, puis les Latins, les Grecs en dernier.

Avec non moins de soin on recueillit des monuments de toutes sortes pour manifester la condition civile et politique de peuples, soit disparus, soit très-éloignés. L'amour de l'or chez les marchands, des conquêtes chez les guerriers, de la gloire chez les savants, des âmes chez les missionnaires, fit pénétrer dans les contrées les plus reculées, et fouiller les débris des sanctuaires des empires primitifs, ainsi que les pyramides violées d'Ipsamboul. Les nécropoles de l'Himalaya furent comparées avec celles de l'Islande, les ruines de Persépolis avec celles de Palenqué, les vases de Canino avec les objets d'art conservés dans la lave d'Herculanum, et avec les cylindres symboliques de Babylone.

Marchant de pair avec la philologie et l'archéologie, bientôt la numismatique, la géographie, l'astronomie, et les sciences nouvelles de la géologie et de la paléontographie, apportèrent leur tribut de renseignements et de preuves à l'histoire, et la mirent à même de dicter plus sûrement les oracles de l'expérience. On s'étonna de voir, après un siècle qui avait forcé les ruines des temples à protester contre le ciel, et les sciences à faire la guerre à leur dieu (1), que l'étude approfondie des mythes vînt confirmer la vérité de cette première parole dont ils

<sup>(1)</sup> Deus scientiarum dominus.

étaient des dérivations falsifiées par le désaccord entre les facultés de l'âme; les découvertes de Cuvier ajouter des documents humains à la foi due à la Genèse; celles de Klaproth et de Humboldt attester une première concordance et une séparation successive des langues; celles de Blumenbach consolider la doctrine de l'unité du tronc humain, et les voyageurs la confirmer par les étonnantes ressemblances de civilisation entre l'Égypte, l'Irlande, l'Inde, le Mexique, la Nouvelle-Hollande! C'est ainsi que le savoir se réconcilie avec la religion, et qu'on trouve toujours plus vraie cette sentence, que goûter à la science rend incrédule, mais qu'à s'en abreuver largement on revient à la foi.

En même temps que les grands événements du siècle menacaient d'effacer toutes les traditions et de changer toutes les relations existantes, comme par réaction, l'Europe, avec une ardeur soudaine et nullement concertée, commença à exhumer les monuments du passé et à compulser ses archives. En demandant aux diplômes et aux chroniques dédaignées d'importantes révélations sur la société dont la nôtre est sortie, elle se convainquit que, pour aller hardiment en avant, il est nécessaire de faire quelques pas en arrière et de reprendre les choses à l'origine. Tant de découvertes ne pourront être complètes que le jour où se réuniront toutes les forces morales aujourd'hui éparpillées par la lutte. En attendant, les premiers sillons tracés nous ont mis sur la route, et nous en connaissons la direction, sinon le terme.

Ce qui dut grandement y contribuer, ce fut le rapprochement de toutes les nations, facilité par les armes, les lettres, le commerce; rapprochement représenté dans l'ordre physique par la pile voltaïque, qui nous montre que deux corps, en se touchant, déploient une activité suffisante aux lentes cristallisations journalières, comme à la subite transformation de montagnes entières. La guerre désormais veille à la paix. La nécessité, le commerce, la pensée, réunissent les États en une grande famille où les exceptions deviennent de plus en plus rares, où les préjugés de nation sont à tel point déracinés, que l'on traiterait de barbare celle qui donnerait ce nom aux autres. Une découverte est-elle faite dans un pays, elle se propage rapidement dans tous, et un Galilée, un Newton, est bientôt connu d'un bout du monde à l'autre. Une profusion de journaux, tandis qu'elle répand les connaissances parmi la foule qui écoute

et croit, donne avis de chaque progrès aux savants qui pensent et discutent. Des traductions fidèles dispensent de la connaissance de toutes les langues, qu'une vie entière serait trop courte. pour acquérir. Les relations comparées des voyageurs épargnent les excursions lointaines, indispensables aux anciens pour connaître le petit monde d'alors. La géographie, depuis que les pays nouvellement découverts ont fait connaître l'humanité sous chaque climat et avec les modifications produites depuis tant de siècles par les causes naturelles et par les gouvernements, n'est plus une aride nomenclature de terres et de frontières, mais une aide pour retrouver dans les circonstances des lieux l'esprit des institutions. Des peuples qui, dans leur décrépitude, ne conservent que de rares vestiges de leurs institutions primitives, et d'autres qui se hasardent à peine à faire les premiers pas dans la vie civile, offrent le meilleur commentaire à l'histoire ancienne. La cour des Sophis explique celle de Cyrus, comme les hiéroglyphes de l'Égypte trouvent leur contrôle dans ceux du Mexique.

Combien l'expérience publique et privée ne s'accrut-elle pas dans le tourbillon des événements de notre siècle? L'esprit humain, après avoir, dans son cours agité, écarté beaucoup de créations des temps obscurs, après les avoir abattues sous son char triomphal, s'applique à considérer les ruines qu'il a faites sans l'animosité de la peur. Les prérogatives féodales désormais tombées, le jury, une milice nationale, les communes, les assemblées électorales, qui succèdent aux procédures inquisitoriales, aux armées permanentes, au régime administratif, à la noblesse héréditaire, nous feront mieux comprendre l'antiquité, les agitations du forum, les élections par curies, l'opposition légale du tribunat, les cités qui se défendaient, administration, jugeaient par elles-mêmes.

On a dit que pour bien décrire les faits il est nécessaire d'avoir pris part aux événements politiques', parce que l'expérience des choses corrige l'absolu des théories, et que l'habitude d'observer les mouvements sociaux conduit à en découvrir le véritable sens. Sous ce rapport aussi les temps présents sont favorables à l'histoire; car, la barrière n'existant plus entre ceux qui instruisent et qui guident et ceux qui croient et suivent, l'État n'est plus un mystère. Les discussions des chambres et les gazettes appellent chaque eitoyen à fixer son regard sur les trônes et sur les parlements, à connaître de la prudence

politique, des causes lointaines, des ressorts compliqués de la machine sociale. En outre, l'extrême multiplicité des emplois augmente les rapports entre l'homme de lettres et l'homme d'État, entre les opinions et les institutions. De là le besoin de comparer ce qui est à ce qui fut; de là les démentis que la pratique donne, à chaque pas, à la théorie.

En acquérant, de son côté, une influence plus active sur les esprits, deux principes généraux ont rajeuni la littérature : l'un, c'est que le but des lettres est l'utilité morale; l'autre, que le moyen de l'atteindre est la représentation du vrai. Elle dut pourtant en revenir à l'histoire, après s'être contentée de la fable. Il fallut représenter les caractères, et non les forger, faire abstraction de soi pour s'identifier aux autres. Si le nom de Philippe II et de Rosemonde, ou la lecture de Guillaume de Tyr suffisait à Alfieri et au Tasse; aujourd'hui, dans les compositions jetées sur le papier ou sur la toile, l'imagination, même dans son plus grand essor, prend la vérité pour appui. Le roman lui-même fut profitable en pénétrant dans la vie intime, en mettant au jour des particularités rejetées ou inaperçues par l'histoire, en ne peignant pas seulement les grands personnages, mais celui qui est le premier acteur dans le drame de l'humanité, le peuple. Non, sans la connaissance des mœurs, celui qui assiste aux événements ressemble à celui qui voit agir des gens dont il ignore le langage. Ainsi, les croisades et l'empereur Henri IV, dans la cour du château de Canosa, sont des chiffres illisibles pour qui ne les encadre pas dans les habitudes et dans les opinions de leur siècle. L'histoire montrera pour fruit de la Réforme une guerre de trente ans, et pour résulats de la révolution française, les batailles livrées dans toute l'Europe; mais les tyrannies publiques et privées, les divisions au sein de chaque famille, les scènes de haine, d'amour, d'intrigues, l'altération des affections les plus sacrées, le scandale des gens pieux, les hésitations des âmes timorées, quand est-ce qu'elles ont donné la vie et le relief à ces grandes peintures? Aujourd'hui Don Quichotte peut suppléer Mariana; Ivanhoë, retrace les rapports entre les Saxons vaincus et les Normands, mieux que ne l'avaient fait les histoires; les Fiancés de Manzoni révèlent tout un monde négligé de souffrances, de vertus et de vices (1). Ils ont habitué à un appareil plus natu-

<sup>(1)</sup> Il est curieux de voir, en même temps qu'Augustin Thierry reconnaît

rel et plus humain cette Clio qui n'allait que chaussée du cothurne et armée du poignard, comme la muse de la tragédie.

Ajoutez à cela l'étude plus consciencieuse de l'homme qui, au milieu de la variété des phénomènes, est au fond toujours le même, et naît après six mille ans avec les mêmes inclinations qui causèrent l'inimitié des deux premiers frères : ce qui fait qu'en tenant compte du climat, des institutions, de la religion, l'homme d'aujourd'hui reproduit celui qui, au milieu de circonstances identiques, agissait dans les siècles passés.

Progrès de l'histoire.

Faut-il s'étonner si, secondée par tant de moyens, la science historique adopte d'autres manières d'entendre et d'exposer? Déjà Bacon avait dit que l'histoire du monde sans celle des lettre, du savoir, de la philosophie, de la jurisprudence, des arts, est comme la statue de Polyphème n'ayant qu'un œil, et que les changements de religion et d'opinion font mouvoir les esprits et les gouvernements. Mais prenez les historiens, et voyez s'il fut écouté : la plupart ne sont attentifs qu'à observer les héros qui sont le bras, au lieu des institutions qui sont le cœur de la société; à cueillir des fleurs brillantes, au lieu de récolter les fruits utiles; à réduire la vérité à des beautés de convention, au lieu de l'accepter dans son désordre capricieux ; à faire ressortir les causes et les conséquences apparentes, les intrigues des cabinets, les évolutions d'armées, les perpétuelles hostilités entreprises sans motif, conduites sans gloire, terminées sans résultat, et ne prouvant autre chose, sinon combien fermente obstinément dans le cœur de l'homme le levain de la discorde.

Désormais une critique aussi sévère qu'éclairée se met à la recherche des causes de la richesse d'un peuple, non dans les palais de Thémistocle et de Lucullus, mais dans les ateliers et dans les campagnes; de celles de son bonheur, non dans les lois écrites, mais dans leur application et dans la part de bien qui revient à chacun. Elle examine la condition privée, l'éducation, les arts, le sacerdoce; jusqu'où s'étendent la sécurité publique, le respect pour les femmes, la division des propriétés, la facilité des communications, l'harmonie entre les petits et les grands, entre les ignorants et les doctes, entre les gouvernés et leurs gouvernants. Athènes pourra avoir donné les meilleurs

tant de mérite historique à Walter Scott, Ræderer déclamer contre les romans, et dire que « les chefs-d'œuvre de Walter Scott nous vaudront plus d'une mauvaise histoire. » Histoire de François Ier. Introduction.

orateurs à la tribune, sans qu'on pense pour cela qu'elle avait constitué le meilleur gouvernement. Les mots de vertu, de république, de monarque, auront une signification bien diverse à Sparte et dans la Suisse, en Grèce et à Rome, en Perse et en Angleterre; il ne suffira pas du nom pour faire croire la liberté victorieuse à Marathon et vaincue à Actium et à Philippes. Loin aussi les petites causes des grands événements, et que l'issue de la guerre ne soit pas acceptée comme le symptôme du mérite moral d'un peuple. Qui se contente aujourd'hui de considérer les croisades comme provoquées par la voix d'un obscur ermite? la Réforme, comme née d'une querelle entre franciscains et augustins? l'indépendance de l'Amérique de l'augmentation des impôts? Dans la guerre contre celle-ci, l'Angleterre succombe et s'élève à une immense grandeur; dans celle de Sept ans, elle triomphe et se ruine.

Que si la lutte, encore très-vive entre les opinions, peut faire Moralité de l'histoire. hésiter le jugement, outre que l'histoire y puise une nouvelle chaleur, elle se sent appelée à la sainte mission d'affermir les sentiments généreux et de flétrir ceux qui sont personnels. Dès lors, éminemment morale, elle ne fait pas parade d'axiomes de politique vulgaire et de vérité banale; mais, contemplant les hommes en tant qu'hommes, sans acception de renommée, de rang, de patrie, elle prononce hardiment ses arrêts selon le droit et la vérité. Répudiant le faste d'une dignité d'apparat qui faisait confondre l'éclat avec le bonheur, le succès avec la bonté de la cause, elle croit de son devoir d'écrire poùr l'avantage du plus grand nombre; pour renforcer les liens d'affection, d'activité, de savoir, entre les rangs de la famille humaine, afin de marcher à son amélioration avec calme, ordre et bienveillance. Les grands noms ne l'entraînent plus, comme l'oiseau qui vole trop près de la chute du Niagara et que précipite dans le gouffre l'impétuosité de l'air. Revisant au contraire nombre de jugements, elle a arraché leur couronne à des héros vantés, pour les donner au mérite plus humble et plus bienfaisant. Pour elle la grandeur ne voile pas la turpitude; en louant Adrien et le grand Louis, elle rappelle Antinous et les dragonnades. Si elle admire chez les Perses la pureté de mœurs et la croyance en un seul Dieu, réunies à une noble ardeur pour la gloire et pour la patrie; chez les Grecs, la puissance du savoir et des beaux-arts; chez les Romains, l'énergie de volonté, elle leur demande quel usage ils en firent. Devant

cette morale élevée se sont tues les adulations; et loin de souffrir les louanges de Velléius à Tibère ou la plume d'or de Paul Jove, on ne tolérerait pas même les aveugles applaudissements de Xénophon pour Cyrus, d'Eusèbe pour Constantin, d'Éginard pour Charlemagne. C'est un roi (1) qui a dit que l'histoire était un témoin, non un flatteur, et que le seul moyen de l'obliger à dire du bien était d'en faire. Aussi, se dégageant des préjugés de temps et de noms, ne croit-elle jamais qu'un crime puisse être utile; elle poursuit de ses imprécations celui qui, comme Helvétius, légitime tout en vue du salut public, et, moins cynique que Diogène, elle dit aux grands comme il le disait à Alexandre: « Otez-vous de mon soleil! »

Il s'est bien formé une école fataliste qui prétend endurcir les narrateurs au point de ne voir que les faits, non les hommes; de demeurer impassibles devant le vice, la vertu, les catastrophes les plus tragiques, les considérant comme nécessaires; sans regret pour ce qui tombe, sans espérance dans ce qui s'élève. Mais, dans l'application, elle indique assez sa partialité pour la justice et pour le progrès, et se rapproche plus qu'elle ne le voudrait de l'école véritable. Celle-ci montre l'homme libre dans sa dégradation même, elle voit que la vérité politique, séparée de la vérité morale, manque de base; elle enregistre les protestations des individus et des peuples qui se sentent les arbitres de leur volonté, et secondent au moins de leurs vœux les efforts qui tendent à dégager l'esprit de la matière; elle suit le progrès à travers les désastres avec la même anxiété qui veille sur les pas d'un ami dans une expédition aventureuse, et à la vertu qui succombe, elle offre, si elle ne peut mieux, la pitié, ce dernier droit de l'infortune.

Idéal historique. Tout ceci rend de plus en plus difficile la tâche de celui qui entreprend de parler d'histoire à une génération grandissant dans un vif désir de vertu, de vérité, d'intelligence. Il doit avoir médité sur l'antiquité telle qu'elle se peint elle-même; car si les faits peuvent aussi se retrouver dans la copie, c'est dans l'original seulement qu'en découvre ce coloris qui révèle un âge, plus encore que ne le fait le récit même. Et quand on n'y gagnerait rien de plus, on acquerrait la connaissance de l'écrivain, dont la franchise ou la servilité, l'amour des choses anciennes ou le goût du nouveau manifestent la nature des temps

<sup>(1)</sup> Charles XH.

où il a écrit. Je parle ici des écrivains contemporains et originaux (1), non de ceux qui, même dans les langues classiques. ne firent que compiler et redire. Quiconque s'est appliqué à l'étude des premiers diffère de celui qui se contente d'en lire des extraits, autant que celui qui connaît un peuple par les relations des voyageurs diffère de celui qui a vécu avec lui. Il ne s'agit pas seulement des historiens, mais des poëtes, des philosophes, des artistes qui reflètent leur siècle, comme le fleuve les bords entre lesquels il s'écoule. Pourrait-il jamais prétendre connaître la Grèce, celui qui ne l'aurait vue qu'à Marathon et à Chéronée, sans avoir pénétré dans les écoles pour raisonner de Dieu avec Xénophane et Platon, de la vertu avec Socrate et Zénon, de cosmogonie avec les pythagoriciens, d'éloquence avec Gorgias, d'hygiène avec Hippocrate; celui qui ne se serait pas promené des jardins d'Épicure au tonneau de Diogène, des sobres banquets de Sparte aux marchés de Corinthe, de l'atelier de Phidias aux manufactures de Milet? Et qui pourrait l'y guider mieux que des contemporains? L'obscène Pétrone, le malicieux Aristophane, Sénèque le sophiste, l'obscur Lycophron, les épanchements familiers du faible Pline le jeune et de Cicéron, lui parleront de leur temps bien mieux que les historiens; et le temple de Jupiter Olympien, les obélisques de Luxor, les ermitages des talapoins, compléteront l'intelligence d'un siècle et d'une nation.

L'historien devrait ensuite savoir pénétrer dans le passé avec une imagination flexible, avec un tact exquis auquel rien d'important n'échappe, avec un discernement sévère qui, parmi les traditions adulatrices dietées par la vanité ou par la superstition, lui fasse distinguer du faux le vrai, que l'imagination peut bien voiler dans ses fantaisies, mais qu'elle n'efface jamais tout à fait. Au milieu des monuments en petit nombre ou défigurés par la passion, par l'ignorance, par le génie même qui les a transmis à sa manière, il découvre le moment où un peuple se constitue; il voit s'il le fit de lui-même ou par une impulsion étrangère, quel esprit dicta ses institutions, comment celles ci déterminèrent les événements, comment elles furent modifiées par ces causes antérieures qui, comme le dieu Terme, ne veu-

<sup>(1)</sup> Principalement Hérodote, Thucydide, Polybe, Tite-Live, César, Xéno-phon, la Bible, Homère, Pindare, les poëmes indiens, les livres canoniques de la Chine, etc., etc.

lent pas céder la place aux nouvelles. Car les faits ont comme les hommes une espèce de génération continue, dans laquelle rien ne commence et tout se succède.

Mais de même que, dans l'astronomie, les corps lointains font illusion au point de laisser croire réels les mouvements apparents, et stable ce qui se meut, ainsi, dans la partie conjecturale de l'histoire, quelques-uns voient des personnages véritables dans toutes les fictions mythologiques; d'autres transforment enmythes et en caractères poétiques jusqu'aux êtres les plus certains. Tandis que Brahma, Saturne, Odin, deviennent des rois ou des héros, Homère, Camille, et jusqu'à Solon ne sont plus que des types symboliques, les allégories d'une phase de la société. Que le doute ne dégénère donc pas en scepticisme; que l'ancienneté d'un fait ne suffise pas pour le nier, comme on ne nie pas l'existence de Syrius, parce qu'il s'enfonce dans la profondeur des cieux. Combien d'assertions de l'antiquité, bafouées hier encore, n'ont-elles pas été confirmées ou éclaircies par les progrès de la science! Sans tradition point d'histoire, point d'éducation du genre humain, et force est de l'accepter même quand elle manque de l'exactitude mathématique exigée par Volney; car, lors même qu'elle rapporte le faux, elle le calque sur la nature de l'homme et des temps, et les faits nous donnent d'utiles résultats et des leçons, pour éviter ou pour ramener les causes qui les produisirent.

Et de même précisément que l'astronome, pour suivre les planètes dans leur courbe radieuse, n'attend pas qu'on ait découvert ce que sont matière, espace et mouvement; comme le physicien ne ralentit pas ses recherches parce qu'un mot seul, gravitation, galvanisme, électro-magnétisme, peut en vieillir les résultats; ainsi l'historien ne voudra pas s'arrêter dans son entreprise parce que cette ardeur unanime de recherches promet d'imminentes découvertes. Gœthe a dit un mot aussi désolant que profond : « Pour savoir quelque chose, il faudrait tout savoir. » Mais, sans se laisser décourager par le désir d'une perfection absolue, que l'historien fasse son profit des découvertes plus récentes, et, se réjouissant à la pensée que nos neveux en sauront davantage, qu'il s'efforce de faire en sorte que ses successeurs puissent prendre son travail pour point de départ, et comme témoignage du degré où la science était arrivée de ses jours.

Mais, s'il voulait juger les contemporains de Lycurgue et de

Clovis avec les idées de notre temps, sans trahir les faits, il trahirait l'histoire. Il lui siéra bien de partager les généreuses sympathies de notre époque, d'en seconder le noble élan vers tout ce qui profite à l'intelligence et au bien-être des masses. S'il considère ensuite que chaque peuple, en obéissant à l'aiguillon du besoin ou de la curiosité, aide au progrès universel de la science et de la civilisation, il trouvera le moyen de nous rendre contemporains des peuples les plus anciens, d'empêcher ce qui est frivole et superflu d'usurper la place de ce qui est essentiel; il saura conserver aux événements racontés l'intérêt qu'ils avaient lorsqu'ils étaient actuels.

Je voudrais de plus qu'il eût étudié son siècle, non-seulement dans les salons et dans les écoles, sources perpétuelles de préjugés inhumains; non-seulement dans les journaux et dans cette foule de brochures qui sapent toutes les opinions sans en avoir aucune, mais en lui-même et dans les hommes les plus simples et les plus naïfs. Que son attention ne se porte pas sur les faits anciens ou contemporains alors seulement qu'ils éclatent avec fureur dans les révolutions, mais qu'il ait vu celles-ci se préparer sur les places publiques, dans les églises, dans les ateliers, à la bourse, au foyer domestique. A quoi bon des descriptions de batailles suspectes et incomplètes pour le militaire, superflues pour les autres? Ces discussions prolixes pour constater une date, un lieu, un nom, cette érudition laborieuse qui croit tout savoir quand elle a tout lu, et qui nous dispense de penser en nous enrichissant des idées d'autrui, ne sont pas faites pour l'historien qui aspire à vivre plus dans les cœurs que dans les bibliothèques, et qui, l'édifice une fois élevé, croit devoir ôter les échafaudages pour qu'on voie sa beauté, non la fatigue qu'il a coûtée.

Je voudrais qu'il sût marier l'histoire statistique, résumé moderne de tout ce qui peut être réduit aux lois de la proportion mathématique, à l'histoire politique qui considère l'influence d'une nation sur l'autre, d'un individu sur tous, d'un siècle sur les suivants; et à l'histoire philosophique qui considère le genre humain comme subordonné à une loi, les événements comme se développant dans des rapports plus ou moins directs avec elle : car le cours des fleuves paraîtrait absurde à qui ne connaîtrait pas l'Océan dans lequel ils se jettent.

Personne ne pense plus aujourd'hui qu'il suffise à l'histoire

d'être vraie (1), si elle n'est aussi et morale et belle. Il faudrait donc que le travail d'érudition n'ôtat rien à la franchise de l'expression; il faudrait réunir l'ingénuité des chroniqueurs, l'impartialité des fatalistes, la dramatique exposition des classiques; embrasser l'ensemble sans négliger les détails; faire que le récit ne soit pas séparé de la poésie, des mœurs et de la pensée; grouper les événements sans les confondre; unir au spectacle varié de la vie le profond intérêt métaphysique offert par les évolutions successives de l'esprit humain. Aussi éloigné de l'aridité qui se cache sous la rondeur des périodes, que de la vanité qui se masque sous les antithèses et sous une fausse coneision, il faudrait fondre en un la majesté de Tite-Live, la simplicité de Villani et de Joinville, la critique de Niebuhr, la sagacité de Machiavel, l'immortelle rapidité de Tacite; emprunter à Schiller sa manière passionnée, moins ses déclamations; à Muratori sa doctrine, moins ses trivialités; à Muller sa variété, moins ses longueurs.

Je désirerais donc dans l'historien: érudition pour voir, exactitude pour vérisier, discernement pour choisir, méthode pour disposer, imagination pour peindre, justice pour prononcer, regard assuré pour ne pas se laisser éblouir par le succès, profond sentiment du vrai, afin que, même s'il se trompe, on voie que c'est son intelligence qui fait défaut, non son cœur. J'exigerais de lui le courage de sacrifier son amour-propre, ainsi que le désir de briller et de mettre en avant des nouveautés sous des formes bizarres; j'exigerais aussi cette simplicité de style, gage de sincérité, qui ne faillit pas au triple effet de l'art : éclairer, peindre, émouvoir. Je le voudrais posé sans être froid, constant dans ses recherches, égal dans son style, sans jamais laisser apercevoir l'impatience d'avancer, ni la légèreté qui fait entreprendre inconsidérément un grand travail, le suivre avec négligence, l'achever avec dégoût. J'aimerais qu'il songeat moins à se faire lire qu'à faire penser, à étaler des connaissances qu'à montrer un jugement droit; qu'il eût enfin la volonté de composer un livre qui fasse aimer l'auteur et qu'on ne dépose pas sans avoir conçu une idée plus claire et plus sublime de la mission de l'homme sur la terre, sans croire

<sup>(1)</sup> Historia quoquo modo scripta, delectat. Plin., Epist. 8, lib. 5.

profondément au règne de la justice, sans se sentir plus capable d'une action bonne ou généreuse.

Qu'il ne songe donc jamais à écrire l'histoire, celui qui n'a jamais senti battre son cœur au récit d'une belle action; celui qui n'a pas plaint la vertu opprimée, éprouvé contre le mal cette indignation sans laquelle il n'y a pas d'amour pour le bien. Qu'il renonce à si noble mission celui qui a tourné en ridicule de loyales intentions, ou parlé légèrement de ce que l'homme a de plus sacré, la famille, la patrie, les croyances. L'historien doit dépouiller autant que possible l'individualité, pour ne pas exposer ses sentiments, ses joies, ses tristesses propres, mais parler du genre humain dans un esprit de charité universelle, exempt de toute exagération; jouir des triomphes de la cause la plus juste, mais avec une dignité simple; souffrir avec les êtres vertueux, mais demeurer calme; ne pas penser à faire une satire ou un panégyrique; toujours bienveillant et sincère, ne pas rechercher les erreurs d'un peuple pour rabaisser son génie, ni les nier pour n'admirer que sa grandeur. Si c'est avec le cœur droit, avec la conscience qu'il est digne de parler des droits parce qu'il accomplit ses devoirs, avec la foi dans le bien et dans la générosité, qu'il entreprend de méditer et d'écrire l'histoire, alors les événements qui paraissaient morts se raviveront d'un souffle moral, quand il reconnaîtra que tout ce qui arrive tend à la vertu, but de l'univers, lors même que ce but n'apparaît pas à nos yeux.

Tel est l'idéal de l'historien, idéal que j'avais sans cesse devant moi, lorsqu'en contemplant la route parcourue par l'humanité, je me disposais à guider à travers les siècles écoulés la jeunesse du nôtre. J'ai donné plus haut une rapide esquisse de mon travail. Je n'aurais pu suivre la méthode ethnographique, parce que trop de faits très-importants qui apparaissent dans l'ensemble de l'histoire de l'humanité échappent à l'étude isolée de chaque peuple. Mais, attendu que l'esprit humain a besoin de reprendre haleine, j'ai divisé mon ouvrage en périodes, et l'on a vu comment, surtout pour l'antiquité, j'ai donné à ces périodes une plus grande extension que ne l'avait fait encore aucun historien. Par là, j'ai tâché de réunir les avantages des deux systèmes ethnographique et chronologique, en comprenant la vie entière de quelques nations dans une seule époque. Cependant, fidèle à ma méthode sans en être esclave, je n'ai pas voulu suspendre l'histoire de tous les peuples à l'année que signala la révolution d'un seul ; j'ai différé à parler de quelquesuns jusqu'à l'instant où ils viennent coopérer à la civilisation commune, ou anticipé sur les temps pour exposer leur agonie et leur mort. Je me suis aussi étudié à faire entrer dans le récit le plus de particularités que j'ai pu, concernant la vie intellectuelle et morale d'un peuple. Quant à celles qui réclamaient des considérations expresses, un coup d'œil spécial et d'ensemble, je leur ai réservé une place à part. Je me crois d'ailleurs dispensé de déduire chaque fois les motifs de ces différences de méthode : l'enchaînement des idées, tel fut mon but; si je l'ai manquéi, que le blâme m'en revienne. Du reste, on doit être persuadé que celui qui examine un travail en courant doit pouvoir en juger moins à fond que celui qui, durant des années, l'a médité avec persévérance.

J'ai discuté les sources où j'ai puisé, mais j'ai renoncé à la fastueuse habitude d'encombrer de citations le bas de chaque page. Celles que j'ai admises se rapportent aux faits et à leur ordre général. Quant aux réflexions spéciales, aux pensées que je puis avoir empruntées à tel ou tel écrivain, je témoigne ici ma reconnaissance à qui de droit; mais, ayant cru devoir mettre à profit le labeur de tous mes devanciers, j'ai acquis, ce semble, droit de propriété sur tout ce que j'aurais pu m'identifier.

Si j'ai assumé l'énorme tâche de traiter seul un sujet si varié, ce fut précisément dans la persuasion que, même en restant inférieur dans quelques parties, mon livre aurait l'avantage spécial de faire envisager l'histoire entière du même point de vue, et de lui conserver cette unité de couleur et d'intention qui manque à tant d'autres. Celui qui, par la franchise et la rectitude d'intention de ses écrits antérieurs, s'est concilié l'opinion, est plus jaloux que tout autre de préserver ses vieux jours de l'opprobre réservé à quiconque trahit ses propres sentiments, et dévie du sentier que des convictions raisonnées lui ont fait choisir. Puissé-je répéter sans rougir ces paroles quand, au terme de mon labeur, j'exposerai les résultats de l'expérience acquise dans le voyage auquel je m'apprête avec amour, constance, conviction et courage.

Personne ne voit mieux que moi les dangers de l'entreprise, la difficulté d'obtenir aujourd'hui l'attention lorsqu'on ne parle pas des intérêts du jour; celle surtout de choisir franchement entre les opinions, dans un temps où toutes sont remises en question. Je le sens surtout aujourd'hui que mon ouvrage va paraître dans un pays où la parole a toute sa formidable puissance; où elle est étroitement associée à la pensée et à l'action; où se trouvent mille moyens pour connaître la vérité, et la plus grande liberté pour la dire; où l'habitude des affaires achève l'éducation donnée par les livres; où, au lieu du recueillement nécessaire à l'histoire, on a toutes les émotions du drame; où un grand nombre d'hommes spéciaux pourront me reprendre sur des détails erronés; où l'hospitalité ne me sauvera peut-être pas de cette petitesse d'esprit qui, par des censures de détail, prétend démolir ce qu'il y a de généreux et de complexe dans le plan d'un ouvrage.

Je vois ces difficultés, et je m'y expose. Est-ce courage ou témérité? le succès en décidera.

Mais, si l'on se laissait décourager par les difficultés et par les chagrins prévus, quel grand travail parviendrait à sa fin?

Ce dont je suis certain, c'est que je n'ai négligé aucun soin pour que mon travail réunit le vrai, le bien et le beau. J'ai fait tous mes efforts pour me maintenir à la hauteur des conquêtes que fait chaque jour la science. Ne me laissant aveugler ni par la haine, ni par l'affection, et n'étant ni assez heureux pour tout regarder avec une naïve admiration, ni assez malheureux pour tout voir d'un œil désenchanté et morose, je suis revenu des illusions de la jeunesse, sans en avoir pourtant consumé toutes les ardeurs généreuses; j'aime mon pays, sans déprécier les autres. Respectueux envers l'opinion d'autrui, sans renoncer à la mienne; voulant dire franchement la vérité, mais prêt à accueillir toute opposition loyale; admirateur du passé, sans le regretter; content du présent, sans m'en dissimuler les maux, et portant un regard confiant sur l'avenir, je me suis proposé quelque chose de mieux que les applaudissements du moment. J'ai réclamé aide et conseil des savants et des gens de bien; j'ai réfléchi sur moi-même et sur les hommes, dans l'indispensable froissement de la société, comme dans les laborieuses méditations de la solitude et du malheur. J'ai éprouvé ces orageuses alternatives de ravissements et de déceptions qui, dans une grande tentative, mettent à une épreuve terrible la force de la volonté, et la retrempent d'une nouvelle énergie si elle en sort victorieuse.

Mais le champ est vaste, bien vaste pour qu'il soit donné à un homme de le parcourir tout d'une haleine.

Veuillent donc les lecteurs m'aider de leur bienveillance

quand ma faiblesse succombera; ils s'y prêteront plus facilement si je sais m'en faire des amis, et les persuader que je puis me tromper dans les motifs de mes jugements, non dans le sentiment qui me les dicte.

Je sais que l'orgueil s'irrite contre celui qui bat en brèche une opinion enracinée et commode, et je sais encore que les intérêts jugent partial celui qui les heurte. Mais j'en appellerai aux gens sincères et sans prévention; je ferai en sorte que ceux même qui ne partagent pas mon opinion confessent au moins que j'ai cherché de bonne foi la vérité.

Si l'austérité de l'histoire exige que l'écrivain commande le calme à son cœur, je n'ambitionnerai jamais, cependant, cette impassibilité, fille misérable de l'insouciance ou de la peur, qui rend indifférent entre le crime et la vertu, entre les œuvres de l'homme et celle de Dieu; je ne l'ambitionne pas. Citoyen, je crois pouvoir exposer des opinions qui sont pour moi le fruit d'une conviction résléchie, et avoir le droit de les voir respecter. Italien du fond du cœur, je ne crois pas avoir à m'excuser si l'Europe, si ma patrie en particulier, m'arrêtent à parler d'elles avec plus de chaleur et de complaisance. Chrétien, je soumets mes opinions à qui tient d'en haut le droit de juger les consciences. Je crois que la charité doit inspirer la science comme les actions: mais que la charité n'empêche pas d'avoir des opinions arrêtées et de les manifester avec franchise; qu'elle repousse, au contraire, ces jugements méticuleux qui trop souvent étouffent les convictions et la bienveillance. C'est pour cela, sans doute, que notre siècle s'en arrange.

Puissé-je garder pour moi tous les ennuis et les amers découragements, pour ne porter dans l'âme de mes lecteurs que joie et vigueur, pour n'y laisser d'autres impressions que celles qui, plus d'une fois, me firent bénir les hommes généreux dont les travaux ou les méditations attestent la sublimité de notre origine! Puissé-je répandre des sentiments de tolérance, de compassion, d'amour, pour cette grande famille, plus faible que méchante, plus égarée d'intelligence que corrompue de cœur; dont les erreurs deviennent souvent, par l'œuvre de la Providence, des moyens de salut et de vérité; dont les souillures sont amplement rachetées par les tranquilles vertus qui composent la félicité domestique, et par de nobles actions qui méritent l'admiration des contemporains et la gratitude de la postérité!

C'est à vous, jeunes gens, qui étudiez pour apprendre, plutôt qu'aux hommes qui croient savoir, que j'adresse particulièrement mon travail. C'est à vous, qui vous appliquez encore plus à cueillir les fleurs qu'à faire mûrir les fruits, que je voudrais rendre les douleurs moins amères, les mécomptes moins inattendus, moins durs, les égarements d'une imagination sans frein et d'affections sans prévoyance. En vous rattachant par la pensée à toutes les générations, je voudrais vous inspirer ce dévouement qui fait préférer à l'avantage particulier le bien de son pays et de l'humanité. Je voudrais vous prouver que, plus l'homme est éclairé, moins son sentiment personnel est impétueux, moins ses passions sont violentes, moins basses et momentanées les idées d'un intérêt égoïste. Heureux si je pouvais éloigner de vous la désolante frayeur d'une fatalité inévitable; si, en vous signalant les progrès moraux et civils, et l'obligation de les attendre du temps, je pouvais déraciner de votre esprit l'idée que la force et la témérité décident de toutes choses; vous démontrer, au contraire, par l'exemple des maux, fruits de l'inertie et de la faiblesse, la nécessité de renforcer l'intelligence et la volonté.

Puisse donc se réveiller énergique et vivace dans vos âmes le sentiment de la dignité humaine et de la sainteté de la vie sociale. Ainsi, au lieu de vous user dans de tristes dégoûts, de vous laisser aller à de téméraires espérances ou à des haines impuissantes et coupables, vous apprendrez à sentir fortement votre propre raison, à rapporter toutes vos actions au bien général, à vous diriger vers un but saint et déterminé, à y marcher avec noblesse, concorde et générosité.

Je ne crois pas que l'histoire puisse se proposer une tâche plus noble que celle de propager une affection active envers les faibles, une déférence digne et raisonnée envers les puissants, l'amour de l'ordre social, la vénération pour la Providence; et cela, en affermissant l'idée morale qui fait que l'homme ait la conscience d'une destination sociale, et sente l'obligation d'apporter son tribut d'amour, d'intelligence et d'œuvres, à l'amélioration de ses frères, au progrès de l'humanité.

. -• . . New York

## NOTIONS PRÉLIMINAIRES.

L'histoire est le récit d'événements importants donnés pour vrais, à l'effet de recueillir du passé des probabilités pour l'avenir, dans le développement de l'activité spontanée de l'homme.

L'histoire est tirée: 1° de l'expérience propre; 2° de la relation des personnes présentes aux faits ou ayant pu en avoir connaissance; 3° des monuments qui les attestent.

Pour que l'histoire devienne une science, des traditions vagues et décousues ne lui suffisent pas; il lui faut des faits vérifiés, observés, classés et bien décrits.

La critique consiste à discerner dans les sources ce qu'il y a de plus ou de moins digne de foi, à les comparer entre elles, à rattacher les antécédents et les conséquents, afin d'arriver à ce qui est l'objet de l'histoire, la vérité.

L'histoire peut être universelle (1), particulière, municipale,

## (1) Les histoires universelles les plus connues sont :

Celle compilée par une société de gens de lettres anglais; Londres, 1747-65; Amsterdam, 1742-92, 46 volumes. Je me sers de l'édition de Paris.

GUILLAUME GUTHRIE, JEAN GRAY, etc., Histoire générale du monde depuis la création (anglais).

L'art de vérisser les dates des faits historiques, des inscriptions, des chroniques et autres monuments avant et après l'ère chrétienne, ouvrage de dom François Clément, bénédictin de Saint-Maur, achevé dernièrement par d'autres.

Deliste de Sales, Mayer et Mercier, Histoire des hommes. Paris, 1779-85; 53 vol.

Bossuer, Discours sur l'Histoire universelle. Paris, 1680.

MILLOT, Éléments d'histoire générale. Paris, 1772.

JACQUES HARDION, Histoire universelle, sacrée et profane, continuée par LINGUET. Paris, 1756 et suiv.

H. LUDEN, Histoire générale des peuples (allemand). 1814; en trois parties.

ancienne (1), moderne, contemporaine, selon qu'elle traite d'un seul pays, d'une seule cité, de tout le genre humain, des peu-

L. Drescy, Histoire générale politique (allemand). 1815.

BURET DE LONGCHAMPS, les Fastes universels, ou Tableaux historiques, chronologiques, géographiques, etc.

L'Univers pittoresque, ou Histoire et description de tous les peuples, leurs religions, mœurs, etc.

MENTELLE, Cours complet de géographie, de chronologie et d'histoire ancienne et moderne. Paris, 1804.

GIULIO FERRARIO, Il costume antico e moderno. Milan.

LE SAGE, Atlas généalogique, chronologique et géographique. Paris, 1804.

GATTERER, Histoire universelle synchronique.

STRASS, Cours des temps.

MUELLER, Histoire universelle. Genève.

ANQUETIL, Abrégé de l'histoire universelle. Paris, 1801-7; 12 vol.

Ségur, Abrégé de l'histoire universelle. Paris, 1817-20; 25 vol.

DILLON, Histoire universelle, contenant le synchronisme des histoires de tous les peuples contemporains, etc. Paris, 1814-20; 9 vol.

ROUSTAN, Abrégé de l'histoire universelle ancienne et moderne, jusqu'à la paix de Versailles. Paris, 1790.

BECKER, Histoire universelle ancienne et moderne, continuée par LOEBEL et par MENTZELL, jusqu'à 1789 (allemand).

ROTTEK, LEO, SCHLOSSER, Histoires universelles. Les deux dernières ne sont pas encore achevées.

Il faut compter aussi comme fort utiles les manuels, ouvrages de modeste apparence, mais de grande étude, dans lesquels excellent les Aliemands. Tels sont les suivants:

BECK, Courte instruction pour la connaissance générale de l'univers et des peuples. Leipzig, 1798.

Schroeck, Traité élémentaire d'histoire universelle. 1774-95.

HEEREN, Manuel de l'histoire ancienne, considérée par rapport aux constitutions, au commerce, aux colonies des divers États de l'antiquité, et Manuel historique du système politique des États de l'Europe et de leurs colonies après la découverte des deux Indes.

(1) L'histoire ancienne a été spécialement traitée par Rollin, Histoire ancienne des Égyptiens, Carthaginois, Assyriens, Mèdes, Persans, Macédeniens, Grecs, et Histoire romaine, continuée par MM. LEBEAU et CREVIER.

HUEBLER FREIBERG, Manuel de l'histoire générale des peuples de l'antiquité, du commencement des États jusqu'à la fin de la république romaine, 1797 et 1802, ainsi que l'Histoire des Romains sous les empereurs et des autres peuples contemporains, jusqu'à la grande migration. 1803 (allemand).

Poisson et Cayx, Abrégé de l'histoire ancienne. 1831.

SCHLOSSER, Histoire de l'antiquité. 1820 (allemand).

REMER, Manuel de l'histoire ancienne depuis la création jusqu'à la grande migration des peuples. Brunswick, 1802 (allemand).

ples antérieurs à la chute de l'empire romain, des nations qui se sont formées depuis, ou de l'époque actuelle.

En écrivant l'histoire universelle, on peut adopter la méthode cthnographique, qui présente isolément chaque peuple ou chaque nation; ou la méthode synchronique, qui rapporte à la fois les événements de tous, selon l'ordre des temps. On l'appelle biographie (1), quand elle s'occupe de la vie d'un seul individu; elle prend le nom d'histoire sacrée, quand elle parle du peuple. élu; celui d'histoire ecclésiastique, lorsqu'elle ne rapporte que ce qui concerne l'Église; elle devient anecdotique, en ne recueillant que des faits de détail et des mots fugitifs; elle est littéraire, artistique, scientifique, selon qu'elle suit les progrès du savoir et de l'industrie humaine. Les mémoires se rapportent à une courte période de temps et à une personne ayant pris part aux faits racontés. Les chroniques exposent les faits dans leur nudité, sans liaison entre eux, et-de quelque peu d'importance qu'ils paraissent; dans les annales ils sont disposés par année. Nous avons déjà indiqué dans l'introduction les divisions déduites de la substance plus que de la forme.

L'histoire politique ne commence que du moment où les hommes se sont réunis en sociétés civiles et en États. L'histoire universelle remonte au delà de ce temps, pour retrouver les premiers pas de l'humanité.

On appelle traditions ou mythes ces fragments d'histoire primitive conservés par chaque peuple, sans lien, incohérents entre eux, et dans lesquels, au récit de ce qui parut le plus digne d'être conservé, se mêlent les idées alors dominantes sur la Divinité, les résultats de l'expérience, les observations astronomiques et naturelles; le tout exprimé en symboles et en per-

Bredow, Traité élémentaire d'histoire ancienne, suivi d'un abrégé de la chronologie des anciens. Altona, 1799.

GOGUET, Origine des lois, des arts, des sciences, et leurs progrès chez les anciens. Paris, 1778.

HEEREN, Idées sur la politique et le commerce des peuples de l'antiquité, 4° édition.

(1) Les biographies les plus connues dans l'antiquité sont celles de Diogène Laërce, Cornélius Népos et Plutarque. Chez les modernes, la Biographie universelle, récemment publiée à Paris, appartient à l'histoire générale. Plusieurs articles relatifs aux personnages du dernier siècle ont été faits par quelqu'un de leurs amis ou par des gens de leur connaissance, de sorte que cet ouvrage peut sous ce rapport être considéré comme source.

sonnifications. L'analyse de ces mythes a fourni de belles vérités à la pénétration de quelques savants, lorsqu'ils ne se sont pas trop abandonnés à l'esprit de système (1). Les poésies nationales peuvent voiler, sous des allégories et des caractères poétiques, des événements réels. Certains usages, certaines fêtes, des allusions, de simples mots, révèlent ou confirment parfois une circonstance importante.

Aux traditions doivent se réunir les monuments : ceux-ci sont écrits ou non. Les hommes conservent le souvenir des faits remarquables, en élevant soit des monceaux de pierres, soit des statues, soit des trophées, selon leur degré de culture. Tantôt l'immensité et la magnificence des hypogées indiens et égyptiens attestent l'antiquité et la puissance de ces peuples; tantôt des ruines prouvent l'existence d'une grande cité. Tantôt des armes, des urnes, des ustensiles ensevelis indiquent une bataille, une nécropole, une ville detruite. Tantôt les débris des temples, ou même des villes entières dégagées de la lave, nous révèlent la constitution d'un pays, son culte, ses préjugés, sa manière de se vêtir, ses croyances, son ameublement domestique, ses poids et ses mesures (2). Jacob érigea la pierre de Béthel en monument de son pacte avec Dieu; des pierres amoncelées rappelèrent le passage du Jourdain. La Grèce était couverte de tant de monuments qu'on pouvait y lire à chaque pas les fastes de la patrie; et l'histoire antérieure à Homère n'existe que dans les monuments.

## (i) Je citerai spécialement :

Vico, Principes de science nouvelle, sur la nature commune des nations.

BIANCHINI, la Storia universale provata coi monumenti. Rome, 1697.

HEYNE, Commentaires sur Virgile et sur la bibliothèque d'Apollodore. Boulanger, l'Antiquité dévoilée.

CREUZER, Symbolique, ou religions de l'antiquité considérées principalement dans leurs formes symboliques et mythologiques.

(2) Les meilleurs ouvrages sur les monuments anciens considérés comme source historique, sont ceux de :

OBERLIN, Orbis antiqui monumentis suis illustrati primæ lineæ. Argentorati, 1790.

MUELLER, Handbuch der archéologie.

RAOUL-ROCHETTE, Cours d'archéologie.

CHAMPOLLION-FIGEAC, qui mit cette science à la portée de tout le monde, dans son Abrégé d'archéologie. Paris, 1831.

On pourrait appeler histoire interprétée les recherches faites sur la topographie des antiques cités, sur la structure des enceintes sacrées, sur les murailles, les tombeaux, les temples souterrains, sur les statues et les bas-reliefs qu'on y découvre; sur les médailles, les armures, les instruments de la vie civile et guerrière, journellement arrachés à la terre; toutes choses qui nous font connaître ce que ne dit pas l'histoire, ou confirment ce qu'elle a dit.

L'archéologie est une science italienne, puisque, les premiers, Dante, Pétrarque et Cola Rienzi songèrent à recueillir des antiquités. Le sol de Rome a fourni aux artistes du siècle de Léon X d'incomparables modèles. Laurent le Magnifique institua le premier un cours public d'archéologie; Winckelmann s'inspira d'elle pour l'associer aux beaux-arts; Montfaucon et le comte de Caylus, pour enseigner à tirer profit des monuments et à les classer. Demster, Passeri, Lanzi, ressuscitèrent l'Étrurie, et à la tête de tous vint se placer Ennio Quirino Visconti (1).

Nous avons des inscriptions antérieures à toute autre histoire, les unes en caractères alphabétiques, les autres en hiéroglyphes. Les plus précieuses parmi les inscriptions alphabétiques sont les marbres de Paros, sur lesquels, l'an 264 avant J. C., furent gravés les événements les plus remarquables de l'histoire grecque et italique, à partir du règne de Cécrops, 1577 ans avant J. C., sommairement énoncés et dégagés de toute fable. De Paros ils furent transportés à Oxford par le comte d'Arundel en 1628 (2). Le Mexique nous a transmis son

(1) Pour tout ce qui concerne la critique historique et l'examen des faits, voyez la première partie du Cours d'études historiques, par P.C. DAUNOU. Paris, 1842.

Voyez aussi:

BRUNET, Manuel du libraire. Le quatrième volume comprend une bibliographie raisonnée qui aide beaucoup à connaître les ouvrages spéciaux.

MEUSEL, Struvii bibliotheca historica. Leipzig, 1782-1804; 11 vol.

BECK, Aulcilerny zur keunterifs der allgemeiner wett-und völker geschichte. Leipzig, 1813; 4 vol.

L. WACHLER, Gesch. der historischen forschung und kunst. Gettingen, 1812; 2 vol.

ERSCH, Literatur des Geschichte. Leipzig, 1827; 1 vol.

(2) Marmora oxoniensa arundeliana, par Selden, en 1629, et par Prideaux, en 1676. La meilleure édition est celle d'Oxford, 1763, in-f', par Ric. Chandler.

histoire en peintures et sculptures hiéroglyphiques. Quant à l'Égypte, les pyramides et les tombeaux nous ont conservé de nombreuses listes de rois; et Cailliaud a trouvé à Abydos un tableau de trois dynasties antérieures à Sésostris. Les marbres Capitolins trouvés à Rome sous Paul III, et où sont enregistrés les consuls, les dictateurs, les tribuns militaires, les censeurs et les triomphateurs, sont d'un grand secours dans l'étude de l'histoire romaine. On a publié un grand nombre de recueils particuliers ou généraux d'inscriptions lapidaires; mais les plus étendus sont ceux de Muratori et de Gruter (1).

Les médailles aident à vérifier les dates et les généalogies, surtout lorsque les monuments littéraires ont péri (2). Récemment, par exemple, des monnaies rapportées de l'Inde ont fait connaître la série ignorée des rois de la Bactriane; et l'on découvre à cette heure celle des princes abyssins. Maintes fois cependant l'imposture a fait entrer des médailles fausses dans les collections; imposture dans laquelle s'est acquis de nos jours une triste célébrité l'Allemand Becker. C'est la numismatique

- (1) J. GRUTER, Inscriptiones antiquæ totius orbis romani, cura J. G. GRÆVIL. Amsterdam, 1707; 1 vol. in-f°.
- L. A. MURATORI, Novus thesaurus veterum inscriptionum. Milan, 1739, et suiv.; 2 vol. in-fo, avec les Supplementi di Sebastiano Donato. Lucques, 1761.

Voir aussi, pour plus amples détails, notre volume d'archéologie.

## (2) On peut consulter:

CHARLES PATIN, Histoire des Médailles, ou introduction à la connaissance de cette science. Amsterdam, 1695. Son Thesaurus numismatum et ses antres ouvrages.

LA BASTIE, la Science des Médailles. Paris, 1739; 2 vol.

ZACCARIA, Institut. antiquario-numism. Venise, 1793.

PELLERIN. Recueil de médailles des rois, des peuples et des villes. Paris, 1762-98; 50 vol.

Ez. Spanhemii, Dissertatio de usu et præstantia numismatum. Londres, 1707-9; 2 vol. in-f°.

J. C. RASCHE, Lexicon universæ rei nummorum veterum. 1795 et suiv.; 5 vol. in-8°.

ECKEL, de Doctrina nummorum veterum. Vienne, 1792-98; 8 vol. On en a fait un abrégé sous le titre Eckel kurzgefasse anfangsgründe der alten numismatich. Vienne, 1797.

Hennin, Manuel de numismatique ancienne, contenant les éléments de cette science et les nomenclatures, avec l'indication des degrés de rareté des monnaies, médailles antiques, et des tableaux de leurs valeurs actuelles. Paris, 1830; 2 vol.

qui s'occupe spécialement des monnaies et des médailles; comme la diplomatique (1), du dépouillement des diplômes et des chartes; la généalogie, de la succession des familles; la science héraldique, des armoiries et des devises; la philologie, du véritable sens des auteurs et des mots. Ce sont là autant d'aides pour l'histoire.

Les chartes et actes publics méritent confiance à un haut degré, car les intérêts des nations dépendent de leur authenticité: ils ont la plus grande importance, puisqu'ils renferment les traités et les conventions entre les divers États. Barbeyrac pour les anciens, et Dumont pour les modernes, ont fait les recueils les plus complets de traités publics (2). Les documents privés peuvent aussi non-seulement servir à vérifier les temps, mais fournir encore des renseignements importants sur la con-

(1) Mabillon, de Re diplomatica, lib. VI. Paris, 1681; et son Supplementum.

Mieux encore:

FR. Toustain et D. Tassin, Nouveau traité de diplomatique. Paris, 1750-65; 6 vol. in-4°, fig.

NATALIS DE WAILLY, Éléments de paléographie. Paris, 1838; 2 vol.

SESTINI, Descriptio nummorum veterum cum animadversionibus in doctrinam Eckelianam. Leipzig, 1796.

Lettres et dissertations numismatiques. Berlin, 1804-6; 9 vol. in 4°. MIONNET, Description des médailles grecques et romaines.

(2) BARBEYRAC, Histoire des anciens traités jusqu'à Charlemagne. Amsterdam, 1739; 2 vol. in-f°.

DUMONT, le Corps universel et diplomatique du droit des gens, ou Recueil de traités de paix, alliances, etc., faits en Europe depuis Charlemagne jusqu'à présent. Amsterdam, 1739; 8 vol.; et Supplément au corps diplomatique, par J. Dumont et J. Rousser. 1776; 3 vol.

SAINT-PRIEST, Histoire des traités de paix du xvii° siècle. Amsterdam, 1725; 2 vol. in-ſ°.

Négociations secrètes touchant la paix de Munster et d'Osnabruk. La Haye, 1824-5; 4 vol. Ces ouvrages réunis forment la collection appelée du Corps diplomatique. On y rapporte aussi :

RYMER, Fædera conventionesque. Londres, 1714-27, 17 vol. in-f.

LEIBNITZ, Codex juris gentium diplomaticus. Hanovre, 1695.

Lunic, Codex Italiæ diplomaticus. Francfort, 1725, 4 vol. in-f.

MARTERS, Recueil des principaux traités depuis 1761. Goettingen, 1791; 19 vol.

Koch et Schoel, Histoire abrégée des traités de paix depuis la paix de Westphalie. Paris, 1817; 15 vol. in-8°.

MM. FIRMIN DIDOT srères publient maintenant à Paris le Nouveau Corps diplomatique, recueil de tous les traités depuis le viue siècle jusqu'à nos jours, par MM. Bonjean et Paul Odent.

dition de certains peuples ou de certaines classes dans les différents siècles.

Nous trouvons chez les peuples les plus anciens, comme chez les moins éclairés, l'usage d'écrire des annales ou des chroniques, soit par ordre de l'autorité, soit dans un but d'instruction, soit par vanité particulière. Bien peu de très-anciennes chroniques ont survécu: il a été fait divers recueils de celles des peuples nouveaux (1). La plupart même des nations ne possèdent d'abord que des récits de cette nature; car, pour apercevoir l'enchaînement des effets et des causes, pour apprécier et exposer les changements de constitution, l'état des arts et de la science, pour s'élever, en un mot, à la véritable histoire, il faut plus de largeur de vues politiques et plus de culture qu'il n'est donné à beaucoup de gens d'en acquérir.

L'histoire ne peut toutesois, avec tous ces secours, aspirer à une certitude mathématique. Le scepticisme qui récuse l'assertion de témoins oculaires dignes de foi et de nations entières doit douter même du témoignage de ses propres sens; aussi l'histoire n'existe-t-elle pas pour lui. Rappelons-nous qu'Hérodote, Ctésias et Marc Pol furent tenus pour de crédules conteurs de miracles et de fables, jusqu'à ce que des découvertes successives aient justifié leurs assertions. La critique doit néanmoins, sous l'empire d'un doute raisonnable, examiner les événements, et, quel que soit le nombre de ceux qui les attestent, rejeter ce qui répugne à la nature des choses, pénétrer l'artifice symbolique qui les rend obscurs et inadmissibles; adopter pour un moment les opinions de chaque temps et de chaque écrivain; faire la part de la peur, de l'adulation, de l'esprit de parti, et balancer les détracteurs avec les panégyristes. Sans la critique, l'histoire est un aveugle qui en prend un autre pour guide.

Les événements doivent être distribués par lieux et par temps, sans quoi ils n'ont ni signification ni valeur: attendu que chaque fait est modifié par ceux qui le précèdent et par la nature des hommes, des mœurs, du climat. C'est pour cela que la géographie et la chronologie sont appelées les deux yeux de l'histoire.

Chaque nation a dès le principe une géographie fabuleuse,

<sup>(1)</sup> Comme ceux des écrivains byzantins; Scriptores rerum italicarum, par Muratori; recueil des historiens des Gaules par D. Bouquet; puis d'autres recueils par Baluze, Mabillon, Martene, Ruinard, Duchesne, etc.

dans laquelle elle dépose les idées par elle conçues sur la figure et sur la constitution de la terre, limitée au petit nombre de pays qu'elle connaît. Chez les anciens, la géographie observait de préférence les peuples; aujourd'hui elle a plus en vue les États. Elle est, en tous cas, et frivole et puérile, si elle ne fait que donner une série de noms, ou déterminer la position des pays, sans y associer des notions géologiques, agricoles et statistiques.

Des études sérieuses ont été faites sur la géographie ancienne (1): elle a fait d'immenses progrès dans les temps modernes, et tout le monde connaît les travaux de Mannert, de Malte-Brun, de Dumont-Durville, de Ritter, et en particulier l'Examen critique de la Géographie par de Humboldt (2).

Quant à la chronologie, on acquiert la certitude des temps par :

- 1° Le témoignage des chroniqueurs contemporains ou voisins des faits exposés;
- 2º Par la coïncidence des phénomènes célestes, tels que : éclipses, phases de la lune, comètes;
- 3º Par les inscriptions, médailles, monnaies, diplômes, etc., etc. Maintes fois, en effet, nous ne saurions à quoi nous arrêter si l'astronomie ne venait à notre secours; elle nous fournit (chose admirable pour des corps démesurément éloignés) la certitude qui nous manque dans ce qui nous environne. Ptolémée a conservé
  - (!) Ouvrages principaux sur la géographie antique :

D'Anville, Atlas orbis antiqui; 12 feuilles grand atlas.

Manuel de géographie ancienne, par Humel, Bruns, Stroth, Heeren, etc. Nuremberg, 1788-1802, en six parties, in-8°, ouvrage fort judicieux (aliemand).

CRIST. CELLARII, Notitia orbis antiqui. Leipzig, 1701-6; 2 vol. in-4°, avec les Observations de G. C. Schwarz.

K. MANNERT, Géographie des Grecs et des Romains. Nuremberg, 1788-1802, en six parties; ouvrage sort judicieux.

FR. Aug. Ukert, Géographie des Grecs et des Romains jusqu'à Ptolémée. Weimar, 1816 (allemand).

Gosselin, Géographie des Grecs analysée. Paris, 1790; in-4°. Et Recherches sur la géographie des anciens. Paris, an vi.

- J. RENNEL, Système géographique d'Hérodote. Londres, 1800; in-4° (anglais).
- J. LELEWEL, Recherches sur la géographie des anciens. Wilna, 1818; avec atlas (polonais).
- (2) Voyez aussi Ansart, Précis de géographie historique du moyen age. 1839.

BURETTE, DURUY, etc., Cahiers de Géographie historique. 1838.

dans l'Almageste le souvenir de diverses éclipses se rapportant à l'année du règne du prince alors sur le trône. En supputant le temps, eu égard à la différence du calendrier et du méridien, nous trouvons en quelle année ce souverain a commencé à régner. Ainsi Thucydide raconte que, dans la première année de la guerre du Péloponèse, le soleil s'éclipsa dans l'après-midi; qu'il en fut de même dans la huitième année de cette guerre; qu'autant en advint dans le cours de la dix-huitième. Or, comme on a remarqué que cette guerre a commencé la première année de la LXXXVII<sup>e</sup> olympiade, c'est-à-dire 345 ans après l'institution de cette ère, en additionnant ce nombre avec les 431 ans avant J. C., nous acquérons la certitude que les olympiades commencèrent 776 ans avant J. C. Newton, en comparant la situation qu'assignait aux points cardinaux la sphère attribuée à Chiron lors de l'expédition des Argonautes, avec celle observée par Meton 432 ans avant J. C., et en calculant la précession des équinoxes dans les sept degrés parcourus, fixa à l'année 936 l'expédition des Argonautes, à la suite de laquelle il détermina les autres époques de l'histoire grecque. Mais la critique doit discerner, entre les preuves diverses, leur plus ou moins grand degré d'authenticité; aussi plusieurs ouvrages ont-ils été composés uniquement ou principalement dans le but de vérisier les dates (1).

La distribution du temps en plusieurs parties empruntées au mouvement des astres est peut-être aussi ancienne que la pa-

- (1) Le principal est l'Art de vérisier les dates, des bénédictins de Saint-Maur. On la continue à présent, pour l'histoire contemporaine, à Paris. C'est à quoi tendent aussi les importants travaux de César Scaliger, Pétau, Riccioli, Sinson, Pezron, Newton, Fréret, Mabillon, Du Cange, Larbe, Usserius, Blair, Calvisius, Chantreau, Serieys, Tournemine, Deliniers, Desvignolles, etc. Le fruit de toutes ces longues et satigantes études a été mis à la portée de tout le monde dans d'autres ouvrages, tels que:
- J. Picot, Tablettes chronologiques de l'histoire universelle, sacrée et profane, ecclésiastique et civile, depuis la création jusqu'à l'année 1808, ouvrage rédigé d'après celui de l'abbé Lenglet du Fresnoy. Genève, 1808.

J. C. GATTERER, Abrégé de chronologie. Gœttingen, 1777 (allemand). CHAMPOLLION-FIGEAC, Résumé de chronologie. Paris, 1835.

G. Huebler, Tablettes synchroniques pour les histoires des peuples, surtout d'après l'histoire universelle de Gatterer, 1799-1804.

IDELER, Recherches historiques sur les observations astronomiques des anciens. Berlin, 1806 (allemand).

Schoel, Éléments de chronologie historique. Paris, 1812. Am. Sedillot, Manuel de chronologie universelle. Paris, 1836.

role et l'écriture. Une rotation de la terre sur elle-même constitue un jour, la première et la plus universelle mesure de temps; elle se divise en vingt-quatre heures de soixante minutes chacune. Une phase entière de la lune forme le mois lunaire, et une révolution de la terre autour du soleil l'année. Cent ans composent un siècle, cinq années un lustre, quatre une olympiade, quinze une indiction. Telles sont les mesures de temps les plus usitées dans l'histoire. Mais la durée différente, ainsi que la diversité dans le commencement des années et des ères, rendent plus compliquée qu'elle ne le paraît d'abord, l'étude de la chronologie; de là la nécessité absolue pour le chronologiste de connaître parfaitement le calendrier des diverses nations et les changements qu'ils subirent à diverses époques. Plutarque rapporte souvent les faits sous des dates athéniennes; mais tantôt il revient à celles usitées de son temps, tantôt à celles des événements mêmes : d'où résulte une extrême confusion.

Les temps se calculaient très-anciennement par générations, comme nous le voyons dans Homère. La Bible compte dix générations avant le déluge, et dix depuis cette époque jusqu'à la vocation d'Abraham. Trois générations, selon Hérodote et selon le plus grand nombre des modernes eux-mêmes, font cent ans. Les ères s'introduisirent ensuite; mode de supputer les années en les rapportant à quelque événement historique ou astronomique. Chaque peuple a eu les siennes. La partie la plus éclairée du monde adopte deux ères principales, l'une avant, l'autre après J. C., qui, selon les calculs, sinon les mieux établis, du moins les plus généralement reçus, naquit l'an 4004 après la création de l'homme.

Les époques sont des divisions moins étendues, qui indiquent certains point d'arrêt dans la marche des temps, en les rattachant à des événements notables, que par ce motif on dit faire époque. Ces époques, par conséquent, varient non-seulement selon les peuples, mais aussi selon les auteurs. Les Européens adoptent généralement les divisions suivantes de l'histoire universelle: temps obscurs ou fabuleux, antérieurs à toute histoire humaine certaine; temps antiques, jusqu'à la chute de l'empire d'Orient et à la découverte de l'Amérique; temps modernes, jusqu'à la révolution française, où commence l'histoire contemporaine.

Nous avons déjà indiqué (1) à quelles époques nous avons fixé les repos de l'histoire dont nous allons commencer l'exposition.

(1) Introduction, page 33 et suivantes.

# **HISTOIRE**

# UNIVERSELLE.

### LIVRE PREMIER.

DE LA CRÉATION A LA DISPERSION DES HOMMES.

#### SOMMATRE.

Genèse. — Age du monde d'après la géologie; — d'après les œuvres humaines; — d'après les histoires diverses. — Unité de la race humaine prouvée par la physiologie; — par le langage; — par l'accord des sentiments. — Des traditions. — Des connaissances. — Des Américains et des Australiens. — Premières pays habités. — Premières sociétés. — Dispersion des peuples.

## CHAPITRE PREMIER.

GENÈSE.

Au commencement Dieu créa le ciel et la terre et les choses qui sont en eux, puis il mit l'ordre dans la matière informe où tout était en lutte, et sépara les eaux de la terre; il commanda à celle-ci de produire les plantes et les herbes, à celles-là les reptiles, puis les volatiles, les poissons et tout autre animal; et il vit que tout ce qu'il avait fait était bon. Il forma en dernier l'homme à son image, en lui donnant l'être, l'intelligence, l'amour et la liberté, en l'établissant comme son représentant pour dominer les autres créatures, et en l'investissant du sacerdoce pour louer le Créateur. Il lui créa ensuite une compagne, et fonda dès les premiers jours du monde la société domestique, base de toutes les autres.

Mais les premiers êtres raisonnables ne se contentèrent pas de leur état. Ambitieux d'acquérir des connaissances plus élevées, ils abusèrent des dons de Dieu; ouvrant ainsi dans le principe Creation

T. I.

les plaies dont l'humanité fut incessamment tourmentée : de là nos inutiles efforts pour parvenir à une science qui nous échappe ou neus consume sans fruit; les dangers de la liberté, dont le nom est si daux, l'usage si difficile, l'abus si amer; l'insatiable désir de franchir les barrières que la loi morale impose à la faiblesse. Alors se mirent en désaccord l'imagination et la raison, l'entendement et la volonté, dont la lutte constitue précisément l'histoire, qui montre l'homme individuellement, et l'espèce en général, s'épuisant à rétablir l'harmonie entre le cœur, les sens et l'intelligence.

L'homme, privé de la félicité primitive, vit la brute se révolter contre lui, et fut contraint de gagner sa nourriture à la sueur de son front : jeté sur une terre de fatigues, de traverses, d'exil, il dut y accomplir l'expiation et se rendre digne d'un destin plus sublime. Le châtiment même devenait ainsi le signe et le caractère de la dignité de l'homme qui devait, à travers les obstacles, avancer toujours, en faisant triompher l'esprit sur la matière, par la conquête successive des arts et des sciences, et par l'exercice, toujours plus libre, de sa volonté dirigée vers le bien.

Première familie. Adam et Ève commencèrent donc à tirer profit de la terre; ils engendrèrent Caïn et Abel; le premier, agriculteur; le second, pasteur. Tous deux offraient leurs présents à Dieu; mais Abel avec plus de foi, ce qui les rendait plus agréables au Seigneur. De là naquit entre eux l'inimitié, première manifestation dans la société de la désunion opérée déjà dans la conscience. Caïn, envieux, tua Abel, et le sang commença à souiller cette terre, qui devait en être si souvent abreuvée par l'envie. Caïn, maudit et déchiré par les remords, s'enfuit au loin, craignant que le meurtre ne fût vengé par le meurtre; mais Dieu le marqua afin qu'il souffrit le tourment nouveau d'une vie d'effroi et d'exécration. Il engendra un fils, et chercha le premier sa sécurité en bâtissant une ville que, du nom de son fils, il appela Énoch. Énoch engendra Irad: Irad, Maviael; Maviael, Mathusalem, et celui-ci Lamech.

Lamech épousa Ada et Sella, dont la première lui engendra Jabel, qui s'adonna à la garde des troupeaux et vécut sous les tentes, et Jubal, qui enseigna à jouer de la harpe et de l'orgue; la seconde mit au monde Tubalcaïn, qui travailla au marteau, et fut habile en toutes sortes d'ouvrages d'airain et de fer.

Seth, un autre des nombreux fils d'Adam, engendra Énos, qui introduisit les formes solennelles du culte; d'Énos sortit Caïnan, puis Malael, puis Giared, puis Enoch, dont sortirent Mathusala et Lamech, qui fut père de Noé. L'existence de chacun d'eux était de plusieurs centaines d'années. Les descendants de Seth s'appelèrent fils de Dieu, parce qu'ils furent fidèles à sa loi : ceux de Caïn s'appelèrent fils des hommes. L'amour unit les fils de Dieu aux filles séduisantes des Caïnites, et la race qui en naquit, n'ayant foi que dans sa force, alla toujours se corrompant. Dieu s'en irrita, et envoya un déluge qui submergea tous les hommes, dont le nombre s'était beaucoup accru dans un temps où la vie était aussi longue. Noé seul échappa avec sa famille et les diverses espèces d'animaux sauvés avec lui, dans l'immense vaisseau qu'il avait préparé d'après l'ordre de Dieu (1).

Les seuls êtres vivants épargnés par la Providence flottèrent dans l'arche jusqu'à ce que, les eaux décroissant, elle s'arrêta sur une montagne de l'Arménie. Les animaux qui en sortirent se répandirent sur la terre et la repeuplèrent, les saisons se disposèrent comme elles le sont aujourd'hui(2), l'ordre de la végétation se rétablit, et Dieu apaisé bénit les hommes en leur disant : « Croissez, multipliez et remplissez la terre; et dominez sur les animaux de la terre, sur les oiseaux, sur les poissons, qui deviendront votre pâture à l'égal des végétaux. Mais celui qui répandra le sang de l'homme, son sang sera répandu; parce que l'homme est fait à l'image de Dieu. »

préceptes.

Noé et ses trois fils, Sem, Cham et Japhet, nouveaux pères du genre humain, se mirent à cultiver et à peupler la terre. Noé donna ses soins à la vigne, et trouva le moyen d'en tirer le vin; mais, faute de connaître sa force, il s'enivra. Cham l'en

<sup>(1)</sup> Selon l'Écriture, l'arche avait 300 coudées de longueur, 30 de hauteur, 50 de largeur. La coudée de Moïse devait être celle dont se servaient les Egyptiens de son temps. M. de Chazales en trouva la mesure sculptée sur une pyramide, correspondant à 20 pouces et 6 lignes du pied parisien. L'arche était donc longue de 512 pieds 6 pouces, large de 85-3, haute de 51-3, et par conséquent était plus vaste que le dême de Milan, ou Saint-Pierre de Rome, ou Sainte-Sophie de Constantinople. En supposant au bois l'épaisseur d'une coudée, sa capacité devait être de 1,781,377 pieds cubiques; et comme on exige 42 pieds cubiques par tonneau, il en résulte que sa cargaison pouvait s'élever à 42,413 tonneaux.

<sup>(2)</sup> L'axe de la terre était peut-être d'abord perpendiculaire au zodiaque, et elle pouvait jouir partout d'un équinoxe parsait. Qu'on me permette ce doute, même après que Laplace s'est avisé d'en démontrer l'impossibilité.

railla; et pour cela Noé maudit Chanaan, fils de Cham, en disant qu'il demeurerait inférieur à ses frères.

S'étant multipliés avec une promptitude miraculeuse, les fils de Noé se virent contraints d'abandonner les plaines riantes de la Mésopotamie; mais, avant de se répandre dans le monde, ils voulurent laisser un monument de leurs forces réunies, en élevant une tour immense. Leur projet déplut au Seigneur, qui, descendu au milieu d'eux, fit naître la confusion des langues, et quand auparavant chacun d'eux parlait le même langage, ils ne s'entendirent plus entre eux. Ainsi leur ouvrage resta inachevé; et, cherchant de nouvelles patries, les trois races se dispersèrent sur toute la terre en conservant cette variété et cette ressemblance que l'on rencontre d'ordinaire entre frères.

Voilà à quoi se réduit le récit du plus antique des historiens, auquel, ne voulût-on pas tenir compte de l'inspiration divine, rendent témoignage les preuves puisées aux sources les plus disparates. Nous ne croyons pas devoir glisser sur cette première époque et laisser exclusivement à d'autres sciences le soin de l'éclaircir. On y retrouve les origines de toutes les institutions humaines; sur elle reposent et la fraternité universelle de l'espèce humaine, et ses premières lois, et ses croyances communes: les vertus et les vices que nous rencontrons dans une famille, nous allons les retrouver dans les nations. Pourrions-nous poursuivre avec sécurité la construction de notre édifice avant d'en avoir solidement assis les fondements? Comme le botaniste donc qui, pour donner l'histoire d'une plante, commence par en examiner le germe, nous nous arrêterons quelque peu sur les débuts de l'humanité, et nous chercherons à connaître et le théâtre où elle doit agir, et les acteurs qui ont à y jouer un rôle.

# CHAPITRE II.

ANTIQUITÉ DU MONDE.

La première question qui se présente est relative à l'antiquité du monde. Alors que le savoir s'arma contre Dieu, il fit appel à la plus ancienne des sciences et à la plus nouvelle (1) pour démentir le récit de Moïse: mais, interrogées avec une loyauté plus consciencieuse et de plus vastes connaissances, l'astronomie et la géologie déposèrent au contraire en sa faveur.

Que les six jours de la création ne doivent pas s'entendre de jours comme les nôtres, c'est une opinion qui s'accorde avec la théologie de même qu'avec la raison. Notre jour peut-il être

(1) Pour laisser de côté tout ce qui est rêve, Agricola le Saxon recueillit le premier, au seizième siècle, des observations sur la formation des substances minérales, et dans le même temps Bernard de Palissy, simple potier, s'occupait des mêmes recherches. Fracastor de Vérone avait déjà remarqué les coquilles fossiles, et les traces des végétaux, des poissons et d'autres animaux que l'on voit souvent dans les minéraux, surtout sur le mont Bolca, près de sa patrie; et, par leur gisement, il s'était aperçu qu'ils n'y avaient pas été ensevelis tous à la même époque. Plus tard, Stenon avait prévu que ces pétrifications pourraient un jour servir à déterminer l'âge relatif des masses où elles sont enfermées. Vers la moitié du dernier siècle, Tylas sut apporter de l'exactitude dans quelques descriptions minéralogiques, exemple qui fut suivi bientôt en Allemagne et en Suède. Peu après, Bergmann, dans sa Géographie physique, exposa plusieurs faits importants à l'égard des gisements des minéraux et des filons métalliques. Pallas, en attendant, explorait les contrées les plus reculées de la Russie, et des animaux appartenant à la zone torride sortirent de dessous les glaces de la Sibérie. Cependant ces observations n'avaient pas encore de but arrêté; elles n'étaient pas assez systématiquement dirigées pour former une science. Werner, tirant parti de son séjour dans un pays où se trouvent les mines les plus anciennes (si toutefois la priorité n'appartient pas à celles de l'île d'Elbe), enseigna la manière de reconnaître et de distinguer les formations successives des terrains par la composition et la structure des masses minérales, par les circonstances de leur gisement, et par l'ordre de leur superposition. Un si beau début fut imité. Saussure, par ses voyages sur les Alpes. Dolomieu, par ses études sur les productions volcaniques et sur les roches magnétiques, Ermenegild Pino, Breislak et Brocchi, par leurs travaux sur l'Italie, le secondèrent dignement. Ce dernier, dans le discours qui précède sa Conchiologia fossile subapennina, a donné une si longue série d'auteurs italiens qui ont écrit sur les fossiles, qu'aucun autre pays ne peut en citer un plus grand nombre : on y trouve des noms fort connus, tels que Moro, Vallisnieri, Generelli. Mais c'est au baron Cuvier que revient la gloire d'avoir nonseulement recueilli une grande quantité d'os fossiles, mais reconstruit avec ces fragments les êtres auxquels ils appartenaient, et formé une échelle des différentes espèces d'animaux qui ont disparu de la terre. Après lui, Brongniart, Haüy, Buckland, Conybeare, Deshayes, Ferrussac, de Fischer, Mantell, Goldfuss, Jager, Marcel de Serres, Elie de Beaumont.... ont fait faire des pas gigantesques à la science. Quand Voltaire disait que les fossiles marins et les coquilles d'hultres que l'on trouve sur les hauteurs de Montmartre pouvaient bien provenir de quelque déjeuner que les hourgeois de Paris y avaient fait anciennement, il ne se doutait pas que de pareils faits, interrogés loyalement, répondraient en nous donnant une science qui ferait justice de ses imprudentes railleries.

compté là où jamais l'ombre n'alterne avec la lumière? Peut-il être compté avant qu'il y ait des planètes pour le mesurer? et parmi les hommes même, l'habitant de Syène et celui des pôles n'entendraient-ils pas différemment le matin et le soir? Il s'agit donc de six époques de la terre dont il n'est pas donné à l'homme de mesurer la durée, mais qui laissèrent des traces sur notre planète. La géologie, en déroulant les couches dont est enveloppée la terre, cet oignon symbolique des Égyptiens, contraignit les minéraux à fournir l'histoire de leur formation. Cuvier, qui fit faire à cette science plus de progrès que tout autre, après avoir réuni tout ce qu'il put connaître en fait d'ossements fossiles, parvint à conclure de leur étude que notre terre fut bouleversée à plusieurs reprises, la mer envahissant les lieux peuplés par les animaux et détruisant les espèces alors existantes; et que le dernier événement de cette nature coincide précisément avec l'époque du déluge de Moïse (1). Au premier jour, dans lequel la matière incandescente, obéissant aux lois de l'attraction mutuelle et aux forces centrifuge et centripète, se façonnait en un immense sphéroïde; ou, pour former les roches de granit et de protogyne, s'aggloméraient le quartz, le feldspath, l'amphibole, le talc, le mica flottants sur la mer de feu d'où s'exhalaient des vapeurs épaisses et inaccessibles à la lumière, succéda le second jour : dans son cours sortirent des eaux les îles et les continents, couverts de lichens, de mousses, d'algues, de fougères, tandis que dans les eaux nageaient déjà les animaux invertébrés, polypes, madrépores, ammonites, et la riche famille des trilobites. Les vertèbrés apparaissent à la troisième époque, en commençant par les sauroïdiens, les lépidoïdiens, les squales; la terre se pare d'une végétation gigantesque, fougères arborescentes, calamites immenses, comme aujourd'hui sous les tropiques. Voilà qu'à la quatrième journée rampent les énormes reptiles aux formes monstrueuses, avec des membres étrangement assemblés, tels qu'ils excitent notre étonnement quand nous les extrayons du terrain secondaire, entre la formation du grès rouge et celle de la craie. Au cinquième jour les mammifères viennent se joindre

<sup>(1)</sup> Discours sur les révolutions de la surface du globe et les changements qu'elles ont produits dans le règne animal, par M. le baron Cuvier; 6° édition, Paris, 1830.

Buckland, Geology and Mineralogy considered with reference to natural Theology.

aux poissons de la mer, et dominer la terre jusqu'à ce que l'Océan se soulève en fureur et envahisse les parties restées à sec, en y laissant les énormes blocs erratiques qui sont pour les savants un problème insoluble, et en ensevelissant d'autres races vivantes; puis se retire pour faire place à la plus noble des créatures.

En général, plus les couches de notre globe sont anciennes, plus les animaux qu'elles renferment diffèrent des espèces actuelles. On trouve de grands amas d'ossements dans quelques cavernes; dans le Yorkshire, on en a découvert une remplie de squelettes de hyènes du Cap et d'ossements de tigres, d'ours, d'éléphants, de rhinocéros. Combien de temps, que de changements n'a-t-il pas fallu pour que la liberté s'implantat là où les hyènes erraient par troupeaux, arrachaient à la terre et ramassaient ensemble les os des bêtes fauves qui maintenant ravagent l'extrémité de l'Afrique! Telle est la première réflexion dont est frappé l'esprit de celui qui aborde l'histoire des fossiles. On y voit pourtant que la succession qu'elle signale s'accorde avec l'ordre de la création donné par Moïse : voulût-on même ne lui attribuer qu'une autorité purement humaine, il aurait donc déjà su de son temps ce que les savants ont découvert avec tant d'efforts trois mille ans plus tard?

Celui qui écrit l'histoire des hommes n'a pas à remonter au delà de leur création. D'ailleurs quelle garantie peut donner la science, quand l'homme a pénétré si peu dans les entrailles et s'est élevé si peu au-dessus de cette planète, où il ne vit qu'un jour (1)? Qu'il suffise donc de dire comment, à présent, se trouvent tout d'abord sur la surface de notre globe des banes de fange et de suble argileux, mêlés de cailloux roulés de loin, et pleins d'ossements d'animaux terrestres, effrayants de forme et de volume, dont la race a péri ou vit sous de tout autres climats. Il faut bien distinguer ces bancs des sédiments ordinaires des fleuves et des torrents qui ne contiennent que des débris

d'animaux du pays, et attestent le dernier déluge (2).

<sup>(1)</sup> Quand notre globe a 1719 milles de diamètre, c'est à peine si nous sommes, dans quelques endrofts, descendus à la profondeur d'un demi-mille. Pour la hauteur, M. de Humboldt est parvenu, sur le Chimborazo, à 19,300 pieds; Gay-Lussac, dans un ballon, à 23,000 pieds.

<sup>(2)</sup> Cela résulte des observations de Buckland : Reliquiz diluvianz, Londres, 1828; de Brongmart: Dictionnaire des Sciences naturelles, art. Eau; Description géologique des environs de Paris, par Cuvien et Brongniant,

Entre ce premier terrain et la craie s'alternent les produits d'eau douce et d'eau salée qui indiquent l'irruption et la retraite alternative de la mer : ils sont renfermés dans la chaux, dans le plâtre, la lignite et semblables substances; suit l'argile, formation immense en profondeur et en étendue, qui dut être déposée par une mer plus tranquille. Elle sépara les terrains appelés tertiaires, des secondaires (1) qui sont le grès, les schistes calcaires et leurs pareils, mélangés aux ammonites, aux coquilles et à quelques débris de végétaux. On arrive enfin aux marbres, aux schistes primitifs, aux gneiss et aux granits.

Au milieu de tant de débris d'animaux découverts dans les diverses couches, on n'en trouva aucun de l'homme, sauf dans les plus récentes; pas même une arme, un arc, un instrument quelconque indiquant sa présence. Ce qui conduisit Cuvier à conclure avec Deluc et Dolomieu, « que s'il est une chose bien avérée en géologie, c'est que la superficie du globe fut bouleversée par une grande et soudaine révolution, dont la date ne peut guère remonter au delà de cinq ou six mille ans; qu'elle submergea le pays habité d'abord par les hommes et par les espèces d'animaux les plus connues aujourd'hui, en mettant à sec le fond de ce qui était mer, et en forma le pays habité aujourd'hui: qu'après une telle révolution, un petit nombre d'individus qui lui étaient échappés se dispersèrent et se propagèrent sur les terres laissées à sec; et que, depuis ce temps seulement, nos sociétés commencèrent une marche progressive, firent des établissements, élevèrent des édifices, recueillirent les faits naturels, et combinèrent des systèmes scientifiques. »

Une telle autorité est faite pour tranquilliser toutes les intelligences, et nous pourrions y ajouter Newton, Pascal, Kirvan, et autres grands noms; tous d'accord entre eux pour soutenir la concordance de la nature avec les traditions bibliques (2).

D'autres furent d'un avis tout opposé, et tirèrent des consé-

Objections.

Paris, 1823; de Vebster, Constant-Prévost, Humboldt, de Bonnard, Convebrare, Labèche, etc.

<sup>(1)</sup> Dénominations que la science doit abandonner comme trop systématiques.

<sup>(2)</sup> Autant en soutient encore Chaubard dans ses Éléments de géologie. Celui qui ne voudrait pas lire des ouvrages plus longs et plus graves peut consulter Forichon: Examen des questions scientifiques de l'age du monde, de la pluralité des espèces humaines, de l'organologie, du matérialisme

quences contraires au récit de Moïse. Et d'abord ils firent contemporaines la création de l'homme et celle des animaux. Calculant alors combien de temps il fallait pour accumuler les immenses bancs de coquilles et pour les pétrifier au sein des rochers les plus durs, ils affirmèrent que l'homme devait remonter bien plus haut que quelques milliers d'années. Nous avons déjà répondu à ceux-là. Récemment un Italien, Tadini, considérant la progression dans laquelle la mer se retire, cédant à peu près un mètre en trois mille ans, et trouvant des vestiges marins sur les cimes les plus élevées, supposa autant de trentaines de siècles nécessaires pour que la mer en descendit, qu'elles avaient de mètres d'élévation au-dessus de son niveau. Étrange légèreté d'observations et de raisonnements. Si la mer se retira si pacifiquement, comment expliquez-vous ces amas de coquilles et d'autres matières, roulés, poussés à force, et souvent fracassés au milieu de roches solides? Comment expliquez-vous ces autres bancs immenses de coquilles dont les plus fines et les plus délicates se sont conservées aussi intactes que si l'on venait de les pêcher? Comment les granits sont-ils superposés à la craie et non pas aux puddings? Comment les énormes blocs erratiques furent-ils soulevés jusque sur les plus hautes cimes, et à de si énormes distances des roches de même nature? D'où viennent les gisements bizarres des couches si diversement inclinées, quelques-unes horizontales, quelques-unes même ondoyantes (1)?

A toutes ces questions répond, selon nous victorieusement, la théorie trouvée ou éclaircie par Élie de Beaumont (2), d'a-

et autres, considérées par rapport aux croyances chrétiennes. Paris, 1837. Voy. aussi Wiseman: Twelve lectures on the connexion between science and reveled religion. Londres, 1835. 2 vol. in-8°.

- (1) L'explication la plus ingénieuse de ce phénomène avait été donnée par Greenough, en supposant que ces couches s'étaient formées sur place de la même manière que des inscrustations se forment dans l'intérieur d'un vase en y faisant bouillir de l'eau plâtreuse; mais si, dans ces mêmes couches, on trouve des cailloux et des coquilles, comment croire qu'ils étaient là suspendus pour attendre les incrustations?
- (2) Kircher, Playfer, Breislak, avaient déjà deviné que les montagnes s'étaient formées par des soulèvements; mais Élie de Beaumont a réduit cette conjecture en système complet, ainsi qu'on peut le voir dans les Annales des Sciences naturelles. Septembre 1829 et suite. On doit s'étonner de trouver la doctrine des soulèvements dans la Bible : Psaume ciii. Ascendunt montes et descendunt campi in locum quem fundasti eis. De même la formation des

près laquelle les montagnes ne sont pas la partie la plus ancienne, et, comme on le disait, la charpente du monde; elles ne se formèrent pas par l'élévation des terres ou par le sédiment des eaux, mais elles furent poussées en haut et expulsées par une force intérieure. Ainsi donc, sous l'écorce de notre globe, à une profondeur qui n'est pas peut-être de plus de vingt-cinq mille mètres, il existe un vaste foyer, constamment embrasé, cause des tremblements de terre, des volcans et des soulèvements (1). L'élasticité de cette écorce la soumet à une ondulation, de manière que les marées se produisent non-seulement sur les eaux, mais encore sur la masse terrestre : si elles sont maintenant presque insensibles, il fut un temps où elles devaient avoir un flux et un reflux de cinq ou six mètres. Cette doctrine, en même temps qu'elle démontre combien sont simples les moyens par lesquels le Créateur maintient l'ordre universel, donne de la formation des terrains divers une raison bien plus satisfaisante que les systèmes neptuniens si vantés, avec lesquels il fallait supposer que cinquante mille kilomètres de matières terreuses et métalliques eussent été, à une époque quelconque, dissous dans un kilomètre d'eau.

L'expérience quotidienne confirme la théorie d'Élie de Beaumont; car, si les soulèvements ont diminué, ils n'ont pas cessé. Debath a démontré qu'en Suède le terrain s'élève régulièrement; Robert Stevensohn a vérifié que, depuis trois siècles, le fond de la mer du Nord et celui de la Manche se sont élevés tous deux (2); un grand nombre de voies romaines sur le littoral, d'Alexandrie à la Belgique, attestent que la Méditerranée n'a pas changé de niveau, et cependant beaucoup d'édifices sur ses bords sont couverts par les eaux. En Italie, le temple de

montagnes est distincte de celle de la terre dans le Psaume xci. Priusquam fierent montes, aut formaretur terra et orbis.

<sup>(1)</sup> Condien, Essai sur la température de l'intérieur de la terre. Académie des sciences. Juillet 1827. Marcel de Serres, dans des cavernes récemment découvertes près de Montpellier, a observé qu'au delà de la profondeur de 30 mètres, où le soleil n'a plus aucune influence, la température augmente dans la proportion d'un degré par 30 mètres. Le creusement du puits artésien de Grenelle, à Paris, a fourni un nouveau moyen pour suivre pas à pas la progression de la chaleur souterraine.

<sup>(2)</sup> Voy. Stevensohn, Observations sur le fond de la mer du Nord et de la Manche; Fortis, Sur les côtes de la mer Adriatique; et les recherches de Keilhau, dans le Bulletin de la Société géologique, t. VII, 1837, où il démontre que la péninsule scandinave s'accroft régulièrement du côté de l'est.

Sérapis, près Pouzzole, nous dit comment certaines plages peuvent s'élever et s'affaisser partiellement. Nous savons, de science historique, le temps où naquirent le Monte Rosso en Sicile et le Monte Nuovo dans les champs phiégréens de Naples, et il y a peu d'années qu'on vit surgir des flots de la Méditerranée une île qui depuis disparut. Au moyen de cette théorie des soulèvements, qui aujourd'hui est généralement admise, M. de Beaumont put même déterminer l'âge relatif des montagnes de notre globe. Parmi celles qu'il a étudiées, les plus anciennes seraient celles de l'Erzgebirge en Saxe, de la Côte-d'or en Bourgogne, et le mont Pilaz dans le Forez. Les Pyrénées et les Apennins seraient moins vieux; les Alpes occidentales, avec le mont Blanc, seraient encore de beaucoup plus récentes. Un quatrième soulèvement aurait donné naissance aux Alpes du centre, c'est-à-dire au Saint-Gothard, aux monts Ventoux et Leberon près d'Avignon; et, selon toute apparence, à l'Himalaya de l'Asie, ainsi qu'à l'Atlas d'Afrique. Il n'y a rien de bien certain encore sur l'âge de l'immense chaîne qui traverse l'Amérique, mais on est porté à la croire encore plus moderne.

Dans l'une des dernières années (17 février 1837), M. Lyell, président (de la Société géologique de Londres, traitant des soulèvements et affaissements de cette nature, faisait connaître que dans le comté de Lancastre se trouvent des dépôts marins de coquilles récentes jusqu'à une hauteur de cinq cents pieds au-dessus du niveau de l'Océan: il déclarait que les dernières tremblements de terre avaient soulevé la rôte du Chili, qui même sans eux s'élève graduellement. La Scanie s'affaisse au contraire, à telles enseignes, qu'une grosse pierre, marquée par Linné en 1749, se trouve, à l'heure qu'il est, rapprochée de la mer de plus de cent pieds. Preuve en faveur de la théorie de Hutton, au sujet de l'élévation du fond des mers, produite par la chaleur centrale.

Des milliers de siècles ne sont pas non plus nécessaires pour que des êtres organisés deviennent fossiles, puisque l'expérience a réussi à les pétrifier en peu de temps au moyen de combinaisons chimiques (1).

<sup>(1)</sup> M. Géppert de Breslau obtint des pétrifications capables de tromper les géologues les plus expérimentés. En mettant de la fougère dans des couches d'argile, qu'on fait dessécher au feu eu au soleil, on en retire une plante fossile. En tenant des végétaux submergés dans la solution de sulfate de fer jusqu'à

Une argumentation qui parut plus adroite et plus directement opposée à l'époque assignée à la création de l'homme, fut celle qui mit en avant les changements arrivés sur la surface de la terre depuis les temps de la tradition, et qui ne pouvaient s'être accomplis que dans le laps d'un grand nombre de siècles. Ceux qui en firent usage ne calculèrent pas assez les forces au moyen desquelles la nature opère encore de vastes changements. Sans tenir compte des foudres et des tremblements de terre qui tout à coup, Cuba et la Guadeloupe le savent, changent l'aspect d'un pays, nous indiquerons quatre causes principales de mutations insignes et continuelles sur la superficie du globe : les pluies et les dégels, qui, pour ainsi dire, décharnent les montagnes et entraînent leurs dépouilles à leurs pieds; les eaux courantes, qui emportent ces débris pour les déposer là où leur cours se ralentit; la mer, qui sape les hautes falaises, tandis qu'elle porte des montagnes de sable sur les rivages aplanis; enfin les volcans, qui percent les couches solides du globe et répandent au loin leurs éruptions.

Les éboulements obstruent le cours des fleuves et les convertissent en lacs, effaçant des plaines cultivées et de populeuses cités. Que celui qui a vu les torrents se précipiter des montagnes, le Pô franchir ses digues, l'Océan dans la tourmente, dise quelle est la puissance des eaux. Mais encore sans cela, quand les fleuves, gros de limon et de débris, perdent leur rapidité en arrivant à la mer, ils y déposent un sédiment qui s'accroît de plus en plus et forme des provinces entières qui, mises en culture, nourrissent des hommes là où nageaient les monstres marins (1).

Au contraire, la mer dans son flux apporte toujours de nouveaux amas de graviers vers les côtes basses: à chaque reflux, il en reste à sec une portion que le vent de mer chasse plus avant à l'intérieur; de sorte que si l'homme ne pense pas à les arrêter, ces dunes couvrent les champs, les contrées entières, et l'action de l'air, de l'humidité, du temps, les solidifie ainsi que les végétaux et les animaux qu'elles surprirent dans leur

ce qu'ils en soient bien pénétrés, et en les faisant ensuite brûler jusqu'à ce que toute trace de matière organique disparaisse, l'oxyde de fer qui en résulte conserve la forme de la plante. Annales des Sciences naturelles. Avril 1837.

<sup>(1)</sup> On a calculé que le Gange apporte chaque jour à l'Océan un volume de matières égal à celui de la plus grande des pyramides de l'Egypte.

invasion. Aux endroits où la côte est escarpée, le flot, en venant battre, la mine au pied, et d'en haut s'écroulent d'énormes masses; le mouvement des vagues les use, les brise, et produit une plage plus déprimée.

Ainsi les fleuves et les torrents entraînent au fond des lacs des matières qui peuvent même les combler, et la mer remplit de limon les ports et les baies.

L'œuvre de ces seuls agents altéra l'aspect de beaucoup de pays, même depuis le dernier déluge, et des traces indubitables en apparaissent, qui confirment l'histoire et la tradition (4). La mer Noire, postérieurement aux temps historiques, s'est mise en communication avec le Bosphore de Thrace et la mer Caspienne; celle-ci et le lac Aral communiquaient entre eux; et la mer du Nord s'avançait dans le continent jusque dans leur voisinage. Les sables salés, si fréquents en Asie, en Afrique, et dans l'Europe orientale, prouvent que la Méditerranée occupait un lit plus vaste, ou s'étendait ailleurs (2). Il est probable que les monts Ourals s'élevaient comme une grande île (3), tandis qu'au contraire les îles de l'Océanie s'attachaient aux contrées méridionales de l'Asie qui, au nord, se reliait à l'Amérique. Les Grecs conservaient la mémoire d'un continent appelé Lettonia, qui occupait une grande partie de la mer Égée. La séparation violente des rocs de Calpé et d'Abyla, qui fit pénétrer la Méditerranée où verdoyaient des plaines populeuses, est un événement symbolisé dans la fable d'Hercule. Pourquoi penser que la grande île Atlantide disparue ne fut qu'un rêve des prêtres égyptiens? Quels motifs avaient-ils d'inventer un conte étranger au culte, à leurs idées, à leur intérêt (4)? Les tradi-

<sup>(1)</sup> Voyez, sur les changements de la superficie du globe, connus par l'histoire ou par la tradition, et dus par conséquent à des causes qui agissent encore de nos jours, les faits recueillis avec tant d'érudition consciencieuse par M. de Hof. Gættinguen, 1822-24, 2 vol. in-8°.

<sup>(2)</sup> Voyez Humboldt et Schubardt.

<sup>(3)</sup> L'affaissement d'une si grande partie de l'Asie, près les monts Ourals, est une des particularités les plus singulières observées par les derniers géographes. La mer Caspienne et le lac d'Aral se trouvent, le premier, à 50 toises au-dessous du niveau de l'Océan, et le second, à 31 toises, selon M. de Humboldt, qui évalue la superficie de cette vallée à 10,000 milles carrés allemands. Les provinces de Saratof sur le Volga, et d'Orenbourg au pied de l'Oural, quoique si éloignés de la mer Caspienne, sont à peine au niveau de l'Océan.

<sup>(4)</sup> Bory de Saint-Vincent, dans son Essai sur les îles Fortunées, prétend que l'Atlantide était composée par les îles Açores à son extrémité septen-

tions nous rappellent plusieurs déluges en Grèce, durant lesquels la Thessalie devait offrir un vaste lac qui s'écoula par le Pénée; la Béotie, au contraire, dut être inondée par les dégorgements du lac Copaï (1).

Ei nous revenens à des souvenirs plus précis, c'est-à-dire plus rapprochés, au temps d'Homère, on pouvait naviguer de l'île du Phare au lac Maréotis, qui avait cinquante milles d'étendue; Strabon, qui vécut neuf siècles après le poète, ne lui en trouva plus que vingt; et, depuis, les sables poussés par la mer et par le vent formèrent la langue de terre sur laquelle fut bâtie Alexandrie, obstruèrent la bouche du Nil la plus voisine, et firent disparaître ce lac (2). Ce fut pour cela que les prêtres égyptiens dirent à Hérodote qu'ils regardaient leur pays comme un don du Nil (3), et que le Delta était de formation récente. Dans Homère, en effet, il n'est pas fait mention de Memphis, mais seulement de Thèbes (4). Les principales bouches du Nil étaient la Pélusiaque et la Canopique, et la plage s'étendait en ligne directe de l'une à l'autre, au temps où Ptolémée traçait sa géographie; plus tard, le fleuve se jeta dans les bouches Bolbitine et Fatnitique, et la plage prit la forme d'un croissant. Rosette et Damiette, qui s'élevaient là sur la mer il y a mille ans, en sont distantes aujourd'hui de deux lieues. Le sol des bords du Nil s'exhausse en même temps qu'il se prolonge; ce qui fait que les monuments antiques gisent en grande partie sous terre.

Parmi les mille exemples que me fourniraient toutes les contrées, je choisis ceux offerts par des pays sur l'histoire desquels nous devons porter une attention plus spéciale. Les alluvions du Nil ébranient l'antiquité indéfinie à laquelle prétendent les Égyptiens. M. de Girardin (5) démontre en effet que le terrain des pays niliaques s'élève de vingt-six millimètres par an; or,

trionale, par celle de Madère et autres veisines à son extrémité orientale, par les îles Canaries au sud de Madère et par celles du Cap-Vert à son extrémité méridionale. Cette opinion avait été produite par Mentell, mais avec moins de précision. Voy. l'*Encyclopédie*, art. *Ile Atlantique*.

(1) Déluge d'Ogygès.

- (2) Voyez un Mémoire de Dolomieu dans le Lournal de physique, t. XLII, p. 40. Selon lui, l'élévation dans le Delta égyptien par les alluvions est de deux pieds tous les cent vingt ans.
  - (3) HÉRODOTE, Buterpe, 5 et 15.
  - (4) L'observation est d'Aristole, liv. 1, chap. 14 des Météores
  - (5) Dissertation à l'Académie des sciences, 1818.

celui sur lequel Thèbes est bâtie étant d'une profondeur de six mètres, elle ne peut aspirer à plus de quarante-cinq siècles d'antiquité.

Ce qui arriva du Delta égyptien se réalise également pour celui du Rhône, dont les embouchures, en dix-huit cents ans, se sont prolongées de neuf milles. Les plus belles cités de l'Éolide se voient couvertes par les atterrissements; Élée, Cumes, Pitane, percent à peine au-dessus des sables du Caïque qui comblèrent le port de Pitane et le golfe en avant d'Élée; l'Hermus tardera peu à avoir fermé le golfe de Smyrne; le Méandre a fait un lac de celui de Mitylène; celui d'Éphèse fut encombré par le Caïstre (1). Que de changements en peu de siècles! Ainsi, les dunes du golfe de Gascogne enterrèrent beaucoup de villages mentionnés sur les cartes du moyen âge, et menacent d'en recouvrir d'autres, n'avançant pas moins de soixante et douze pieds l'an, de sorte que dans vingt siècles elles auront gagné Bordeaux (2). M. de Lamartine (3) nous montrait naguère les bancs de sable rouge qui, mal contenus par la forêt de Fracardin, poussent en avant sur Beyrouth en Syrie. Denon (4) énumère combien de villages et de cités en Égypte furent envahis par les sables, depuis que l'inertie musulmane cessa d'y porter remède; tout ce qui s'étend entre la chaîne libyque et la mer en serait entièrement couvert, si le vice-roi actuel n'avait fait planter des arbres par milliers dans les vallées sablonneuses. Bassora, au contraire, n'aura pas à attendre longtemps les flots qui ajouteront au golfe Persique ses plaines si florissantes dans un temps de magnifique civilisation.

Mais pourquoi chercher si loin des exemples? N'avons-nous pas sous les yeux Venise conservant à grand'peine ses lagunes? et Ravenne, éloignée de trois milles de la mer sur laquelle elle était assise, et Adria, à dix-huit milles des flots auxquels elle a donné son nom? Il y a des géologues qui soutiennent que les monts Euganéens ont été des îles. Le Pô, qui coule renfermé dans des digues, a élevé son lit au-dessus des toits des maisons de Ferrare (5): menace terrible, comme celle des fleuves de

<sup>(1)</sup> Texier, Rapport au ministre de l'intérieur.

<sup>(2)</sup> Voir Mémoire de M. Brémouthier sur la fixation des dunes.

<sup>(3)</sup> Souvenirs d'un voyage en Orient.

<sup>(4)</sup> Description de l'Égypte.

<sup>(5)</sup> PRONY, inspecteur général des ponts et chaussées, membre de l'Institut français, chargé, au temps du royaume d'Italie, d'étudier les remèdes à ap-

Hollande, dont les eaux coulent jusqu'à trente pieds au-dessus de la plaine. A partir de 1604, le Pô a prolongé son lit dans la mer de six mille toises, et l'on ne pourra mettre obstacle à ses ravages qu'en lui ouvrant de nouveaux canaux dans les terrains qu'il a déposés. Dans la campagne de Rome, la mer venait baigner les murs de Tarquinie; elle en est aujourd'hui distante d'une lieue: Trajan construisit à l'embouchure du Tibre un port qui est actuellement à deux mille deux cents mètres du rivage; et une tour élevée sur la mer par Alexandre VII en est à cinq cent cinquante-quatre.

Voilà une partie des changements apportés depuis les temps historiques par les seuls atterrissements et par les bancs de sable. Qui dira en outre l'effet de cinq cent cinquante-neuf volcans toujours embrasés (1)?

La nature cependant ne travaille pas seulement à détruire, elle forme encore à présent de nouvelles terres. Certaines eaux, au moyen de l'acide carbonique dont elles sont saturées, dissolvent les substances calcaires, puis les laissent se cristalliser en stalactites qui fournissent une digue aux terrains d'alluvion, formant ainsi des levées naturelles; phénomène lent ailleurs, mais très-actif dans les mers équatoriales, où l'on dirait que, de même que la civilisation n'y fait que de naître, la nature n'a pas acquis encore le calme de nos climats. Des rameaux entrelacés de corail et d'autres zoophytes s'élancent de l'une à l'autre des montagnes sous-marines qui entourent les continents de l'Océanie, et forment des bancs ou des îles nouvelles. Autour de l'île de Peel, et dans tout l'espace qui s'étend du pied de la Nouvelle-Zélande au nord des îles Sandwich, un œil exercé voit s'amonceler de telles masses de polypes, qu'elles rendent ces eaux trèsdangereuses pour les gros vaisseaux. La mer, en s'y brisant, y dépose un sable calcaire qui en fait bientôt un terrain solide où le vent et les oiseaux portent des semences, et l'on voit des prés verdoyants où naguère roulaient les flots en fureur. Celui qui observe cet accroissement rapide se reporte en imagination aux temps qui précédèrent l'existence de l'homme, et croit être

porter aux dévastations du Pô, examina le déplacement du rivage de l'Adriatique à l'embouchure de ce fleuve.

<sup>(1)</sup> ARAGO, dans l'Annuaire du bureau des longitudes, 1824, disait qu'il restait encore 163 volcans non éteints. Maintenant on en compte 22 en Europe, sans y comprendre l'Islande, 126 en Asie, 25 en Afrique, 204 en Amérique, et 282 dans l'Océanie.

encore à ce jour de la création où Dieu séparait les eaux de la terre (1).

Il n'est pas besoin de dire quelle force productrice déploie la nature dans ces terrains nouveaux, tant à l'égard de la végétation vigoureuse dont ils se couvrent, que de la multiplication des animaux. Une de ces îles, où quelques naufragés anglais abordèrent en 1589, fut trouvée, en 1667, par les Hollandais, peuplée de douze mille personnes descendues de quatre mères seulement (2). Cent ans après la découverte de la Nouvelle-Espagne, on y voyait paître des troupeaux de soixante et dix jusqu'à cent mille têtes de bétail, bien que les brebis n'y eussent été portées que par les Espagnols; les bêtes à cornes avaient multiplié dans la même proportion (3). En Europe aussi, nous pouvons voir combien la végétation se montre vivace et luxuriante sur les laves récentes. Que devait-ce donc être quand l'écorce de notre globe venait d'être réduite à son état présent?

Mais, puisque nous parlons des terrains phlégréens de l'Italie, nous dirons un mot d'une observation que l'Anglais Brydone, l'un de ces étrangers qui abusent trop souvent de la confiance hospitalière des Italiens, attribua, non sans quelque retentissement, au chanoine Recupero. Il écrivit (4) que ce dernier, en creusant près de Jaci-Reale en Sicile, avait trouvé sept bancs de laves, alternés avec une couche épaisse d'humus; et comme il faut deux mille ans pour que celui-ci se superpose à la lave, il en concluait que cette montagne ne devait pas compter moins de cent quarante-neuf siècles.

<sup>(1)</sup> CHARLES DARWIN vient de publier, cette année (1843), un ouvrage important sur la formation des îles et des récifs par les coraux, dans lequel on peut suivre l'admirable travail des polypes. Il y montre aussi que le fond des mers sous-tropicales s'affaisse ou s'est affaissé dans quelques endroits, tandis que dans d'autres il s'élève continuellement, ainsi que le prouvent les bancs de corail. Plusieurs de ceux-ci, dans les îles Sandwich, se trouvent fort audessus du niveau de la mer, quoiqu'ils n'aient pu être formés que sous l'eau. Les îles Philippines, Sumatra, Java, Tumba, Timer, Gilolo, Formose, Loo-Choo, s'élèvent et s'étendent incessamment. Aussi se joindront-elles un jour, d'un côté, à la péninsule de Malacca; de l'autre, aux côtes orientales de la Chine, et feront de cette mer une autre Méditerranée.

<sup>(2)</sup> Bullet, Réponses, critiques, etc. Besançon, 1819, vol. III, p. 45.

<sup>(3)</sup> Acosta, Historia natural y moral des las Indias. Barcelone, 1591, p. 180.

<sup>(4)</sup> Voyage en Sicile et à Malle. Londres, 1773.

Mais des savants d'une autre portée et d'une autre expérience prouvèrent d'abord qu'on ne peut, à aucune condition, déterminer en combien de temps l'humus se forme sur la lave, puisque l'on en voit quelques-unes, de date ancienne, entièrement nues; que celle qui a été vomie par l'Etna en 1536 est aride et noire, tandis que celle de 1636 est couverte d'arbres et de vignes; puisque, enfin, des veines de bonne terre alternent avec les six couches de lave accumulées sur Herculanum, dont la destruction remonte à une époque bien connue de tous (1). Mais le fait lui-même s'évanouit, quand Dolomieu constata qu'aucune couche végétale ne se trouvait interposée dans les laves de Jaci (2).

Sans remonter donc à des milliers de siècles, les causes que nous venons d'énumérer peuvent rendre raison des changements opérés sur la terre, même depuis que l'homme y fut transporté (3); depuis qu'ont cessé les violentes agitations qui, à l'aube du grand jour de la création, bouleversaient la superficie de notre planète, comme elles le font aujourd'hui dans la lane, et qui sont indiquées historiquement dans le déluge de Noé et dans le Chérubin à l'épée flamboyante.

Les arguments firent aussi défaut à ceux qui citèrent certaines œuvres humaines comme étant de beaucoup plus haute antiquité que ne le comportait la tradition de Moïse. Si quelqu'un a soutenu que les mines de ser de l'île d'Elbe devaient avoir été exploitées depuis quarante mille ans au moins, d'autres (4) établirent sur de meilleurs sondements que cinq mille ans suffisaient pour les mettre dans l'état actuel, en supposant que les anciens en tirassent à peine un quart du métal qu'on en extrait aujourd'hui; mais qui ne voit ce qu'il fallut de fer aux Romains pour vaincre et enchaîner le monde?

Lors de l'expédition de Bonaparte en Égypte, le général De mix, poursuivant l'armée en déroute de Mourad-Bey, aperçut d'abord un zodiaque sculpté en relief dans le temple de Den-

(2) Mémoire sur les îles Ponces. Paris, 1788, p. 471.

(4) DE FORTIA D'URBAIN, Histoire de la Chine avant le déluge d'Ogygès, p. 33.

<sup>(1)</sup> Smith, Mémoire sur la Sicile et ses îles. Londres, 1821. Il avait été envoyé explorer ces pays par le gouvernement anglais. Hamilton, Transact. philos., vol. LXI, p. 7.

<sup>(3)</sup> Tulit ergo Dominus Deus hominem, et posuit eum in paradisa votuptatis. Genèse, e. 11.

derah (Tentyris). On en trouva un autre à Esneh (Latopolis) avec les mêmes signes dont nous nous servons aujourd'hui, mais autrement distribués. L'analyse, tant vantée par les philosophes du dernier siècle, supposa que cette ordonnance spéciale ne retraçait pas des combinaisons astrologiques ou une époque quel-conque très-éloignée, mais véritablement l'état du ciel au temps où furent élevés les édifices dans lesquels se trouvent ces planisphères : état qui dépend de la précession des équinoxes, par laquelle les colures accomplissent le tour du zodiaque en vingt-six mille ans.

Partant de cette supposition, Burkhardt démontra que le temple de Denderah comptait au moins quatre mille ans. Nouet le fit remonter à deux mille deux ans avant Jésus-Christ; Jollois et Devilliers, qui y consacrèrent des études plus approfondies, le reportèrent à deux mille six cents dix ans; Latreille, à deux mille deux cent cinquante ans avant notre ère. La division des deux zodiaques étant différente, celui d'Esneh devait avoir trois mille ans de plus (1).

Il est vrai que, contemporainement, d'autres astronomes et antiquaires, parmi lesquels j'aime à compter d'illustres Italiens, plaçaient le premier de ces zodiaques entre la cent trente-huitième et la douzième année avant Jésus-Christ; mais, si l'on est surpris de voir avec combien d'érudition et d'opiniatreté les savants déjà cités, ainsi qu'Hamilton, Rhode, Sannier, Lelorrain, Biot, Paravey, soutenaient des opinions si disparates, on doit l'être bien davantage que Dupuis et ses disciples aient édifié sur un point aussi controversé leur tour de Babel, du haut de laquelle ils prétendaient faire la guerre au ciel.

Survint cependant un savant qui sut lire les inscriptions gravées sur ces monuments, qui sut comparer les styles, et il reconnut que le temple de Dendersh avait été consacré à la santé de Tibère, et sur leur très-antique planisphère on lut le titre d'Autocrator, se rapportant probablement à Néron. A Esneh, une colonne, précisément du même style que le zodiaque, laissa lire la date de la dixième année du règne d'Antonin, c'est-à-dire de 147 après Jésus-Christ (2).

<sup>(</sup>f) GROBERT, Description des Pyramides de Gizé, pag. 117. — VOLNEY, Recherches nouvelles sur l'histoire ancienne, t. III, p. 328-336.

<sup>(2)</sup> E. G. VISCONTI, dans la traduction d'Hérodote par Larcher, vol. II, p. 576. — Dom Terta, Sur deux zodiaques récemment découverts en Égypte. Rome, 1802, p. 34.

Ainsi, Champollion écrivait, en 1829, du temple d'Esneh: « Je me suis convaincu par une étude spéciale que ce monu- « ment, considéré, par suite de simples conjectures fondées « sur un système particulier d'interpréter le zodiaque de la « voûte comme le monument le plus ancien de l'Égypte, était « le plus moderne de tous... L'époque du pronaos d'Esneh de- « meure incontestablement fixée au règne de Claude. Ses sculp- « tures vont jusqu'à Caracalla, et de ce nombre est le fameux « zodiaque sur lequel on a tant discuté (1). »

Mais vous ne vous fiez peut-être pas à la confrontation des styles, vous ne voulez pas vous en rapporter au système de Champollion. Eh bien, Caillaud, dans son voyage en Nubie, rapporta une caisse de momie dont l'inscription grecque indiquait la dix-neuvième année du règne de Trajan, 116 après Jésus-Christ, et sur laquelle était peint un zodiaque distribué précisément comme celui de Denderah, qui ne saurait plus être considéré que comme un thème astrologique.

Notions astronomiques. D'autres, déployant un appareil de savoir peu commun, et dès lors difficiles à prendre en défaut, entreprirent de démontrer l'antiquité des hommes par les connaissances qu'ils possédèrent en diverses sciences, et principalement en astronomie. Cette dernière branche des connaissances humaines requiert un état de société tranquille et de longues études, un long cours d'observations. Si donc nous la trouvons déjà avancée chez quelque nation, nous sommes en droit de conclure que cette nation remonte à une très-grande antiquité.

Les Égyptiens avaient fait leur année de 365 jours précisément; et, bien qu'ils s'aperçussent qu'elle ne correspondait pas exactement à l'année solaire, ils voulurent la conserver par certains motifs de superstition (2). Ayant besoin toutefois de connaître avec certitude la durée de l'année naturelle, afin de

<sup>(1)</sup> Voy. aussi De Guignes, sur les zodiaques orientaux, dans les Mémoires de l'Académie des belles-lettres, t. XLVII. — Letronne, Recherches pour servir à l'histoire de l'Égypte pendant la domination des Grecs et des Romains. Le planisphère de Denderah a été déposé à la Bibliothèque royale de Paris par M. Lelorrain, qui eut bien de la peine à obtenir la permission de le détacher de la voûte où il se trouvait enchâssé. MM. Letronne et Biot, par leurs discussions à l'Académie des inscriptions et belles-lettres (1843), ont porté une lumière nouvelle sur cet important sujet.

<sup>(2)</sup> Elles sont énumérées par Geninus, contemporain de Cicéron, publiées par Halma, au bas du texte de Ptolémée, p. 43.

déterminer exactement le solstice, à partir duquel commence la crue du Nil, ils cherchèrent quelque étoile qui correspondit avec le soleil à cette époque; imitant en cela d'autres peuples anciens qui notèrent le lever et le coucher héliaque des astres.

L'apparition de Syrius, ou Sothis, comme ils le nommaient, brillante étoile qui devait attirer leurs regards, coïncidait, dans ce temps, à peu de chose près, avec le solstice. Supposant dès lors que la période de son lever héliaque avait la durée d'une année tropicale, et évaluant celle-ci à 365 jours et un quart, ils imaginèrent un cycle à la fin duquel l'année tropicale et l'année solaire recommençaient leur cours le même jour. Ce cycle, d'après ces suppositions peu exactes, était de 1461 années sacrées, et de 1460 années de Syrius.

Ils partirent donc d'une année civile dont le premier jour aurait été celui du lever héliaque de Syrius. Comme nous savons (1) que l'une de ces années sothiaques ou grandes années fut la 138° après J. C., nous calculons celles qui précédèrent 1322 et 2782 avant J. C.

Pour peu qu'on ait quelque teinture d'astronomie, on sait que la précession des équinoxes dérange la correspondance entre l'année tropicale et la sidérale, c'est-à-dire entre la position du soleil et les étoiles de l'écliptique; que, de plus, l'année héliaque d'une étoile diffère de la sidérale en raison de la latitude des lieux d'où elle est observée. Cependant, par un singulier concours de positions, sous le parallèle de la haute Égypte, durant plusieurs siècles, l'année de Syrius fut presque exactement de 365 jours un quart; de telle sorte que son lever héliaque eut lieu le 20 juillet, tant en 1322 qu'en 138 après J. C. On fit un grand mérite aux Égyptiens d'avoir découvert ce fait, en affirmant que, puisqu'il ne s'effectuait que tous les 1460 ans, il avait fallu des centaines de siècles d'observations pour en acquérir la certitude.

Mais des astronomes célèbres attribuèrent à un pur hasard la détermination de durée de l'année héliaque qui avait été identifiée par ignorance avec celle de l'année tropicale (2). En

<sup>(1)</sup> DE CENSORINO, De die natali, etc., XVIII, XIX.

Voy. IdeLer, Recherches historiques sur les observations astronomiques des anciens.

<sup>(2)</sup> Nouer sur Volney, Recherches, t. 111. — Delambre, Abrégé d'Astronomie, p. 217; et la note à la page 3 de l'Histoire de l'Astronomie au moyen

effet, des observations plus scrupuleuses auraient démontré purement temporaire la coïncidence du lever de cet astre avec la crue du Nil, et on se serait appliqué à rechercher la période plus précise de la concordance de l'année sacrée avec la tropicale, période qui se serait trouvée, non de 1461, mais de 1508 années sacrées (1).

Qu'on nous pardonne d'insister sur ce point, quand les œuvres de Bailly, de Volney, de Dupuis, sont dans les mains de tout le monde, et tous les jours prônées par des gens qui manquent précisément de connaissances pour les réfuter. Il est bien différent de dire que des peuples placés dans d'immenses plaines aient contemplé le ciel, admiré ses mouvements et enregistré des éclipses, ou de prétendre que cette multitude d'observations sans but, sans ensemble, sans précision, ait tendu à trouver les lois constantes du ciel, les rapports entre des phénomènes compliqués; car cela seul nécessite une étude longue et attentive, aidée du calcul et de la géométrie, d'instruments de physique, de mesures exactes du temps, enfin de tout le cortége d'une civilisation adulte. Ce premier pas a pu être fait par les Chaldéens, par les Égyptiens et par les Chinois; mais la science progressive ne naquit que quand les Grecs surent l'arracher du sanctuaire. Lorsqu'on se rappelle que parmi ceux-ci Pythagore trouva les propriétés du carré de l'hypoténuse; Thalès, la mesure des angles et les lignes proportionnelles : lorsqu'on a vu comment le grand Hipparque avança en tâtonnant dans ses découvertes, et comment Soxigène, élevé dans toute la science d'Alexandrie, ne put suggérer, pour amener à la précision voulue le calendrier Julien, que la correction d'une année bissextile sur quatre années ordinaires, on ne croira pas tant au savoir des maîtres de tels disciples; on pourra faire alors la distinction requise entre l'admiration pour un spectacle sublime au delà de toute expression, et le calcul précis de ces révolutions. Le fondement que Bailly (2) faisait sur les très-longues éphémérides des Chaldéens et des Indiens ne résista pas à la critique, qui démontra leurs supputations rétrogrades et erronées. Les tables indiennes de Tirvalour, dont il faisait tant

dge. — Rapport sur le Mémoire de M. PARAVEY sur la sphère, titre VIII, des Nouvelles annales des voyages.

<sup>(1)</sup> LAPLACE, Système des mondes, 3. édit., p. 17. Annuaire de 1818.

<sup>(2)</sup> Histoire de l'Astronomie. La comparer avec celle plus récente et plus exacte de Delambre.

de cas, ne durent pas remonter au delà de 1281 après J. C., et quelques-uns soutinrent que le Souria-Siddanta, que les Brahmines prétendent révélé depuis 20 millions d'années, n'avaient pas huit siècles d'existence (1).

Les Brahmines possèdent pourtant d'étonnantes formules pour calculer les éclipses, formules qu'on ne sait à quelle époque de leur histoire assigner. Les Chinois connurent la position précise des solstices; la période luni-solaire fut très-usitée chez des peuples de l'antiquité la plus reculée; mais ils unissaient à ces connaissances remarquables des erreurs si grossières, des pratiques si matérielles, une telle ignorance des principes généraux (2), qu'ils ressemblaient au sauvage à qui l'on aurait appris à monter une pendule sans qu'il en connût les ressorts et le mécanisme. Ces connaissances écartent donc, d'un côté, l'idée que l'homme ait eu à s'élever de la condition de la brute, puisque son enfance est remarquable par tant de savoir; d'autre part, elles nous conduisent à supposer une immense lumière dispensée d'abord aux premiers humains, puis obscurcie plus ou moins par le laps des ans et par les erreurs qui s'y mêlèrent.

De ce souvenir d'un âge meilleur naquit peut-être chez l'homme, singulier mélange d'éphémère et d'éternel, cette disposition commune qui fait que, ne vivant qu'un jour, il cherche à rattacher son existence passagère à celle de ses aïeux dans la longue série des temps. De là ces milliers de siècles accumulés sur l'époque primitive par l'imagination orientale. A en croire les Chaldéens, ils conservaient les observations astronomiques de 40,000 ans avant Alexandre, et ils comptaient avant le déluge dix générations de rois ayant duré cent vingt Sari de 3,600 ans chacune. Les Brahmines comptent 300,000,000 d'années, les Japonais 2,500,000, quelque peu moins les Chinois, les Perses 100,000 ans, 34,000 les Égyptiens, les Phéniciens 30,000, 12,000 les Étrusques.

Mais des savants fort recommandables (3) ont démontré que

<sup>(1)</sup> LAPLACE, Exposé du système des mondes, p. 330. — DAVIS, Sur les calculs astronomiques des Indiens, Mémoires de Calcutta, t. II, p. 225; t. VIII, p. 195. — BENTLEY, Sur l'antiquité du Souria-Siddanta et sur les systèmes astronomiques des Égyptiens.

<sup>(2)</sup> Voy. au présent ouvrage le livre II, chap. xix, où nous parlons de la science des plus anciens peuples.

<sup>(3)</sup> LEGENTIL, Voyage dans les Indes, t. I, p. 235. — BAILLY, Astr. ind., p. 110, 112. — Hist. de l'astron. ancienne. p. 76. — Dupuis, Origine des

ces chiffres représentaient des cycles astronomiques multiples de 13, 19, 52, 60, 72, 360, 1440, et d'autres périodes, au retour desquelles l'imagination associa l'idée d'un renouvellement de la matière, supposée indestructible, en attribuant à l'espace ce qui semble n'appartenir qu'au temps.

Pour en citer un exemple, Syncelle donne une chronologie égyptienne de 36,525 ans depuis le règne du Soleil jusqu'à celui de Nectanebo, 15 ans avant Alexandre le Grand. Or, une telle période n'est que celle du retour du point équinoxial au premier degré de la constellation d'Ariès. Des instruments exacts nous ont appris que celle-ci revient après 25,868 années; mais les Égyptiens divisaient le zodiaque en 365 degrés, et supposaient que l'équinoxe, rétrogradant d'un degré chaque siècle, accomplissait son entière révolution en 36,500 ans. Comme leur année était, en outre, d'un quart de jour plus courte que la véritable année solaire, ils ajoutèrent à ce chiffre le quart de 36,500 jours, c'est-à-dire 25 ans, qui complétèrent les 36,525 indiqués pour l'âge du monde.

Des recherches ingénieuses du même genre rendent raison des milliers de siècles comptés par d'autres peuples.

Joignez à cela que ces espaces de temps imaginaires ne sont remplis que de chimères: on y place le règne du Soleil, celui des planètes, des dieux; ce qui démontre qu'ils appartenaient aux songes de la mythologie ou aux figures du symbole, non pas à la réalité de l'histoire. Les Égyptiens font régner d'abord le dieu Phta, puis durant 30,000 ans le Soleil, et après lui Saturne et douze dieux, avant qu'apparaissent les demi-dieux et les hommes.

Selon les Parsis, les anges de la lumière dominèrent sans ennemis pendant 3,000 ans; autant s'écoulèrent avant que naquit le taureau monstrueux qui engendra les diverses créatures, et, après elles, Métis et Métisse (homme et femme). Pour les Thibétains, le règne des Lah (génies) remonte à l'infini; suit une ère de 80,000 ans, puis une de 40,000, une de 20,000, une de 10 ans à peine, à laquelle succéda un autre de 80,000; toutes peuplées d'êtres allégoriques rappelant ce que furent chez d'autres nations les règnes de Laurus (la lumière), d'Uranus (le ciel), de Gea (la terre), d'Hélios (le soleil). Il faut donc y voir

cultes, t. III, p. 146. — HERMANN, Mithologie der Griechen, t. II, p. 332.

les rêves d'imaginations exaltées et vaniteuses, on bien des périodes astronomiques.

On trouvera au contraire l'histoire très-récente chez tous les peuples : les temps certains n'y commencent que postérieurement à Abraham. Je ne citerai pas les Européens actuels, dont les traditions ne sont que d'hier; mais les Grecs, malgré leur vanité, avouent avoir appris à écrire des Phéniciens il y a environ 34 siècles. Avant Cyrus, l'histoire de l'Asie n'est qu'un tissu de fables. Hérodote, le père de l'histoire, vécut au temps de Néhémie et de Malachie, derniers prophètes, il y a maintenant 2,300 ans, et il s'appuie du témoignage d'écrivains qui lui sont à peine antérieurs d'un siècle (1). Le poëte classique le plus ancien florissait il y a environ 2,700 ans. Bérose écrivit sous Séleucus Nicanor; Hiéronyme sous Antiochus Soter; Manéthon sous Ptolémée Philadelphe, trois siècles avant J. C. Sanchoniathon ne fut connu que deux siècles avant notre ère, et ses antiquités ne sont remplies que de fables et de théogonies. Klaproth a démontré que les historiens de l'Asie appartiennent comparativement à une époque récente (2).

S'il en est ainsi, quelle foi mériteront-ils quand ils font défiler devant nous une interminable série de siècles? Ce qu'il y a de

<sup>(2)</sup> Essai sur l'autorité des historiens de l'Asie. Dans ses Mémoires relatifs à l'Asie, contenant des recherches historiques, géographiques et philosophiques sur les peuples de l'Orient (Paris, 1826), il divise l'histoire ancienne en mythologie, histoire incertaine et histoire véritable, et il prouve que celle-ci commence:

| Pour les | Chinois, au         | IXº siècle | e avant J. C. |
|----------|---------------------|------------|---------------|
|          | Japonais,           | VII        |               |
|          | Géorgiens,          | m          |               |
|          | Arméniens,          | 11         |               |
|          | Thibétains,         | 1          | après J. C.   |
|          | Persans,            | III        | -             |
|          | Arabes,             | <b>V</b> . |               |
|          | Indiens et Mongols, | XII        |               |
|          | Turcs,              | XIV        |               |

Il faut cependant tenir compte du discours dont L. C. F. Petit-Radel sait précéder son Examen analytique et tableau comparatif des synchronismes de l'histoire des temps héroïques de la Grèce (Paris, 1827). Il y désend l'autorité des premiers historiens grecs.

<sup>(1)</sup> Cadmus, Phérécide, Aristée de Proconèse, Acusilaüs, Hécatée de Milo, Charon de Lampsaque, etc. — Voy. Wolff, De Historia Græc., I, et le IVe livre d'Hérodote.

plus remerquable, c'est que toutes les traditions, dans la variété infinie de leurs fictions, s'accordent en s'approchant des époques indiquées par Moïse. Il sortit d'Égypte vers 1500, et vers cette époque ont lieu les émigrations dont la Grèce recut sa population et sa culture (1); la Grèce, qui avoue que rien n'est plus ancien que Japhet. Les Indiens n'ont pas de chronologie; mais Aboumazar, qui vivait à la cour d'Almamoun de 813 à 833 après J. C., qui habita la Perse et Balk, et étudia particulièrement l'histoire de ces pays, dit qu'ils comptaient 3,725 ans de son temps au déluge, avec lequel commence le cali-ioug, c'est-à-dire l'âge actuel du monde (2). Les empires chaldéen, chinois, égyptien, bien que divers en temps de choses, s'accordent sur ces quatre mille ans à partir du déluge. Les Chinois, qui prétendent à une si haute antiquité, se contentent de conjectures jusqu'à l'an 722 avant J. C., et leurs écrivains les plus dignes de foi regardent comme des fictions allégoriques tout ce qui est antérieur à Fo-hi. Le Schiu-King, le plus ancien de leurs livres canoniques, fut trouvé ou plutôt remis en lumière seulement 176 ans avant J. C. Il montre d'abord Yao régnant d'accord avec les monts de son empire, et donnant ainsi ses ordres à ses serviteurs Hi et Ho: « Allez et observez les étoiles; déterminez le cours du soleil; divisez l'année. » Il construit des aqueducs, règle le culte et les hiérarchies sociales, invente la première métaphysique de l'Y, c'est-à-dire comment 4 et 8 furent formés par 1 et 2; il appartient en somme aux êtres symboliques, et toutefois il n'est que de 4,170, ou, selon d'autres, de 2,357 ans plus ancien que nous (3).

<sup>(1)</sup> Selon Usserius, Cécrops vint de l'Égypte à Athènes vers l'an 1556 avant J. C.; Deucalion s'établit sur le Parnasse vers l'an 1548; Cadmus arriva de la Phénicie à Thèbes vers l'an 1493; Danaüs à Argos, vers l'an 1485; Dardanus dans l'Hellespont, vers l'an 1449; Inachus remonta à l'an 1856 ou 1823; Ogygès à l'an 1796. Varron place le déluge d'Ogygès 400 ans avant Inachus, ce qui le confondrait avec le déluge de Noé.

<sup>(2)</sup> Voy. Bentley, Mémoires de Calcutta, vol. VIII, p. 226.

<sup>(3)</sup> Voy. le Schiu-King, Paris, 1770, et la présace de Prémare sur les temps antérieurs à ceux dont il est question.

#### CHAPITRE III.

#### UNITÉ DE L'ESPÈCE HUMAINE.

La sincérité du récit de Moïse, qui ne donne à l'homme que Perfectionne de 7 à 8,000 ans, demeure donc confirmée par les progrès des Les l'espèce. sciences. Mais quelques-uns ne s'en élevèrent contre lui qu'avec plus de hardiesse, niant que l'homme ait été créé tel qu'il est, et supposant plus volontiers que toutes les choses visibles sortirent d'un germe unique qui alla se développant de plus en plus, en devenant, de matière brute qu'il était, matière organique, puis matière animale. Il se distingua par degrés en espèces diverses; à chaque catastrophe de la terre il monta à un degré plus élevé, jusqu'à ce qu'il devint homme dans son état présent; état dans lequel d'autres espèces le précédèrent, où d'autres, actuellement inférieures, se hâtent de le rejoindre et de le supplanter.

Pour laisser de côté les déclamateurs, Lamark soutint, il n'y a pas longtemps, avec un grand appareil scientifique, que l'homme dérivait du singe (1). Il cherche à démontrer par l'anatomie et par la physiologie, en comparant l'animal avec les divers aspects du fœtus humain, le passage successif des degrés les plus bas aux plus élevés, jusqu'à ce que l'orang-outang d'Angola désapprit à ramper et marchat droit sur deux pattes : alors celles de derrière devinrent des pieds, et des mains celles de devant. Une fois qu'il n'éprouve plus le besoin de cueillir des fruits et de combattre, son museau se raccourcit, sa grimace devient sourire, et le voilà fait homme. Les prérogatives de l'esprit humain ne sont que l'extension des facultés de la brute, diverses seulement dans la quantité et dépendantes de l'organisation.

Avec ce système, le point capital de la question n'est pas résolu, il n'est que tourné: car, si Dieu n'a pas créé l'homme,

<sup>(1)</sup> J. B. LAMARK, Philosophie zoologique, ou Exposition des considérations relatives à l'histoire naturelle des animaux, Paris, 1830. Il faut le comparer avec Stephens, Anthropologie, t. 11, p. 6; et avec Lyell, Principes de géologie, qui le réfute.

qui créa ce premier germe et le terrain sur lequel il leva, et les atomes dont il fut composé? Puis, comment expliquer le phénomène de la vie? Entre la matière la mieux façonnée et l'animal le plus grossier, n'y a-t-il pas un abîme non moins immense qu'une nouvelle création? et le passage de la bête brute à l'être raisonnable peut-il s'effectuer jamais par des révolutions naturelles? Des siècles se sont écoulés depuis qu'on étudie les espèces vivantes sur cette terre; les tombes d'Égypte sont des musées d'histoire naturelle qui nous conservent les squelettes de multitudes d'animaux, qui depuis 4,000 ans n'ont varié en rien des crocodiles, des ibis, des ichneumons d'aujour-d'hui. Que dire d'ailleurs de la perfectibilité intellectuelle et morale de l'homme, qui seule suffit à le distinguer de tout le reste de la création?

Unité de la race humaine. Que si ce germe se fût développé spontanément, en raison de la prodigieuse fécondité de la nature pour les autres espèces, des variétés infinies et sensibles devraient se rencontrer parmi les hommes, comme il arrive dans les œuvres du hasard; mais, au contraire, les choses qui semblent au premier abord les différencier davantage, les caractères physiologiques et le langage, en démontrent l'unité.

On a parlé de beaucoup de monstres humains, de l'ourangkubub, de l'ourang-guhu des bois de Bornéo et de Sumatra; mais, comme les hommes auxquels on attribuait une queue, ils se sont évanouis au flambeau de la critique (1). Il en a été de même des nains de Madagascar, des hermaphrodites des Florides, et des autres fables sur les Albinos, les Dodoniens, les Patagons et les Hottentots. Le commerce entre l'homme et la femelle du singe, qu'on avait affirmé fécond, fut également reconnu un conte; tandis que, selon la physiologie naturelle elle-même, la fécondité de l'union entre toutes les espèces et toutes les couleurs humaines démontre que le Mongol, et le Malais, et le pauvre nègre, sont également nos frères. Ah! nous ne rencontrerons que trop, en avançant dans l'histoire, des faits et des moments de la vie des peuples qui nous apprendront jusqu'à quel point de dégradation peut descendre l'homme abandonné à ses passions.

C'est donc une dénomination impropre que celle de races humaines, qui semblerait indiquer une provenance diverse,

<sup>(1)</sup> Blumenbach, de Generis humani varietate.

quand l'homme, dans ses différentes espèces, n'a fait que se mettre en harmonie avec la nature. Le Mongol et le Kalmouk vivent avec le cheval et avec leurs troupeaux dans d'immenses plaines, sans un arbre, sans une source, et où la rosée seule vient raviver l'herbe desséchée; leurs formes aiguës et rudes s'adaptent bien à leurs landes et à leurs montagnes. Le Kalmouk indolent reste encore assis des jours entiers, les yeux fixés sur un ciel toujours serein, et au moindre bruit il tend l'oreille vers l'espace où n'arrive pas son regard. Le Mongol, dans son pays, est ce qu'il était il y a des milliers d'années; expatrié, il a changé à ne plus être reconnaissable. L'Arabe, libre, sobre, léger à la course, cavalier infatigable, archer excellent, fidèle à sa parole, hôte généreux, est en harmonie avec son désert comme le Lapon avec ses glaces, l'Italien et le Grec avec le sourire de leur climat.

Quand on parle de climat, on n'y rattache généralement d'autre distinction que celle des zones; celles-ci toutesois ne sont pas assez déterminées et ne produisent pas des effets égaux sur les deux hémisphères : de plus, les conditions varient aussi entre des pays contigus et produisent des températures très-différentes; les corps même y sont diversement aptes à recevoir ou à repousser la chaleur. Ajoutez à cela le magnétisme et l'électricité, cette vie de la matière, dont les mystères paraissent près de se révéler; ajoutez-y l'évaporation des diverses substances, les vents, les maladies endémiques, toutes choses qui modifient le physique de l'homme, comme le modifient l'action mutuelle de la mer et de la terre, la qualité des aliments, le mode de culture. Les Germains de Tacite, en se civilisant, cessèrent de constituer une race distincte, telle que la faisaient les anciens, et perdirent leur énorme stature, tandis que les Portugais, au centre des colonies du Cap, devinrent des géants. Quelle diversité d'aspect entre le Lapon et le Hongrois! et pourtant leur langage atteste qu'ils eurent une souche commune.

Il se présente dans la race humaine des variétés individuelles et des monstruosités que chacun peut avoir vues, sans qu'il soit nécessaire d'en rappeler de plus bizarres encore dont on a conservé la mémoire. Celles-ci se propagent assez souvent, et, sans parler ici de certaines beautés ou imperfections héréditaires, on connaît des familles à six doigts, et l'Anglais porcépic qui transmit cette difformité à sa descendance. Combien

plus facilement cette transmission ne se produirait-elle pas si les familles vivaient isolées! Toutes ces causes peuvent douc altérer les individus, et l'altération se perpétuer dans leurs fils.

Cette science des races est cependant encore à peine créée, Il paraît que les anciens distinguaient de la nôtre l'Éthiopique, la Thrace ou Mongole, et la Scytique ou Germaine; mais ils ne déduisaient les variétés que de la teinte de la peau et de la couleur des cheveux. Cette distinction fut, avec raison, trouvée insuffisante et fautive; divers systèmes furent proposés pour classifier l'espèce humaine. En premier, le gouverneur Pownal suggéra d'observer les conformations du crâne (1); ce que Camper réduisit en science (2), en prenant pour critérium l'angle facial. En envisageant le crâne de profil, on tire une ligne de l'ouverture des yeux à la base des narines, et une autre du point proéminent du front à l'extrémité de la machoire supérieure où les dents sont implantées : l'ouverture diverse de l'angle qui en résulte distingue les races. Il s'ouvre chez le Baboain de 58 degrés, de 70 environ chez le Nègre et le Kalmouk, d'à peu près 80 chez l'Européen (3).

Classification de Biumenback.

Mais l'étude la plus diligente sur la variété des races est due à Blumenbach, qui recueillit une infinité de crânes, et fixa les classes d'après leur forme, d'après la couleur des cheveux, de la peau et de l'iris. Il observe le crâne de haut en bas, où il présente une forme ovale, régulière à la nuque, raboteuse vers la partie antérieure, de laquelle s'avancent, plus ou moins saillants, le front, les os du nez et les mâchoires, en offrant plus ou moins ouvert le zygoma, ou l'arc, ainsi appelé, qui joint les os de la jone à ceux de la mâchoire.

Cet examen lui fait ranger les hommes en trois classes: la Caucasienne, centrale, blanche; l'Éthiopique, noire; la Mongolique, jaune. La Malaise, brune soncée, n'est qu'une nuance entre les deux premières, ainsi que l'Américaine, cuivrée, entre les deux dernières. A la première appartiement les Européens (excepté les Lapons, les Finlandais et les Hongrois), l'Assie orientale, y compris l'Arabie et la Perse jusqu'au fleuve Obi,

(1) Nouvelle collection des voyages. Londres, 1763, t. II, p. 73.

<sup>(2)</sup> Puenue Campun, Dissertation physique sur les différences réelles que présentent les traits du visage chez les hommes des différents pays. Utrecht, 1791.

<sup>(3)</sup> Les Grecs s'étaient aperçus de cette dissérence. Dans leurs statues, ils l'ouvraient de 95 à 100, pour indiquer le plus grand degré d'intelligence.

les rives de la mer Caspienne et du Gange, et l'Afrique septentrionale. Le reste de l'Afrique appartient à l'espèce nègre. A la Mongolique, les autres habitants de l'Asie, les trois peuples d'Europe exclus de la Caucasienne, et les Esquimaux de l'Amérique septentrionale. La Malaise comprend les natifs de Malacca, de l'Australie et de la Polynésie, dits tribus papouanes, l'Américaine et tous les indigènes du nouveau monde, moins les Esquimaux (1).

(1) Voici le tableau des classifications les plus récentes.

Selon Bory DE SAINT-VINCENT (Dict. class. d'hist. natur., t. VIII. Paris, 1835):

† Leïotriques, aux cheveux lisses.

\* De l'ancien continent.

Ire espèce. - Japhétique.

- A. Gens togata, portant toujours des habits longs, et devenant chauves du front.
  - a. Race Caucasienne (occidentale).
  - b. Race Pélasgienne (méridionale).
- B. Gens braccata, dont toutes les variétés adoptèrent des vétements courts, et deviennent chauves du sinciput.
  - c. Race Celtique (occidentale).
  - d. Race Germanique (septentrionale).
- 1re variété. Teutonique.
- 2º variété. Esclavonne.

IIe espèce. — Arabique.

ŧ.

- a. Race Atlantique (occidentale).
- b. Race Adamique (orientale).

IIIe espèce. — Indienne.

IV. espèce. — Scythique.

Ve espèce. — Chinoise.

\*\* Communes à l'ancien et au nouveau continent.

VIe espèce. — Hyperboréenne.

VIII espèce. - NEPTUNIERNE.

- a. Race Malaise (orientale).
- b. Race Océanique (occidentale).
- c. Race Japonaise (intermédiaire).

VIIIº espèce. — Australasienne.

\*\*\* Propres au nouveau continent.

IX espèce. — Colombienne.

Xº espèce. — Américaine.

XIe espèce. - PATAGONE.

Mais, plus la science va en avant, plus elle trouve la nature simple dans ses moyens : et de même que les récentes décou-

†† ELLOTRIQUES, aux cheveux crépus.

XII° espèce. — ETHIOPIENNE.

XIIIe espèce. — CAFRE.

XIVº espèce. - Mélanienne.

HOMMES MONSTRUEUX.

- a. Crétins.
- b. Albinos.

Selon Desmoulins (Hist. nat. des races hum., 1826):

lie espèce. — Scythique.

- a. Race Indo-Germaine.
- b. Race Finnoise.
- c. Race Turque.

11° espèce. — CAUCASIENNE.

IIIe espèce. — Sémitique.

- a. Race Arabe.
- b. Race Étrusco-Pélasgienne.
- c. Race Celtique.

IV° espèce. — ATLANTIQUE.

V° espèce. — Indienne.

VI espèce. — Mongolique.

- a. Race Indo-Chinoise.
- b. Race Mongole.
- c. Race Hyperboréenne.

VIIe espèce. - Kourilienne.

VIII espèce. — Éthiopienne.

IX° espèce. — Euro-Africaine. — Nègres de Mozambique, Cafres, etc. X° espèce. — Austro-Africaine.

- a. Race Hottentote.
- b. Race Bosjemanne.

XI° espèce. - Malaise ou Océanique.

- 1. Caroliniens.
- 2. Dajaki et Béadjous de Bornéo, et plusieurs Araforas et Alfourous des Moluques.
- 3. Javasiens, Sumatriens, Timoriens et Malais.
- 4. Polynésiens.
- 5. Ovis de Madagascar.

XII° espèce. — Papouane.

XIIIe espèce. — Négro-Océanique.

- 1. Mois ou Moiées de la Cochinchine.
- 2. Samangs, Dajaks, etc., des montagnes de Malacca.
- 3. Peuples de la terre de Diémen, de la Nouvelle-Calédonie et de l'archipel du Saint-Esprit.
- 4. Vinzirobaris des montagnes de Madagascar.

vertes de Humboldt, Bonpland, Pursh, Brown, donnèrent à de Candolle matière suffisante pour une distribution géographique des plantes, en les faisant dériver d'un centre commun; de même s'accroît chaque jour le nombre des arguments qui prouvent que les variétés de l'espèce humaine, loin de provenir d'une diversité d'origine, sont des altérations causées par

XIV. espèce. — Australasienne.

XVe espèce. — Colombienne.

XVIº espèce. — Américaine.

- 1. Omagnas, Guaranis, Coroados, Puris, Allourés, Olomackis, elc.
- 2. Botucadis et Guainées.
- 3. Mbayas, Sciarrouas.
- 4. Araucaniens, Pouelsques, Teulettes ou Patagons.
- 5. Petscheres, indigènes de la Terre de Feu.

# Selon Lesson (Manuel de Mammalogie, 1827):

I'e Race. - Blanche ou Caucasienne.

- 1re branche: ARAMÉE: Assyriens, Chaldéens, Arabes, Phéniciens, Hébreux, Abyssiniens, etc.
- 2º branche: Indienne, Germaine, Pélasgienne: Celtes, Cantabres, Persans, etc.
- 3° branche: Scythique, Tartare: Scythes, Parthes, Turcs, Finlandais, Hongrois.
  - 1re variété, branche MALAISE.
  - 11° variété, branche Océanique.

#### II. Race. — Jaune ou Mongolique.

- 1re branche: Mantchous.
- 2º branche: Sinique.
- 3e branche: Hyperboréenne ou Esquimale: Lapons en partie, Samoyèdes, Esquimaux du Labrador, habitants des Kuriles et des îles Aléotes.
- 4º branche: Américaine.
  - a. Péruvienne ou Mexicaine.
  - b. Araucane.
  - c. Patagone.
- 5º branche: Mongolo-Pélasgienne ou Carolinienne.

#### III. Bace. - Nègre ou Mélanienne.

- 1re branche: Éthiopienne.
- 2º branche: Cafre.

T. 1.

- 3º branche: Hottentote.
- 4° branche: Papouane.
- 5° branche: Transmanienne.
- 6° branche: Alfourous-Endamène.
- 7º branche: Alfourous-Australe.

. . . . . . .

le climat, par la manière de vivre, et par suite de monstruosités sporadiques devenues héréditaires. Les mêmes causes qui ont pu produire les lapins et les lièvres blancs, différencier le pourceau du sanglier, et affecter la bosse à la race du chameau, suffisent à expliquer les différences entre les hommes.

Ce qui prouve en effet que des nations entières ont passé d'une famille à une autre, c'est que des hommes de couleur diverse parlent ou ont parlé le même langage; indice certain d'origine commune. Les langues hongroise, finnoise, laponne, esthonienne, ont entre elles la même affinité que celles des Tchermesses, des Vothiaques, Ostiaques, Permiens et autres de la Sibérie orientale: cependant Lapons, Tchermesses, Vogules, Hongrois, ont les cheveux noirs et les yeux bruns, tandis que chez les Finnois, les Permiens, les Ostiaques, nous trouvons des yeux bleus et des cheveux rouges. Les philologues les plus récents placent dans la même famille les langues tartare et mongole. Ces peuples formaient encore, dans le onzième siècle, une seule communauté, composée de quatre tribus dérivant, selon leurs traditions, de deux frères: aujourd'hui, les Tartares appartiennent à la race caucasienne (1). La parole atteste une origine commune entre les peuples de notre race : toutefois les habitants de la Péninsule indienne diffèrent de nous par la couleur et par les formes, au point de pouvoir être rangés dans une classe distincte.

Il est difficile certainement d'expliquer le passage de la couleur blanche à la noire (2); mais que ce soit le résultat du climat, c'est ce qu'indiquent les nuances graduelles entre les pôles et la ligne, marquées par les Danois, les Espagnols, les Italiens, les Maures et les Nègres. Chacun sait que l'enfant maure naît blanc, et qu'il noircit dans les dix jours suivants; tandis que les Sarrasines, qui vivent dans une retraite absolue, se conservent blanches. Que ce changement de couleur se produise et se perpétue, les Abyssiniens, race sémitique diverse, quant à la forme et quant à la structure du crâne, des nègres

<sup>(1)</sup> Klaproth démontre qu'il existe beaucoup d'affinité entre les noms des choses naturelles en usage chez les deux prétendues races caucasienne et mongolique. Il en donne une longue liste au vol. II des Mémoires relatifs à l'Asie.

<sup>(2)</sup> Le siège de la couleur chez le nègre est immédiatement sous la peau extérieure, dans le tissu qu'on appelle de Malpighi. Voy. Alpin, De sede et causa coloris Æthiopum. Leiden, 1738.

dont ils ont la peau (1), en sont un vivant témoignage. On en affirme autant de plusieurs populations d'Afrique, de nuances mixtes, devenues noires, tout en conservant les formes européennes, une civilisation supérieure et quelques traces de nos traditions. C'est ainsi que nos voyageurs, une fois établis dans l'Inde, y prennent le teint des naturels, et que l'on trouve dans le Malabar des Hébreux nègres. Il y a plus, chez les colons européens des Indes occidentales le crâne diffère du nôtre; et l'on assure que les nègres esclaves dans les cases de l'Amérique se modifient quant à la forme du nez et des lèvres, et changent en cheveux la laine qui couvre leur tête (2). Quel ne sera donc pas l'effet des siècles ou des soudaines altérations de climat produites par les soulèvements, les éruptions volcaniques, les incendies, les cataclysmes?

Puis, une fois imprimé, un caractère demeure presque indélébile, comme nous le voyons dans les variétés européennes; cela est si vrai, qu'en Italie on distingue encore les types gaulois et romain (3). Pourquoi cela? Pourquoi le nègre, même sous le pôle, ne blanchit-il pas? Pourquoi l'Américain garde-t-il sa couleur cuivrée, et sur les lacs glacés du Canada, et dans les brûlantes Pampas (4)? Ce sont des mystères qui démontrent

- (1) Il est à remarquer qu'ils se nomment eux-mêmes Gheez (passage), et que l'Ecriture sainte appelle Cus les habitants des deux bords de la mer Rouge.
- (2) Le docteur Wisemann a fourni nombre de preuves de tous ces faits dans la quatrième de ses conférences tenues à Rome. J'ai préféré m'appuyer sur les auteurs non ecclésiastiques, dont le but était tout autre que celui de soutenir Moïse. La raison en est toute simple.
- (3) Voy. la lettre de W. F. Edwards à M. Amédée Thierry, des Caractères physiologiques des races humaines, considérées dans leur rapport avec l'histoire. Paris, 1829, p. 129. Après avoir posé les lois physiologiques selon lesquelles il croit que se mélent les races, il affirme avoir aperçu chez les Français qui habitent la frontière de la Bourgogne un type différent de celui des habitants de la France septentrionale, type qu'on rencontre aussi dans le Lyonnais, dans le Dauphiné, dans la Savoie. Il a étudié le type italien antique dans les portraits des empereurs et des grands hommes, et il prétend le retrouver chez les Florentins, les Bolonais, les Ferrarais, les Vénitiens et les habitants de Padoue. Il a appliqué les mêmes lois aux habitants des pays où prévalurent les Cimbres, et il assure que l'histoire et la philologie viennent à l'appui des résultats qu'il a obtenus.
- (4) Le capitaine Gabriel Lafond démontra que les Américains formaient une seule famille, modifiée par les climats et les pays différents en quatre variétés: la première, dans l'Unalaska et sur la côte nord-ouest, ressemble aux habitants de la Terre de Feu; la deuxième comprend les Mexicains, les habitants des plaines du Nord et du Chili, ainsi que les Indiens des Pampas; la troisième;

que les faits recueillis jusqu'ici suffisent à réfuter les objections, non pas à fonder une théorie absolue.

Au surplus, il demeure certain que les diversités réelles entre les races se réduisent à la couleur de la peau et à la qualité des cheveux, sans s'étendre aux organes plus nobles de la vie. La science de Gall, que quelques-uns voulurent aussi apporter en aide au matérialisme, prouve l'unité de notre espèce. Tout récemment, Tiedemann, par d'excellentes recherches sur le cerveau, prouvait que celui du nègre ne diffère du nôtre que légèrement, dans sa conformité extérieure, et nullement dans sa structure interne, et qu'à part quelque disposition plus symétrique dans ses circonvolutions, il ne ressemble pas plus au cerveau de l'orang-outang que celui des Européens. Ce savant en déduit que notre prééminence sur le nègre ne tient à aucune supériorité congéniale de l'intelligence, mais à la seule éducation (1).

Humboldt, ce grand naturaliste, qui, de ses propres yeux, a examiné toute la terre, insiste sur les analogies qu'offrent les Américains avec les Mongols et avec d'autres peuples de l'Asie centrale; il trouve que plus on étudie les races, les langues, les traditions, les coutumes, plus il y a lieu de croire que les habitants du nouveau monde viennent de l'Asie orientale; que Quetz-Alcoatl, Bochica, Mango-Capac, personnages ou colonies qui civilisèrent ces régions, étaient partis de l'Asie orientale, et qu'ils furent en communication avec les Thibétains, les Tartares-Samanées, les Ainos-Barbos, des îles de Jesso et de Sachalin. Cet illustre voyageur assure que lorsqu'on aura mieux étudié les Maures d'Afrique et ces hordes qui habitent l'intérieur et le nord-est de l'Asie, vaguement désignées par le nom de Tartares ou de Tchoux, les races caucasienne, mongole, américaine, malaise, nègre, paraîtront moins isolées, et que l'on apercevra dans cette grande famille du genre humain un

les Péruviens; la quatrième, les nomades sauvages. Voy. Bullelin de la Société de géographie, mars 1836.

<sup>(1)</sup> D'après ses recherches, insérées dans l'Institut, n° 190, 1837, le cerveau ordinaire d'un Européen adulte pèse de 3 livres 3 onces à 4 livres 11 onces (gram. 1212.54 — 1834.55); celui d'une femme, de 4 à 8 onces de moins (gr. 124.36 — 248.72). A la naissance de l'homme, soit blanc, soit noir, son cerveau pèse le sixième de son corps; à deux ans, le quinzième; à trois, le dix-huitième; à quinze, le viugt-quatrième; entre les vingt et les soixante-dix aus, d'un trente cinquième à un quarante-cinquième.

seul type organique, modifié par des circonstances qu'il ne nous sera peut-être jamais donné de découvrir (1).

Langage.

Une autre série de preuves de l'unité du genre humain se déduit du langage. Celui qui demanderait comment les images retracées dans l'œil peuvent se représenter au moyen de sons, ayant en soi le pouvoir d'exprimer des idées et de les éveiller dans les autres, proposerait un problème d'une difficulté aussi insurmontable que le serait celui de substituer le son à la couleur, la pensée au son, un son pittoresque à la pensée.

Eh bien, le langage, d'où proviennent tous les trésors de la tradition et du perfectionnement de l'homme, qui réunit le passé au présent, ce qui est près à ce qui est loin; le langage symbolisé dans la lyre fondant la cité, dans les demi-dieux dictant les lois, satisfait à toutes ces conditions; interprète des générations éteintes, fondement de la dignité de l'homme et de sa haute destinée, puisqu'il renferme nécessairement la conscience et l'intelligence, il sert non-seulement à énoncer la pen-sée, mais encore à l'amour, à la réconciliation, au commandement, à la justice, à la création.

Cet instrument, le plus merveilleux parmi les choses créées, qui l'a trouvé?

Si je le demande aux saintes Écritures, elles me répondent que la parole était dès le commencement, et que la parole était Dieu: Dieu parla à l'homme, et, par son commandement, l'homme imposa un nom à toutes choses. Dieu, d'ailleurs, ne créa-t-il pas l'homme parfait (2)? Comment aurait-il pu se dire tel s'il lui avait manqué la parole, instrument par lequel il devient raisonnable? J'en conclus que le langage a été d'abord enseigné par Dieu, qui s'en servit pour communiquer à l'homme

<sup>(1)</sup> Vues des Cordillères et monuments des peuples indigènes d'Amérique, introduction. Il y dit encore que l'on s'étonne de trouver à la fin du quinzième siècle, dans un monde que nous appelons nouveau, des institutions antiques, des idées religieuses, des formes d'édifices qui dans l'Asie paraissent remonter à l'aurore de la civilisation; qu'il en est des traits caractéristiques de l'humanité comme de la structure intérieure des végétaux répandus sur la face du globe; partout se manifeste un type primitif, malgré les différences produites par les climats et le sol, et par la réunion de beaucoup de causes accidentelles; et que la communication entre les deux mondes est prouvée d'une manière indubitable par les cosmogonies, les monuments, les hiéroglyphes, par les institutions des peuples de l'Asie et de l'Amérique.

<sup>(2)</sup> Et vidit Deus quod esset bonum. Genese.

les plus importantes notions morales, scientifiques et religieuses.

Néanmoins toute intelligence ne s'en tient pas uniquement à la foi, et demande des preuves à l'appui. Elles abondent ici, comme il advient de toutes les vérités révélées. Quelques écrivains supposent que les hommes, après être éclos des germes matériels, vécurent, « jetés comme au hasard sur une terre confuse et sauvage, orphelins abandonnés par la main inconnue qui les avait produits (1), » et qu'obéissant à la seule loi du besoin, ils inventèrent d'abord certains cris conventionnels, qui furent les interjections, d'où ils s'élevèrent pas à pas aux autres parties du discours.

Mais, pour s'entendre sur le sens de cris arbitraires, n'est-il pas besoin de parler déjà? Autrement le son formé par un homme pourra-t-il jamais concorder dans l'esprit d'un autre avec une idée préconçue? Les bêtes hurlent depuis des centaines de siècles; ont-elles jamais produit un langage qui allât au delà des cris inarticulés? Si l'homme n'avait jamais entendu parler, il serait demeuré privé de la parole, comme cela est évident par l'exemple journalier des sourds-muets; que s'ils apprennent le langage des signes et acquièrent des idées, c'est qu'ils sont élevés au milieu d'une société dont la parole a fait l'éducation. Comment les distinctions logiques, les finesses du langage, les gradations des temps, des modes, des personnes, auraient-elles pu être inventées par l'homme, dans l'ignorance supposée de ses jours primitifs? Je dis primitifs, car, en quelque lieu qu'on nous montre l'homme, il parle déjà; et ni la tradition ni la fable ne nous apprend que quelqu'un ait inventé la parole.

Je dirai plus: tandis que nous voyons, dans la marche progressive de la société, tous les arts se perfectionner, les langues n'ont fait aucun progrès depuis que nous les connaissons; il n'en est pas une seule qui, à ses propres éléments, en ait ajouté un essentiel. Les races sémitiques, bien que rapprochées des autres depuis des siècles, n'ont pas produit un temps présent, non plus que des temps et des modes conditionnels; elles n'ont pu inventer quelque nouvelle conjonction ou quelque particule pour dispenser le waou copulatif de devoir exprimer tout rapport quelconque entre les parties d'un discours. Leurs alpha-

<sup>(1)</sup> Volney, Ruines.

bets manquent de voyelles, et elles ne savent pas les y introduire (1).

Allez, à présent même, chez les Américains qui parlent le maya et le bétoi; vous y trouverez deux formes de verbe : une qui indique le temps, l'autre simplement la relation entre l'attribut et le sujet. Comment ces sauvages grossiers ont-ils inventé une combinaison aussi logique? Pourquoi ne nous la sommesnous pas appropriée, nous si fiers de notre civilisation? Pourquoi toutes les innovations apportées de mémoire d'homme dans le langage se sont-elles réduites à importer un mot d'une autre langue, à en rajeunir un suranné, ou à le former d'éléments déjà en usage? Combien d'efforts faits dans les académies pour trouver une langue universelle! Tentative désastreuse du reste, si jamais la réussite en était possible; car elle reléguerait chez un petit nombre de savants la science qui ne peut grandir qu'à la condition d'être accessible à tous. Mais l'homme n'invente pas une langue; il apporte, au contraire, le plus grand soin à fixer celle qu'il parle, à la conserver, sinon dans ses accidents, du moins dans sa nature. Le respect pour les vieux mots est traditionnel chez les littérateurs et chez le peuple, comme si

(1) Grimm, étudiant les formes primitives de la grammaire allemande, trouva que sa langue avait fait tout autre chose que se perfectionner. M. de Humboldt écrivait à M. Abel Rémusat : « Je ne regarde pas les formes gram-« maticales comme les fruits du progrès qu'une nation fait dans l'analyse de « la pensée, mais plutôt comme un résultat de la manière dont une nation « considère et traite sa langue. » Lettre sur la nature des formes grammaticales. Paris, 1827, p. 13. — Il ajoute : « Je suis pénétré de la conviction « qu'il ne faut pas méconnaître cette force vraiment divine que révèlent les « facultés humaines, ce génie créateur des nations, surtout dans l'état pria mitif, où toutes les idées et même les facultés de l'âme empruntent une « force plus vive de la nouveauté des impressions; où l'homme peut pressentir « des combinaisons auxquelles il ne serait pas arrivé par la marche lente « et progressive de l'expérience. Ce génie créateur peut franchir les limites « qui semblent prescrites au reste des mortels; et, s'il est impossible de re-« tracer sa marche, sa présence vivisiante n'en est pas moins maniseste. Plutôt « que de renoncer, dans l'origine des langues, à l'influence de cette cause « puissante et première, et de leur assigner à toutes une marche uniforme et « mécanique, qui les trainerait pas à pas depuis le commencement le plus « grossier jusqu'à leur perfectionnement, j'embrasserais l'opinion de ceux qui « rapportent l'origine des langues à une révélation immédiate de la Divinité. « Ils reconnaissent au moins l'étincelle divine qui luit à travers tous les « idiomes, même les plus imparfaits et les moins cultivés. »

l'on sentait l'impuissance de faire mieux (1). Au berceau du genre humain, voyez quelle vigueur dans l'expression! Ne semble-t-il pas qu'il ait été accordé aux hommes, plus énergiques de sens et de sentiment, un langage proportionné pour exprimer l'enthousiasme d'une jeunesse hardie?

Ces motifs et d'autres encore faisaient trouver raisonnable, à l'exclusion de toutes les hypothèses, nous ne dirons pas à des théologiens et à des théosophistes, mais à M. de Humboldt, l'opinion d'un langage révélé. L'académie de Pétersbourg, à laquelle l'ethnographie a dû de précieuses recherches, affirmait que les langues sont toutes des dialectes d'un langage perdu, et qu'elles suffiraient à contredire ceux qui croient à une dérivation multiple du genre humain : Rousseau lui-même était entraîné à croire le langage un don de la Divinité.

S'il était une invention des hommes, chaque couple, ou au moins chaque famille, aurait composé le sien, et il n'y aurait aucun rapport de l'un à l'autre, comme il n'en existe pas entre les œuvres du caprice. Mais il en est tout autrement : et puisque le langage est une des bases de l'histoire de l'humanité, et que la variété des idiomes entre positivement dans l'histoire des races, il est bon de s'arrêter quelque peu sur ce point.

Nous ne rechercherons pas quel fut le langage primitif; c'est une question de vanité chez d'anciens peuples, pour la solution de laquelle les données nous manquent. Peut être a-t-il péri; peut-être s'altéra-t-il quand Dieu se prit à regarder la tour de Babel, édifiée par les descendants de Noé, formant un seul peuple, parlant le même langage (2), et confondit tellement ce langage qu'ils ne s'entendirent plus les uns les autres. A cette époque commence l'histoire des langues, dont les variétés peuvent être considérées comme une pyramide à trois étages. En premier, viennent celles de racines monosyllabiques, et de paroles primitives : elles n'ont point de grammaire, ou seulement quelques éléments grossiers d'une méthode très-simple et imparfaite; elles sont, sans comparaison, les plus répandues sur la surface du globe. Dans le nombre domine le chinois, qui s'est développé autant que sa nature pouvait le permettre, et toute-

<sup>(1)</sup> Vetera (verba) majestas quædam, et ut sic dixerim, religio commendat. Ountil.

<sup>(2)</sup> Ecce unus est populus et unum labium omnibus. Gen. XI.

fois il ressemble encore aux cris d'un enfant, énergiques, mais sans liaison, bien que l'art du style et l'accroissement de la science l'aient élevé de cette espèce d'enfance à un état de forme conventionnelle (1).

La seconde tige porte trois rameaux différents, indo-persan, gréco-latin, gotho-germain, de racines bisyllabiques; aussi sent-on dans ces langues une grande puissance de vie, beaucoup de fécondité et de luxe dans la grammaire, et d'autant plus de richesse et de régularité qu'elles se rapprochent davantage de celle de l'Inde. Peu à peu elles se développent en se transformant; on y trouve tout d'abord une grande abondance de poésie, et par suite une merveilleuse variété d'exposition et de formes; enfin la plus exacte précision du langage scientifique.

Au sommet de la pyramide sont les langues sémitiques, qui se répandirent dans la Palestine, la Syrie, la Mésopotamie, la Phénicie, l'Arabie, l'Éthiopie, et dont les branches principales sont l'hébraïque, avec le phénicien et le chananéen; l'araméenne, subdivisée en syriaque et en chaldéen; l'arabique et l'éthiopienne, d'où sont dérivés les idiomes de l'Abyssinie : le pelvi de l'antique Médie lui appartenait aussi.

Dans ces dernières la racine est constamment de trois syllabes, puisque chacune des lettres dont elle est régulièrement composée compte et se prononce comme une syllabe; trinité et unité qui n'est pas sans mystère et qui se reproduit si souvent dans les œuvres de la nature. Selon les lois de la dérivation des mots hébraïques, le verbe est le principe duquel tout découle. Il n'est pas besoin de dire tout ce que ce mode donne à l'expression de vitalité et de chaleur, bien que d'autre part la généralité de cette loi impose des bornes au développement des constructions grammaticales. Les augments et le changement des voyelles soumettent le radical à des transformations infinies, et tandis que les formes pour les divers temps manquent

<sup>(1)</sup> On peut avoir une idée de ce langage par celui des sourds-muets, qui exprime les simples signes des idées sans qu'elles soient liées dans leur ordre naturel. Par exemple, le Pater noster s'exprime par les signes: 1, notre; 2, père; 3, ciel; 4, dans (signe d'insertion); 5, désir (signe d'attirer à soi); 6, votre (vous); 7, nom; 8, respect; 9, désir; 10, votre; 11, arrive; 12, règne; 13, providence; 14, arrive; 15, désir; 16, votre; 17, volonte; 18, faire; 19, ciel; 20, terre; 21, égalité, etc. Voir de Gérando, De l'éducation des sourds-muets. Paris, 1827, t. I, p. 589.

à la conjugaison, on y trouve une grande variété d'inflexions aptes à modifier la signification et à étendre la valeur des verbes, à la fin desquels s'unissent les suffixes des noms personnels. Dans le rapport du génitif, c'est le substantif qui se modifie au lieu de l'adjectif; les lettres aspirées et les sons gutturaux y sont en grand nombre. Les langues sémitiques s'écrivent avec les seules consonnes, en suppléant les voyelles par des points, et de droite à gauche, à l'exception de l'éthiopique. Étant donc privées de particules et de conjonctions propres à préciser le rapport des paroles entre elles, roides de construction, et limitées aux images d'action extérieure, elles ne sont pas de nature à élever l'esprit à des idées abstraites et spéculatives: elles sont en revanche très-favorables aux récits historiques, et à cette brillante poésie où les impressions et les sensations se succèdent avec rapidité; aussi n'ont-elles fourni aucune école de philosophie rationnelle, et dans leurs plus sublimes compositions on ne rencontre pas un seul élément de pensée métaphysique. Les plus hautes révélations de la foi, les prophéties les plus effrayantes, la plus sage morale, sont, dans la Bible, revêtues d'images corporelles; il faut en dire autant du Coran: ce qui fait considérer les peuples qui parlent ces langues comme spécialement destinés à conserver les traditions.

Dans les idiomes indo-européens nous admirons une grande flexibilité propre à exprimer les relations internes ou externes entre les objets, et cela au moyen de l'inflexion des noms, des prépositions, des particules, des temps conditionnels, des infinitifs, de la composition des mots, de la difficulté d'intervertir la construction et de transporter les expressions d'un sens matériel à un autre purement intellectuel : ce qui les rend plus propres à formuler les hautes conceptions de l'esprit et les subtilités de la philosophie. Voilà pourquoi dans l'Inde, en Grèce, en Allemagne, les formes des idées ont été analysées jusque dans leurs éléments primitifs; et si nous avons trouvé les autres langages favorables à la conservation des traditions, nous devons reconnaître que ceux-ci sont aptes à les répandre et à les appuyer de preuves.

Il semble qu'il faille rattacher à la seconde classe les langues slaves qui, avec les autres du même ordre, forment une quatrième ramification. Beaucoup tiennent le milieu entre la seconde et la troisième, nées qu'elles sont du mélange des races. Tels seraient aussi certains idiomes de l'Amérique et ceux dont il

existe encore des restes en Europe, le celtique (1), le gallique, le finnois, anciens dialectes qui ne sont pas purement monosyllabiques, mais très-simples et d'une structure grammaticale imparfaite, ou du moins étrangement combinée.

En Europe, depuis un temps très-reculé, les idiomes indoeuropéens ont prévalu; et il est surprenant que ses côtes méridionales, qui conservèrent tant de relations commerciales ou politiques avec les côtes de l'Afrique, ne manifestent dans leurs langues aucune affinité d'origine avec celles des Africains, mais plutôt avec la finnoise, de source sémitique. Faut-il faire descendre les Pélasges de cette dernière race?

Si nous avons fait une chose inusitée dans l'histoire en nous arrêtant sur ce point, nous ne craignons pas qu'on nous en fasse un reproche, ou il faudrait méconnaître la dignité de la parole, sans laquelle l'homme n'acquiert point d'idées, parce qu'elle est l'idée exprimée comme l'idée est la parole pensée. Les langues sont le lien le plus solide des nations; il résiste aux outrages des temps et à l'épée des conquérants. Leur étude n'est pas, comme elle l'a été jusqu'ici, un objet de curiosité et de caprice; mais, réduite en science de nos jours, elle a reculé les barrières de l'histoire, et, quand les monuments se taisaient, elle a retracé les migrations primitives des peuples.

Cependant ceux qui veulent toujours voir dans la ressemblance des langues une preuve de la filiation des peuples, courent le risque de tomber dans l'erreur. C'est ainsi que, Wilkins ayant dit que le persan était un composé de divers mots latins, grecs, germains (2), Walton partit de là pour assurer que la nation persane n'est qu'un mélange de Grecs, d'Italiens, d'Arabes et de Tartares, et que le persan est formé d'un remaniement de leurs idiomes (3). Denina, pour se rendre raison de la ressemblance qui existe entre le grec et le teuton, supposait que les Germains étaient originaires de l'Asie Mi-

<sup>(1)</sup> Les dialectes celtiques ont été rattachés à la famille indo-européenne dans l'ouvrage du docteur PRITCHARD, Origine orientale des nations celtiques.

<sup>(2)</sup> Préface de l'Oratio dominica in diversis omnium fere gentium linguis versa, de Chamberlayne, p. 7. Amsterdam, 1715. Les premières études comparatives des langues se firent précisément sur les traductions polyglottes du Pater noster. La plus grande collection est celle que nous veuons de citer.

<sup>(3)</sup> Prolégom, xvi, § 2.

neure (1). Les langues d'une même famille conservent entre elles des rapports sans lesquels la conformité d'étymologie ne confirme aucune autre parenté que celle qui remonte aux sources primitives; et plus l'étude avance, plus on trouve qu'il faut abandonner les qualifications de langues mères et filles, puisque toutes ne sont que des sœurs, entre lesquelles on observe à la fois et des ressemblances nombreuses et des différences notables (2).

Séparé des autres par de longues distances, par des monts, des fleuves et des mers, chaque peuple élabora sa langue sous des influences opposées. Voilà pourquoi elle se fait entendre mélodieuse dans les pays tempérés, sourde et brève sous des cieux embrasés, âpre et forte au milieu des glaces du pôle. La vie contemplative du pasteur, la course haletante du chasseur, le cri menaçant du guerrier, y retentissent tour à tour; la conquête et la civilisation y apposent leur empreinte. Partout où les peuples tombèrent dans la barbarie, les idiomes, vagues, mobiles, bizarres, prouvent la rareté des communications et les guerres intestines; partout où ils s'élèvent à la civilisation, à la vie agricole et intellectuelle, les langues s'étendent uniformes et constantes. Ainsi, en Europe, elles ont pris une physionomie commune, tandis qu'elles varient à chaque hameau parmi les indigènes de l'Amérique.

(1) Sur les causes de la différence des langues. Berliu, 1783.

<sup>(2)</sup> Voy. Klaproth, dans l'Encyclopédie moderne, article Langues, et l'ouvrage de l'ingénieur J. de XILANDER, imprimé dernièrement à Francsort-sur-Mein, sous le titre de Das sprachgeschichte der Titanes, etc., Histoire des langues titannes, ou Exposition comparative des affinités primitives des langues tartares entre elles et avec l'hellénique, suivie de réflexions sur l'histoire des langues et des peuples. — L'auteur commence par examiner la langue mantchoue du côté de la grammaire et de la syntaxe; il compare avec autant de mots grecs 2,500 paroles mantchoues appartenant, partie au style élevé, partie au style familier, et il en conclut que les principes élémentaires, les radicaux, les désinences, sont les mêmes dans les deux langues; il va jusqu'à penser que le man!chou est un dialecte primitif du grec. Étendant ensuite ses recherches sur les idiomes tonguses, qui, selon l'Asie polyglotte, dépassent le nombre de deux cents, sur le mongel, le turc, le thibétain, le chinois, le hongrois, le finlandais, le samoyède, le jenisée, l'œnos, le kamtschadale, le corgak, le gincagire, le sciu-tscho coréen, le japonais, le birman, le siamois, l'anamène, le pegman, le malagais, le géorgien simite, il se voit forcé de convenir que toutes les langues parlées anjourd'hui en Europe, en Asie, dans le nord et au nord-est de l'Afrique et dans le plus grand nombre des îles situées entre l'Asie et l'Amérique, ont entre elles un degré de parenté plus ou moins étroit, ainsi que le prouve encore la syntaxe du grec antique.

Du reste, on retrouve partout une unité primitive éparpillée en petits groupes qui n'ont pas perdu la ressemblance, même au milieu des altérations infinies causées par le cours des siècles, par la variété de climat, par les vicissitudes politiques, par le mélange des populations; si bien qu'on peut à bon droit en tirer cette conclusion: Les hommes parlent; donc ils sont d'une seule race (1).

Accord des sentiments moraux.

Cette unité demeure victorieusement démontrée par la concordance des affections morales', si universellement avouée, que les philosophes de toute opinion fondent sur elle leurs systèmes et croient pouvoir écrire l'histoire de l'homme d'après les sentiments communs à toute l'espèce. Nous ne dirons rien de l'amour filial et des liens domestiques qui, bien qu'à un degré différent, peuvent se rencontrer aussi chez la brute; mais la notion d'un Dieu est si générale, que c'est à grand'peine si l'on a trouvé, encore le cas n'est-il pas bien avéré, quelques tribus sauvages à qui elle manque. Le respect pour la vieillesse, quoique parfois exprimé d'une façon étrange et même criminelle, est aussi commun qu'il est particulier à l'homme, ainsi que la religion des tombeaux et de la pudeur. Aussi partout un culte, des sépultures, des mariages, annoncent l'aurore de la société. Les naturels de la Nouvelle-Hollande sont au rang le plus inférieur de l'espèce humaine, et cependant on retrouve parmi eux les idées générales du bien et du mal, et des paroles pour les exprimer dans le sens physique et dans le sens moral; ils y ont ajouté la conception d'une cause générale, d'une justice appropriée à leurs mœurs, d'un sentiment d'honneur (2). Les dictons de l'antiquité obtiennent dans chaque pays un respect indépendant même de leur à-propos. C'est pour

(2) DUMONT D'URVILLE, Voyage de la corvette l'Astrolabe. Paris, 1831.

<sup>(1)</sup> L'idée que l'écriture est un art primitif et une partie essentielle du langage pris dans son acception la plus large, est soutenue par Frédéric Schlegel. On connaît la tentative de Court de Gibelin pour prouver l'unité de tous les alphabets (Monde primitif, à la fin du III° vol.); les comparaisons aussi ingénieuses que savantes de M. Paravey. (Essai sur l'origine unique et hiéroglyphique des chiffres et des lettres de tous les peuples. Paris, 1826.) Je rappellerai deux autres écrivains qui partagent cette opinion. Herder dit: « Les alphabets des peuples présentent une analogie encore plus frap- « pante; elle est telle, qu'à bien approfondir les choses, il n'y a propre- « ment qu'un alphabet. » (Nouveaux mémoires de l'Académie royale, année 1781, Berlin, 1783, p. 413.) Le baron G. de Humboldt semble admettre la même opinion dans son Essai sur l'origine des formes grammaticales.

cela que l'Indien prend pour base de toute sa doctrine les paroles primitives des Veidas. Par le même motif, Confucius ne veut que remettre en honneur la science des anciens sages. Les Grecs et autres peuples appuient leurs fables (1) sur la tradition la plus reculée; et chaque nation cite encore tous les jours et respecte les proverbes de ses ancêtres. C'est ici le cas de rapporter cet axiome de Vico: « Les mêmes idées, nées parmi des « peuples entiers inconnus entre eux, doivent avoir un motif « commun de vérité. »

Et puis, de même que tout dans la nature nous atteste que le domaine de la vie a été soumis à de violentes secousses, ainsi, chez l'homme, la lutte des passions avec la raison, de l'instinct du plaisir avec la loi du devoir et de la charité, de l'intérêt personnel avec la générosité qui rapporte chaque action à Dieu et à l'humanité, atteste un désaccord survenu dans la conscience, la déchéance d'un état meilleur. La honte attachée à l'acte qui se rapproche le plus de la création l'atteste encore; les philosophes eux-mêmes l'attestent, lorsque, se plaignant du présent, ils rêvent une condition parfaite et se repaissent d'un désir qui semble né d'un souvenir; enfin, ce regret si universel du bon temps de nos aïeux, qui fait croire aux esprits bornés que tout va chaque jour empirant, et qui crée pour les imaginations vives les songes de l'âge d'or, en est une preuve nouvelle.

Comment l'intelligence abandonnée à elle-même a-t-elle trouvé le dogme de l'immortalité de l'âme, que la philosophie ne peut démontrer par des preuves évidentes? D'où vient cette foi vague dans la survivance de l'esprit au corps, qui établit une

Les hypothèses de ceux qui s'occupent de l'histoire primitive sont toutes fondées sur ces traditions.

Voir, entre autres:

Dupuis, Origine des cultes. 1795, 4 vol.

COURT DE GIBELIN, Monde primitif, 1773, 9 vol.

GOGUET, Origine des arts, des sciences et des lois, 1758.

BAILLY, Lettres sur l'origine des sciences et sur celle des peuples de l'Asie.

Boulland, Essai sur l'histoire universelle, 1836, 2 vol.; et Histoire des transformations morales et religieuses des peuples, 1839.

F. DE BRETONNE, Histoire de la filiation et de la migration des peuples. Paris, 1837; 2 vol.

LENORMANT, Introduction à l'histoire de l'Asie occidentale. 1837.

<sup>(1)</sup> Les αΐνοι. La plupart commençaient ainsi : Αῖνός τις ἐστὶ ἀρχαῖος ἀνθρώ-πων, ὁ δέ. — κ. τ. λ.

différence entre la mort de la brute et celle de l'homme, et qui s'exprime d'une manière si diverse chez l'Égyptien élevant des pyramides à des momies éternelles; chez le Kamtchadale plaçant un chien près de la fosse; chez l'habitant de la Nouvelle-Hollande plongeant le cadavre dans la mer; chez le sauvage qui croit en mourant partir pour la terre des âmes, pour le pays de ses pères; chez le magicien qui évoque les ombres, et chez le superstitieux qu'épouvantent les revenants?

Demander à un homme de se rappeler l'instant de sa nais- Coincidence de traditions. sance et ses premiers jours serait folie; mais si des personnes élevées ensemble, puis dispersées au loin, racontaient dans un âge avancé les événements de leur enfance, quelque altéré que pût être le souvenir de chacun par le caractère individuel et par des circonstances particulières, si tous concordaient sur certains points, ce serait sans doute une grande preuve et de leur commune éducation dans le premier age, et de la vérité des faits rapportés par eux.

C'est là précisément ce qui arrive des traditions, écho du monde primitif. Chez les peuples les plus éclairés, elles s'accordent admirablement sur les faits qui précédèrent la dispersion, tandis qu'à partir de là elles s'égarent dans les divagations les plus étranges.

Si cette ressemblance n'apparaît pas toujours aussi évidente, c'est que trop souvent le perpétuel engouement pour le merveilleux, la répugnance constante à rapporter, sans les exagérer, même les circonstances les plus minimes; la vanité nationale qui, dans chaque pays, vint s'approprier des faits concernant tout le genre humain; l'imagination, d'autant plus puissante chez des hommes peu instruits, que le raisonnement est plus faible, l'ont altérée ou confondue. Les Grecs surtout, avides du beau comme ils l'étaient, faussèrent la vérité pour renfermer les traditions primitives dans quelques groupes fantastiques et hétérogènes tenant plus du roman que de l'histoire. Celle-ci dut, pour plaire, se revêtir d'allégories, chaque allégorie se rattacher aux événements de chaque pays, à son climat, à ses habitudes. Si donc vous jetez les yeux sur les mythologies une à une, vous croyez au premier abord qu'elles renferment l'histoire partielle d'une nation; mais si vous les rapprochez toutes, un vaste champ s'étend devant vous, et vous y rencontrez des concordances telles, qu'il serait impossible qu'elles ne provinssent pas d'un fonds commun de vérité.

Néanmoins il ne faut pas y chercher la similitude dans les détails, il n'en résulterait que confusion; mais attachez-vous aux masses, comme celui qui chemine de nuit à la clarté de la lune, et pour qui s'effacent ou s'altèrent les traits particuliers des objets, tandis que les grands bois, les grands fleuves, les grandes montagnes se dessinent fortement à son regard.

L'un des premiers faits de la Genèse après la chute de l'homme est la promesse d'un Rédempteur, dont le sacrifice sanglant eut pour symbole l'immolation, par le moyen du feu, des animaux premiers-nés, ordonnée par Dieu aux patriarches et aux Hébreux. Eh bien, nous trouvons que tous les peuples crurent à la nécessité des expiations (1), ce qui suppose une apostasie primitive, et, chez tous, les sacrifices s'accomplissaient par le sang et par le feu. Les Chananéens faisaient passer leurs premiers-nés à travers les flammes; les Grecs d'Homère sacrifiaient un agneau premier-né; les anciens Goths, « ayant su par « tradition que l'effusion du sang apaisait la colère des dieux, « et que leur justice tournait contre les victimes les coups des-« tinés à l'homme, » allèrent jusqu'aux sacrifices humains (2), et tous les neuf mois ils brûlaient neuf victimes, du sang desquelles on arrosait, comme il était ordonné aux fils de Lévi, les assistants, les arbres du bois sacré et les effigies des dieux (3).

Nous ne trouvons pas seulement des exemples de sacrifices humains au milieu des forêts et des pierres levées des druides, mais jusque chez les paisibles Mexicains. Le Péruvien en danger de mort immolait son fils à Viracosa, en le priant de se contenter de ce sang (4). Il en était de même à Tyr, à Carthage, dans la tranquille Égypte. Bien plus: la Grèce, si éclairée, chaque sixième jour du mois targelion sacrifiait un homme et une femme pour le salut des deux sexes; et Rome non-seulement croyait expier par le sang dans ses suovétaurilies et ses tauroboles les fautes du peuple et des particuliers, mais lors des tumultes gaulois elle ensevelissait dans le Forum un homme et une femme de cette nation; l'édit de l'empereur Claude, qui voulut en vain interdire les sacrifices humains, montre combien était enracinée dans les esprits cette tradition du péché originel

<sup>(1)</sup> Voy. la dissertation sur les sacrifices, dans les Soirées de Saint-Pétersbourg.

<sup>(2)</sup> MULLER's, North antiq., vol. I, ch. vii.

<sup>(3)</sup> Id. et OLAI MAGNI, Hist., lib. III, ch. VII.

<sup>(4)</sup> Acosta, apud Purch, Pilog., lib. IX, c. 11, p. 885.

et de l'expiation, jusqu'à ce qu'elle se fût consommée par l'accomplissement de la promesse faite aux premiers hommes.

Si nous examinons les religions des différents peuples, loin d'y trouver le progrès qui caractérise les inventions humaines, nous voyons les idées religieuses s'obscurcir et se confondre en raison inverse de la marche de la civilisation. Leurs mystères n'enseignent rien de nouveau, et ne font que conserver les traditions antiques; ils ont même perdu l'explication de ces symboles mystiques qui expriment les dogmes par des représentations figurées. Les philosophes connaissent l'inefficacité de leurs croyances, mais ils ne savent pas leur en substituer d'autres, et chez les plus sages d'entre eux vous ne trouverez pas un seul dogme meilleur que les anciens. Remontez, au contraire, et, dans les chants orphiques, dans les rites de l'Italie primitive, comme dans ceux de l'Égypte, de l'Inde, de la Chine, vous retrouverez de sublimes idées de la Divinité. L'homme ne parvint donc pas à inventer les religions en se dégageant successivement des langes dont son enfance fut entravée et protégée, mais il les forma en obscurcissant les doctrines qui lui avaient été primitivement révélées.

En poursuivant cet examen, nous remarquerons continuellement la correspondance entre les erreurs des diverses religions et la vérité d'une révélation primitive; correspondance qui saute aux yeux des moins clairvoyants dans cette trinité, soit de dieux placés au ciel, soit de héros donnés pour chefs aux nations. Si la grossièreté des fables nous rebute, nous serons étonnés lorsque, en écartant les rêves de la poésie et les hypothèses philosophiques, nous verrons la profondeur des symboles, la beauté des mythes, frères aînés de l'histoire, s'accorder pour prouver l'origine patriarcale. Notre tâche serait infinie si nous voulions parler de tous; aussi nous contenterons-nous de glaner dans le champ où d'autres ont moissonné avant nous (1).

Parmi les Chinois, nation très-ancienne, les plus savants regardent l'histoire primitive comme une fiction allégorique. Cependant leurs patriarches ont un singulier rapport avec ceux des Hébreux; et sitôt qu'apparaissent les hommes, nous trouvons Fo-hi, qui rappelle Noé, et le roi Yo, faisant à lui seul

<sup>(1)</sup> BIANCHINI, Histoire universelle prouvée par les monuments; Court de Gibelin, Monde primitif; et, sans parler de tant d'autres, les très-belles Heures mosaïques de Fabre.

s'écouler les eaux qui, « s'étant élevées jusqu'au ciel, baignaient « encore le pied des plus hautes montagnes, couvraient les col-« lines et rendaient les plaines impraticables (4). »

La doctrine de Zoroastre, système philosophique enté sur les dogmes de sectes antérieures, met au centre de la terre la montagne Albordi, d'où s'écoulent les quatre grands fleuves; sur sa cime est le paradis, jardin des esprits bienheureux où jaillissent les eaux de vie. La lumière qui divise et dissipe les ténèbres et donne l'âme aux créatures est le premier principe physique sur lequel se fonde le culte des Parsis.

Le Chaldéen Xisuthre échappa à un déluge avec sa famille et les animaux les plus nécessaires à l'homme. Bérose décrit ce déluge avec des circonstances identiques à celles de la Bible, sinon qu'il le fait beaucoup plus ancien; entre cet événement et Sémiramis, il met 350 siècles, auxquels personne n'avait pensé avant lui, et que personne n'a acceptés depuis.

La tradition arménienne fait remonter le déluge à 5,000 ans. Quoique ses historiens soient trop récents, le souvenir de ce cataclysme est très-ancien dans le pays. Le Juif Josèphe cite une ville nommée le lieu du débarquement; et, au pied du mont Ararat, les voyageurs rencontrent aujourd'hui Nascidscevan, qui a précisément cette signification (2).

Les Phéniciens, selon Sanchoniathon, croyaient qu'il avait existé au commencement un chaos, demeuré sans limites ni formes, jusqu'à ce que l'esprit se prit d'amour pour ses propres principes, et que de leur union sortissent les éléments de la création.

Le Brahma indien forma l'homme de la fange, et se complut dans son œuvre : il le plaça dans le Schorschiam, pays de tout bien, où était un arbre dont le fruit, quand on le mangeait, donnait l'immortalité. Les dieux mineurs le découvrirent et en goûtèrent pour ne pas subir la mort. Le serpent Scheieu, gardien de cet arbre, en conçut un tel dépit qu'il répandit son venin sur la terre, la pervertit, et toute âme vivante eût péri, si

<sup>(1)</sup> Sciu-King. Voy. H. J. Schmidt, Révélation primitive, ou les grandes doctrines du christianisme démontrées par les traditions et les écrits des peuples les plus anciens, et particulièrement par les livres canoniques des Chinois. (Allem.) Landshut, 1834.

<sup>(2)</sup> Mosis Chorenensis, Hist. Armeniaca, lib. I, c. i, et la préface des frères Whiston, p. 4.

le dieu Siva, ayant pris la forme humaine, n'eût absorbé ce venin tout entier.

Le dieu destructeur résolut de submerger la race humaine, et Vichnou, dieu conservateur, ne pouvant l'en empêcher, mais instruit du temps précis, apparaît à Satiavrati son confident, et l'exhorte à construire un navire sur lequel il veut le sauver avec les germes de la création, au nombre de 840 millions.

Il est parlé ailleurs d'une incarnation de Vichnou, sous la figure de Prassarama, au temps où l'eau couvrait toute la terre, à l'exception des monts de Gate: alors Vichnou pria les dieux de faire reculer les flots aussi loin que sa flèche pourrait atteindre. Sa prière fut exaucée, et les eaux se retirèrent jusqu'à la côte de Malabar (1).

Si l'on trouve quelque ressemblance entre le nom de Brahma et celui d'Abraham, nous dirons de plus qu'il avait pour femme Saras Vadi (et vadi signifie dame); qu'il fut la souche de familles nombreuses descendues de douze frères; et que dans la fête annuelle au fameux temple de Tischirapali figurent encore ces douze chefs guidés par un vieillard. Un des parents de Krisna fut exposé enfant sur les eaux et recueilli par une reine. Dieu demanda à un pénitent le sacrifice de son propre fils, bien qu'il se contentât ensuite de sa bonne volonté.

Klaproth démontre que tous les peuples de l'Asie parlent d'un déluge qui généralement se rapporte à l'an 3044 avant J. C. (2). Dans le temple de Ierapolis, en Syrie, on montrait la bouche souterraine de laquelle s'étaient élancées les eaux dévastatrices. Les Perses donnent au mont Ararat le nom de Koh-Nuh, ou mont de Noé (3). On raconte, parmi les Tchoudes, que Caïn s'était enrichi en extrayant les métaux et l'or; son jeune frère fut envieux de lui, le chassa et le contraignit de se réfugier vers l'Orient (4).

Toutes les annales de l'Asie parlent d'un paradis primitif, en le peuplant de merveilles selon leur goût particulier. Au Thibet, les Lah sont des génies primitifs dégradés par le vice. Le Groenlandais lui-même rapporte que Kallak fut d'abord créé, et que

(2) Asie polyglotte. Paris, 1823.

<sup>(1)</sup> Voy. le Sonnerat et le Bagavadam, et divers pouranas.

<sup>(3)</sup> Chardin, Journal d'un voyage en Perse, II, 191.

<sup>(4)</sup> RITTER, Géographie, t. I, p. 548.

de son pouce il fit sortir la première femme; que le monde fut ensuite submergé, à l'exception d'un seul homme (1). A Ccylan, on montre encore un lac salé formé par Ève pleurant Abel durant cent années (2). Dans la théogonie des Nègres, Atahentsic fut chassée du ciel à cause de sa désobéissance; et un autre lac, dans l'intérieur de l'Afrique, passe pour un reste du déluge. On croit retrouver chez les Américains eux-mêmes des souvenirs d'un déluge dans quelques-uns de leurs grossiers hiéroglyphes (3). Les Algonquins et d'autres tribus rapportent que Messou, ou Saketschiak, voyant la terre submergée, envoya un corbeau vers le fond de l'abîme pour lui rapporter un peu de terre; il ne put réussir. Mais un rat chargé de la même mission en rapporta une bouchée, avec laquelle Messou refit le monde que le rat repeupla (4).

Les Mexicains de Meschioacan racontaient plus clairement que Tezpi s'embarqua dans un grand acalli, avec sa femme, ses enfants, les animaux et les semences; quand le grand esprit Tezcatlipoca fit retirer les flots, Tezpi envoya au dehors un vautour qui, se repaissant de cadavres, ne revint pas : alors il expédia d'autres oiseaux jusqu'à ce que le colibri revînt avec un rameau verdoyant; assuré par là que le soleil ravivait la nature, il sortit du navire (5). Des accidents divers peuvent éveiller chez les hommes l'idée d'un déluge universel; mais le hasard peut-il la reproduire avec des circonstances identiques?

Si nous étudions les systèmes des peuples plus avancés en civilisation, nous rencontrons des concordances plus frappantes encore, quoique, en général, pour ce qui touche l'origine des hommes, elles aient en vue l'élément matériel presque seul. Ceux qui songèrent à l'élément spirituel supposèrent qu'il avait été soustrait à la Divinité par force ou par ruse, et non pas concédé par amour. On peut retrouver Noé dans Saturne, qui eut pour symbole un vaisseau, cultiva la vigne, naquit de l'Océan, et dévora ses fils, à l'exception de trois, entre lesquels il partagea le monde. A Jupiter pourrait correspondre Cham, plus voisin du soleil, puisqu'il peupla l'Afrique; à Pluton, Sem, qui sut

<sup>(1)</sup> CRANZ, Hist. des Groenlandais.

<sup>(2)</sup> CHEVREAU, Histoire du monde, t. IV, p. 265.

<sup>(3)</sup> HUMBOLDT, Sur les monuments mexicains.

<sup>(4)</sup> CHARLEVOIX.

<sup>(5)</sup> HUMBOLDT, Vue des Cordillères, t. II, p. 177.

extraire et travailler les métaux dans les riches pays d'Ophir, d'Évila, des Sabéens; à Neptune, Japhet, qui peupla les îles (1). Vous reconnaissez les constructeurs de la tour de Babel dans les Titans. Hésiode nous parle d'une race d'hommes qui étaient encore enfants à l'âge de cent ans (2); s'il n'a pas fait mention du déluge, ainsi qu'Homère et les trois plus grands historiens de l'antiquité, Pindare le chante (3); il fait aborder sur le Parnasse Deucalion, qui se fixe dans la ville de Protogène, et la repeuple en jetant des pierres derrière lui. Platon aussi en parle dans son Timée comme d'un événement universel et unique, et part de cette antique tradition pour en venir à la catastrophe qui détruisit l'Atlantide. Aristote le considère comme particulier à la Thessalie (4). Mais il s'agrandit dans Apollodore (5), et détermine le passage de l'âge d'airain à notre âge de fer : Deucalion lui échappe dans une arche. Lucain ajoute qu'il y embarqua avec lui des animaux de chaque espèce; Plutarque, qu'il fit sortir des colombes pour reconnaître la hauteur des eaux.

Nous ignorons ce que l'on enseignait dans les mystères d'Éleusis, où il semble que se fussent conservées plus pures les vérités primitives. Mais Aristote n'hésite pas à dire que « c'est une tra- « dition antique chez tous les hommes, tradition qu'ils tien- « nent de leurs pères, que toutes les choses nous ont été cons- « tituées par Dieu, et par le moyen de Dieu (6). »

Il est bien à regretter, pour nous servir d'une expression de Bacon (7), que le soussile de l'antiquité, en passant dans les slûtes harmonieuses de la Grèce, ait changé la pensée sublime et prosonde en un simple jeu d'imagination. Toutesois un œil scrutateur sait y retrouver encore sa signification première. L'imagination grecque pouvait-elle revêtir la première faute, et la réparation qu'elle appelait, d'une figure plus poétique que

<sup>(1)</sup> En grec, Neptune se dit *Poseidon*, d'une racine sanscrite ayant le sens de large, étendu, ce que signifie aussi *Japhet*.

<sup>(2) &#</sup>x27;Αλλ' έκατὸν μὲν παῖς ἔτεα παρὰ μητέρι κεδνῆ 'Ετρέφετ' ἀττάλλων. ΤΗΕΟG.

<sup>(3)</sup> Olymp., 1X.

<sup>(4)</sup> Météor., 1, 14.

<sup>(5)</sup> Bibliotheca, I, § 7.

<sup>(6)</sup> On plutôt l'antique auteur du Traité du monde et du ciel, que l'on traite du monde et du ciel, que l'en traite du mon

<sup>(7)</sup> Fabulæ mythologicæ videntur esse instar tenuis cujusdam auræ, Telæ ex traditionibus nationum magis antiquarum in Græcorum fistulas in Ederent. De Augm. II, 13.

celle de Pandore ouvrant le vase défendu, d'où s'échappent tous les maux pour ne laisser au fond que l'espérance?

Je m'abstiens de rapporter la signification des noms de dieux et de pays antiques (1), ainsi que tant d'autres preuves de genres si divers, mais qui, réunies, acquerraient une grande valeur. Seulement, je ne saurais négliger de comparer la majestueuse simplicité de la cosmogonie de Moïse aux extravagantes narrations des autres peuples (2), et d'observer combien chez lui

- (1) Quelques-uns ont voulu en trouver l'explication dans la langue hébraïque. Ammon signifie ardent, comme Cham et Zeus; Japet est presque Japhet; Vulcain est une altération de Tubalcaïn; Jupiter vient de Jova, Jehoua, Jao, qui signifie dieu; Neptune, de niphtach, être étendu, ainsi que Poseïdon, de phasa, étendu; Ares, de Arits, fort, violent; Vénus, de Benoth, les jeunes filles; Adonis, de Adonaï, mon seigneur, etc. Bochart, dans sa Géographie sacrée, prit à tâche de démontrer que dans la langue hébraïque les noms des pays et des peuples anciens ont des significations. Toutefois il ne faut se servir de ces recherches systématiques qu'avec la plus grande réserve.
- réserve. (2) Il sussit de regarder l'histoire primitive de quelque peuple que ce soit pour voir la bizarrerie des cosmogonies. Nous devrons en exposer plusieurs dans le cours de l'ouvrage. Aussi suffira-t-il de dire ici un mot de la cosmogonie grecque, selon Diodore de Sicile. « Nous disons que, pour ce qui concerne l'oa rigine des hommes, les philologues et les historiens les plus estimés sont par-« tagés en deux opinions différentes. Les uns, n'admettant pour le monde ni « commencement ni fin, affirment que le genre humain a existé de toute éternité « sans aucun principe de génération; les autres, qui pensent que le monde a été « créé et qu'il est sujet à la corruption, reconnaissent que l'homme a eu de même « son commencement, en naissant à une époque déterminée. On croit donc que « dès le principe toutes choses, dans leur universalité, étant comprises en « elles-mêmes, le ciel et la terre, par le mélange de leurs natures, n'avaient « qu'une seule forme. Puis, les corps se degageant les uns des autres, le monde « se rangea dans l'ordre où nous le voyons. L'air contracta une agitation per-« pétuelle, et la partie ignée, poussée en haut par sa propre nature et par sa « légèreté, s'en alla vers les espaces élevés qu'elle occupe. C'est la raison pour « laquelle le soleil et les autres étoiles se soulevèrent, tandis que la matière « fangeuse et trouble, qui dans sa pesanteur était tout imbibée d'humidité, se « concentra dans un lieu déterminé, où le mouvement de rotation continuelle « forma de la partie humide la mer, et de la partie solide la terre. Celle-ci, « bourbeuse et molle d'abord, prit peu à peu consistance sous les brûlants « rayons du soleil. Aussitôt qu'elle se fut mise en fermentation et que sa su-« perficie se gonfla, les endroits plus humides commencèrent à montrer des « tuméfactions, ensuite apparurent comme des pustules on des bulles couvertes « d'une très-mince enveloppe, semblables à celles que nous voyons actuelle-« ment se former dans les étangs et dans les marais, lorsque, la terre se trou-« vant refroidie, souffle tout à coup un vent embrasé qui change graduellement « sa température. Les choses humides rendues ainsi sécondes par la chaleur « qui leur servit comme de semence génératrice, leurs fœtus s'alimentèrent

procèdent clairs et naïfs les récits de ces temps reculés, que les autres nations remplissent de songes et de prodiges, en commençant toutes leur existence par deux suppositions différentes: les unes par un âge d'or qui dégénère; les autres par un état de barbarie qui s'améliore. Seule l'Histoire sainte accorde ces deux opinions par le péché originel; mystère, comme le dit Pascal, sans lequel toute l'humanité est elle-même un inextricable mystère.

Nous ne pouvons non plus passer sous silence l'argument que Analogie des connaissanfournissent à l'appui d'une commune origine certaines connaissances communes entre les divers peuples. Nous ne dirons rien des arts et des métiers auxquels une nécessité égale a pu donner un égal développement, mais nous parlerons des principes de sciences purement spéculatives qui supposent des observations continues. Telles seraient les études astronomiques. Or, nous trouvons les signes du zodiaque semblables chez les peuples les plus éloignés; on y connaît de même la division tout à fait artificielle de la semaine; la période luni-solaire, et d'autres périodes dont on fit le fondement de traditions et d'époques religieuses. On y connaît la circonférence de la terre (1),

- « de l'air nébuleux qui les environnait, et se consolidèrent par l'ardenr du « soleil pendant le jour. Quand ils eurent atteint leur maturité, leurs minces
- « enveloppes desséchées vinrent à crever, et l'on vit éclore des formes d'ani-
- « maux de toute espèce. Ceux qui avaient en eux plus de chaleur volèrent dans
- « les airs, ceux qui avaient plus de matière composèrent l'ordre des reptiles et
- « autres animaux terrestres, et ceux dont la nature abondait d'humidité et « qu'on appelle nageurs, s'en allèrent dans des lieux qui leur étaient propres.
- « La terre enfin, s'endurcissant de plus en plus par le seu du soleil et par les
- « vents, le moment arriva où elle ne put plus produire de grands animaux, et
- « ce sut alors que par le mélange mutuel commencèrent à être engendrés ceux

« que nous voyons vivre aujourd'hui. »

Euripide, disciple d'Anaxagore le physicien, ne paraît pas trop s'éloigner de ces idées, quand, en parlant de la génération des choses, il dit, dans son Menalippe:

- « Ainsi, la terre et le ciel n'eurent d'abord qu'un seul aspect. Puis, en se « détachant, ils firent éclore toutes les choses, bêtes, oiseaux, arbres et tout « ce qui vit sur la terre, y compris la race des mortels. »
- (1) Comme nous aurons à voir les divers systèmes que l'on a inventés pour mesurer la terre, et les divers résultats qu'ils ont donnés, je crois utile de rapporter ici tout ce qu'osfre de plus avéré sur ce sujet la science moderne, pour qu'on puisse le comparer aux erreurs et aux opinions précédentes :

La première mesure précise de la terre fut trouvée par l'abbé Picard, au sortir du xviie siècle. Voici de quelle manière. Plus on s'avance vers le nord, plus on voit s'élever le pôle, s'augmenter la hauteur des étoiles septentriqet l'on en a tiré l'unité de mesure, la forme et l'étendue des temples et des édifices symboliques (1).

nales, diminuer celle des étoiles du pôle opposé. L'élévation ou l'abaissement des étoiles nous fait connaître l'angle qui résulte des verticales partant des extrémités de l'axe parcouru sur la terre. Cet angle est égal à la dissérence des hauteurs méridiennes d'une même étoile, en ne faisant aucun cas de la petitesse infinitésimale de la parallaxe de l'arc. Si l'on mesure cet arc au moyen d'opérations bien exactes, on a la longueur d'un degré, qui, multipliée par 360, donne celle de toute la périphérie. Ainsi, l'abbé Picard ayant vérifié que l'arc compris entre les parallèles qui passent par Amiens et Malvoisine, était long de 78,850 toises, et que l'élévation d'une étoile de Cassiopée correspondant à cet arc était de 1°22′55″, en conclut que le degré avait la longueur de 57,000 toises.

En répétant cette opération sur différentes latitudes, les petites variations qui en résultèrent indiquèrent que la terre n'était pas tout à fait sphérique. L'Académie des sciences pensant avec raison que, le fait existant, on en aurait la plus grande preuve par la comparaison entre les degrés mesurés aux pôles et à l'équateur, envoya MM. Bonques, la Condamine et Godin sous la ligne, Mampertuis et quatre autres géomètres sous le cercle polaire. Les premiers reconnurent que la longueur d'un degré était de 56,735. Les seconds ne réussirent pas; mais plus tard des savants suédois la trouvèrent de 57,693. Des opérations multipliées donnèrent pour résultat que la figure de la terre est ellipsoïdale, quoique les observations les plus minutieuses témoignent de l'extrême difficulté que l'on rencontre à vérifier la différence exacte entre ses deux diamètres, laquelle d'abord avait été fixée à 1/312.

La pesanteur des objets varie selon les latitudes; en s'approchant des pôles elle augmente en proportion du carré du centre de la latitude, et dans tout le quart du méridien s'accroît de 0,0054 sur la valeur équatoriale.

On reconnut aussi par là que le globe terrestre n'est pas homogène. Des expériences fort ingénieuses ont sait voir que la densité moyenne de sa croûte est à celle de l'eau :: 5 : 2.

La terre a deux mouvements, de rotation et de translation. Le premier, duquel dépend la durée du jour, de temps immémorial ne s'est point altéré, ce qui veut dire que l'axe n'a point changé.

Voici les résultats des recherches:

| Rayons de l'équateurmètres,            | 6376851    |
|----------------------------------------|------------|
| Semi-axe                               | 6355943    |
| Différence ou affaissement             | 20908      |
| Rayon à 45° de latitude                | 6366407    |
| Superficie du globemyriamètres carrés, | 5098857    |
| Volumemyriamètres cubes,               | 1082634000 |

(1) Tous les stades antiques sont des parties aliquotes exactes d'une circonférence de la terre, et lui attribuent une extension qui diffère de bien peu de celle que l'on trouve aujourd'hui à l'aide de meilleures méthodes. Selon Romé de l'Isle, le stade d'Érathosthène la donne de 57,066, ainsi que le stade nautique, l'olympique et l'égyptien; le stade philétérien 50,70. Seulement le pythique sait chaque degré de \$66. Le chaldéen était calculé 1,111 1/9 par degré, de sorte qu'appliqué au degré terrestre, il donne pour chaque degré

Serait-il possible que l'homme, s'il était né sauvage, se fût appliqué d'aussi bonne heure à ces profondes recherches, quand plus tard et dans des temps déjà historiques, il apprit à peine à satisfaire à d'urgents besoins? Serait-il possible qu'il fût parvenu par force d'intuition à découvrir ce que la science n'obtint qu'au prix d'énormes efforts, avec le secours d'observations longues et compliquées, de calculs très-subtils et d'instruments d'une extrême précision? Et pourquoi donc chez tous les peuples la contemplation des cieux, et l'art de supputer les jours, sont-ils considérés comme choses sacrées, gardées et réglées par les prêtres? Si nous observons que chez les nations les plus anciennes beaucoup de formules d'une haute science ont été conservées sans être comprises, souvent appliquées à faux, mêlées à des erreurs grossières, comme il arrive dans les merveilleux computs des Indiens et des Chinois (1), nous nous trouvons conduits à reconnaître dans ces fragments en désaccord, non les éléments homogènes d'une étude progressive, mais le rayonnement d'un foyer unique, les réminiscences d'un âge où l'homme, ayant peu ou point de besoins, pouvait se livrer uniquement à la contemplation, avec toute la vigueur d'une intelligence vierge, éclairée par de sublimes révélations. Les hommes, en se dispersant, emportèrent avec eux ces connaissances, ainsi que l'usage de solenniser l'époque des solstices et des équinoxes, la vénération du nombre douze et d'autres nombres calendaires. Leur propre génie et les circonstances y apportèrent par la suite diverses modifications. Bailly lui-même dut convenir de l'unique origine des sciences, bien qu'il la plaçât chez on ne sait quel peuple du lac Baïkal, sous le 50° degré de latitude, d'où elles passèrent aux Atlantides, habitant la partie submergée de l'Amérique et les côtes occidentales de l'Afrique; de là, elles seraient parvenues aux Éthiopiens, puis aux quatre nations les plus anciennes, les Indiens, les

57,002 toises 1 pied 9 pouces 6 lignes. On sait que la mesure des académiciens de Paris donne 57,075 toises par degré, à la latitude du 50°.

<sup>(1)</sup> Voy., pour les Chinois, Hermann, Joseph Schuidt, Uroffenbarung, oder die grossen Lehren der Christums, etc., c'est-à-dire la Révélation primitive, ou les grandes vérités du christianisme démontrées par les écrits et les documents des peuples les plus anciens, et particulièrement par les livres canoniques des Chinois. Landshut, 1834. Voy. aussi le présent ouvrage, liv, iv.

Perses, les Chaldéens et les Égyptiens (1): assertions gratuites.

Les preuves de cette unité d'origine se trouvent accumulées dans la ressemblance des édifices consacrés au culte, des institutions religieuses, des cycles de la régénération, des idées mystiques, et de la plus merveilleuse des inventions, l'écriture, dont les caractères, chez les peuples les plus éloignés, pourraient passer pour les variations d'une même forme (2). Qui osera rechercher la cause de telles ressemblances dans le profond mystère de la vie, et dans l'éternelle et secrète alliance de l'âme avec la nature?

Les Americains. Pour réfuter l'origine commune du genre humain, on ne manquait pas d'ordinaire de mettre en avant l'Amérique, et l'on soutenait qu'un continent aussi vaste, demeuré toujours inconnu au reste du monde et séparé de lui par tant de mers, ne pouvait avoir été peuplé que par des hommes nés sur le sol même.

Nous aurons à nous étendre ailleurs sur ce point. Il est vrai qu'au premier abord, en retrouvant un peuple dans des îles écartées, on serait porté à le croire une production spontanée du sol; mais si, à l'examen, on lui trouve un langage, des traditions, des coutumes conformes à celles d'autres nations, force est d'avouer qu'il y fut amené d'ailleurs, bien qu'on ignore comment. Tel est le cas de l'Amérique. Nous avons déjà dit un mot des ressemblances de conformation et de langage entre ses indigènes et les Asiatiques. Leurs traditions parlent de gens venus du dehors : dans l'histoire mexicaine, les Toltèques, les Sept Tribus, les Scheschénèques, les Aztèques, sont indiqués tous comme étrangers au pays; et les hiéroglyphes les représentent dans l'acte de traverser l'Ocean. Les analogies entre les Péruviens et les Mongols sont si nombreuses qu'un écrivain a soutenu, avec beaucoup d'esprit, que Mango-Kapac, fondateur de la dynastie et de la religion des Incas, était né d'un petit-fils de Gengis-Kan (3); tandis que d'autres, avec plus de raison,

<sup>(1)</sup> Histoire de l'astronomie et Lettres sur l'origine des sciences.

<sup>(2)</sup> DE PARAVEY, Essai sur l'origine unique et hiéroglyphique des chiffres et des lettres de tous les peuples. Il suppose que les Chinois ont conservé les anciens livres de Babylone, de la Perse et de l'Egypte. Voyez aussi Buttner, Vergleichungs Tafeln der Schriften verschiedener Völker. Goëttingen, 1771.

<sup>(3)</sup> RANKING, Recherches historiques sur la conquête du Pérou et du

le font venir du Thibet et de la Tartarie. Les Hottentots d'Afrique, les Guaranos du Paraguay, et les Californiens d'Amérique, en signe de douleur pour la perte d'un parent, se coupent le petit doigt (1). Croirons-nous qu'un usage si étrange soit né spontanément dans des pays si distants l'un de l'autre? Les Pastous américains ne se nourrissant que de végétaux, les Tlascaltèques qui croient à la métempsycose, les Péruviens qui ont une idée de la Trimourti, nous font penser aux Indiens. La division du temps en petites et grandes périodes diffère bien peu dans les méthodes chinoise, kalmouque, mongole, mantchoue, et dans celles des Toltèques, Aztèques et autres; elle est identique entre les Mexicains et les Japonais. Le zodiaque des Thibétains, Japonais et Mongols, porte les mêmes noms que ceux attribués par les Mexicains aux jours du mois : et là où les signes manquent dans le zodiaque tartare, les Sastras indiens y suppléent en plaçant les animaux célestes dans les positions correspondantes (2).

Les Aztèques, les Mittèques, les Tlascaltèques représentent, dans d'innombrables peintures, le déluge et la dispersion des peuples; le Mexicain Tezpi ou Coxcok vogue sur les eaux avec sa famille, les animaux et les plantes: puis, quand les eaux se retirent, il envoie au dehors un vautour qui ne revient pas, puis un second, puis un troisième, jusqu'à ce qu'un dernier lui rapporte un rameau vert dans son bec. Pour figurer la confusion des langues, ils ont représenté une colombe perchée sur un arbre et donnant aux hommes, jusque-là muets, un langage pour chacun, ce qui fait que les quinze familles se dispersent au loin (3).

Leurs hiéroglyphes exprimaient que « avant la grande inon-« dation, survenue 4008 années après la création du monde, le « pays d'Anahuac était habité par des géants (Tzocuillixèques): « ceux qui ne périrent pas furent transformés en poissons, moins « sept qui s'étaient réfugiés dans les cavernes. Les eaux une « fois apaisées, Xeloua, l'un de ces géants, surnommé l'archi-« tecte, s'en alla à Scioloulan, où, en mémoire de la montagne « Tlaloc, sur laquelle il s'était sauvé, il éleva une colline artifi-

Mcxique, faite au xine siècle par les Mongols, accompagnés d'éléphants. Londres, 1827.

<sup>(1)</sup> Forster, Voyage autour du monde, vol. I, p. 435.

<sup>(2)</sup> Voy. Humboldt, Vue des Cordillères, t. II.

<sup>(3)</sup> Idem.

« cielle en forme de pyramide. Il fit faire des briques dans la « province de Tlamanalco, au pied de la Sierra de Cocoti, et, « pour les transporter à Scioloulan, il disposa en file des hom- « mes qui se les passaient de main en main. Les dieux virent « avec courroux cet édifice, dont la cime devait aller toucher « les nues, et ils lancèrent le feu sur la pyramide; beaucoup « d'ouvriers périrent, et le travail resta inachevé (1). » Humboldt et Xoega remarquèrent une ressemblance évidente entre cette pyramide de Scioloulan et le temple de Bélus; elle est exactement orientée, et, comme celui-ci, elle servait aux prêtres mexicains pour les observations astronomiques.

Ajoutez à cela que les Mexicains, dès qu'il leur naissait un enfant, lui arrosaient le front avec de l'eau, et parfois le faisaient passer à travers la flamme. Ils peignaient Sinamati, mère du genre humain, dans le paradis terrestre, avec un serpent, et, derrière elle, deux fils se disputant entre eux; ils faisaient de petites idoles de pâte qui se distribuaient par petits morceaux au peuple réuni dans le temple; ils confessaient leurs péchés; ils avaient des couvents d'hommes et de femmes. Tant et de si singulières ressemblances ont fait soutenir dans un ouvrage remarquable que l'Amérique avait été d'abord peuplée par des Hébreux, puis par des chrétiens (2). Cet ouvrage est la collection des monuments mexicains, publiée par lord Kingsborough; monuments dans lesquels on voit représentés des personnages d'un tout autre caractère que l'Américain, offrant tantôt les types de l'Inde, tantôt ceux de l'Égypte. Le buste d'une prêtresse aztèque porte sur la tête la calantique, comme ceux d'Isis. On y retrouve les pyramides à assises nombreuses, avec des sépultures à l'intérieur, et surtout des peintures hiéroglyphiques. Cinq jours sont ajoutés à l'année mexicaine, comme les épagomènes à celle de Memphis. Dans les tombeaux des Incas on a découvert beaucoup de lampes et de vases peints qui ressemblent étonnamment à ceux des Égyptiens; quelques-uns ont des formes grecques; on en prendrait d'autres pour des amphores romaines (3). On est tellement surpris de semblables

<sup>(1)</sup> MS. existant dans la bibliofhèque du Vatican, copié par Pedro de los Rios, en 1566.

<sup>(2)</sup> A Aglio, les Antiquités du Mexique, vol. V1, p. 232-420. On sait cependant que les boudhistes pratiquaient des rites pareils.

<sup>(3)</sup> Elles sont possédées par M. Cooke de Barnes, en Angleterre. M. Kampe

conformités, qu'on se demande comment cette partie du monde a pu jamais se procurer de telles connaissances et de tels objets. Mais pouvons-nous espérer d'obtenir une réponse qui nous révélerait les temps les plus reculés, quand nous ne savons pas encore expliquer comment, dans un tarif de Modène de 1306, se lit, porté au nombre des marchandises, le nom Brésil; et comment, sur la carte géographique d'André Bianco, tracée en 1436 et conservée dans la bibliothèque de Saint-Marc à Venise, se trouve indiquée précisément sous le même nom de Brésil une île située dans l'Atlantique? Ce monde-là ne serait donc nouveau que pour nous qui ne le connaissions pas!

Il est certain que l'infortuné Montézuma, la première fois qu'il s'entretint avec Fernand Cortez, lui dit : « Nous savons « par nos livres que les habitants de ce pays et moi nous ne « sommes pas indigènes, mais que nous venons de très-loin. « Nous savons encore que le chef qui guida nos aïeux retourna « pour quelque temps dans son pays natal, et revint ensuite « pour y ramener ceux qu'il avait laissés. Mais il les trouva « mariés avec des femmes de ce pays, pères de nombreux en-« fants, et vivant dans des villes qu'ils avaient bâties; si bien « qu'ils ne voulurent pas obéir à leur ancien maître, qui s'en « alla seul. Nous avons toujours cru que ses descendants vien-« draient un jour prendre possession de nos contrées; mainte-« nant, puisque vous venez du côté où se lève le soleil, et que vous « me dites nous connaître depuis longtemps, je ne puis douter « que le roi qui vous envoie ne soit notre maître naturel (1). »

Nous sommes encore peu informés de ce qui concerne la Polynésie, dont on a plus songé à tirer sous le rapport com- Les Austramercial que sous le rapport scientifique; mais il est moins difficile de s'expliquer comment les Indiens s'y propagèrent d'île en île. Au fond d'une religion grossière outre mesure, on y retrouve l'idée d'une trinité que dans les Carolines on appelle Alouelap, Langueleug, Olisat. Parmi les Taïtiens, Tane ou Te Madua, père ou homme; Oro ou Mattin, dieu-fils ou sanguinaire; et Taroa ou Manou te ooa, oiseau ou esprit, offrent une

prit le dessin de vingt-deux de ces objets, qu'il croit y avoir été portés par les Phéniciens. Voy. Soc. of antiq. Londres, 1836.

<sup>(1)</sup> Première lettre de Cortez, §§ xxi et xxix. Klaproth, dans l'Asie polyglotte, soutient que les Tschouktchi viennent d'Amérique. Sans m'arrêter à le résuter, j'en sais mention comme un témoignage des correspondances entre le nord-ouest de l'Amérique et l'est de l'Asie.

ressemblance palpable avec la trinité indienne. Les Nouveaux-Zélandais, selon Lesson, de même que les autres Polynésiens, nomment leurs dieux Açouas; ils croient que les âmes des justes sont les bons génies, et que, sous le nom de Tiis, celles des méchants poussent l'homme au péché. Qui ne voudra reconnaître là les Assouras, génies de l'Inde antique, et les Daitias, ses démons?

Les traditions brahmaniques se montrent davantage parmi certaines tribus des Daïas plus civilisées que les autres. Elles divisent le temps en iogas, semblables aux périodes fabuleuses des adorateurs de Brahma, et dont les noms même se rapportent aux leurs; (car ils les nomment Chereta ioga, Diva Pera ioga, et enfin Cale ioga, la période présente. Durant les éclipses, qu'ils appellent par un mot sanscrit graana, ils croient qu'un dragon nommé Raou (parole également sanscrite) dévore la lune, et, pour l'effrayer, ils font un fracas étourdissant, absolument comme en usent les Chinois.

Nous avons rapporté tant de preuves de l'unique origine du genre humain, que nous croyons pouvoir négliger les objections partielles, en réfléchissant avec Bacon que l'harmonie des sciences, c'est-à-dire l'appui qu'elles se prêtent réciproquement, est la vraie et la plus prompte manière de renverser et d'écarter les obstacles de moindre importance; tandis que si l'on met en avant les axiomes un à un, il en arrivera comme du faisceau de flèches : ils plieront et rompront à qui mieux mieux (1).

Mais qu'on ne nous reproche pas de nous être trop arrêté sur ce point; il nous paraît d'une importance capitale, non-seulement dans l'ordre spirituel pour fournir la preuve du péché originel et, par suite, de la rédemption, mais encore dans l'ordre historique, puisque de cette connaissance dépend le fait de savoir si l'espèce humaine, ce mélange de tant de misères et de tant de grandeur, est déchue d'un paradis ou s'est élevée de la condition du singe; si nous devons rechercher seulement le développement de la matière dont le perfectionnement aurait produit toute chose, ou bien célébrer l'élévation successive de l'esprit, en croyant l'homme et l'humanité destinés à se racheter et à s'améliorer par le rétablissement de l'harmonie dans la conscience; si enfin ceux qu'une politique sans pitié appelle nos

<sup>(1)</sup> De Augm. scient., lib. vII.

ennemis naturels sont ou non nos frères. De là seulement nous pourrons déduire les règles de la justice qui doit être le fondement de l'histoire. Combien les jugements de l'historien ne seront-ils pas modifiés, si Moïse, Mahomet, l'empereur Christophe, Iturbide, Tamerlan, sont à ses yeux des êtres aussi étrangers que le renne ou l'éléphant! Quelle impression différente produiront sur lui les institutions de Manès et les poëmes de Calidase; les infortunes des Incas ou de Montézuma jetés au bûcher par les Espagnols; la triste condition des nègres dont les Anglais font trafic, s'il voit en eux des êtres d'une autre race que la nôtre!

## CHAPITRE IV.

## PREBIERS PAYS HABITÉS.

Mais il ne suffit pas que les faits prouvent que l'homme n'est pas un germe développé spontanément sous certaines zones; il faut les interroger encore pour savoir quel fut le lieu de son unique souche.

Celui qui voudrait connaître où le Nil prend naissance, devrait remonter son cours, demander de pays en pays de quel côté on y parvient, et, continuant à suivre ses sinuosités à travers les bois, les sables, les cataractes, s'approcher de sa source. Il faut en agir de même avec le courant des nations. Si l'on s'informe aux peuples de l'Europe de quelle partie du monde ils viennent, tous d'accord répondent, de l'Asie. Il en est beaucoup dont nous connaissons l'origine avec certitude : en étudiant les anciennes migrations et les débris des langues éteintes, non-seulement nous trouvons que les Celtes, les Cimbres, les Esclavons, les Gaulois, les Germains, les Lapons, les Finnois, viennent de l'Asie, mais nous pouvons assigner à chacun la contrée qu'ils habitaient autrefois sur les bords de la mer Noire, dans la Tartarie, sur le Gange, partout où se rencontre encore un vestige de leur idiome. Si nous ne pouvons pas en dire autant des autres, nous les voyons néanmoins se reporter tous vers l'Orient.

L'Afrique s'est tellement plongée dans la barbarie, l'Amérique resta si longtemps séparée du tronc principal, que l'on entrevoit à peine sa ressemblance avec ces deux rameaux. Nous

en avons cependant déjà signalé quelques traces, et le peu qui reste de leurs traditions indique une origine étrangère se reportant du côté de l'Asie.

Plus on observe d'ailleurs la gradation dans la couleur de la peau, plus on se confirme dans l'opinion que les Africains sont issus de l'Asie méridionale, de l'Asie orientale les Américains.

En Asie, au contraire, tout manifeste une extrême vétusté. Là nous apparaissent les langues les plus antiques, qui, sous des formes calmes et méthodiques, voilent la parole de l'ombre mystérieuse de l'hiéroglyphe et du symbole. A ces langues, comme à leur noyau commun, se rattachent celles du reste du monde. Informez-vous d'où fut tiré le moyen de fixer la parole, et la Grèce s'avouera débitrice envers l'Asie de l'alphabet qui engendra tous les autres. De là sont venus les chiffres numériques; de là, les connaissances astronomiques; de là, les germes de culture cachés dans les cosmogonies; de là, les doctrines philosophiques et religieuses qui éclairèrent ou éblouirent l'humanité: aussi est-ce là que, comme à la source, recouraient toujours les anciens sages.

Si de ces instruments de civilisation nous passons à la civilisation elle-même, nous la voyons d'abord apparaître en Asie, et de là se répandre sur le reste du monde; son premier signe est l'empire sur les animaux. Eh bien, la plupart de ceux qui maintenant obéissent à l'homme se trouvent à l'état sauvage au cœur de l'Asie. Les montagnes qui la traversent sont le pays originaire du buffle, du taureau, du musle dont dérive notre brebis, de l'onagre et du bouquetin, du croisement desquels est issue notre chèvre. Le renne bondit sur les hautes cimes qui bornent à l'orient la Sibérie et sur la chaîne des monts Ourals; le chameau erre dans les vastes déserts qui s'étendent entre le Tibet et la Chine; le porc se nourrit des glands que produisent les forêts de chênes dans la partie de l'Asie la plus tempérée; le chat y vit sauvage, ainsi que le chacal qui a produit notre chien.

L'homme emmena avec lui ces serviteurs qui l'aident à gagner son pain à la sueur de son front, ainsi qu'il y est condamné. Nous les retrouvons plus nombreux à mesure que nous nous approchons de l'Asie; ils diminuent à mesure que nous nous en éloignons. La Nouvelle-Guinée et la Nouvelle-Zélande ne possèdent que le chien et le pourceau; la Californie n'a que le chien; l'Amérique, toute vaste qu'elle est, n'a à elle que le guanaco et le lama; l'Europe elle-même ne possède en propre que quinze ou seize des espèces qui s'apprivoisent le plus avec l'homme, en y comprenant le rat et quelques autres familles de rongeurs: elle a tiré toutes les autres de l'Asie. C'est en Asie que les mêmes espèces se montrent dans toute leur beauté; il n'existe pas une contrée où le cheval s'élance aussi vigoureux qu'en Arabie pour lutter de vitesse avec le vent, où le chameau prête à l'homme d'aussi patients et utiles services. C'est à l'âne sauvage, à l'onagre du désert, que les poëtes asiatiques comparent les héros; la brebis et la chèvre d'Angola, l'argali, le bouc des bois, n'ont pas leurs pareils sur d'autres continents; là enfin, depuis des siècles, l'éléphant est soumis à l'homme.

Que l'on réfléchisse à ce que serait l'agriculture sans le bœuf et l'espèce chevaline, le désert sans le chameau, le Kamtchadale sans le chien, l'Arabe sans son coursier, quand c'est précisément au manque de chevaux que quelques uns attribuent l'infériorité de l'Américain; et l'on comprendra ce que vaut la conquête des animaux dans l'histoire de la race humaine.

Il ne faut pas négliger de remarquer que, depuis les temps primitifs, l'homme n'est parvenu à apprivoiser aucun autre animal, quelque effort qu'on ait employé dans le nouveau monde à l'égard de l'aï ou paresseux, du pouma, du schischi et du tapir.

Pour laisser à l'écart l'Amérique, où les lianes, en s'entrelaçant aux arbres séculaires, semblent opposer une barrière insurmontable à la civilisation et offrir un asile assuré au boa et à des monstres du même genre; pour ne rien dire de l'Afrique, où l'ardeur incessante du soleil et les plaines de sable à chaque instant soulevées par le simoun se jouent des efforts de l'homme, l'Europe elle-même, après les temps historiques, était encore inculte et couverte de forêts; les premières traditions nous y montrent partout des marais, des bêtes fauves, des reptiles, des broussailles impénétrables, vaste arène pour les travaux des Hercule et des Thésée qui lui venaient de l'Asie. Et puis combien sont en petit nombre les fruits que notre sol fournit naturellement! Tout y est artifice de greffe, de chaleur, d'engrais, tandis qu'en Asie le froment vient de lui même, d'elle-même s'y empourpre la grappe; l'olivier, le figuier, le mûrier, le cerisier, le pêcher, la canne à sucre, le caféier, l'oranger!, le grenadier, le noyer, le châtaignier y offrent en abondance des fruits exquis, de même que la rose, la renoncule, les fleurs les plus riches et les plus variées, y font assaut d'éclat et de parfum. Les Européens peuvent encore indiquer l'époque peu éloignée où ils firent l'acquisition de ces végétaux, en les tirant du même sol auquel ils devaient déjà les dieux ou les symboles dont ils avaient peuplé le firmament, et la manière de diviser et de calculer le temps.

Les pyramides d'Égypte ont cessé de nous paraître les monuments les plus antiques, depuis que l'attention de l'Europe s'est portée sur les ruines de Persépolis et les immenses hypogées de l'Inde, qui prouvent combien les arts et les sciences étaient cultivés de bonne heure dans ces contrées. Quels hommes devaient donc être ceux qui élevaient ou creusaient de semblables édifices! Quelles nations que celles où chantaient David, Viasa, Homère! Quelle vigueur d'intelligence pour inventer ces systèmes de philosophie où l'on retrouve le germe, soit appliqué aux faits, soit voilé par des fictions et des emblèmes, de toutes les brillantes hypothèses, subtilités métaphysiques et théories ingénieuses que les savants et les hommes d'État ont pu imaginer dans la suite! Pourrons-nous donc voir là les informes essais d'une génération qui vient de se dresser sur ses deux pieds, de dépouiller les habitudes du singe et d'abandonner les bois où elle naquit?

Le luxe oriental et son résultat, le despotisme oriental, remontent à l'antiquité la plus reculée. La constitution millénaire de la Chine demeure si solide et si ferme, que ses vainqueurs eux-mêmes courbent sous son joug leur front farouche. Les cultes de l'Inde conservent encore les traces de l'organisation civile et religieuse qui, durant tant de siècles, régit le peuple le plus doux. La solidité et la durée qu'il cherchait dans ses monuments comme dans ses institutions ressemble à la confiance virginale de l'adolescent qui construit pour un long avenir. A peine l'histoire commence-t-elle à bégayer, que nous rencontrons sur le Tigre, sur l'Euphrate, dans les montagnes de la Médie ou sur les rives du Nil, des monarchies, ou pacifiques, ou guerrières : elles se mêlent ensuite aux vicissitudes des nations de l'Occident, et prolongent leur influence jusque sur la civilisation moderne. Sur les hauteurs même de la Tartarie, la liberté sans frein des hordes se combine avec le despotisme des kans, qui est la forme de la féodalité la plus ancienne. Enfin le gouvernement monarchique est implanté depuis

tant de siècles dans l'Asie, l'idée en est devenue si naturelle, que le roi de Siam ne put s'empêcher de rire lorsqu'on lui dit que les Hollandais vivaient sans roi. On rencontre ce mode de gouvernement dans les autres pays à mesure qu'ils se rapprochent de l'Asie; la tyrannie qui pèse sur les lieux où l'Afrique confine avec elle va se perdant jusque dans le gouvernement patriarcal parmi les habitants de la Cafrerie. Il en est de même dans l'Océan méridional; le luxe, les arts, les manufactures, la monarchie, s'y montrent d'autant plus qu'on avance davantage vers l'Asie. L'Amérique, à ses extrémités, ne connaît pas le gouvernement d'un seul, tandis que le bras de l'étranger l'avait imposé au Mexique et au Pérou.

Ni l'Amérique, avec ses volcans encore ardents, avec ses plaines encore marécageuses, ni l'Afrique, dont les déserts de sable furent bien tard abandonnés par les eaux, ne peuvent prétendre avoir donné le premier asile au dernier produit de la nature, produit privilégié qui forme le sommet de l'immense pyramide de la création. Comme tel, l'homme devait être placé au centre des pouvoirs organiques les plus efficaces; dans un pays où les œuvres de la nature fussent moins rares et plus parfaites; où s'étendit le plus vaste continent à l'entour des montagnes les plus élevées; en un mot, dans le cœur de l'Asie.

Que si nous consultons les Asiatiques eux-mêmes, ils reporteront leur origine vers la contrée qu'environnent la mer Caspienne, la Méditerranée, les golfes Persique et Arabique. Les Chinois placent leur origine dans la province de Schensi, au nord-ouest; les Indiens, au nord des monts Himalaya, c'est-àdire dans la Bactriane, limitrophe à la Perse, qui confine avec le pays central. La Mésopotamie est la contrée la plus méditerranée; et les eaux du déluge durent en se retirant la laisser riche de principes nourriciers, d'où lui vint cette fertilité que de longs siècles ont ensuite épuisée.

## CHAPITRE V.

## Premières sociétés.

D'après ce que nous avons exposé jusqu'ici, l'opinion de ceux qui ont supposé que l'homme était né avec la seule sensation, et que le hasard et la nécessité l'ont tiré de l'inertie stupide dans laquelle il sommeillait, ne saurait nullement se soutenir. L'homme, à l'état de brute, n'aurait jamais inventé, sous l'aiguillon des besoins renaissants, que ce qui aurait importé à leur satisfaction. Comment donc, au contraire, trouvons-nous si communes chez lui les idées religieuses? La langue qui exprime celles-ci est chez tous les peuples la plus ancienne. C'est à un culte que se rapportent les informes ébauches de civilisation que nous rencontrons parmi les barbares : ils accompagnent d'un hymne les danses et les chants de leur solennités, hymne souvent incompris et fondé le plus généralement sur les souvenirs d'un monde primitif.

Non, l'homme ne pouvait s'élever à la raison que par la parole, ni acquérir cette parole sans observer l'unité dans la multiplicité, l'invisible dans le visible, l'effet dans la cause; c'est-àdire sans faire usage de la raison, cercle vicieux qui se présente chaque fois que l'on réfléchit sur les débuts de l'humanité. Il se reproduit dans l'idée d'un contrat social, par suite duquel les hommes, partant d'une existence pareille à celle de la brute, seraient parvenus à vivre en communauté. S'il en avait été ainsi, pourquoi ne rencontrerait-on plus une seule nation sans langage, sans raison, sans morale? Tout au contraire, pas une histoire qui ne montre que l'homme les a toujours possédés, quoique plus ou moins développés; nous devons donc croire qu'ils forment le fond et l'essence de sa nature, antérieurs à la raison spéculative, qui jamais n'aurait pu trouver un archétype pour les cas pratiques.

Comment, en vérité, les liens du mariage et de la paternité pouvaient-ils devenir des devoirs avant que l'homme comprît le bien qui en dérive et les moyens d'y atteindre? Comment celui qui ne les aurait jamais éprouvés concevrait-il les avantages de la société? Pour que les hommes s'accordent entre eux et arrêtent un pacte social, force leur est de posséder un langage commun pour s'entendre, et des formes de conventions, d'assemblées, de représentation; c'est-à-dire d'être déjà réunis en société. De quel droit ensuite cette poignée d'hommes auraitelle pu obliger l'entière succession du genre humain? Si tout n'était fondé que sur des emblèmes variables et de mobiles abstractions, quelle sanction donnaient-ils à leur pacte? S'ils le conclurent pour obtenir le bonheur, ne pourrions-nous, d'un droit égal, lorsqu'il vient à nous peser, nous en dégager et reprendre notre liberté?

Mais l'homme est-il libre dans les forêts où il n'a pas de compagnie, où il ne peut dès lors exercer ses affections, ni même sa raison qui ne se développe que dans la société et par la société? Peut-il être libre quand tous ont droit sur tout, ce qui rend la guerre perpétuelle? Peut-il être libre là où les forces de la nature qu'il n'a pas appris à dompter l'entravent à chaque pas?

Que si les bois et les cavernes, les amours errants et la vie sauvage sont l'état naturel de l'homme, il faudra considérer comme un mal cette déviation nommée société et progrès : la science et l'art, au lieu de tendre à ennoblir l'existence et à rendre plus douce l'association civile, devraient s'appliquer à ramener l'homme à son état primitif, c'est-à-dire à la nature et à la liberté; conséquence tout à fait logique, dont l'absurdité suffirait pour démentir le principe, comme elle suffit à l'histoire pour nier que l'homme ait inventé le langage, la religion, la morale.

L'homme créé dans l'Éden eut pour tâche de le garder et de le cultiver: ainsi la lutte et le travail furent sa première destination. A titre de châtiment, le travail et la lutte devinrent plus pénibles quand s'est introduit le péché: châtiment paternel toutefois, car le travail contribue à la santé et au bien-être; il perfectionne l'homme, lui donne la conscience de son être et de ses forces, en les concentrant pour se procurer un état meilleur, pour jouir de ce bonheur qui consiste dans un sentiment calme, bien plus que dans de bruyantes conquêtes. Ce passage supposé de la vie pastorale à l'agriculture, et de là à l'industrie, au commerce, ne s'accorde pas mieux avec l'histoire, qui nous présente l'homme pasteur et agriculteur quand il vient à peine d'être contraint de vivre à la sueur de son front. Le fratricide entraîna les Caïnites loin des tentes patriarcales,

ils multiplièrent, ils bâtirent des villes où s'accrut l'industrie, au point que la sixième génération, depuis le meurtrier, cultivait les arts métallurgiques et connaissait les instruments de musique. Le genre humain ayant été ramené ensuite par le déluge à une seule famille, les arts primitifs se conservèrent chez elle. Noé fut cultivateur et artisan. Mais, comme ses descendants se dispersèrent sur la surface de la terre, leur industrie varia selon les lieux, en subissant la loi de la nécessité, et en négligeant ce qui n'était pas immédiatement utile. C'est pourquoi nous voyons le Nègre s'élancer sur les arbres les plus élevés et gravir les plus rudes rochers; le Groenlandais harponner le poisson d'un coup inévitable; le Samoyède lutter avec l'ours blanc; l'habitant des Canaries poursuivre le chamois de ravin en ravin; la Thibétaine conduire l'étranger sur les plus hautes cimes; tous enfin s'adapter à ce qu'exige le sol sur lequel ils se fixèrent. Ceux qui ne voient d'autre beauté que celle des animaux se tatouent le corps, se mettent une queue, des cornes; une crête; le chasseur se revêt de peaux; l'Américain se pare des plumes de ses oiseaux, auxquels la nature prodigua tant d'éclatantes couleurs en compensation du chant qu'elle leur refusait; l'habitant des îles Mariannes apprend à tisser l'écorce des arbres. Quelle différence, d'autre part, entre le commerce des Anglais et celui des Chinois, entre le Lapon faisant pattre ses rennes, l'Arabe ses chameaux, le Péruvien ses lamas, et le Mongol ses cavales!

Ainsi les diverses industries naquirent et s'accrurent en raison des lieux; mais l'agriculture fut celle qui introduisit les plus grands changements dans la constitution morale. L'homme, voulant, lorsqu'il a cultivé un champ, en suivre de l'œil les espérances, se construit tout près une demeure; alors ce sentiment si impérieux que nous nommons l'amour de la patrie se fait jour, et la stabilité du foyer donne origine à l'association civile.

Gouverne-

Lorsque Adam, en voyant la compagne que Dieu lui avait ment patriar- formée, s'écria: « Voilà maintenant l'os de mes os et la chair « de ma chair: celle-ci s'appellera d'un nom qui marque l'homme, « parce qu'elle a été prise de l'homme : c'est pourquoi l'homme « quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils « seront deux dans une seule chair, » alors fut posée la première pierre de l'édifice social qui se maintint à travers tous les siècles et toutes les révolutions; la famille devint la base de

toutes les sociétés, de manière qu'elles durent prospérer ou languir selon que la famille était affermie ou dissoute.

Une autorité établie au milieu de ces associations est un fait naturel encore plus qu'une nécessité. Le père gouverne sa nombreuse descendance sans magistrats ni bourreau, mais de conscience, et par la force du respect, de la gratitude, de la conviction. Croyant en Dieu, tous le servent dans leur prochain; la fidélité de la femme produit les ineffables joies du mariage et les affections qui en dérivent; l'amour de la famille est vif, surtout chez les mères; et les amitiés sont d'autant plus vives que les besoins sont plus urgents. A la famille se rattache la propriété, celle-ci au sol, et le sentiment domestique s'étend à la tribu.

L'idée d'un pouvoir héréditaire, absolu, sur les biens et sur la vie, ne pouvait naître dans les esprits tant que dura le pouvoir patriarcal. Lors même qu'il cesse, quand l'association tient, soit à un pacte, soit à une fonction confiée à un seul ou à plusieurs, l'autorité héréditaire est inconnue. Une troupe de chasseurs se réunit pour une expédition; elle a besoin d'un chef; on choisit le plus adroit, auquel on obéit parce qu'on y trouve de l'avantage : de même dans les contestations on s'en rapporte au plus sage et au plus honnête. Peut-être laisserat-on l'autorité à ce juge, à ce chef tant qu'il vivra, mais jamais le droit de la transmettre par héritage. La force des conquérants, les vices des vaincus, les passions, l'éducation, le droit divin, donnèrent des maîtres à l'espèce humaine dans les âges successifs; mais la Providence mit la félicité de l'homme au-dessus de pareils accidents, le pauvre pouvant être heureux dans sa misère, l'esclave libre dans les fers, et chacun pouvant poursuivre, dans quelque condition qu'il fût placé, le perfectionnement individuel et général. Alors l'autorité patriarcale se reproduisit dans l'autorité métropolitaine, qui donna à une cité la suprématie sur beaucoup d'autres cités, de même qu'un père était le chef de plusieurs familles.

Quelques-uns ont cru que Dieu avait établi la servitude lorsque Noé, maudissant Chanaan, lui dit : « Que tu sois l'esclave de Japet. » Mais ici est indiquée une dépendance par la domination, non une infériorité de nature telle que les anciens l'entendaient dans l'esclavage. Cet horrible abus de la force ne put nattre que de la violence tyrannique des conquérants, qui, se faisant un droit de la victoire, se crurent autorisés à exterminer les vaincus, ou à les conserver (servare) pour leur propre utilité.

Les principes politiques d'après lesquels se régissait la société humaine, encore réunie dans les plaines de Sennaar, étaient donc fort simples. A la suite d'une multiplication rapide, elle pensa à construire une centralité sociale, qui réunit dans un but commun les efforts des tribus : mais l'égoïsme prévalut, la tour de l'union devint celle de la confusion, les peuples se divisèrent, et Dieu mit entre eux une nouvelle distinction par la diversité des langues.

Les descendants industrieux de Cham peuplèrent la Syrie, l'Arabie, quelques contrées entre l'Euphrate et le Tigre, et par l'isthme de Suez ils pénétrèrent en Afrique. Ils possédaient la science, ils connaissaient les arts; mais une très-grande dépravation morale et intellectuelle les fit déchoir rapidement.

La race de Sem demeura en Asie, entre l'Euphrate et l'Océan indien, d'où elle s'étendit sur une partie de l'Assyrie et de l'Arabie, à l'occident de ce fleuve; plus tard, elle pénétra dans l'Amérique par la même voie que prennent chaque année les Kiouskis pour porter la guerre contre les Américains de la côte nord-ouest (1). Les Sémites, dès les temps les plus reculés, se montrèrent plus éclairés, et conservèrent les traditions des patriarches, tant par rapport à la science humaine que pour les dogmes religieux.

Plus grossière, mais moins corrompue, la descendance de Japet, qui put participer aux avantages des peuples parvenus à une civilisation plus rapide, se dirigea vers le Nord, occupant les îles de la Méditerranée, puis l'Europe.

Mais, de même qu'au commencement la matière luttait et se mélangeait avant d'acquérir l'ordre actuel, ainsi les hommes passaient de contrée en contrée avant de trouver une demeure stable: dans ces trajets ils se mêlèrent de telle sorte que l'histoire ne réussit pas toujours à les distinguer; elle y parviendra mieux à mesure que s'éclaircira pour elle l'Asie antique, immense hiéroglyphe dont si peu de traits nous ont été jusqu'ici révélés.

Si nous voulons néanmoins appliquer à l'histoire les recherches linguistiques dont il a été parlé précédemment, nous verrons, de la Mésopotamie et des chaînes de l'Himalaya, des

<sup>(1)</sup> Humboldt, Essai politique sur la Nouvelle-Espagne, vol. II, p. 502, in-8°.

monts Altaï et Ourals, descendre par les deux versants opposés, la race blanche vers l'occident, la race jaune vers le levant, et celle-ci se subdiviser dans les régions du sud-ouest, de l'ouest et du nord-ouest; l'autre dans les régions de l'est, du nord-est et du sud-est.

Les blancs de la région sud-ouest furent appelés Indo-Euro-Pérns; lignée immense s'étendant de la mer des Indes à l'Atlantique, de Ceylan à l'Irlande. Une portion de celle-ci peupla l'Inde, et de cette portion sont descendus les Bengaliens modernes, les Scheiks, les Marattes, les habitants du Malabar, de Tamoul, les Télingiens, les Mongols, les Indo-Turcs, les Zingris, les Cingalais, les habitants des Maldives; tandis qu'une autre portion habita la Perse et produisit les Parsis et les Parthes antiques, les Guèbres modernes, les Persans, les Curdes, les Buckarésiens, les Afghans et les Belusques, sur les confins de l'Inde, ainsi que les Ossètes du Caucase (1).

A l'occident de l'Asie, entre l'Euphrate et la mer Rouge, le golfe Persique et la Méditerranée, s'était fixée la race sémitique ou chaldéenne, déjà partagée en quatre rameaux : celui des Assyriens, auquel appartenaient les pasteurs de la Chaldée, les guerriers de Babylone et de Ninive, les Mèdes et les Syriens; celui des Hébreux, qui comprenait les Chananéens, les Phéniciens et les Carthaginois; enfin ceux des Arabes et des Abyssiniens.

Des monts Altaï au Caucase se répandirent plusieurs races qu'on pourrait nommer caucasiennes, parmi lesquelles la race turque est la plus puissante; l'arménienne s'établit entre l'Euphrate et la mer Caspienne; entre celle-ci et la mer Noire, la géorgienne.

Sur le versant opposé de l'Himalaya, en tête de toute la race jaune ou des Indo-Chinois, se trouve la population de la Chine, autour de laquelle se groupent les Thibétains, les Birmans, les Péguans, les Siamois, les Anamites; sur les rives de la mer Jaune, les Coréens et les industrieux Japonais.

A l'orient de l'Asie errent les Tartares, divisés en deux familles, celle des Mongols, effroi de l'Asie et de l'Europe, et celle des Tonguses; les uns nomades, même aujourd'hui sous

<sup>(1)</sup> ADELUNG, Mitridates. — BALBI, Atlas ethnographique. — KLAPROTH, Asie polyglotte, p. 42. — EICHOFF, Parallèle des langues de l'Europe et de l'Inde. Paris, 1836.

la domination de la Russie, les autres maîtres de la Chine sous le nom de Mantchoux.

Au milieu des glaces du nord-est s'est établi le groupe SIBÉ-RIEN, dans lequel se distinguent les Samoyèdes sur les bords de la mer Glaciale, les tribus des Corièques, des Génisséens, des Kamstchadales et des Couriliens à l'extrémité orientale du globe.

L'Europe est la terre destinée par la prédilection de la Providence au développement des germes de la civilisation que lui a apportés l'Asie. Les Ibères, nation différant de l'indienne et tenant de la sémitique, occupèrent à une époque très-reculée la péninsule la plus occidentale, où ils arrivèrent par mer, venant peut-être de l'Italie, où ils auraient précédé les Celtes et les Pélasges. D'eux sortirent les Turdetans, les Lusitaniens, les Cantabres d'Espagne, les Aquitains de la Gaule, les Liguriens d'Italie, et les Basques, qui seuls en conservent le langage.

Avant la famille indienne, les Celtes pénétrèrent en Europe, en traversant la forêt Hercynienne, et, sous le nom de Gaulois et de Cimbres, s'arrêtèrent dans la Gaule : les premiers y donnèrent origine aux Èques, aux Séquaniens, aux Avernes, et se répandirent ensuite en Italie sous le nom d'Ombriens, et dans la Grande-Bretagne sous celui de Gallois : les seconds, prenant les noms de Boïens, de Belges, d'Armoriques, de Bretons, repoussèrent vers le nord les habitants primitifs, jusqu'à ce que, subjugués à la fin, il n'en resta que des débris chez les Gallois d'Écosse et d'Irlande, et chez les Bretons du pays de Galles et de la Bretagne française.

Dans l'Europe méridionale, entre les Alpes et l'Ems, la Méditerranée et la mer Noire, et sur le littoral de l'Asie Mineure, une nation indienne désignée sous le nom de Thrace Pélasgique ou Romane établit sa demeure. Franchissant le Taurus, une partie de cette nation occupa dans l'Asie Mineure la Phrygie, la Lydie, la Troade, et, après avoir passé le Bosphore, s'arrêta en Thrace, tandis que l'autre partie plus ancienne, en traversant la Thessalie, venait se fixer dans la Grèce et dans le Péloponèse sous le nom de Pélasges et d'Hellènes, puis sous ceux d'Éoliens, d'Ioniens, de Doriens et d'Achéens; elle s'étendait ensuite dans les îles et sur le continent de l'Italie, où déjà d'autres membres de la même famille avaient porté la civilisation sous le nom d'Osques, de Toscans, de Latins, tous réunis enfin sous les étendards et le nom de Rome.

Les Indo-Persans, qui vinrent en Europe à la suite des Celtes, y arrivèrent par le Caucase : une partie, en remontant le cours du Danube, s'établit au centre de la Germanie, et forma les tribus guerrières des Teutons, des Suèves, des Francs, des Allemands; l'autre partie, côtoyant l'Elbe, produisit celle des Saxons, des Frisons, des Lombards et des Anglais; la troisième partie donna origine aux Scandinaves et aux Goths, le long de l'Oder.

La famille slave était aussi d'origine indienne; il paraît qu'elle entra en Europe peu après les Indo-Persans, qui composèrent la famille germanique, et qu'elle occupa au fur et à mesure les territoires que celle-ci abandonnait, jusqu'à ce qu'elle se déployât dans les vastes plaines qui s'étendent des monts Krapaths aux Poïa et de la Baltique à la mer Noire. Vaincue ensuite et repoussée, elle se replia vers l'orient avec les tribus des Sarmates, des Rossolans, des Tzèques, des Venèdes, des Pruczes. Elle est réduite aujourd'hui à trois branches principales, qui sont : les Russes et les Illyriens, les Polonais, Bohémiens et Vendes, les Lettons et Lithuaniens.

La race ouralienne, étrangère à l'Inde et parente des peuples du nord-ouest de l'Asie, refoulée par les populations slaves vers le nord, déboucha au moyen âge sous les noms de Huns et de Hugres. On la distingue aujourd'hui en quatre branches: Finnoise dans l'Esthonie et la Laponie; Magiaire ou Hongroise à l'extrémité de l'Allemagne; Tchermisse sur les rives du Volga, et Permienne près les monts Ourals.

La civilisation des anciens Egyptiens, qui survivent aujourd'hui dans les Cophtes, est analogue à celle des Indiens et des Chaldéens: les Abyssiniens ont adopté un dialecte arabe; et la famille Berbère recueille les débris des anciens Maures, Numides, Cyrénéens et Carthaginois. L'Afrique centrale est encore si peu connue qu'il n'est pas possible d'en déterminer les familles et de suivre leur marche. Dans la partie orientale, tout le long de la mer Indienne, des sources du Nil au cap Sofala, nous connaissons deux familles: celle des Gallas, qui dominent à cette heure en Abyssinie; et celle des Motapas, sur les côtes du Zanguebar, de Mozambique et de Monomotapa. La partie méridionale comprend aussi deux familles, les Cafres et les Hottentots.

Deux races distinctes occupent l'Océanie : la noire, ressemblant à l'africaine; et la brune, plus rapprochée de l'Asie, ap-

partenant à la grande famille qui s'étendit d'un pôle à l'autre.

Les Indo-Européens dominent aussi sur le grand continent de l'Amérique, exterminant de plus en plus les indigènes et y transplantant les Nègres, plaie honteuse et peut-être incurable dans ces contrées.

Telle est la filiation des peuples dont nous avons entrepris de retracer et de suivre la marche progressive dans les voies de la Providence. Nous avons expliqué les raisons qui nous ont fait un devoir d'insister sur les commencements que d'ordinaire les historiens esquissent rapidement, et nous avons aussi déduit nos preuves pour confirmer humainement des dogmes d'un ordre plus élevé. Mais, s'il est des esprits auxquels nos raisons et nos preuves ne paraissent pas assez convaincantes, nous leur rappellerons que, suivant les anciens livres des Parsis, quand le sage Zoroastre interrogea la Divinité sur l'origine et sur la fin des choses, la Divinité lui répondit : fais le bien, et acquiers l'immortalité.

## LIVRE II.

### DE LA DISPERSION DES PEUPLES AUX OLYMPIADES.

#### SOMMAIRE.

De l'Asie en général. — Premières monarchies. — Hébreux. — Leur histoire — leur législation — leur littérature. — Inde. — Institutions. — Opinions. — Sciences. — Égypte. — Son histoire — ses coutumes. — Sciences et beauxarts en général. — Phéniciens. — Commerce des anciens. — Grecs. — Leurs temps héroïques. — Des religions. — Lycurgue.

# CHAPITRE PREMIER.

#### L'ASIE.

L'Asie, berceau du genre humain et de la civilisation, est la partie du monde la plus étendue et la plus favorisée de la nature : elle occupe une superficie de 933,350 myriamètres carrés (2,100,000 lieues) entre le 24° et le 172° de longitude, entre l'équateur et le 17° de latitude boréale. Elle est un peu plus grande que l'Amérique, dont le détroit de Baring la sépare au nord-est; d'un quart plus vaste que l'Afrique, à laquelle la réunit l'isthme de Suez; et quatre fois plus grande que l'Europe, dont elle est divisée par la Méditerranée, la mer Noire, l'Archipel et les monts Ourals. Elle a, au sud, les nombreuses îles de la Polynésie; d'autres îles volcaniques lui font face à l'orient et dans la mer des Indes, variant de nature selon les eaux qui les environnent et selon leur position.

D'amples bassins s'ouvrent à son centre, quelques-uns d'eau salée, comme la mer Caspienne, d'autres bitumineux, comme le lac Asphaltite. De grands fleuves la sillonnent, des golfes profonds s'enfoncent dans les terres, et la découpure variée des côtes rompt la monotonie des plaines en facilitant les communications. On compte parmi ses fleuves l'Irtich, le Jéniséï, la Lena, qui traversent la Sibérie pour se jeter dans la mer Glaciale, et qui étaient inconnus aux anciens. Mais le Tigre,

Pesition.

Eaux.

l'Euphrate, l'Indus et le Gange, qui du Taurus se dirigent vers le golfe Persique et vers la mer des Indes, étaient célèbres dans l'antiquité: le Volga (Rha), l'Oxus (Gihon), et l'Iassarte (Sir Darja), qui ont leur embouchure dans la mer Caspienne; l'Ho-Hang, le Hiang-se-Klang, qui, de la Chine descendant à l'océan Pacifique, traçaient les limites des anciennes nations et les voies de leur commerce.

Montagnes.

Deux grandes chaînes de montagnes, dans le sens de l'équateur, divisent l'Asie en trois sones. La première est celle des monts Altaï, qui, au-dessus de la mer Caspienne, longent la Sibérie jusqu'à l'Océan, et auxquels nous rattachons les monts Ourals; hien que de récentes découvertes aient démontré qu'ils en sont tout à fait indépendants (1). Plus au midi se dresse le Taurus, qui part de l'Asie Mineure, et, atteignant en Arménie sa plus grande élévation, se ramifie dans la région du Caucase, puis traverse les pays à l'orient de la mer Caspienne, la Perse septentrionale, l'Hyrcanie, le territoire des Parthes, la Bactriane jusqu'aux confins de la Sogdiane, ou, comme on l'appelle aujourd'hui, la Grande-Bucharie: là, se partageant en deux et embrassant le plus vaste plateau de la terre, c'est-à-dire le désert de Chamo ou de Cobi, il prend au nord le nom d'Imaüs ou de Belurdag, et coupe le pays d'Eygur, la Mongolie, la Songarie jusqu'aux confins de la Sibérie, tandis qu'au sud-est il côtoie l'Inde septentrionale, traverse le grand et le petit Thibet, et se perd en Chine dans la mer Pacifique, après avoir porté les noms de Muttag, de Candahar ou Paropamise, et d'Himalaya, qui rappellent les plus hautes cimes du globe.

Division.

Des trois zones que nous avons dit formées en Asie par ses montagnes, celle du nord ou la Sibérie, entre les monts Altaï et la mer Glaciale, peut se dire inconnue aux anciens, bien que plus peuplée alors qu'elle ne l'est aujourd'hui. La deuxième est la région qui se trouve entre les monts Altaï et le Taurus, région la plus élevée du globe, et parallèle à la nôtre, mais en majeure partie aride et stérile, dénuée de forêts, n'offrant guère que des pâturages au Mongol, au Kalmouk, au Songar, dont les hordes errantes conduisent leurs troupeaux là où la verdure, les eaux ou leur caprice les attirent.

Entre ces peuples nomades encore et ceux des contrées plus

<sup>(1)</sup> Humbolur, Fragments de géologie et de climatologie asiatiques. Paris, 1831.

méridionales, qui étaient civilisés dès les premiers siècles, une division est tracée par le 40° parallèle qui sépare le Caucase de l'Arménie, la Grande-Bucharie de la Bactriane, la Chine de la Tartarie chinoise. Dans cette troisième zone, qui s'étend jusqu'au tropique, d'où les deux grandes Péninsules indienne et arabique se prolongent vers l'équateur, se trouve la contrée la plus privilégiée de la nature. Là, les exhalaisons d'une mer tranquille, l'abri des montagnes, l'abondance des eaux courantes, le retour régulier des vents, produisent la température la plus douce. Les arbres et les végétaux les plus précieux y prospèrent; les oiseaux et les insectes y étalent le luxe d'une beauté resplendissante; le cotonnier et le ver à soie y prodiguent leurs tributs à l'homme pour ses vêtements, comme les mines et les rochers, l'or, les perles, les pierreries et les diamants pour sa parure.

L'Indus divise l'Asie méridionale en deux parties, l'une descendant vers l'Océan, l'autre vers la Méditerranée; cette dernière, sur laquelle l'histoire fixe ses premiers regards, peut être de nouveau subdivisée selon qu'elle s'étend en deçà de l'Euphrate, ou entre l'Euphrate et le Tigre, ou entre le Tigre et l'Indus.

En deçà de l'Euphrate, nous rencontrons la péninsule de l'Asie Mineure (Natolie), avec les îles de la côte, la Syrie, la Phénicie, la Palestine, l'Arabie. Entre l'Euphrate et le Tigre s'étendent la Mésopotamie, l'Arménie, la Babylonie; entre le Tigre et l'Indus, l'Assyrie, la Susiane, la Perse, la Caramanie; le long du golfe Persique et de la mer des Indes, la Gédrosie, la Médie, l'Arie, l'Aracosie, la Parthie, la Bactriane, la Sogdiane.

A l'occident de l'Indus, ce qu'on appelle proprement l'Inde comprend, en deçà du Gange, la région située entre ces deux fleuves, la péninsule du Malabar, l'île de Taprobane ou Ceylan; et, au delà du Gange, le pays des Seris, le plus lointain dont les anciens eussent connaissance; car nous démontrerons que la Chine était entièrement ignorée d'eux.

En ajoutant à ces pays l'Égypte, si conforme à l'Asie par sa nature, nous aurons tracé le terrain sur lequel se passe l'histoire des siècles les plus reculés.

L'Asie est soumise, par sa vaste étendue, à la plus grande variété de climats. La partie orientale est généralement humide, sous un ciel orageux et souvent chargé de brouillards, au milieu de montagnes alpestres, de plaines marécageuses et

Climat.

de fleuves d'un cours très-long. La partie occidentale est, au contraire, sèche et presque aride; son atmosphère est d'une sérénité constante, les vents y sont très-réguliers, les plateaux presque aussi élevés que les montagnes auxquelles ils s'appuient, les rivières peu nombreuses, les lacs multipliés. Le voisinage de l'Afrique la rend plus chaude, tandis que la partie orientale, en se rapprochant du nord, devient extrêmement froide, à cause des monts, des mers, des brouillards et des vents qui soufflent du pôle sans rencontrer aucun obstacle.

Il semble donc que l'Inde, jardin de délices, la Sibérie glacée, les steppes élevées de la Mongolie, la froide Tartarie chinoise, les pâturages de l'Assyrie, les forêts sauvages de la Parthie, les immenses prairies entre l'Euphrate et le Tigre, aient reçu de leur propre nature la propriété de renfermer l'histoire de leurs habitants dans un cercle défini; de même que le Chinois paraît prédestiné à voguer sur ses innombrables canaux, l'Indien à employer l'éléphant à la guerre et dans ses travaux, l'Arabe à se servir du chameau dans ses courses aventureuses à travers le désert.

L'immobilité de la nature physique, l'alternative régulière des saisons et des vents, la culture uniforme, la monotonie du genre de vie, s'impriment sur le caractère moral, en reproduisant toujours les mêmes sensations, les mêmes idées. C'est pour cela que le Mongol et le Tartare sont nomades et vagabonds de temps immémorial, que le Maratte est indomptable, l'Indien heureux de sa paresse, comme le Chinois de son industrie; et tous si opiniâtrément attachés à leurs usages, que dans leur manière d'être actuelle on peut lire leurs institutions vieilles de trois mille ans.

Dans l'Asie centrale surtout, l'espèce humaine est dans toute la fleur de sa beauté, comme un fleuve coule plus pur près de sa source. Les naturels des deux rives de la mer Caspienne, proportionnés dans leur stature, et bien constitués, offrent d'admirables formes, qui ont même modifié celle des peuples envahisseurs. Ainsi les Turcs, de contrefaits qu'ils étaient, y devinrent beaux; ainsi les femmes circassiennes, aux irrésistibles attraits, aux sourcils bien marqués, aux yeux noirs, aux petites bouches, au front uni, au menton arrondi, améliorèrent la race difforme des Perses.

Dans le voisinage de la Méditerranée, à la pureté des formes se joint encore la plus fine intelligence : aussi, en même temps que de douces brises répandent sur leur existence la joie et le bonheur, les hommes y exécutent des travaux d'art plus parfaits qu'en aucun lieu du monde.

Différentes langues sont aujourd'hui parlées en Asie, celles de la plaine usitées dans de vastes contrées, celles des montagnes renfermées dans un territoire étroit; mais les langues anciennes pouvaient se réduire à trois groupes: l'un, de la Méditerranée au Halys; l'autre, de ce fleuve au Tigre; le troisième, du Tigre à l'Indus et à l'Oxus (1).

Langues.

## (1) Les langues de l'Asie se divisent en sept familles :

- 1° Les sémiliques, dont les principales sont l'hébreu, le syriaque, le pehlvi, l'arabe, le ghéez, l'amharique.
- 2° Les caucasiennes. Les principales sont l'arménienne, la géorgienne, la circassienne, l'abbasse, l'aware, etc.
- 3° Les persanes. Les principales sont le zend, le parsis, le persan, le kurde, l'ashgan, etc.
- 4° Les indiennes, qui comprennent le sanskrit et une soule de dialectes; l'hindoustani, le bengali, le malais, le cingalais, etc.
- 5° Celles de la région au delà du Gange, dont les principales sont la chinoise, la thibétaine, la coréanne, la japonaise.
- 6° Les langues tartares, dont les principales sont le mantchou, le mongol, le turc.
- 7° Les langues de la région sibérienne, qui comprennent différents idiomes peu connus, parlés dans le nord-ouest de l'Asie.

### La famille sémilique peut se diviser en cinq branches:

1°-Langue hébraïque, parlée et écrite par les Israélites jusqu'à la captivité de Babylone, puis langue savante; c'est dans cet idiome que sont écrits tous les livres saints, jusqu'au prophète Malachie.

Il est probable que l'alphabet dont se servent aujourd'hui les Samaritains fut celui des Juiss durant cette période; mais actuellement ceux-ci emploient des caractères qu'ils rapportèrent de leur servitude et qu'on devrait appeler chaldéens. Ils se lisent de droite à gauche, comme toutes les écritures sémitiques. Le samaritain et le rabbinique peuvent être considérés comme des dialectes de l'idiome hébraïque. Le premier tient pourtant du chaldéen et du syrien; il semble s'être formé dans le vue siècle avant J. C., du mélange des Hébreux qui habitaient le royaume d'Israël avec les colonies assyriennes envoyées pour remplacer ceux qui avaient été emmenés captifs à Babylone. Il existe encore des Samaritains dans différentes villes de l'Asie, mais Naplouse, en Palestine, peut être considérée comme leur patrie; leur langue usuelle est l'arabe vulgaire. Les savants hébreux du xue siècle fondèrent le langage rabbinique, mélange de chaldéen et d'hébreu antique. Il y entra depuis une foule de mots étrangers, espagnols, italiens, allemands, hollandais, polonais, de tous les pays enfin où les Hébreux se trouvent dispersés. Le rabbinique s'écrit avec les mêmes caractères que l'hébreu antique (chaldeen-hébraïque), sinon que, comme écriture courante, il prend des formes moins stables.

Le phénicien était parlé dans toute la Syrie, et dissérait peu de l'hébreu. Il

Près de la Méditerranée, les Phrygiens, considérés comme le peuple le plus ancien de l'Asie Mineure, se rapprochaient des

fut très-répandu par le commerce et par les colonies phéniciennes sur toutes ies côtes et dans toutes les îles de la Méditerranée. Les médailles sur lesquelles on a pu observer ses caractères, et quelques inscriptions semblent démontrer que son alphabet ressemblait à celui de l'ancien hébreu, tel que l'ont conservé les Samaritains.

La langue des Carthaginois, si ce n'était pas précisément le phénicien, en était du moins un dialecte peu altéré; elle sut parlée, durant la puissance de Carthage, en Asrique, en Espagne, en Sicile, en Sardaigne, à Malte, etc. Quelques inscriptions, peu de médailles, seize vers insérés dans le Pænulus de Plaute, sont tout ce qu'il en reste. Elle n'est plus parlée, à moins qu'il ne s'en retrouve quelques traces dans la langue des Berbères, et peut-être dans celle des Maltais. (Michel-Antoine Vassuli, qui, en 1791, avait publié son Mylsen Phænico-Punicum, sive grammatica Melitensis, où il saisait dériver le maltais de la langue punique, abandonna cette opinion dans sa Grammaire de la langue maltaise, publiée en 1827, où il dit que ce langage est un dialecte de l'arabe.)

2º Syriaque ou araméenne. Elle comprend deux langues, la syriaque et la chaldéenne, toutes deux subdivisées en plusieurs dialectes. On l'appelle aussi araméenne, du pays où elle est usitée, la Syrie, la Mésopotamie, la Chaldée et l'Assyrie étant appelées Aram par les auteurs bibliques.

Le syriaque fut répandu autrefois de la Méditerranée et de la Judée jusqu'à la Médie, à la Suziane et au golse Persique, dans toutes les colonies établies sur le Tigre et l'Euphrate.

La littérature syriaque seurit dans les v° et vr° siècles de notre ère; mais la langue, telle qu'elle nous est transmise dans les livres, renserme beaucoup de mots grecs introduits durant la domination des successeurs d'Alexandre. Quelques Pères de l'Eglise ont écrit dans cette langue, qui possède aussi des œuvres historiques. C'est encore la langue ecclésiastique et littéraire des Jacobites, des Nestoriens, des Maronites; elle sut jadis répandue dans toute la Perse, et même jusqu'à la Tartarie, où la firent connaître les marchands nestoriens.

Il y a quatre alphabets syriaques: 1° l'estranghel, le plus ancien et qui ne se trouve que dans les monuments antiques; 2° le nestorien, qui semble tiré du précédent; 3° le syriaque ordinaire, dit aussi maronite, dans lequel sont imprimés en Europe les livres syriaques; 4° celui dit des chrétiens de Saint-Thomas, parce qu'il est employé par des chrétiens de ce nom dans les Indes.

Les principaux dialectes du syriaque sont le palmyrien, parlé anciennement à Palmyre (Tadmor); il en reste des inscriptions expliquées par M. de Saint-Martin; le nabat, qui est le langage des habitants de Wasit, entre Bagdad et Bassora; le sabéen, encore en usage chez les sectaires que les Arabes appellent de ce nom, et qui se désignent eux-mêmes sous celui de Mendaîtes, Nazaréens ou Chaldéens; il est parlé aussi par une autre secte appelée chrétiens de Saint-Jean, qui habite aux environs de Bassora, et dans quelques parties occidentales de la Perse.

Le chaldéen, parlé autresois dans la Chaldée, dans les cours de Ninive et de Babylone, appris par les Hébreux durant la captivité, donna naissauce au

L'ASIR. 179

Arméniens par le langage: mais sur le littoral on entendait souvent l'idiome grec, comme on entend aujourd'hui l'italien

dialecte dans lequel sont écrits divers commentaires sur les livres saints et quelques parties des livres de Daniel et d'Esdras. Les caractères hébraïques actuels étaient l'alphabet chaldéen; cette langue diffère peu du syriaque.

3° La mède est la langue pehlvi, parlée jadis dans l'antique Médie et dans toute la Perse occidentale. On a dans cet idiome une traduction des livres de Zoroastre, peut-être contemporaine de l'original. D'autres livres moins anciens, comme le Bund-dehesch, le Boman-iescht, etc., sont écrits dans le même idiome, mêlé de beaucoup de mots persans. Les médailles et les inscriptions des Sassanides sont aussi en pehlvi. Cette langue, qui emprunta beaucoup de mots au syriaque, est tout à fait persane quant à la grammaire; dans beaucoup de ses formes, elle tient de la langue zende. Son alphabet en est aussi dérivé, et présente beaucoup d'analogies avec les anciennes lettres syriaques.

4º Arabe. On la divise en langue antique, littérale et vulgaire.

L'arabe antérieur à Mahomet paraît se diviser en deux principanx dialectes. appelés himyar et coreisch. Le himyar, qui était parlé dans la partie orientale de l'Arabie, a été dans ces derniers temps l'objet de travaux intéressants de la part de quelques orientalistes, et entre autres de M. Fresnel. Il s'écrivait au moyen d'un alphabet nommé murnad, qui, après avoir été regardé comme perdu pendant bien des siècles, a été refrouvé dans des inscripțions de l'Arabie méridionale, d'abord par MM. Wellsted et Cruttenden, puis surtout par un Français, M. Arnaud, qui, en 1843, alla au péril de sa vie déchiffrer dans l'antique Mareb des monuments en langue himyarite échappés à la faux du temps; en 1845, par suite de cette heureuse découverte, on gravait à l'imprimerie royale de Paris une série de caractères destinés à reproduire les inscriptions de M. Arnaud, qui surent publiées la même année dans le journal de la Société asiatique. Le coreisch était parlé dans la partie occidentale, et particulièrement dans les alentours de la Mecque, par la tribu des Coreischites, à laquelle appartenait Mahomet. Ce dialecte, poli et persectionné par lui et par ses successeurs, devint la langue arabe littérale, commune à toute la nation arabe; elle est aujourd'hui encore la langue écrite et savante de toutes les nations musulmanes. C'est dans cet idiome qu'est écrit le Koran. Du ix au xiv siècle, la littérature arabe eut une grande vogue en Orient et. en Occident; elle ne servit pas seulement à former la littérature persane et turque, elle devint aussi la base de la littérature latine et nationale des Espagnols, avant Ferdinand le Catholique. La langue arabe est l'une des plus riches et des plus énergiques que l'on connaisse; son dictionnaire contient plus de 60,000 mots, son alphabet vingt-huit lettres et quatre points qui servent de voyelles. Elle a trois genres principaux d'écritures : le coufique, ainsi nommé de Coufa, ville sur l'Euphrate; c'est le plus ancien, et il ressemble à l'estranghel: le neskhi, inventé ou plus probablement mis en usage avec quelques modifications par le vizir Ebn-Mocklor, dans la première moitié du xe siècle, est à présent employé par tous les Arabes, et avec certaines variétés par tous les peuples musulmans. Le genre d'écriture des Arabes d'Afrique, qu'ils appellent al-moghrebi, est celui qui s'en éloigne le plus. Beaucoup de Persans et de Turcs écrivent encore en cette langue.

L'arabe vulgaire n'est que le littéral, privé des désinences grammaticales et réduit à un très-petit nombre de racines, avec d'autres légères dissérences.

sur les côtes d'Afrique. Le carien y était aussi très-répandu; le thrace se parlait dans la partie septentrionale, et des dialectes très-divers dans la contrée montagneuse du midi.

C'est aujourd'hui la langue usuelle de l'Arabie, de la Syrie, du Fars, de quelques parties de l'Inde, de l'Egypte et de la Nubie; elle est parlée dans tous les États barbaresques, à Tunis, Tripoli, Alger, Maroc, dans une grande partie de l'Afrique intérieure, dans les dissérents Etats de la côte du Zanguebar, dans l'Ile de Socotora, le long des rivages de Madagascar, et, à ce qu'il paraît, dans l'archipel des Laquedives et dans la mer des Indes.

5° L'abyssinien. Les pays où sont en usage les langues qui composent cette branche ne font pas partie de la division géographique de l'Asie; mais ces langues, par leur ressemblance avec l'arabe et les autres langues sémitiques, attestent que les peuples qui les parlent ont une origine commune, ou du moins ont eu beaucoup de relations avec les peuples sémitiques.

L'abyssinien se subdivise en deux branches principales, l'axumite et l'a-mharique.

L'axumite comprend le ghéez antique et moderne. Le premier était parlé autrefois dans le royaume d'Axum et en Laba, dans l'Yémen. Le ghéez moderne ou tigré, qui se parle dans le royaume de Tigré, démembré de l'empire d'Abyssinie, est pour le ghéez antique ce que l'arabe vulgaire est pour le littéraire.

L'amharique est parlé dans la plus grande partie de l'Abyssinie, dans les royaumes d'Amhara, d'Ankofra, d'Angote, etc., et par une colonie appelée les Gallas, qui a embrassé l'islamisme.

Après avoir indiqué chaque langue sémitique en usage dans la partie la plus occidentale de l'Asie, passons en revue les principales langues des six autres familles qui occupent le reste de cette partie du globe.

Dans la branche des langues caucasiennes, c'est-à-dire dans la région comprise entre la mer Caspienne, la mer Noire, le nord de la Perse et les provinces méridionales de l'empire russe, nous ne mentionnerons que les deux langues arménienne et géorgienne. La première est connue en Europe par les travaux des pères lazaristes de Venise; la seconde est l'objet des travaux de quelques savants, et l'on peut espérer retrouver dans sa littérature des traductions d'un grand nombre de monuments précieux de l'antiquité. Elles se divisent l'une et l'autre en langue ancienne et moderne.

Le persan moderne peut être compté comme un des idiomes qui composent la famille persane. Il est en esset dérivé du zend, et plus immédiatement du parsis, qui peuvent se considérer comme deux langues mortes. D'autre part, le kurde, parlé par diverses tribus errantes, le pucle, par d'immenses tribus d'Asghans, sont pour ainsi dire des dialectes persans.

Le persan s'écrit avec les mêmes caractères que l'arabe. Il est parlé dans toute la Perse et dans une grande partie de l'Inde. Comme l'arabe, il est cultivé par tous les littérateurs de l'Orient.

Dans les langues de l'Inde, il faut distinguer les mortes et les vivantes. Parmi les premières, le sanskrit et le pali sont deux langues sœurs qui semblent avoir régné ensemble dans ces vastes régions, l'une au delà, l'autre en deçà du Gange. Le sanskrit semble être la souche de la plupart des autres langues. On lui trouve une grande analogie avec le slave, le zend, le persan, le grec, le latin et tous les dialectes germaniques. Le sanskrit est resté la langue

Au delà du Halys, en entrant dans la Cappadoce, on trouvait des langages sémitiques, comme le cappadocien à l'occident de

savante et religieuse de l'Inde. Il s'écrit de gauche à droite, au moyen d'un caractère nommé dewanagari.

Le pali est demeuré la langue liturgique des îles de Ceylan, de Java, etc., et de toute l'Indo-Chine, excepté la péninsule de Malacca; il se divise en beaucoup de dialectes.

Parmi les langues vivantes de l'Inde (appelées quelquesois langues pracrites), et qui sont en très-grand nombre, nous distinguerons seulement les principales et les plus connues :

- 1° L'hindoustani, qui est, pour ainsi dire, l'idiome commun à toute l'Inde; c'est un mélange de sanskrit, d'arabe et de persan; il emploie tantôt le caractère dewanagari, tantôt le caractère arabe.
  - 2º Le malabar, langue de la plus grande partie du Malabar.
  - 3º Le cingalais, que l'on parle dans l'île de Ceylan.
  - 4° Le tamoul, dans les contrées de Coromandel.
  - 5° Le telingue, dans le Decan, le Nizam, etc.
  - 6° Le carnatare, dans le Mysore.
  - 7° Le bengali, dans le Rengale.
  - 8° Le maratte, idiome de la république militaire qui porte ce nom.

Toutes ces langues, et beaucoup d'autres qu'il serait trop long d'indiquer, ont leur alphabet particulier. Quelques-unes, et notamment le telingue, l'hindoustani, le bengali, le tamoul, possèdent une riche littérature. Les Anglais ont fait traduire beaucoup d'ouvrages en bengali et en hindoustani, et presque loutes ces langues ont des traductions plus ou moins fidèles de la Bible.

Dans la vaste région au delà du Gange, nous trouvons un système grammatical tout différent et qui n'a ancune analogie avec les autres langues. Le chinois, auquel se rapportent plus ou moins les langues écrites de ce groupe, abonde en monosyllabes; il y a dans certains cas une construction exactement inverse de celle qui serait naturelle. Les mots sont invariables dans leurs formes, et les rapports de connexion et de dépendance, comme les modifications de temps, de personnes, etc., se déduisent seulement de la position des mots, ou s'indiquent par des mots séparés, avant ou après le thème du nom ou du verbe. Les Chinois n'ont pas de lettres proprement dites, mais des signes qui expriment des idées; ils ont 214 radicales ou cless principales, sur lesquelles ils disposent leur 40,000 mots on caractères. Leurs lignes sont verticales et se lisent de droite à gauche.

Cette langue se divise en ancienne (ku-wen) et en moderne (kuan-koa). La première est la langue des king ou livres classiques, morte depuis longtemps; l'autre est celle que l'on parle et que l'on écrit aujourd'hui.

La thibétaine est l'idiome des États régis par les trois pontifes Dalai-Lama, Bogdo-Lama et Darma-Lama; elle est écrite avec un caractère formé sur le dewanagari.

La japonaise et la coréanne emploient des signes syllabiques fabriqués avec les débris des caractères chinois.

L'idiome japonais dissère du chinois, mais il en a adopté beaucoup de mots. Appartiennent encore à cette samille les langues de l'Indo-Chine, qui se divisent en polies écrites, et en incultes non écrites. Les principales de la première classe sont le birman, le siamois, l'anamite, suffisamment désignés

ce fleuve, le syriaque entre la Méditerrannée et l'Euphrate, l'assyrien dans le Curdistan, le chaldéen à Babylone, l'hébreu

par leur nom. Ces idiomes doivent avoir emprunté beaucoup du pali, qui est la langue morte des contrées où ils florissent maintenant; presque tous ont des alphabets particuliers.

Les contrées où sont parlées les langues comprises sous le nom de tartares peuvent être très-bien déterminées par les plateaux qui s'étendent de l'embouchure de l'Amour, dans le golfe de Tartarie, à l'est; de la ville de Nerym, sur l'Obi, au nord; de la mer Caspienne, à l'ouest; du centre du Thibet, au midi. On les divise en trois branches différentes : le tonguse ou mantchou, le tartare ou mongol, et le turc. Chacune de ces branches se subdivise en une infinité de dialectes ayant entre eux quelque chose de commun : leurs différences proviennent de l'état errant des tribus qui les parlent. Ainsi, dans l'idiome turc, nous voyons que l'osmanli, ou turc occidental, tire une foule de mots de l'arabe ou du persan, tandis que les tribus errantes dans les steppes de la Russie asiatique ont reçu, par suite du voisinage des colonies de race finnoise, beaucoup de mots appartenant aux langues de cette famille.

Le mantchou est important à cause du grand nombre de traductions qu'il possède des livres chinois, sanskrits et mongols. Il est parlé dans l'empire chinois par les tribus tonguses qui y ont établi leur domination, et dans la partie la plus orientale de l'Asie, connue sous le nom de Mandsciairie.

Le mongol est parlé par les tribus qui occupent la Mongolie; sa littérature est riche, et l'on peut espérer y retrouver des indices relatifs à l'histoire obscure de toutes ces hordes qui ont eu tant d'influence sur les révolutions de l'Europe par leurs invasions successives.

L'alphabet des Mongols est presque le même que celui des Mantchoux. Il s'écrit en colonnes verticales, de gauche à droite.

Le kalmouk, langue de famille mongole, a un alphabet particulier, mais également imité du syriaque.

La famille turque se divise en une infinité de dialectes dont les différences dépendent des émigrations et des positions respectives des tribus qui les parlent. Voici les principales :

L'ouïgour, qui est le plus ancien dialecte turc fixé par l'écriture; il est parlé dans le Turkestan oriental.

L'osmanli ou turc proprement dit est l'idiome commun de l'empire ottoman, la langue politique et commerciale de toute l'Asie occidentale.

La sciagateane est parlée par les Turcs du Karisim et du Manarannahar (l'ancienne Transoxiane), et, avec quelques dissérences, par les Usbecks.

Pour indiquer toutes les autres variétés, il faudrait nommer toutes les tribus éparses dans l'immense carré que nous avons tracé en commençant à parler des langues tartares, en y unissant la Perse et l'Asie Mineure. Ceux de ces peuples qui sont usage de l'écriture se servent maintenant de l'alphabet arabe, avec quelques légères additions et altérations.

La littérature turque est connue parmi nous; ses livres originaux sont des ouvrages de géographie et d'histoire; elle possède beaucoup d'imitations et de traductions de l'arabe ou du persan. Il existe des traductions de la Bible dans la plupart des dialectes tartares.

Les langues de la famille sibérienne sont parlées par les malheureux peuples habitant ce climat glacé, et qui confinent, à l'ouest, avec la Dwina; an nord,

dans la Palestine, le phénicien dans les villes maritimes et dans les colonies, l'arabe dans la péninsule et dans les landes de la Mésopotamie; ce qui indiquait une seule souche pour cette nombreuse famille qui varia ses occupations selon les contrées : nomade dans l'Arabie, agricole en Syrie, stationnaire à Babylone, commerçante à Tyr.

Au delà du Tigre apparaissent des langues d'une autre classe, reconnues à peine de nos jours par la découverte du zend et du sanskrit: mais les anciens ne nous ont laissé aucuns renseignements sur leur compte, si ce n'est Hérodote, qui raconte (1) que les marchands grecs, pour passer de la mer Noire à la mer Caspienne et à la Bucharie, emmenaient avec eux sept interprètes; et Strabon, qui, en parlant des pays du Caucase, dit que dans la ville grecque de Dioscurie on entendait plus de soixante-dix dialectes.

Après le déluge universel, les peuples descendus du Caucase, Premiers habitants: dont l'Ararat forme la cime la plus élevée, occupèrent les pays au fur et à mesure qu'ils restaient à sec, que les exhalaisons chaudes et insalubres cessaient, et que le terrain, entraîné par les pluies dans les vallées, élargissait les plaines. Le grand plateau de l'Asie centrale, entre l'Euphrate et le Tigre, avec les montagnes d'un côté et le désert de l'autre, où se trouvent la Mésopotamie aux gras pâturages, la montagneuse Arménie, la fertile Babylonie, fut la première résidence des hommes. C'est le pays où le climat est le plus doux, les saisons les plus régulières; la terre, arrosée par des sources qui ne tarissent jamais, s'y revêt d'une végétation magnifique et produit les fruits les plus savoureux. Ne renfermant aucune bête féroce, aucun animal venimeux, elle peut nourrir d'innombrables troupeaux: les pasteurs s'arrêtaient volontiers dans des lieux aussi heureusement situés, où brebis et génisses n'avaient jamais besoin de

avec l'océan Glacial arctique; à l'est, avec la mer de Behring et d'Ochotsk, et au midi, avec le plateau dont nous avons parlé, et qui partirait de la ville de Nerym sur l'Obi.

Aucun de ces dialectes n'est encore fixé par l'écriture; on y aperçoit néanmoins certaines origines communes avec d'autres idiomes de l'Asie centrale et occidentale. Certaines tribus samoyèdes ont une espèce d'écriture qui consiste en signes gravés sur des morceaux de bois.

Toutes ces langues ont été divisées en cinq ramifications principales : la famille samoyède, la samille jenissa, les samilles koriekque, kamtchadale et (Extrait de Klaproth, Balbi, etc.) kuriliaise.

(1) Liv. IV. p. 24. Voy. aussi Heeren et Herder.

rentrer au bercail. S'étant dans la suite accrus en nombre, ils imitèrent la race de Cham, et se bâtirent des villes qui devaient être des hordes retranchées, des camps de nomades, aussi étendus que le réclamait leur origine, et entrecoupés de champs et de rivières. C'est ainsi que nous devons nous représenter l'immense Babylone et Ninive ayant onze journées de circuit, et où les populations accouraient, comme dans tous les temps, autour du pouvoir arbitraire, pour profiter de ses largesses et de ses erreurs.

De même que les peaux et les tentes offraient un abri à l'habitant du nord, les roseaux, les palmes et les toiles suffisaient là aux édifices, construits plutôt par luxe et pour la commodité, que comme un abri contre un climat aussi tempéré. L'argile et le bitume offraient des matériaux en abondance pour les palais et pour les tours; les palmiers étaient l'élégant modèle de ces constructions aériennes et ouvertes, des fûts élancés de leurs colonnes. C'est ainsi que les villes s'élevaient rapidement comme le campement d'une armée ou d'une tribu de Bédouins, et disparaissaient sans presque laisser trace de leur existence.

Le sol que l'insouciant Musulman laisse maintenant en friche encourageait au travail par sa fertilité sans cesse reconnaissante; la Mésopotamie s'était changée en un paradis depuis que, par une infinité de canaux, on y avait amené les eaux des fleuves éloignés, en les élevant au moyen de pompes et de roues, invention des Babyloniens, qui paraient ainsi d'une éternelle verdure leurs jardins suspendus.

Placés dans des plaines sans bornes, sous un ciel toujours serein, les habitants de la Babylonie observèrent les astres pour se diriger, d'après leur position, dans leurs courses vagabondes, et pour régler les troupeaux, selon les saisons, dont leur lever annonçait le retour. Les signes du zodiaque et les noms des constellations attestent encore l'origine pastorale de l'astronomie. Ils continuèrent à la cultiver après s'être établis dans les villes, où les scheikhs, siégeant le soir sur les terrasses des maisons, avertissaient des variations du ciel, tandis que les prêtres tenaient note des moindres observations faites du haut de la grande tour édifiée avant la dispersion. Ceux-ci conservaient dans leur pureté les traditions de la science et de la religion patriarcale, qui allaient se corrompant chez les autres peuples, et en devenaient les instituteurs plus ou moins sincères, en étendant leur influence sur les siècles et sur les pays les plus reculés.

Gouvernements.

De la famille naît la société; et comme les liens domestiques sont d'autant plus forts chez un peuple qu'il est plus simple dans ses mœurs, beaucoup de familles vivent ensemble de la même manière, en composant la tribu; première forme sociale qui, de même que dans les traditions hébraïques, se retrouve parmi les sauvages de l'Amérique et de l'Océanie, dans les déserts de l'Afrique et de l'Arabie. Les tribus voyagent ensemble, se défendent mutuellement, et chacune prend pour chef le vieillard le plus capable, le berger le plus expert, le plus habile observateur des astres. Ce chef, comme le plus sage, rend aussi les jugements; comme le plus expérimenté, il possède la doctrine; comme le plus âgé, il rend un culte solennel à la Divinité. Il est tout à la fois roi, juge, sage, pontife.

Le gouvernement patriarcal, peu convenable pour une civilisation adulte, puisque le bien-être de tous ne dépend que des qualités personnelles d'un seul, se diversifie au point que dans certaines tribus il n'impose pas de limites à la liberté individuelle, tandis que dans d'autres il va jusqu'à la tyrannie la plus absolue.

Plusieurs nations en sont restées à ce premier degré de civilisation, où les maintiendra longtemps encore, peut-être même toujours, la nature de leur pays et le genre de vie qui en est la conséquence : telle est la condition des pasteurs et des chasseurs; car c'est par l'agriculture seule que l'homme s'établit dans un pays et qu'il s'y attache par tous les sentiments qui rendent sacré le nom de patrie. Les peuples agricoles, lorsqu'ils ont une fois des demeures fixes, acquièrent des idées plus claires de la propriété; ils ont besoin de garanties pour la conserver, de force régularisée pour la défendre, de jugements pour la revendiquer, de règles pour la transmettre, de cet ensemble d'institutions enfin dont se compose un gouvernement civil.

De la même manière que plusieurs familles constituèrent une tribu, plusieurs tribus s'associèrent pour former les bourgades et les villes. Les différents scheikhs ne renoncèrent pas à leur suprématie, et, pour délibérer sur les intérêts communs, ils se réunirent en assemblées, tandis que les membres de diverses tribus, en se rapprochant les uns des autres, donnaient maissance à des manières de vivre et à des professions différentes. Dès lors l'égalité innée des droits produisit elle-même l'inégalité des fortunes; car l'homme le plus adroit ou le plus

industrieux gagne davantage, il s'enrichit, et transmet son avoir à ses fils. C'est ainsi que commencent à se former les familles illustres qui tendent à attirer à elles les dignités et le pouvoir; c'est ainsi, pour peu que l'histoire soit véridique, que naquirent d'abord les formes républicaines; d'abord un patriciat qui administre les affaires publiques, puis des distinctions entre nobles et plébéiens, une variété infinie dans le nombre des sénateurs, dans leurs attributions, dans les magistrats, dans les relations de chaque cité avec son territoire, ainsi que dans les relations entre les cités elles-mêmes qui, en se confédérant, constituent des États, et, sans changer de forme, peuvent acquérir une vaste extension et une grande puissance.

Conquêtes.

Ailleurs cependant les peuplades diverses et vagabondes, se rencontrant sur le même terrain, au passage d'un fleuve, pour occuper les mêmes pâturages, se querellent entre elles : parfois ce sont des larcins, des rivalités d'amour, des jalousies de prédominance, qui engendrent leurs inimitiés. De là les guerres et leur conséquence, le despotisme. Quelque scheikh, vainqueur de la tribu ennemie, après avoir savouré les douceurs du commandement, aspire à l'étendre sur un plus grand nombre. Il y est stimulé d'abord par sa force personnelle; il y est aidé par ceux qui, se sentant robustes aussi, désirent exercer leur propre vigueur, ou par les lâches qui cherchent à se mettre à l'ombre de sa puissance; bientôt il règne au loin sur les peuples subjugués.

Monarchie.

Tel fut Nembrod, que l'Écriture nous cite comme un grand chasseur. Il domina sur la contrée où grandirent depuis Babylone, Édesse, Nisibe, Ctésiphon, et fonda dans les plaines de l'Assyrie un vaste empire, ce qu'il n'aurait pu faire dans les montagnes.

La force fut donc le premier instrument de la tyrannie, employée par des nomades qui dévastent, saccagent, puis dictent
aux vaincus leur volonté pour loi, et la scellent avec l'épée. Le
mot dynastie indique lui-même l'origine d'une telle puissance (1). En vain chercherions-nous, dans ces empires, des
monarchies tempérées et des citoyens comme en Europe; un
chef seul réunit en lui le pouvoir de faire les lois, de les mettre
à exécution et de rendre la justice. Le conquérant devient le
maître du territoire, et, pour s'en assurer la possession, ou il

<sup>(1)</sup> De δύναμις, force, puissance.

extermine la population, ou il la réduit en servitude : c'est de cette domination suprême qu'il tire le droit de punir (1).

Si nous cherchons la raison pour laquelle l'Asie vit se perpétuer le despotisme, nous la trouverons dans ses mœurs; car la liberté politique et la liberté morale vont de concert: point d'espoir de s'élever aux franchises civiles pour les peuples qui n'ont point commencé par réformer leurs mœurs. Patrie et famille sont des idées associées en Europe, où le meilleur citoyen est le meilleur père. Il n'en est pas ainsi partout où est établie la polygamie.

Polygamie.

Les femmes naissent très-belles en Asie; leur développement est précoce; mais elles perdent de bonne heure et leurs charmes et leur fécondité. L'homme, porté par sa corruption naturelle et par le climat à la volupté, songea à se former un jardin de ces fleurs passagères, et en choisit un certain nombre parmi les plus belles. Mais toutes jeunes encore, et n'étant propres qu'au plaisir, elles avaient besoin d'un frein qui réprimat la violente agitation de leurs passions, leurs rivalités, leurs jalousies. En effet, leur orgueil et leurs affections se trouvaient blessés par la polygamie, qui tourmente les sens par les privations et le cœur par les préférences. L'époux ne pouvait pas compter sur l'amour, la plus forte garantie de la fidélité. Il lui fallait donc les dominer par une indomptable sévérité, les renfermer avec les précautions les plus rigoureuses, préposer à leur garde des hommes rendus incapables d'exciter ni les désirs des jeunes captives ni la jalousie du maître (2).

Ainsi le climat qui, dans la Germanie, en retardant le développement et le mariage, contribua à faire des femmes les compagnes et les conseillères de l'homme, concourut en Asie à les rendre ses esclaves. Il en résulta que l'amour n'y fut jamais moral; les liens de famille y furent relâchés, les assassinats domestiques et les parricides fréquents; et la nature vengea par la tyrannie le mépris qu'on faisait d'elle. Partout où la femme n'est pas la douce compagne de l'homme, chaque foyer est soumis à une monarchie despotique, et cette association de tyrans obéit à un chef, maître brutal et absolu dans la cité, comme le particulier dans la famille.

<sup>(1)</sup> Chez les Mongols, si quelqu'un prend un autre individu par les cheveux, il est puni, non pour lui avoir fait du mal, mais parce que les cheveux appartiennent au roi. Pallas, liv. 1, p. 194.

<sup>(2)</sup> On attribue aux Mèdes l'invention de la castration.

La force et la défense ne suffisent pas toutefois à maintenir les peuples unis, soit dans la monarchie, soit dans la république. Ce ne fut pas le besoin seul qui les associa dans leur vie errante, mais aussi la communauté de rites et de croyances, qui, plus ou moins altérés, se rattachaient toujours aux traditions primitives des patriarches. La religion assume un caractère national, et l'idée commune d'une divinité tutélaire est pour un peuple un lien très-puissant, car il est formé par le sentiment. Des fêtes sont instituées, auxquelles la nation entière prend part, et les sanctuaires deviennent la capitale de l'État et le centre du commerce. Les cités les plus antiques, en effet, furent saintes, comme l'indiquent les noms de Jérusalem, Hiérapolis, Hiéracome, Hiérabole, Hiérapétra, Hiéragerma, Diospolis (1): Babylone signifie cité de Dieu; Phir, dans la Syrie, siége des oracles. On disait Ilion bâtie par Neptune, et il ne pouvait être détruit tant qu'y resterait le Palladium. Toutes les cités primitives eurent même un nom sacré qui demeurait un mystère, si bien qu'on n'a jamais su avec certitude celui de Rome.

J'ai dit un mystère, et, en effet, les mystères s'introduisirent bientôt dans les religions. Ils furent confiés à une classe spéciale d'individus qui seuls pouvaient offrir les sacrifices, consulter les dieux, manifester leur volonté, communiquer une partie de la doctrine au peuple, dont, par ce moyen, ils dirigeaient à leur gré les aveugles caprices. Peut-être avaient-ils été les chefs des tribus patriarcales dont nous avons vu que le droit de sacrifier était le précieux privilége. Il est probable qu'une fois qu'ils eurent des établissements fixes, ils constituèrent la classe des prêtres. Gardiens de la majeure partie des anciennes traditions, dirigés par l'instinct naturel qui fait sentir à l'homme supérieur la nécessité où sont les inférieurs de se soumettre aux autres et d'en recevoir l'éducation, ils se servaient de leur science comme d'un instrument de pouvoir. De là, chez les anciens, l'origine des gouvernements théocratiques, admirablement adaptés à des peuples grossiers, pour lesquels l'ordre de la Divinité tient lieu de la raison qui explique les combinaisons politiques. Ils furent communs en Asie, et la Grèce seule sépara peu à peu le sacerdoce du gouvernement.

<sup>(1) &#</sup>x27;ſερός, sacré; Διός, dieu, Jovis.

Les théocraties se liaient à l'histoire du passé; aussi se fai- mythologic. saient-elles une étude de transporter dans leur propre pays les anciens événements, de fabriquer des mythologies et des cosmogonies bien adaptées, et surtout nationales, dont le but était de tracer un cercle infranchissable autour des peuples réunis par l'épée; aussi la patrie y était-elle représentée comme centre, royaume du milieu (1), région de la lumière et de la félicité, en dehors de laquelle s'épaississaient les ténèbres à mesure qu'on s'en éloignait. De là le mépris pour les étrangers, réputés centaures, satyres, faunes, mirmidons, toutes races malheureuses en comparaison de ceux qui seuls étaient de véritables hommes (2).

Les religions produisaient de plus un avantage réel, en opposant au droit brutal de la force les législations qui s'appuyaient à une volonté supérieure. La classe des prêtres s'élevait ainsi en face du roi, lui imposant pour limites soit les règles de la justice, soit les cérémonies religieuses ou les décrets des dieux. Il est vrai que les prêtres ne représentaient pas le peuple et ne pensaient nullement à ses droits; mais ils modéraient la violence, refrénaient les vices, répandaient les idées d'équité et de moralité; puis, à marcher ainsi réunies, les législations et la religion pouvaient résister plus énergiquement aux révolutions intérieures et aux chocs du dehors.

Les États furent ainsi constitués; mais les luttes commencées entre les tribus se continuèrent, et la nature de l'Asie contribua aux bouleversements que nous voyons s'y renouveler si rapidement. La grande élévation de ses montagnes et la puissance des vents font que les climats les plus divers s'y touchent : l'homme endurci à la rigueur des saisons se trouve ainsi le voisin de celui qu'a énervé la molle douceur de la température. Comme la Hollande est menacée par l'Océan, les nations civilisées de l'Asie le sont par les Tartares, les Afghans, les Mongols, les Mantchoux, peuples que les anciens confondirent sous le nom de Scythes, les modernes sous celui de Tartares. Les Parthes et les

(1) C'est ainsi que l'appellent les Chinois; les Indiens, midhiama; les Scandinaves, midgard, etc., tous noms de même signification.

Invastons.

<sup>(2)</sup> Les Egyptiens appelaient l'homme, piromis, mot qui, selon Hérodote, veut dire καλὸς κάγαθός, bel et bon; mais ce nom n'était donné qu'à ceux de leur propre nation. Jablonski le fait dériver du coplite pi-re-omi, faciens justitiam.

Perses exerçaient leur prouesse dans les montagnes, tandis que les Arabes et les Mongols acquéraient par leurs courses et leurs brigandages une bravoure naturelle, à laquelle le défaut de \*calcul n'ôtait rien de son impétuosité. Ceux-ci débouchaient de temps en temps des steppes du nord et des déserts du midi; ceux-là des défilés des montagnes : les uns et les autres suivaient le cours des grands fleuves, qui, s'ils étaient une source de richesse pour le pays, y dirigeaient aussi les incursions hostiles, et, dans une fougue irrésistible, subjuguaient les nations civilisées. Si l'on fait attention à l'immense espace sur lequel s'étendirent leurs irruptions; si l'on voit l'empire des Arabes s'étendre des Pyrénées jusqu'à l'Inde; les Mongols, guidés par les successeurs de Gengis-Khan, combattre sur le Danube et sous la muraille de la Chine, on ne s'étonnera pas que, dans feur ignorance, ils se proposassent quelquefois de subjuguer la terre entière.

Ce serait à tort néanmoins qu'on attribuerait uniquement à ses grandes plaines les immenses conquêtes dont l'Asie fut le théâtre; car les Druses, les Curdes, les Marattes, conservèrent toujours leur indépendance; et dans les montagnes de l'Assyrie, les Parthes, aisément vaincus par Alexandre, opposèrent une résistance invincible aux légions romaines. Une autre cause de conquête fut la trop vaste étendue des empires qui embrassaient une infinité de tribus sans les réunir. Aussi le patriotisme ne réunissait-il jamais leurs efforts contre les envahisseurs, et ne trouve-t-on pas, dans l'histoire asiatique, ces généreuses barrières opposées par les Européens aux Thermopyles et dans les Asturies. Le despote confiait le plus souvent la défense du royaume à la cavalerie, bonne pour l'attaque, inhabile à la résistance; cet usage, et le manque de places fortes, faisaient que les assaillants s'emparaient facilement de la capitale; celle-ci prise, les tribus, réduites par la force seule à une mensongère unité, se résignaient au servage; et le plus souvent, errantes dans les steppes, sans patrie, elles s'apercevaient à peine du changement de joug.

Les conquérants d'ailleurs n'apportaient pas de leur pays une constitution toute prête à imposer aux vaincus. La conquête finie, ils distribuaient le royaume entre divers chefs armés, afin qu'ils perçussent le plus de tributs possible, et tinssent en bride les populations éparses : quelquefois un capitaine ou satrape occupait une portion du pays, et, en payant un tribut déterminé, il en faisait du reste à sa volonté.

Les nouveaux dominateurs adoptèrent, ainsi qu'on le voit souvent dans l'histoire, les mœurs des vaincus dans ce qu'elles avaient de plus corrompu; ils profitaient de leur civilisation, non pour la morale, mais pour le luxe; et, plus la transition était rapide, plus ils voulaient jouir des délices sensuels. Les institutions du pays n'en prévalurent que plus aisément, surtout si elles étaient confiées à des corps bien unis, et puissants par la religion. La corruption des conquérants aplanit ainsi la route à d'autres conquérants qui, à leur tour, devaient être corrompus et vaincus.

Le gouvernement se conformait à cette origine. Les rois, en dominant sur tant de peuples divers, ne savaient préparer ces constitutions dont la bonté se fonde sur les mœurs et sur la nature spéciale de chaque nation. Loin de là, la seule loi c'était la volonté du monarque qui avait dans sa main, non le sceptre, mais le glaive. Il devait, par nécessité, confier ses conquêtes à des satrapes, d'autant plus puissants qu'ils étaient plus éloignés. Ceux-ci tyrannisaient et dépouillaient le peuple à l'imitation du monarque, dont parfois la faiblesse et la clémence encourageaient des désordres plus graves, et augmentaient la necessité d'un gouvernement dur et sans pitié. Dans l'exercice de leur pouvoir, les satrapes acquéraient la connaissance de leurs propres forces, et étaient facilement entraînés à en abuser; de là les fréquentes rébellions, causes de discordes intérieures qui aidèrent aussi les invasions du dehors.

Il en est qui louent ces conquérants pour leur douceur et leur clémence, parce qu'ils ont laissé aux vaincus leurs lois et leurs usages. Mais cela ne prouve de leur part qu'ignorance et incapacité, car ils n'avaient su pourvoir à rien de ce qui pouvait soulager les vaincus, les garantir de la tyrannie des satrapes et de la cupidité des exacteurs. Un pays, une fois conquis, qu'il obéisse et qu'il paye : voilà une législation toute simple. Pour atteindre ce but, on employait certains moyens que ne permet plus la civilisation présente, ou qu'elle veut au moins que l'on déguise. L'un était de transplanter ailleurs des populations entières, comme il arriva des Hébreux emmenés à Babylone et en Assyrie; des Égyptiens transportés par Nabuchonosor dans la Colchide, et par Cambyse à Suse; des Grecs et des lusulaires transférés au centre de l'Asie. Quelquefois une ar-

mée cernait le pays, et chassait devant elle tout ce qui portait figure humaine : il était ainsi dépeuplé d'un coup (1).

L'autre moyen était d'énerver les vaincus par une éducation effeminée, comme il advint aux Lydiens, obligés de renoncer aux armes et de se façonner à l'élégance et à la mollesse; comme fit Xerxès aux Babyloniens en leur enlevant leurs armes, et en introduisant chez eux des maisons de plaisir et de débauche.

Castes.

La conquête n'était pourtant pas toujours faite par des barbares, et ne détruisait pas toujours la civilisation. Dans ces fréquentes migrations de peuples qui n'avaient pas encore l'amour du foyer, se rencontraient des tribus distinctes des autres, par leurs occupations, leurs richesses, la culture de leur esprit et leur religion. Quelquefois elles s'alliaient entre elles, et le premier pacte de leur association était l'adoption réciproque de leur dieu, ce qui tendait à multiplier les divinités, et à former cette confusion qui nous apparaîtra plus ou moins dans tous les cultes. Mais, quoique rapprochées, ces tribus demeuraient distinctes, aussi bien de race que d'emploi. Le plus souvent, elles en venaient à des rixes; celle qui l'emportait dominait celle qui avait été vaincue, et appuyait sur la force l'inégalité des droits. Orgueilleuse, puissante, elle repoussait tout contact avec l'autre, lui refusait des lois, des dieux, le mariage légitime; l'obligeait à des services pénibles, comme plèbe et populace sans nom (2).

Parfois survenait une tribu qui avait un peu mieux conservé la tradition primitive de la vérité, et qui se faisait l'institutrice des autres, enseignant, avec la religion, les éléments des arts et de la science, de manière à apprivoiser les tribus plus grossières, sans mettre en danger la suprématie que lui donnaient ses connaissances et le monopole du culte. C'est ainsi que se formèrent les castes, distribution sévère que nous trouverons dans presque toute l'Asie, et qui, dans certaines contrées, survécut à mille changements, à la perte même de l'indépendance.

Ces faits, qui prédominent dans les vicissitudes de l'Asie, nous en retracent l'histoire; ils rendent raison de la grande uni-

<sup>(1)</sup> Hérodote, iv, 31. Les Grecs appelaient cette manœuvre σαγηνεύειν, c'est-à-dire pêcher au fllet.

<sup>(2)</sup> Dans Xénophon, Cyrus dit aux siens: « Nous n'admettons jamais à « l'exercice des armes ceux que nous destinons à labourer la terre et à nous « payer tribut: elles deviendraient dans leurs mains des instruments de liberté- « Les leur avons nous enlevées, nous ne restons jamais désarmés nous-mêmes. » Cyropédie, viii.

formité de ses révolutions et de leur différence avec celles de l'Europe. Des empires se formant, non pas peu à peu, comme chez nous, mais soudain, par une irrésistible inondation de barbares, pour qui la seule mesure du fait est la puissance. embrassent dans leur vaste étendue la tyrannie la plus absolue, la féodalité, les fédérations, jusqu'aux républiques, selon les différentes formes d'après lesquelles se gouvernaient d'abord les vaincus; mais sur toutes pèse le despotisme, devenu nécessaire par la violation des lois de la nature, en s'étendant sur une foule de peuples qui, divers de langage, de mœurs, de croyance, ne peuvent se réunir que sous une volonté arbitraire. Des constitutions que leur union trop intime avec la religion et la différence des castes empêchent de vivre; des gouvernements de satrapes, dure nécessité de la conquête; des intrigues de sérail, et de temps en temps des incursions de nouveaux barbares, tel sera le spectacle offert en général par les royaumes de l'Asie, tant anciens que modernes. Nous les rapprocherons souvent les uns des autres; car l'histoire de l'Asie, dans l'uniformité de son développement, reproduit à de lointains intervalles les mêmes faits et les mêmes idées.

Au milieu de ces convulsions, le commerce, autre instrument commerce. de civilisation, suivait la voie qui lui était tracée. Dirigé de bonne heure vers les pays les plus riches en denrées, et surtout vers l'Inde, il les répandait par tout le monde; ses stations devinrent des cités importantes, et les peuples envahisseurs eux-mêmes s'empressaient de rétablir la sûreté des chemins, afin de trouver dans les caravanes un tribut pour le trésor, des richesses pour le pays, et un aliment pour le luxe ou les plaisirs (1).

La religion le protégeait de son ombre, offrant autour des temples un asile sûr aux marchands, et dans ses solennités une occasion de se réunir, et de négocier avec les pèlerins qui y accouraient. C'est de cette manière que s'était accrue la Mecque avant Mahomet; et aujourd'hui encore à Tenta sur le Delta égyptien, près de la tombe du saint músulman Seid-Acmad, une foule de pèlerins de l'Égypte, de l'Abyssinie, de l'Arabie,

<sup>(1)</sup> La ville de Singapour est un exemple permanent de la rapidité avec laquelle le commerce peut donner la vie à un pays. Elle est située à l'extrémité de la presqu'île de Malacca, entre la Chine et l'Inde, et elle était encore déærte en 1814. Aujourd'hui, c'est une des plus peuplées, et les vaisseaux y vont et viennent sans cesse, depuis que les Anglais en ont sait l'entrepôt du commerce indien.

du Darfour, tiennent une foire des plus animées, où les productions de la haute Égypte, des côtes de Barbarie et de tout l'Orient, s'échangent contre les troupeaux et les lins du pays (1). Les marchés et les foires qui continuent d'exister dans nos contrées eurent au moyen âge une origine semblable.

Toutes ces causes ayant contribué à la formation de divers États, ils conservèrent le caractère du peuple ou de la caste qui d'abord les organisa : guerriers dans l'Assyrie, sacerdotaux dans l'Inde, commerçants dans la Phénicie.

Ces considérations générales éclaireront pour nous les ténèbres de l'antiquité, et nous aideront à y saisir mieux le sens des histoires particulières.

# CHAPITRE II.

### PREMIÈRES MONARCHIES.

La terre de Sennaar, avec sa tour et sa monarchie la plus ancienne de toutes, est le premier théâtre où les réunions d'hommes prirent un caractère politique. Les histoires les plus diverses s'accordent pour retrouver là un grand empire; mais elles offrent tant de dissemblance dans les détails, qu'aucun effort d'érudition n'est parvenu jusqu'ici à les concilier.

Sources historiques La Bible ne mentionne, au sujet de cette contrée, que ce qui a trait au peuple hébreu. Hérodote, se réservant d'écrire un livre à part sur les Assyriens (2), n'en parle qu'incidemment dans son histoire (3). Ctésias de Gnide, médecin du jeune Cyrus, suivi pas à pas par Diodore, jugé menteur et ignorant par Aristote, mais paraissant à l'examen plus digne de foi qu'on ne l'a supposé pendant longtemps, remplit l'époque la plus ancienne de fables à l'orientale. Syncelle, Eusèbe, Ptolémée, sont si récents, qu'ils ne peuvent que donner un faible appui à une asser-

<sup>(1)</sup> Mémoires sur l'Égypte, t. III, p. 357.

<sup>(2)</sup> I, 184.

<sup>(3)</sup> Il nomme Ninus, fondateur de cette monarchie (I, 178), qui commença à régner en 1237, puis il ne cite aucun autre roi jusqu'à Sanhérib (II, 141). Il est digue d'observation que le premier nom qu'il mentionne de neuveau s'accorde avec la Bible (Sennacherib). Il indique comme le dernier Surdanapale (II, 150).

tion quelconque. Nous n'avons que des fragments de Bérose, écrivain chaldéen (1), et ces fragments se réfèrent spécialement à la métaphysique et à la cosmogonie (2). La découverte récente des livres zends a fourni de nouveaux renseignements, et nous tâcherons d'en tirer parti.

Avant J. C. 2180.

Les saintes Écritures rapportent que Nembrod, fils de Chus, chasseur violent, fonda un empire autour de Babylone, Arach, Achad et Calanne, dans la terre de Sennaar, 327 ans environ après le déluge. Cette race chusite, que les Grecs nommèrent éthiopique, serait donc la première qui se serait renfermée dans des villes fortifiées, pour pouvoir de là fondre sur les tribus de pasteurs, aller à la chasse des hommes et des animaux, et les renfermer dans l'enceinte de leurs murailles. La position même de Babylone la rendit bientôt le centre du commerce, et par suite aussi riche que puissante.

Nembrod, devenu puissant sur la terre, passa en Assyrie, et y bâtit Ninive (3), ainsi nommée de son fils Ninus. Celui-ci, par reconnaissance, voulut, après la mort de son père, que les honneurs divins lui fussent rendus sous le titre de Bel.

L'empire de Nembrod fut divisé; l'Assyrie échut à Ninus, la Babylonie à Évecoo.

Il paraîtrait, d'après les livres orientaux, que dans le voisinage de l'Indus, sur les rives de l'Arius ou Érus, ou de l'Oxus, s'était constitué un ancien empire de l'Iran, qui eut bientôt des rapports avec les Assyriens, peut-être même avec les Égyptiens. Il se composait des Bactriens, des Mèdes et des Perses, qui parlaient le zend et ses dialectes, et s'appelaient collectivement les Ériens, c'est-à-dire les preux. Selon les écritures zendes, ils se séparèrent des Brahmines quand ceux-ci descendirent par les montagnes du Thibet dans la péninsule de l'Indostan. Ce qui prouve leur fraternité avec les Indiens, c'est que le zend et le pehlvi, parlés par les Ériens, sont des dialectes du sans-

<sup>(1)</sup> Fréret et Sevin, dans les Mémoires de l'Académie des inscriptions, ont cherché à mettre d'accord ces anciens auteurs dans leurs innombrables dissidences. Volney a jeté beaucoup de lumière sur la chronologie d'Hérodote, dans ses Recherches nouvelles sur l'histoire ancienne.

<sup>(2)</sup> BEROSI, Chaldworum historiæ quæ supersunt. Ed. Richter, Leipzig, 1825. Voyez aussi Muenter, Religion der Babilonier. Copenhagen, 1827.

<sup>(3)</sup> De terra illa egressus est Assur et ædificavit Ninivem. Ainsi dit la Vulgate; mais il vaut mieux lire egressus est in Assur, c'est-à-dire en Assy-rie; échange facile dans une langue dépour vue de prépositions.

crit; c'est qu'ils possèdent les veidas ou livres sacrés, comme les Brahmines, et qu'ils sont aussi divisés en quatre castes. Mais le culte des Ériens était plus voisin de la religion primitive, car ils ne croyaient qu'à un dieu, auteur du bien, et à un autre dieu, auteur du mal. La division des castes était chez eux politique, non religieuse; la théocratie n'y avait pas empiété sur l'autorité royale, et le pouvoir monarchique était patriarcal; ce qui prouve qu'ils se séparèrent des Brahmines avant que ceux-ci occupassent l'Inde.

Leur pays, appelé Ériène (1), s'étendait de la droite du Sind

(1) Air an. Eriene Veedjo, pays des Preux, dans le Zend-Avesta; Strabou dit Arianis. On le retrouve dans le nom d'Iran donné à la Perse. Les Ériens étaient connus même des Grecs, et l'on rattachait à cette samille les Mages et toutes les tribus des Mèdes. (Μάγοι δὲ καὶ τὸ τοῦ Άρείου γένος. Damasc. ap. Wolf Anecd. Græc., III, p. 259.) D'après Hérodote, VII, 61, VI, 98, il paraitrait que les Perses appelaient 'Apraioi leurs héros. Hellenicus ap. Steph. Byzant. 'Αρταια. Artaxerce se décompose en arta schatria, ce qui, en sanskrit, veut dire grand guerrier. C'est la racine des noms 'Apnc, Mars, heros, héros. Dans les livres sanskrits, on trouve aryos, aria verta, les illustres, la terre des héros. Nous reviendrons sur cette partie de l'histoire déduite des Orientaux, dans le livre III. En attendant, on peut consulter RHODE, Die heilige sage und das gesammte Religions-Sistem der Zendvolks; Francfort, 1720; DE HAMMER, Heidelberg Iahrbuch, 1823, p. 81; W. Ouseley, Travels, II, 305; Fred. Schlegel, Wien Iahrbuch, VIII, p. 458; Goerres, Mytengeschichte, I, 213, et l'introduction au Schah-namèh. Selon Goerres, Mèdes, Assyriens, Perses, descendirent du Caucase, parlant la même langue, formant une sevie race, et une grande monarchie de l'Iran, du Caucase à l'Himalaya. Il rapproche les noms d'Iran, Aria, Axuria, Assyria, Assur. Sem serait le même que Schem, Schemschihl.

Rhode fait, d'une race commune et primitive de l'Iran, les Bactriens, les Mèdes, les Perses, qui parlent le zend et ses dialectes, et proviennent de l'Ériène Veedjo et du mont Albordj, vers les sources de l'Oxus et les montagnes septentrionales de l'Inde. Ils auraient ensuite transporté les noms de leur patrie au Caucase et dans l'Arménie. Son opinion s'appuie sur les livres zends, particulièrement sur le Vendidad, au commencement duquel est racontée la création, c'est-à-dire, ainsi qu'il l'entend, l'habitation successive de différents pays, parmi lesquels il trouve nommés, après Eriène Veedjo, Sogdo (Sogdiane), Moore (Merou), Bagdi (Balk), Nez (Nisa), Haro-iou (Hérat). Il pense donc que dans ces pays a eu lieu, à plusieurs reprises, une migration guidée par Schemschihd, ou bien par la race sémitique, jusqu'à Ver ou Var, délicieuse contrée où elle fixa sa demeure, et où son chef bâtit un palais et une ville, Var-Schemgherd. Ce seraient les anciens Pars et Persépolis.

Le savant de Hammer adopte cette opinion, mais il ne croit pas que Ver et Var-Schemgherd sussent le Pars ou Phars et Persépolis, mais un pays plus au nord, où sont maintenant Damagen et Kapoin, et jadis Hécatompilos, véritable ville de Schemschihd. L'autre célèbre orientaliste Ouseley, sans con-

(l'Indus) au Caucase, du fleuve Oxus à la mer des Indes, au golfe Persique et à l'embouchure de l'Euphrate. Les tribus, ayant chacune ses mages ou sages, ses guerriers, ses agriculteurs, ses marchands, erraient dans les vastes plaines de l'Asie. La première qui s'établit à demeure fut celle des Bactriens ou Pahlavi, qui dominèrent sur toute l'Asie, entre l'Inde et l'Euphrate. Balk, capitale des Bactriens, fut fondée par Caïumart, premier roi de l'Ériène, dans le lieu où il rencontra un frère qu'il n'avait pas vu depuis longtemps: cela veut dire que deux tribus, s'étant rapprochées dans le désert, y bâtirent d'accord une ville, ou mieux un camp fixe, dans un site éminemment favorable, sur les frontières de l'Inde et du Thibet.

Les vicissitudes des rois successifs sont la représentation symbolique des aventures de cette population, autant du moins qu'on peut l'apercevoir par des récits où tout procède par groupes, et flotte entre l'imagination et la réalité, entre les faits de l'homme et ceux de la nature, la religion et l'histoire. Les Orientaux poursuivent donc, en racontant comment Mardokente, à la tête de beaucoup de tribus arabes, enleva Babylone à Chinzir, septième successeur de Nembrod, et y domina 250 ans. Ardjasp, chef des Assur, autre tribu des Ériens, assaillit et prit Balk, avec l'aide d'Adossa (fleur de myrte), femme d'un de Bactro-Assyses officiers, qui lui facilita la conquête de cette ville en élevant certains signaux; ce qui lui valut le nom de Schem-Rami, signe élevé, lorsqu'il l'épousa.

Il est facile de reconnaître dans Ardjasp, Ninus, qui, à la tête d'un million de guerriers, exécuta les merveilleuses expéditions racontées par les historiens classiques, et qu'il poussa jusqu'à l'Égypte et dans l'Inde. Si ces expéditions sont vraies, elles ne doivent pas être considérées comme des conquêtes, mais comme des courses semblables à celles des Arabes et des Curdes. Il augmenta Ninive sur le Tigre en l'entourant d'une muraille de cent pieds d'élévation, couronnée de mille cinq cents tours, du double de hauteur. L'enceinte entière était de quatre cents stades, ou, comme on le lit dans le livre du prophète Jonas, de trois journées de marche.

Sémiramis, sa femme, lui succéda, et, pour ne pas demeurer

Condre Var et Pars, incline à croire que dans le Zend-Avesta on parle de Persé-Polis et de ses édifices.

au-dessous de son époux, elle rebâtit Babylone, enlevée aux successeurs de Mardokente.

On raconte aussi que Sémiramis construisit beaucoup d'autres villes : elle fit tailler le mont Bagistan, en Médie, de manière à former un groupe, où elle fut représentée entourée d'une centaine de gardes. Elle se dirigea ensuite contre le roi des Indes avec trois millions de fantassins, cinq cent mille cavaliers et cent mille chars. Se trouvant néanmoins trop faible en éléphants, elle fit tuer trois cent mille bœufs, et revêtir de leurs peaux autant de chameaux, afin que leur apparence abusât l'ennemi. Cette ruse grossière fut inutile, et la conquérante échoua contre la valeur de ceux qui défendaient leur pays.

De retour dans ses États, déshonorée par ses débauches, elle fut tuée par Ninias, son fils, qu'elle avait tenu jusque-là sous une tutelle rigoureuse.

Après ces créations de l'imagination orientale se trouve une lacune de huit siècles, durant lesquels se seront succédé diverses dynasties dans l'empire de la Bactro-Assyrie, jusqu'à Sardan-Phul. La Bible est seule à parler des Assyriens comme d'un peuple célèbre, étendant sa domination jusqu'à la Syrie et à la Phénicie. Pful envahit précisément la Syrie en 753; Tiglat-Pileser, en 726, abat le royaume de Damas; en 718, Salmanazar détruit celui de Samarie, et en transfère les habitants dans le cœur de l'Asie; vers 707, Sennachérib porte la guerre chez les Juifs; son armée est exterminée, et peu après lui-même est tué par ses fils. Le dernier dont elle fasse mention est Assaradone ou Sardanapale (1).

Le nom de ce prince indique proverbialement un homme adonné à tout genre de vices, et son impiété voluptueuse est résumée dans cette épitaphe : « Passant, écoute le conseil de « Sardanapale, fondateur de cités : mange, bois, jouis ; tout le « reste n'est rien. »

A cette époque, Arbace, satrape de la Médie, et Bélésis, satrape des Babyloniens, se révoltèrent contre lui; assiégé par eux dans sa capitale et ne voulant pas avoir à endurer la honte de la défaite, il se jeta dans les flammes avec ses richesses et avec les femmes de son harem. Ce fut ainsi que devint dominamedo-Bactria- trice la race médo-bactrienne, qui avait Ecbatane pour capitale.

<sup>(1)</sup> Assar-Haddan-Pal, c'est-à-dire Assur Seigneur, fils de Pal.

Selon Hérodote, la monarchie assyrienne avait duré 520 ans.

A cette race médo-bactrienne succéda plus tard celle des Cashim ou Chaldéens; enfin, Koresc (Cyrus) fit prévaloir la tribu des Pasargadi. Ces révolutions et ces changements de capitale dans le grand empire asiatique sont considérés généralement comme autant de successions différentes des empires assyrien, babylonien, mède et persan.

1237-717.

# CHAPITRE III.

### INSTITUTIONS BABYLONIENNES.

La Babylonie est située entre l'Euphrate et le Tigre, qui, venant d'Arménie, coulent du nord au midi vers le golfe Persique. L'Euphrate, dont le lit est peu profond et les rives plates comme celles du Nil, déborde à la fonte des neiges. Le premier soin des habitants dut être dès lors de créer et d'assainir le terrain. En effet, le pays offrait un réseau continuel de canaux mis en communication par les deux fleuves, et servant à l'irrigation des campagnes, en même temps qu'ils étaient un obstacle aux courses des nomades. Le canal royal pouvait même porter de gros bâtiments. Certains lacs artificiels avaient jusqu'à vingt lieues de tour, et la terre qu'on en tira servit à élever les digues de l'Euphrate, que l'on pouvait dire partout renfermé entre un double mur, et qui, au besoin, se jetait dans ces grands réservoirs.

Le terrain, arrosé de cette manière, produisait deux cents et jusqu'à trois cents pour un de froment, qui, de même que le panis et le sésame, y atteignaient une hauteur incroyable. Les dattiers et les palmiers y étalaient tout le luxe de leur végétation, à défaut de l'olivier, de la vigne et du figuier, dont il y avait disette comme de toute espèce d'arbres à haute tige, à l'exception du cyprès.

Bâtie à peu de distance de l'Indus, de la Méditerranée, du golfe Persique, sur les rives de deux grands fleuves, au milieu de plaines fécondes, Babylone était dans la position la plus favorable pour devenir la capitale d'un grand empire. Aussi se releva-t-elle de destructions multipliées, et, quand elle suc-

Babylone.

comba, ce fut pour faire place à Séleucie, sur la rive du Tigre. Celle-ci, adoptée par les Arsacides, se voit remplacée à son tour par Ctésiphon, fondé par les Sassanides; et quand Ctésiphon est abattu, les débris des trois villes servent à construire Ormuz et Bagdad, toujours dans le même voisinage.

On rapporte que Sémiramis fit enceindre Babylone d'une muraille si large que six chars pouvaient y courir de front : elle éleva tout le long de l'Euphrate des digues magnifiques, et suspendit sur les terrasses des maisons, des jardins, où les eaux amenées du fleuve éternisaient la verdure des fleurs et des arbres qui purifiaient et embaumaient l'air. Elle éleva un temple magnifique à Bélus, et y plaça la statue du dieu, haute de quarante pieds. Elle édifia pour elle deux palais sur l'une et l'autre rive de l'Euphrate, et, pour les réunir, elle détourna le fleuve de son lit, et fit construire au-dessous une route avec des briques d'un ciment bitumineux, longues d'un pied environ. Cet antique tunnel avait douze pieds de haut et cinq de large, le plafond sept pieds, et les murs latéraux vingt briques d'épaisseur; des portes de bronze en fermaient l'entrée : le tout fut achevé en deux cent soixante jours. La ville formait un grand carré de cent vingt stades sur chaque face, autrement quinze milles; elle était partagée par l'Euphrate, sur lequel était un pont dont le tablier, en se relevant la nuit, rendait le passage impossible d'un bord à l'autre. Les rives du fleuve étaient soutenues par une muraille en briques; ses rues tirées au cordeau; les maisons avaient quatre étages, et les portes de la ville étaient de bronze. On raconte de singulières merveilles du temple de Bélus, d'une circonférence de deux stades, du milieu duquel se dressait une tour à huit étages, dont le premier avait un stade carré, et dont le dernier soutenait un trône d'or, sans statue. Il était entouré d'un large fossé plein d'eau, revêtu en briques, et la terre qu'on en avait extraite avait été employée à faire des briques pour former une digue haute de deux cents coudées.

Étendue des · villes.

Avant de rejeter ces récits comme des contes, il est nécessaire de se reporter à des temps et dans des pays tout autres que les nôtres. L'étendue démesurée des cités primitives s'explique, si on les prend pour de vastes enceintes de défense, comme les murailles que, dans des temps postérieurs, Trajan opposa aux barbares du Nord, et la Chine aux Mongols. Le pavillon du vainqueur devenait le centre autour duquel se rangeaient ceux des autres chefs de tribus et ceux des vaincus.

Il était facile à des conquérants, dont un signe décidait du sort de populations entières, de commander aux vaincus d'élever des palais sur l'emplacement qu'occupaient leurs tentes, et de les construire avec une régularité uniforme. Le nomade, voulant conserver autant que possible, dans ces campements fixes, les agréments de la vie errante, y renfermait des fleuves, de vastes jardins et des campagnes entières, qui s'étendaient entre les habitations. C'est pourquoi encore le pont de Babylone était levé durant la nuit, comme on le ferait entre deux camps ennemis, afin que l'un ne vint pas piller l'autre. Marc Pol nous dit que la ville de Taïdu, bâtie par Cublaï-Khan, successeur de Gengis-Khan, embrassait dix lieues de terrain, chacun des côtés étant d'une dimension égale; une muraille de dix pas de largeur l'environnait; les rues étaient parfaitement alignées, les maisons quadrangulaires', les palais vastes, avec des cours et des jardins; à l'entour, d'immenses faubourgs, de spacieux caravansérails, et jusqu'à vingt-cinq mille femmes publiques.

L'Asie est dans les temps modernes ce qu'elle fut dans les temps antiques; et Pékin, Nankin, Dehli, les pyramides d'Égypte, les hypogées d'Éléphantine, la muraille chinoise, subsistent encore pour confondre le scepticisme qui nie tout ce qui lui paraît merveilleux.

Le terrain offrait les matériaux propres à la construction, dans l'argile, que l'on faisait sécher au soleil ou que l'on cuisait au four, et dans le bitume qui servait de ciment (1); constructions moins solides que celles de granit, mais que les historiens affirment à tort avoir entièrement péri : les ruines de Ninive paraissent avoir été récemment retrouvées par MM. Botta et Layard (2); et si on n'aperçoit que peu de vestiges d'Ecba-

<sup>(1)</sup> On trouve dans les grands édifices de Pacaritambo, au Pérou, l'asphalte (Délon) employé pour ciment Voy. CIECA, Chronique du Pérou. Anvers, 554, p. 284.

<sup>(2)</sup> En 1843, M. Botta, consul de France à Mossoul, fit faire des fouilles et ains le massif des collines sur lesquelles étaient situés les villages de Nicouch et de Khorsahad, à cinq heures de caravane, dans le nord-est de Mossoul. Il ne tarda pas à trouver, à Khorsahad, un palais assyrien rempli de sculptures, dont les nombreux fragments apportés en France à grands frais forment le musée assyrien du Louvre, tandis que l'ensemble de la découverte était publié sous ce titre: Monument de Ninive, découvert et décrit par M. Botta, mesuré et dessiné par M. Flandin; ouvrage publié par ordre du gouvernement. Paris, 5 vol. in-fol. M. Layard a tenté aussi, au profit du musée britannique, des fouilles non moins productives sur le sol de l'ancienne

tane et de Suze, le cadavre de Babylone occupe encore le vaste espace de dix-huit lieues, et l'on peut y retrouver les traces de la tour et du temple de Bélus, des jardins suspendus, et de la demeure royale.

Ruines de Babylone. En sortant de Bagdad et en côtoyant le Tigre, on entre dans la plaine de Babylone (1); désert au milieu de deux déserts, on n'y voit que des briques, dont les Arabes s'emparent depuis des siècles pour élever leurs maisons ou leurs mosquées. Leur amoncellement et les excavations forment de larges vallées et de grandes montagnes au milieu de la plaine, dans laquelle serpentent encore les canaux de Nabuchonosor, à demi obstrués. La haute muraille que, dans sa colère, Darius fit abaisser à cent cinquante pieds, et qui était toute crénelée, comme il apparaît par les médailles portant le lion qui abat le taureau, et l'effigie du Jupiter de Tarse, c'est-à-dire Bélus, est encore indiquée par des monceaux de briques vitrifiées par l'ardeur du soleil, comme si elles eussent été exposées à un feu violent.

A droite de l'Euphrate on aperçoit encore les huit digues qui arrêtaient les débordements, et on peut indiquer la trace du pont de Sémiramis, long de deux cent vingt mètres, ainsi que celle de ses piles également en briques. On appelle Birs-Nembrod, ou bourg de Nembrod, le plus ancien monument de Babylone; c'est une grande colline de décombres, ayant plus de deux mille pieds de circonférence, et couronnée par une tour haute de trente-cinq pieds seulement, de forme pyramidale, en briques cuites: on y trouve encore partout des vases vernissés et émaillés, principalement de couleurs jaune et bleue. Ce devait être le temple de Bélus, auquel Strabon donne précisément deux mille soixante-deux pieds de tour. Rich fit fouiller à l'endroit où les gens du pays disaient qu'était située l'idole, et dégagea un lion de granit, symbole de la puissance assyrienne.

Ninive, dans le Koyundjuk et à Babylone. On peut voir l'histoire de l'état actuel de ces découvertes dans l'ouvrage intitulé: Niniveh and Persepolis, by W.S. W. Vaux, troisième édition. Londres, 1851. (Note de la deuxième édition française.)

<sup>(1)</sup> Niehuhr commença à parler des ruines de Babylone; mais l'Anglais Ker Porter est plus exact. Rich, consul à Bagdad, les décrivit avec une précision minutieuse; son ouvrage fut, dans la traduction française, revu par Raymond, ancien consul lui-même à Bassora, en 1818. On doit beaucoup de renseignements au missionnaire Beauchamps. En 1817, Mignan entreprit exprès le voyage de Chaldée pour décrire les ruines de Babylone.

Mignon, lorsqu'il y retourna, trouva brisé ce monument de l'art primitif; mais il découvrit à peu de distance une statue colossale en granit doré.

Les jardins de Sémiramis sont indiqués par une construction en amphithéâtre, où s'élèvent des terrasses en gradins, soutenues par des galeries qui s'appuient sur des piliers carrés dont la cavité est remplie de terre pour l'alimentation des grands arbres. Le plafond est formé de roseaux liés avec du bitume; un lit de briques étendu dessus soutenait la terre que venait arroser l'eau élevée jusque-là par des roues et des pompes ingénieuses. D'autres machines, mises en jeu par l'Euphrate, portaient les promeneurs d'un étage à l'autre.

Au milieu de ces ruines, que les naturels appellent encore le palais, les musulmans, qui ne détruisent pas, mais qui ne construisent ni ne plantent, ont laissé subsister un arbre pour y attacher les chevaux; unique trace de végétation parmi les cendres et les décombres, comme un vieillard survivant à la destruction de toute sa famille. C'est un arbre étranger à ces climats et indigène de l'Inde: la tradition veut qu'il soit un débris des jardins suspendus dont Sémiramis avait embelli Babylone.

Que l'imagination reconstruise avec ces ruines une immense cité aux larges rues régulières, aux maisons émaillées de fleurs, étincelantes au soleil, couronnées du gracieux panache des palmiers toujours verts et des plantes les plus belles et les plus vigoureuses des tropiques; que l'on se représente les mille barques glissant sur les canaux et les nombreuses caravanes accourant de toutes parts avec les troupeaux de chameaux, de cavales, de brebis; les astronomes observant le ciel du haut des tours, tandis que l'air est parfumé par d'épais nuages d'encens... quel spectacle! Et maintenant des hiboux, des scorpions et les insectes les plus dégoûtants s'y abritent en sûreté; le chacal traîne dans quelque salle du palais des Abbassides la carcasse des chevaux expirés de fatigue dans le désert, et le lion repose fier et tranquille, comme en son royaume, là où Sémiramis et Sardanapale accumulaient richesses et délices. En aucun autre lieu les extrêmes de la magnificence et de la désolation ne sont si rapprochés, et nulle part n'apparaît plus manifeste la malédiction de Dieu, qui, au temps où Babylone florissait dans tout son orgueil, disait par la voix du prophète Isaïe: « Le Seigneur et les instruments de sa colère viennent de « loin; ils viennent des extrémités du monde pour te détruire.

« Gémissez, car le jour du Seigneur approche: Babylone, la « gloire des royaumes, l'orgueil de la Chaldée, sera comme « Sodome et Gomorrhe. Elle ne se relèvera plus; en aucun « temps elle ne sera habitée; les Arabes même n'y planteront « pas leurs tentes, et les pasteurs n'y parqueront pas leurs bre-« bis. Mais les bêtes fauves du désert en feront leur repaire; ses « habitations se rempliront de grands serpents; la huppe y « fera son nid, et l'autruche sautera sur les temples de la vo-« lupté (1). »

Industrie.

Les historiens ont tort de considérer les Assyriens uniquement comme guerriers; car Babylone régna non moins par l'industrie et par la science que par la conquête: notre Occident a éprouvé son influence et s'en ressent encore. Ses habitants tiraient du Kerman, de l'Arabie et de la Syrie le coton dont ils tissaient leurs amples vêtements et leurs précieux tapis; ils excellaient dans l'art de distiller les eaux odorantes, et il n'y a pas longtemps que l'on a découvert les cylindres babyloniens, pierres dures, naturelles ou artificielles, d'une longueur qui varie d'un à trois pouces, percées de part en part, et, quel qu'en fût l'usage, portant des caractères et de petites figures mystérieuses à la manière des scarabées égyptiens.

La nature de leurs constructions et de leurs matériaux excluait les colonnes, le plus beau des ornements architectoniques. Les substructions feraient supposer qu'ils connaissaient les voûtes; mais aucun vestige ne s'en retrouve parmi les ruines. La sculpture ne pouvait y fleurir, puisqu'on n'y trouvait ni le marbre ni la pierre, et les bas-reliefs que cite Diodore, en parlant du palais de Sémiramis, étaient probablement en terre cuite, comme ceux que nous voyons en Italie, surtout dans l'architecture du Bramante. Ces briques étaient de plus couvertes d'inscriptions, la plupart du côté intérieur; ce qui fait que les édifices sont des archives publiques et privées, comme en Égypte: peut-être nous révéleront-ils la civilisation la plus antique, lorsque l'interprétation des caractères cunéiformes, encore à l'état d'enfance, aura fait plus de progrès.

Il est difficile de distinguer les institutions propres des Babyloniens de celles qu'y mêlèrent les Chaldéens et ensuite des Perses. Quant à ces derniers, leur culte plus pur s'éloigne assez de celui des Babyloniens pour qu'on ne puisse les confondre, et nous au-

<sup>(1)</sup> Chap. xiii. Qu'on lise le chap. xiv d'Isaïe.

rons à en parler dans le livre suivant, quand nous arriverons au grand Zoroastre. Pour les Chaldéens, nous inclinons à les croire une nation grossière qui adopta les institutions des Babyloniens et usurpa leur nom. Une preuve extrinsèque de cette assertion paraît résulter de ce que les écrivains bibliques antérieurs à Nabuchodonosor, et ceux qui vinrent après, nous les représentent dans le même état de civilisation. Quoi qu'il en soit, malgré l'incertitude où nous laisse la disette de documents, jetons un coup d'œil sur leurs croyances (1).

Les Babyloniens avaient deux ordres de dieux, les héros divinisés et les astres. Le culte des astres semble le premier qui égara les hommes; it est peut-être excusable dans cette contrée où les étoiles brillent d'une si pure clarté à travers un ciel constamment serein. Le vulgaire adorait ces corps lumineux dans leur forme extérieure, les prêtres adressaient leurs prières aux génies qui les animaient. Ils accouplaient aux idées astronomiques une idée cosmogonique que nous trouverons trèsrépandue dans l'Orient, et qui représentait la puissance créatrice comme divisée en deux principes, l'un mâle, l'autre femelle; l'un fécondant, l'autre fécondé. C'est sous cet aspect qu'ils considéraient Bel et Militta, le soleil et la lune (2). Tous deux présidaient à la vie : le premier donnait l'animation, la seconde l'accroissement.

Bel-Adad a pour cortége une série de Belim, parmi lesquels Bel-Jupiter et Bel-Vénus, astres propices; Bel-Saturne et Bel-Mars, malfaisants; Bel-Mercure, tantôt propice, tantôt nuisiple, selon ses aspects, et tous androgynes, unissant la force active qui féconde à la passive qui enfante. Trente astres secondaires étaient regardés comme des dieux conseillers (3), moitié présidant aux lieux souterrains, moitié aux lieux supérieurs; les Babyloniens y ajoutaient douze seigneurs des dieux (4), auxquels étaient attribués les signes du zodiaque, et vingtquatre constellations appelées juyes des choses universelles (5).

Dieux.

<sup>(1)</sup> FRIEDRICH MUENTER, Religion der Babilonier. Copenhagen, 1827. Goerres, Mytengeschichte der Asiatischen Welt.

<sup>(2)</sup> Noms reproduits diversement par ceux de Baal, Baal-Adad, Alagabalo, Molock..., Nebo, Uranie, Dercete, Astarté, Alergat.... Ce culte s'étendit dans les colonies, où l'on trouve Baal-Bey-rut, Baal-Hammon, Baal Zebub....

<sup>(3)</sup> Βουλαίους θεούς. — DIODORE.

<sup>(4)</sup> Κυρίους τῶν θεῶν. — Id.

<sup>(5)</sup> Διχαστάς τῶν δλων.

Il paratt qu'ils adoraient aussi les éléments, et le Tigre, et l'Euphrate, et certaines divinités nationales, comme Nisroch, Anameluch, Thammuz ou Adonis. L'Écriture dit expressément qu'ils divinisèrent les héros, et en particulier Nembrod; ils avaient en outre certains génies protecteurs qu'ils représentaient sous l'aspect de colombes, de poissons, de dragons, en lutte avec de mauvais génies auxquels ils donnaient des figures monstrueuses.

Métaphysique.

Quant à la cosmogonie et à la métaphysique, d'après le peu que nous ont transmis confusément les étrangers et le Chaldéen Bérose, nous voyons qu'ils s'adonnèrent spécialement à étudier le côté matériel de la création, à la différence des Brahmines, occupés presque exclusivement de l'idée. Au commencement existait, selon eux, un chaos de ténèbres et de matière humide contenant des animaux monstrueux : Bel ou Dieu apparaît; et, divisant le corps de la femme primitive, Omorca (emblème de la nature), de l'une des moitiés il forme le ciel, de l'autre la terre; il produit la lumière qui donne la mort aux monstres, fils du Chaos, et fait succéder l'ordre à la confusion qu'ils oat enfantée. Enfin, avec son propre sang et avec celui des dieux inférieurs mêlé à la terre, il crée les âmes des hommes et des bêtes, qui sont toutes d'origine divine, tandis que les corps célestes et terrestres sont faits avec la substance d'Omorca, autrement avec la matière.

Des événements terribles font périr l'espèce humaine, et il en naît une nouvelle du sang d'un Dieu qui se sacrifie volontairement. Alors paraît Oannès, poisson-homme, qui, sortant chaque jour de la mer Rouge, vient prêcher aux Babyloniens la loi et la sagesse.

Telles sont ces altérations mal digérées de la tradition primitive : les Chaldéens les combinèrent avec des faits astronomiques, dans la supposition que les événements d'ici-bas dépendaient des mouvements du ciel. Au contraire des Mages et des Brahmines, ils faisaient donc prévaloir la matière sur l'esprit; et, tandis que les Indiens considéraient l'univers comme un immense spectacle que Dieu s'était donné à lui-même, les Perses comme une lutte continuelle entre le bien et le mal, l'astronomie religieuse des Chaldéens y apercevait une inaltérable harmonie.

D'après leur vénération pour les deux principes générateurs, on ne s'étonnera pas qu'ils promenassent en pompe dans leurs solennités les symboles obscènes du Phallus et du Ctéis. Ils sacrifiaient à leurs dieux des victimes, peut-être même des victimes humaines. Unissant l'immoralité à la barbarie, chaque femme était obligée de se prostituer une fois dans le temple de Militta, à un étranger, qui lui payait le prix de l'opprobre en lui disant : Je prie la déesse Militta de t'être propice (1). Des faits qui répugnent autant à nos mœurs ne sauraient être niés comme impossibles. On sait combien le commerce a partout altéré les notions de la pudeur, et combien d'exemples de coutumes semblables se sont offerts aux voyageurs (2). La raison humaine abandonnée à elle-même tombe dans un tel délire, que dans cette moitié si chère et si précieuse du genre humain, l'homme trouve tantôt une amie, une compagne, une divinité; tantôt un meuble, une marchandise, une bête de race, de labeur ou de somme, une victime expiatoire. Nous croirons plus difficilement les historiens quand ils nous disent que cela n'empêchait pas les femmes d'être très-chastes dans le mariage; qu'au lieu de vivre séparées des hommes, à l'orientale, elles s'asseyaient à table même en présence des étrangers, honorées comme épouses et comme mères. Celles qui étaient belles se vendaient à l'encan, et le prix qu'on en retirait formait la dot des laides. Le mariage était-il malheureux, il était dissous moyennant la restitution du prix. Un tribunal spécial était institué pour placer les filles et pour punir les adultères.

D'autres, au contraire, nous parlent de banquets obscènes où les femmes déposaient toute pudeur avec leurs vêtements, et non-seulement les bayadères, mais les femmes et les filles des premiers citoyens (3).

(1) HÉRODOTE, I, 36; STRABON, XVI. Cf. SELDEN, de Diis Syriæ.

(3) Voy., dans l'Écriture, les banquets de Balthazar. Q. Curce, lib. V,

<sup>(2)</sup> Hexre, de Babylonierum instituto religioso. — Voltaire nie la prostitution des femmes en l'honneur de Vénus Militta, par la seule raison que cela répugne à la nature humaine. L'histoire répend le contraire. Rhamsès et Cheops, rois égyptiens, prostituaient leurs filles pour en avoir de l'argent. Les femmes des deux Syrtes s'offraient et s'offrent encore aux étrangers. (Héropote, IV, 168; Della Cella, p. 109.) Les Lapens se croient honorés quand un voyageur partage la couche de leurs femmes. D'après Bruce, les Abyssiniennes des classes élevées se livrent publiquement dans les banquets, au gré de leur fantaisie. Les Arresis vivent en communauté de femmes. La reine d'Haïti s'abandonnait à ses porteurs de chaise. (Voyage des missionnaires dans l'océan Pacifique, Bibl. brit., t. XVIII.) Ne doit-on pas dès lors être moins incrédule relativement à ce qu'Hérodote rapporte des Agatirsis et des Messagètes? Tant la lumière primitive s'était obscurcie sur ce point!

Les personnes instruites et les magistrats formaient la classe des Mages (1), dont les fonctions et les droits étaient héréditaires; mais on pouvait y être admis par adoption, comme le fut l'Hébreu Daniel. La doctrine conservée parmi eux était d'une bien autre pureté que celle enseignée au peuple. Ils croyaient à l'immortalité de l'âme, considérée comme une émanation de la pure lumière incréée; à une Providence réglant toute chose, mais dirigeant tout en vue de l'homme : de là les erreurs de l'astrologie.

Cette classe sacerdotale, rendue vénérable par le mystère qui l'entourait, jouissait de grands honneurs, et était très-estimée pour son profond savoir, surtout en fait d'astronomie. On dit qu'ils divisaient dès lors le zodiaque en 30 degrés, et chaque degré en 30 minutes; qu'ils calculaient l'année de 365 jours et un peu moins de 6 heures, et qu'ils savaient que les étoiles étaient excentriques à la terre. La fameuse tour qui, par sa hauteur, favorisait leurs observations, offrait à sa base et dans son élévation la mesure du stade chaldéen, qui est de 1119 de degré ou de 5,702 toises 1 pied 9 pouces et 6 lignes. Il eût donc différé de 63 toises à peine de la mesure de la terre vérifiée par les académiciens français. Achille Tatius (quoique son témoignage soit bien postérieur) affirme qu'ils avaient calculé qu'un homme en courant d'un bon pas pourrait suivre le soleil dans son cours autour du globe, et arriverait en même temps que lui au point équinoxial. Il semble aussi qu'ils aient connu le gnomon solaire (2).

Mais malheureusement ils faisaient servir l'astronomie à l'imposture, et prétendaient deviner l'avenir par l'aspect des

Liberos conjugesque cum hospilibus stupro coire, modo prelium flagitii detur, parentes maritique patiuntur.... Feminarum, convivia incuntium, in principio modestus est habitus; dein summa quæque amicula exuunt, paulatimque pudorem profanant, ad ultimum (honos auribus sit) ima corporum velamenta projiciunt. Nec meretricum hoc dedecus es!, sed matronarum virginumque apud quas comitas habetur vulgati corporis vilitas.

- (1) On croit généralement ce mot persan, et on voudrait le faire dériver de mige-gusch, oreilles coupées. Nous le trouvons cependant dans Jérémie, avant que les Perses occupassent Babylone, lorsqu'il compte un archimage parmi les principaux membres de la cour de Nabuchodonosor.
- (2) Beaucoup révoquent en doute cette science astronomique. Voy. les Actes de l'Académie de Berlin, 1814, 1815; IDELER, Ueber die Sternkunde de Chaldüer.

constellations. Leurs disciples devaient soumettre aveuglément leur raison à l'autorité qu'ils voulaient exercer.

La magnificence du temple de Bélus nous permet de juger de la splendeur de leur culte : des statues d'or et d'argent, parées de vêtements précieux et de pierreries, étaient portées en procession, et des mets délicats leur étaient offerts. Près de leurs divers temples habitaient des personnes employées à des offices ou à des arts divers. Près de ceux de Saturne, les agriculteurs, les mathématiciens, les astrologues; près de ceux de Vénus, les femmes, les poëtes, les peintres, les musiciens, les sculpteurs; près de ceux de Jupiter, les savants, les musiciens, les magistrats.

On a conservé le souvenir de deux de leurs fêtes principales : l'une en l'honneur de Bélus, dans laquelle, selon Hérodote, il se brûlait bien pour mille talents d'encens; l'autre ressemblant aux saturnales, dans laquelle les esclaves jouaient le rôle de maîtres. Ce rite, si l'on nous permet une conjecture, se rattachait à une croyance populaire chez les nations adoratrices de la nature : selon cette croyance, il était possible de retarder le soleil dans son cours en enchaînant ses images; de l'accélérer en les déliant. On représentait ainsi l'alternative de faiblesse et de vigueur que les Grecs symbolisèrent dans Hercule, tantôt vainqueur des lions et des géants, tantôt efféminé aux pieds d'Iole. Les Phéniciens et les anciens habitants de l'Italie tenaient la plupart du temps enchaînés Melcarte et Saturne. Quand ils les déliaient, aux jours où l'année semble s'écouler avec plus de lenteur, ils célébraient la liberté en rendant moins lourd le poids de la servitude pour leurs esclaves. A Cidonie, en Crète, les citoyens abandonnaient la ville, où les esclaves, maîtres de la cité, pouvaient même battre les hommes libres (1). En Égypte, Hercule affranchissait tout esclave qui se réfugiait dans son temple de Canope (2).

<sup>(1)</sup> EUSTATH., Ad Odyss., XX, 105.

<sup>(2)</sup> HÉRODOTE, II.

# HEBREUX (1).

### CHAPITRE IV.

#### LES HÉBREUX NOMADES.

Indépendamment de la foi, l'historien doit une attention particulière à un peuple remarquable, qui à la mission religieuse

(1) Les sources les plus pures de l'histoire hébraïque sont les livres saints. Il sera bon de consulter, en outre :

FLAVIEN JOSÈPHE, Archéologie.

BERRUYER, Histoire du peuple de Dieu, depuis son origine jusqu'à la naissance de J. C.

RELANDI, Antiquitates sacræ Hebræorum.

Molitor, Philosophie der Tradition, Francsort, 1827; ouvrage sort intéressant, et traduit en français par Quais, 1837.

BEKE, Origines biblicæ; or Researches in primeval history. Londres, 1836.

- J. Jost, Allgemeine Geschichte der Israelitischen Volkes. Berlin, 1832.
- G. S. BAUER, Manuel de l'histoire des Hébreux, depuis leur établissement jusqu'à leur chute. Nuremberg, 1800; avec une excellente introduction critique, soit pour l'histoire, soit pour l'antiquité (allemand).

CALMET, Histoire de l'Ancien et du Nouveau Testament et des Juifs. Paris, 1737.

PASTORET, Moise considéré comme législateur et comme moraliste. Paris, 1788. Il sut précédé de quelques années par le Moses legislator, de Pierre Regis. Turin.

- J. J. HESS, Histoire de Moïse, de Josué, des rois de Juda et d'Israël (allemand). Il l'envisage spécialement du point de vue théocratique; Salvador fait le contraire dans son Histoire des institutions de Moïse et du peuple hébreu.
- J. D. MICHAELIS, Droit mosaïque et observations sur la traduction de l'Ancien Testament. Utile surtout pour les derniers temps. Goettingue, 6 vol.
  - J. D. Eichhorn, Introduction à l'Ancien Testament (allemand).
- D. ELENA, Geschichte der Mosaïschen Institutionen. Hambourg, 1836. 2 vol.

Pour les temps postérieurs, on pourra consulter :

BASNAGE, Histoire et religion des Juifs, depuis J. C. jusqu'à présent. La Haye, 1716, 15 vol.

unit la mission politique de conserver le passé, et de préparer, par les croyances issues de son sein, la civilisation du monde; à un peuple qui rattache l'antiquité la plus reculée à l'avenir le plus éloigné. Ses annales, dépôt des traditions du genre humain, sont antérieures pour le moins à la division des Hébreux en deux familles: conservées dans leur intégrité par une nation douée du triste privilége de l'immortalité, adoptées comme règle de foi par les pays les plus cultivés, elles ont été commentées et discutées de mille manières et dans tous les temps: la critique la plus hostile n'a pu cependant méconnaître en elles tant de simplicité qu'elles ne peuvent être l'œuvre d'un imposteur, tant de savoir qu'on ne saurait les attribuer à un homme abusé.

C'est d'après elles que nous avons observé les premiers pas du genre humain jusqu'à l'instant où il se dispersa sur la surface de la terre. Moïse nous indique même les souches des différents peuples et le lieu de leur établissement; mais, ne destinant pas son livre à satisfaire la curiosité, n'ayant en vue que la religion et la nationalité, il se borne à noter clairement l'origine de son peuple, et celle de quelques tribus de Phéniciens ennemis ou d'Arabes alliés. Prendre donc la Genèse pour fondement ethnographique ne serait pas plus raisonnable que de considérer l'hébreu comme la source de toutes les langues.

Parmi les descendants de Sem, il distingue Héber, dont sont issus les Hébreux; puis Tharès, qui engendra Nachor, Haran et Abraham. Au milieu des peuples égarés hors de la voie de vérité, Dieu voulut en choisir un pour le diriger avec une providence spéciale, et le constituer dépositaire des traditions et des promesses : ce fut le peuple hébreu, à la tête duquel il mit Abraham. Abraham, suivi d'une tribu populeuse et d'innombrables troupeaux, à la manière des Bédouins de nos jours, passa l'Euphrate, et s'en vint dans la terre de Chanaan. Dieu lui prédit qu'il serait le père d'une grande nation, et que tous les peu-

Abraham.

PRIDEAUX, Histoire des Juifs et des peuples voisins, depuis la décadence des royaumes d'Israël et de Juda jusqu'à la mort de J. C. Amsterdam, 1822. La traduction française a sur l'original anglais l'avantage d'être mieux ordonnée.

The Oldsand New Testaments connected in the history of Jesus and their neighbouring nations. Londres, 1814.

J. Remond, Histoire de l'agrandissement de l'État des Juifs, depuis Cyrus jusqu'à son entière destruction. Leipzig, 1789 (allemand). ples de la terre seraient bénis en lui. Par la promesse du Rédempteur qui devait naître de cette nation, le lien de la commune origine s'unit à celui de l'espoir commun, et la religion dite de la nature se développa en religion de la loi.

Possesseur de grandes richesses, Abraham distingua sa tribu des autres par la circoncision; il creusa des puits, fut honoré par les autres scheikhs; et, le roi Chodorlamor ayant emmené esclave son neveu Loth, il arma trois cent dix-huit de ses serviteurs, défit l'ennemi, et délivra son parent. Il accueillait avec hospitalité ceux qui se présentaient sous sa tente, leur présentait l'eau pour laver leurs pieds, et courait choisir dans le troupeau le veau le plus jeune et le plus gras; tandis que Sara, sa femme, pétrissait quelques mesures de farine et faisait cuire des pains sous la cendre.

Sara, ne pouvant lui donner d'héritiers, lui amena la jeune esclave Agar, qu'Abraham rendit mère d'Ismaël. L'esclave en conçut tant d'orgueil, qu'Abraham, lui ayant donné un pain et une outre d'eau, la chassa au désert. Ismaël devint le père des Arabes, qui se prétendent encore en droit de dépouiller les autres peuples, parce que leur ancêtre fut déshérité.

Cependant Sara avait mis au monde Isaac. Lorsqu'il fut devenu homme, Abraham envoya lui chercher une femme parmi ses parents. Son serviteur Éliézer se rendit, avec dix chameaux et de grands présents, en Mésopotamie. Comme il se reposait hors de la ville de Nachor, il en vit sortir une jeune fille trèsbelle qui allait puiser de l'eau. Sur la demande d'Éliézer, elle lui donna à boire ainsi qu'à ses chameaux, et l'invita à loger dans sa maison. Éliézer accepta son offre, et lui fit cadeau de deux boucles d'oreilles qui valaient deux sicles, et de bracelets qui en valaient dix (1). Traité avec hospitalité, il obtint l'agrément de la famille pour unir la jeune fille au fils de son maître, et il conduisit à Isaac Rébecca, à laquelle ses frères disaient: Va, et puisses-tu croître en mille et mille générations, et tes descendants puissent-ils conquérir les portes de leurs ennemis.

Elle engendra Ésaü et Jacob, le premier chasseur, le second agriculteur, habitant sous la tente. Ce dernier s'empara, par ruse, du droit d'aînesse et de la bénédiction paternelle, d'où naquirent de longues inimitiés. Cependant Jacob se réfugia en Mésopotamie, chez Laban, frère de Rébecca, et, au prix de

<sup>(1)</sup> Voilà déjà l'or travaillé et monnayé.

dix années de service, il obtint Lia pour épouse; puis, au prix de dix autres années, la belle Rachel. Il demeura encore dans la contrée, à la condition d'avoir une part des troupeaux. Las ensuite de rester vassal, il regagne le pays de ses pères, où, après avoir dressé ses tentes, il élève dans Béthel un autel au Dieu unique; et, de son surnom, il appelle Israélites les descendants de ses douze fils.

Joseph.

La prédilection qu'il montra pour Joseph, l'un d'eux, mit la discorde dans sa famille. Les frères de celui-ci, qui faisaient pattre leur troupeau, virent une caravane de Madianites venant de Galaad, et se dirigeant vers l'Égypte, où ils portaient sur leurs chameaux de la résine, des parfums, de la myrrhe distillée, et leur vendirent Joseph. Il fut emmené en Égypte, où l'habileté naturelle à sa nation et la sienne en particulier lui fit trouver faveur près de Putiphar, eunuque du Pharaon; puis près du Pharaon lui-même, qui le nomma son premier ministre, le chargeant de remédier à une disette qu'il lui avait prédite. A cet effet, il tira son anneau de son doigt et le donna au fils de Jacob, le fit revêtir d'une robe de fin lin, lui passa au cou un collier d'or, et, l'ayant fait monter sur un char élevé, il fit crier par un héraut que tout le monde eût à fléchir le genou devant lui et à lui obéir en toute chose.

Joseph accomplit alors, en Égypte, une révolution des plus importantes; car, profitant de l'occasion de cette disette, il réunit dans la main du Pharaon le domaine de toutes les terres, faisant des propriétaires autant de fermiers. Oubliant l'injure qu'il avait reçue, Joseph appela ses frères en Égypte, et leur assigna pour résidence les vastes campagnes de Gessen, où, continuant leur genre de vie pastorale, ils multiplièrent outre mesure. Joseph une fois mort, les Égyptiens, ne se rappelant plus les bienfaits qu'ils lui avaient dus, regardèrent ces étrangers avec envie. La simplicité de leurs mœurs patriarcales contrastait trop avec les habitudes du pays; le mépris qu'ils montraient pour tout autre dieu que le leur blessait les habitants dans leurs superstitions; on prenait ombrage à les voir multiplier au point de pouvoir un jour l'emporter sur les nationaux. Cependant les Hébreux, s'apercevant qu'ils étaient vus de mauvais œil, auraient volontiers emmené leurs caravanes hors de l'Égypte; mais le Pharaon ne voulait pas y consentir, car il tirait d'eux le cinquième du tribut payé par le pays. Il cherchait donc à les forcer de s'établir dans les villes;

mais, comme ils ne voulaient pas, il leur imposait des travaux énormes, afin de réduire leur nombre, et il alla jusqu'à ordonner aux femmes qui présidaient aux accouchements de tuer tous les mâles qui naîtraient. Ces femmes, craignant plus Dieu que le roi, désobéirent, et Dieu les bénit.

Moise. 1785.

L'oppression approche de sa fin quand elle touche à l'excès. Moïse, à qui Dieu destinait la gloire la plus grande, celle de libérateur et de législateur de son peuple, fut exposé enfant sur le Nil, recueilli par la fille du roi qui était descendue au fleuve pour se baigner, et élevé à la cour dans toute la science égyptienne. Il n'oublia pas pour cela son origine, et, revenu parmi ses frères, il gémit en voyant les mauvais traitements qu'ils éprouvaient des Égyptiens. Il prit plusieurs fois leur defense, jusqu'à ce que Dieu lui inspira le dessein d'arracher son peuple à sa longue servitude (1), et de le reconduire dans la terre promise à Abraham, Isaac et Jacob. Dieu multiplia les prodiges pour favoriser le peuple élu, et pour confondre le Pharaon, qui, malgré ses engagements réitérés, ne consentait pas au départ des Israélites, et les avait même dispersés dans le pays. Enfin Moïse, ayant convoqué les vieillards d'Israël, leur rappela le Dieu unique, dans lequel ils ne formaient qu'une seule nation; le Dieu qui promettait de les délivrer par son bras puissant et de faire d'eux son peuple : il les exhorta alors à sortir avec lui d'Égypte, à quitter un peuple barbare, et à emmener non-seulement leurs troupeaux et leurs biens, mais à emporter encore tout ce qu'ils pourraient tirer des Égyptiens. Ce fut ainsi qu'ils quittèrent cette terre ingrate. D'abord, pour cacher leur marche, ils suivirent les bords de l'Érythrée, puis ils campèrent à Aieroth (2).

<sup>(1)</sup> On ignore quelle en fut la durée; la plupart disent 250 années. Rosellini et C. Samuelli, dans l'Essai de critique biblique, récemment publié à Rome, soutiennent qu'elle fut du double.

<sup>(2)</sup> Ce fut là que, 3,600 ans plus tard, Bonaparte courut risque de se noyer, alors qu'ayant découvert dans le désert de Suez le canal qui mettait la mer Rouge en communication avec la Méditerranée, il s'égara et fut surpris par la marée.

Enrenberg, dans un voyage fait en 1815, s'assura que la couleur de la mer Ronge est due à une espèce d'oscillaires, êtres microscopiques intermédiaires entre l'animal et le végétal, d'une famille appartenant aux astrées de Bory de Saint-Vincent. De Candolle reconnut, en 1825, qu'un amas de cette espèce d'oscillaires donnait la nuance du sang aux eaux du lac de Morat. Pent-être la teinte des eaux de la mer de Californie n'a-t-elle d'autre cause que celle-ci.

Le Pharaon de ce temps, se repentant d'avoir permis le départ des Israélites, fit atteler ses chevaux, prendre les armes à la caste des guerriers, et les poursuivit plein de fureur. Mais Israël, parvenu à la mer Rouge, la passa à pied sec; et le Pharaon, qui avait osé marcher sur ses traces, vit tous ses guerriers submergés.

A ce moment Moïse chantait, debout sur le rivage :

« Gloire au Seigneur qui s'est glorifié lui-même, qui a pré-« cipité dans la mer le cheval et le cavalier (1).

Cantique de Moise.

- « Ma force et ma gloire sont dans le Seigneur qui fut mon « salut; il est mon Dieu, et je le glorifierai; il est le Dieu de « mon âme, et je l'exalterai.
- « Le Seigneur s'est fait voir comme un guerrier invincible; « son nom est le Tout-Puissant.
- « Il a précipité dans la mer les chars et l'armée de Pharaon; « les plus grands d'entre ses princes ont été submergés dans « la mer Rouge.
- « Les abîmes les couvrent; ils sont tombés comme une « pierre au fond des eaux.
- « Ta droite, ô Seigneur, s'est signalée par sa force; ta « droite, ô Seigneur, a frappé l'ennemi.
- « Et tu as anéanti tes adversaires dans l'immensité de ta « gloire; tu as envoyé le feu de ta colère, qui les a dévorés « comme une paille.
- (1) Equum et ascensorem dejecit in mare. C'est la mention de cavaliers la plus antique. L'Iliade n'en parle jamais.

Le passage miraculeux de la mer Rouge a été nié par plusieurs écrivains, Justin raconte que les Égyptiens, regrettant d'avoir laissé partir les Hébreux, les poursuivirent et furent repoussés par une tempête. D'après Diodore, les Héliotophages des bords de la même mer auraient conservé la tradition qu'une fois les eaux s'étaient séparées en laissant entre elles un ample chemin. Manethon rapporte que le roi Aménophis, étant sorti pour donner la chasse à une foule d'Arabes, n'en revint plus.

D'autres entreprirent de l'expliquer par des causes naturelles, en disant que Moïse saisit le moment de la marée basse et traversa l'isthme. Mais, quand même son peuple aurait ignoré ce phénomène, six heures auraient-elles suffi pour faire passer tant de monde? Les Égyptiens, de leur côté, ne l'auraient-ils pas connu?

On ne sait pas bien l'endroit où le passage s'effectua. Charles Tilstone Beke, dans ses Origines biblicæ, or Researches in primeval history (Londres, 1834), prétend que les Hébreux ne venaient pas de l'Egypte, et que la mer traversée ne sut pas la mer Rouge. Ses raisonnements sont plus ingénieux et subtils que convaincants.

- « Les eaux se sont amoncelées sous le souffle de ta fureur; « l'eau qui coule s'est arrêtée; les abîmes se sont aplanis au « milieu de la mer.
- « L'ennemi a dit : Je les poursuivrai, je les atteindrai, je « partagerai leurs dépouilles, et mon âme sera satisfaite; je « tirerai le glaive, et ma main les exterminera.
- « Ton esprit a soufflé, et la mer les a couverts : ils ont été « submergés comme le plomb dans les eaux profondes.
- « Qui t'égale en force, à Seigneur? qui est semblable à toi, « grand dans ta sainteté, terrible et admirable dans tes pro-« diges?
- « Tu as étendu la main, et la terre les a dévorés. Dans ta « bonté, tu as servi de guide au peuple que tu as délivré, et tu « l'as porté par ta puissance jusqu'au lieu de ta demeure « sainte.
- « Les peuples se sont levés dans leur colère; les Philistins « ont été saisis de douleur; les princes d'Édom ont été trou-« blés; l'épouvante a surpris les forts de Moab; les habitants « de Chanaan ont séché de crainte.
- « Que l'épouvante et l'effroi de ton bras vigoureux les enva-« hissent, ô Seigneur; qu'ils deviennent immobiles comme une « pierre jusqu'à ce que ton peuple soit passé; ce peuple que « tu as fait le tien.
- « Tu le conduiras, tu l'établiras sur la montagne de ton hé-« ritage, dans la solide demeure que tu t'y es construite, ô Sei-« gneur; dans ton sanctuaire, ô Seigneur, que tes mains y ont « fondé.
- « Le Seigneur régnera dans l'éternité et au delà de tous les « siècles.
- « Le Pharaon entra dans la mer avec ses chars et ses che-« vaux, et le Seigneur a fait retourner sur eux les eaux de « la mer; mais les fils d'Israël ont passé à sec au milieu des « eaux. »

Ainsi chantait Moïse, et, après lui, un peuple innombrable répétait en chœur : « Chantons le Seigneur qui s'est glorifié « lui-même; qui a précipité dans la mer le cheval et le cava-« lier. »

A cette sublime poésie, Israël, à peine racheté, prenait son essor; une aussi haute idée de la Divinité était présentée à une nation sortie naguère d'un pays où l'abjection allait jusqu'à l'adoration des créatures.

Moïse conduisait six cent mille hommes pouvant porter les armes (1), ce qui donnait environ deux millions d'individus, et les dirigeait vers la Palestine; pays parfaitement choisi, car ils n'auraient pas été de force à lutter contre les peuples de l'Euphrate ni contre la puissance des Phéniciens. L'Yémen était trop éloigné, tandis que les petites nations de la Palestine pouvaient être facilement domptées. Le voyage à faire pouvait être de trois cents milles; mais Moïse voulut retenir son peuple dans le désert le temps nécessaire pour qu'il perdît entièrement les idées profanes contractées durant un long séjour parmi les étrangers et dans les habitudes avilissantes de la servitude; afin que, reprenant la tradition nationale d'Abraham et de son alliance avec Jéhovah, il apprît à mettre toute sa confiance dans son Dieu, qui se manifestait par de continuels prodiges (2), et s'accoutumât à la loi nouvelle.

Comme cette première doctrine que Dieu dispensa à l'homme en même temps que la parole, et que les patriarches avaient transmise, s'était obscurcie, il plut au Seigneur de révéler de nouveau sa volonté; et des cimes du Sinaï il donna à Moïse le Décalogue, dans lequel est résumé tout ce qui forme la morale de l'homme et la civilisation des peuples. L'unité de Dieu proclamée en tête de la loi emporte l'unité de l'espèce, et dès lors l'égalité parmi les hommes : la défense même des mau-

- (1) Selon Wallace (Dissertation sur les populations des premiers temps, Amsterdam, 1769), un seule couple, en treize périodes, c'est-à dire en 433 ans 1/3, produit 24,576 individus. En supposant que les soixante-sept personnes entrées en Egypte avec Jacob y fussent restées 430 ans, on aurait 1,646,592 individus. Otez la moitié de semmes, ôtez encore un quart d'ensants et de vieillards incapables de porter les armes, et vous aurez 617,472 combattants. La Bible en donne 600,000.
- (2) « On m'assura, à Basra, que la manne, appelée tarands jubin, se récoltait en grande quantité dans le pays d'Ispahan, sur un buisson épineux que je me fis montrer. Elle consistait dans de petites graines jaunes et avait la même forme que celle des Israélites. On voit, dans le désert du Sinaï, beaucoup de broussailles épineuses, presque à la même hauteur qu'Ispahan. C'est là peutêtre la manne dont les Hébreux se nourrirent pendant leur voyage. Mais si les fils d'Israël en eurent durant toute l'année, excepté le jour du Sabbath, cela ne put se faire que par miracle, car le tarands jubin ne se trouve que dans certains mois. Je ne sais si l'on cultive la canne à sucre ailleurs que dans l'Yémen; mais, quand même les Hébreux n'auraient eu dans le désert que le tarands jubin, ils devaient le trouver fort agréable. Dans le Kurdistan, à Mosoul, Merdin, Diarbekir, Ispahan, et très-vraisemblablement dans d'autres villes, on emploie la manne au lieu de sucre pour la pâtisserie et pour l'assaisonnement des mets. » Niebuhr, Description de l'Arabie, p. 129.

vaises pensées sanctionne l'individualité, et fait que chacun se croit et se reconnaît un être digne de respect.

Moïse eut à lutter contre l'entêtement d'un peuple rude et grossier qui, tandis que son prophète lui préparait en dix lignes les règles de la vie, sacritiait au bœuf Apis et répondait aux bienfaits par des murmures. Le patriarche mourut avant d'avoir pu le conduire jusque dans la terre promise, à l'âge de cent vingt ans, et il ne s'éleva plus dans Israël un prophète semblable à lui, qui vit Jéhovah face à face (1).

## CHAPITRE V.

INSTITUTIONS MOSAÏQUES.

Moïse fut en effet le plus grand homme que connaisse l'histoire. Il fut tout ensemble poëte et prophète, le premier des historiens, législateur, profond politique, libérateur.

Comment se fait-il qu'il ait exposé, il y a tant de siècles, des doctrines que la physique et la géologie n'ont vérifiées que d'hier? S'il était un imposteur, pourquoi se contenter de rappeler simplement des faits dont l'intelligence n'était pas préparée? Ne dirait-on pas qu'il ne fit qu'écrire sous la dictée et sans que lui-même comprît parfaitement son œuvre?

Ses lois elles-mêmes supposent une science tellement anticipée, qu'elle en ferait un miracle. Sans ambition, il ne rechercha le pouvoir ni pour lui ni pour son frère; mais il voulut, de l'état de hordes errantes, élever son peuple au degré de nation stable, en la constituant dans les trois grandes unités de Jéhovah, d'Israël, du Thora, c'est-à-dire un Dieu, un peuple, une loi.

Les codes modernes se bornent presque à protéger la possession et la transmission de la propriété, et à empêcher le mal, en oubliant la famille et les citoyens. Les anciens législateurs

<sup>(1)</sup> Beaucoup ont voulu reconnaître Moïse dans Bacchus, qui naît de deux mères, en Égypte, est sauvé des eaux, et pour cela est appelé *Misa*. Élevé sur le mont *Nisa*ï, métastase de Sinaï, il punit Persée, roi de Thessalie, parce qu'il empêchait de sacrisser aux dieux; il va à la conquête des Indes; il est représenté les cornes au front, etc.

prescrivaient de plus le bien, et descendaient aux plus petits détails du culte, de la police et de la salubrité. Ainsi le code mosaïque embrassa depuis les plus hautes combinaisons de la politique jusqu'aux habitudes domestiques, en ayant toujours en vue l'affermissement du caractère national et de la moralité.

La religion, d'une morale sévère, pleine de confiance dans la Providence, n'est pas une doctrine secrète; mais elle établit une église nationale, une théocratie régulatrice de la vie : ce n'est pas un ingénieux tissu d'idées métaphysiques, sans influence sur les actions, mais un vif et assidu contact avec Dieu, entre la terreur et l'amour.

Les sacrifices étaient la partie principale du culte. Ils se divisaient en holocaustes et en expiatoires, selon que la victime était brûlée en tout ou en partie. Mais ils n'étaient pas le but, comme chez les gentils, ils étaient seulement le moyen. Aussi un de leurs prophètes et de leurs juges disait-il: « Est-ce que « le Seigneur veut des holocaustes et des victimes, et non pas « plutôt obéissance à sa voix (1)? » Dieu s'écrie par la bouche d'un autre: « Que me fait l'abondance des victimes? Croyez- « vous que je me rassasie de leur sang et de leurs holocaustes? « J'ai en abomination vos hymnes, vos fêtes et vos prières. Pu- « rifiez vos cœurs; ôtez de mes regards l'iniquité de vos pen- « sées; cessez les œuvres perverses; apprenez à bien faire; « cherchez à acquérir le jugement; secourez l'opprimé; rendez « justice à l'orphelin; défendez celui qu'on persécute (2). »

Les pompes religieuses, principal luxe d'Israël, rappelaient les fastes de la nation. Ainsi lors de la solennité de Pâques, si l'enfant en demandait le motif à son père, celui-ci lui répondait: C'est en mémoire du jour où le Seigneur nous délivra de l'oppression étrangère (3). Et quant aux azymes, ils mangeaient pendant sept jours du pain non levé: ils se rappelaient l'esclavage durant lequel ils avaient éprouvé combien est amer le pain de l'exil (4). Aux temps fixés, ils se rassemblaient tous autour du tabernacle qui avait voyagé avec eux: ils se souvenaient de Dieu et de la gloire de leur nation; ils recevaient la parole sainte de la bouche du pontife; et dans la paisible joie du ban-

Calte.

<sup>(1)</sup> SAMUEL.

<sup>(2)</sup> Isaïe, ch. 1.

<sup>(3)</sup> Exode; XII.

<sup>(4)</sup> Deuteronome, XVI.

quet religieux, ils ravivaient le sentiment de la fraternité et de l'unité nationale.

Constitution.

Moïse avait appris en Égypte à détester la monarchie et l'inhumaine distinction des castes. Israël, au désert, se retrouva un dans la descendance d'Abraham comme dans l'espoir du Rédempteur; et égal, puisque d'esclaves des Pharaons, tous s'étaient élevés à une liberté qui n'avait été ni octroyée ni conquise par une classe pouvant en tirer un droit de supériorité. C'est pour cela que la constitution donnée par Moïse n'est ni monarchique, ni aristocratique, ni démocratique. Son premier article dit: Je suis Jéhovah ton Dieu, qui t'ai délivré de l'Égypte. Dieu est donc le Seigneur spécial des Hébreux : de là dérive la seule souveraineté légitime et l'égalité de tous, aux yeux de Dieu, ou du chef donné par lui, comme récompense ou comme châtiment. Moïse ne voulut donc pas être roi; il ne voulut pas transmettre à sa famille le commandement. Aussi ses fils restèrent-ils confondus parmi les lévites; et pour accomplir l'heure de la délivrance, on choisit le plus digne : ce fut Josué.

Les législations des autres peuples ne surent pas ainsi combiner entre elles l'autorité qui conserve et celle qui perfectionne, de manière à obtenir le progrès dans l'ordre. Nous le voyons ici se faire jour dans les rapports entre le pouvoir législatif sacerdotal et le pouvoir exécutif laïque. Ils ont pour médiateur un troisième pouvoir spirituel, véritable centre de la hiérarchie, parce qu'il veille sur la doctrine de même que sur l'observance de la loi, et sur la conservation des institutions civiles et ecclésiastiques. Cette autorité suprême réside dans soixante anciens, élus parmi les plus sages des douze tribus. Ils appliquent la loi aux cas particuliers, selon le sens déclaré par les prêtres, et ont pour chef le prophète, qui, siégeant ainsi à la tête du pouvoir spirituel, prépare le développement moral, en ayant toujours le regard fixé sur l'avenir. Sous les juges, la puissance civile exécutive et l'autorité spirituelle se trouvaient confiées à un seul.

Le sacerdoce est héréditaire dans la tribu de Lévi, le pouvoir conservateur devant se lier au passé par l'hérédité. Le souverain pontife, assisté par les princes des prêtres, résout tous les doutes qui peuvent s'élever sur l'interprétation de la loi. Le gouvernement est néanmoins tout autre que sacerdotal, et les prêtres ne constituent pas, comme chez les Orientaux, une

caste, gardienne privilégiée du savoir et du culte. La tribu de Lévi n'a point de mystères et de fraudes à se transmettre; elle est, au contraire, obligée de faire connaître à tous les livres sacrés dont elle est dépositaire. Elle n'a pas même une action directe dans le gouvernement : si elle retire des dîmes une existence aisée, elle n'a aucune province en propriété. Elle est dispersée dans le pays partagé entre les autres tribus, et on évite ainsi les abus que produit ailleurs l'étroite réunion des prêtres entre eux. Quand parfois les prophètes se mettaient à la tête des affaires, ils le faisaient au nom de Dieu; et lorsque Israël voulut avoir un roi, ils se réservèrent le droit d'opposition légale, comme il apparaît spécialement dans l'histoire d'Élie.

Dans tous les temps, nous retrouvons le peuple, ou ses représentants, convoqué pour statuer sur les plus graves questions (1). Quoique d'abord ils n'eussent pas de roi, le principe monarchique n'était pas exclu. Seulement il leur était commandé de ne pas choisir un prince de nation étrangère, mais d'élire celui que Dieu indiquerait parmi leurs frères; et de ne pas lui laisser avoir un sérail de femmes, ou d'immenses trésors, ou trop de chevaux, afin qu'il ne les réduisît pas en esclavage (2).

Quant à la sûreté intérieure, la loi disait : Ne soyez point ho- Lois pensies. micide; celui qui tue mourra. La peine capitale y revient fréquemment; moins souvent celle des coups de verges, mais jamais au delà de quarante, afin que l'homme ne demeure pas difforme. Aucune distinction entre le riche et le pauvre, entre l'ignorant et le savant. Un témoin ne suffit pas pour attester la vérité, il en faut deux ou trois. Celui qui fait un faux témoignage encourt la même peine qu'il a voulu faire infliger à l'innocent. Les fils ne sont pas punis pour les pères, ni ceux-ci

<sup>(1)</sup> Jéthro dit à Moïse: « Choisissez d'entre tout le peuple des hommes « sermes et courageux, qui craignent Dieu, qui aiment la vérité et qui soient « ennemis de l'avarice, et faites qu'ils rendent justice au peuple, et qu'ils vous « rapportent toutes les affaires les plus difficiles. » Exod, XVIII, 21, 29. Les chess se rassemblaient dans Sichem pour élire le roi. Ils disent à Roboam : « Diminuez l'extrême dureté du gouvernement de votre père et de ce joug très-• pesant qu'il avait imposé sur nous, et nous vous obéirons. » Plus tard, ils nomment roi Jéroboam. III, Reg. xII, 1, 4, 20. David tient conseil avec les tribuns, les centeniers et tous les principaux du pays, et il leur dit : « Si vous « étes de l'avis que je vais vous proposer, etc. » Véritable gouvernement constitutionnel.

<sup>(2)</sup> Deutéron., XVII.

pour leurs enfants; chacun l'est pour son propre méfait; et aucun coupable ne se rachète à prix d'argent.

Les anciens de chaque tribu jugeaient aux portes de la ville, au nombre de trois, ou de sept, ou de vingt et un, selon l'importance de la cause. S'ils ne se trouvaient pas assez informés, ils devaient la renvoyer à des juges supérieurs, et, s'il en était de même de ceux-ci, les prêtres prononçaient en dernier ressort.

Les rabbins nous apprennent que dans les affaires capitales il était procédé avec le calme examen que mérite une décision irréparable. Les témoins entendus, la cause était remise au lendemain, et les juges, retirés chez eux, prenaient peu de nourriture et point de vin. Puis, au point du jour, ils se réunissaient, deux par deux, pour discuter à leur aise. Celui qui avait opiné pour l'absolution ne pouvait revenir sur son premier avis; de même celui qui s'était prononcé pour la condamnation. La sentence rendue, l'accusé était conduit au lieu du supplice, hors de la ville. On proclamait son nom, son crime, l'accusateur, les noms des témoins, en invitant à comparaître quiconque saurait comment le disculper; et deux juges se tenaient constamment à ses côtés, pour le cas où lui-même aurait quelque chose à alléguer. Il pouvait être reconduit jusqu'à cinq fois devant la cour pour se défendre; mais, s'il était reconnu coupable, on l'enivrait de vin, dans lequel était mélangé de l'encens, de la myrrhe et autres épices, pour lui ravir le sentiment de la douleur.

Les supplices étaient atroces : ou le condamné était lapidé, ou on lui coulait du plomb dans la bouche, ou il était flagellé jusqu'à la mort, ou on lui arrachait les yeux, ou on le faisait bouillir; parfois même on le sciait en deux.

L'idée de la justice, innée chez l'homme, s'était convertie en celle de vengeance; et les parents d'un homme tué se croyaient en devoir de lui donner satisfaction par l'extermination de l'homicide. De là les excès trop faciles dans la colère, qui ne sait pas discerner l'assassin de celui qui a causé la mort par accident ou par suite de provocation. Les asiles venaient en aide aux coupables: Moïse avait désigné six villes où les meurtriers pourraient se réfugier en sûreté contre les effets de la vendetta. Cependant les tribunaux étaient saisis du cas sur l'instance des offensés: quand l'accusé ne paraissait pas coupable et n'avait eu aucun môtif de haine contre celui qu'il avait tué, il demeu-

rait protégé par la loi; et souvent il restait dans la ville protectrice, sous la surveillance du grand prêtre, jusqu'à ce que la haine se fût apaisée et que le temps eût fermé la blessure. Quant à l'assassinat prémédité, les autels mêmes n'auraient pas donné de şauvegarde à son auteur.

Israël ayant à conquérir ses foyers, il importait que sa milice fût bien organisée. Chacun, au besoin, était soldat. Avant d'attaquer une ville, on devait lui offrir la paix, et, lorsqu'elle se rendait, épargner ses citoyens. Le butin se partageait entre les combattants (1). Il est écrit : « Tu feras les machines avec des « arbres inutiles, non avec ceux qui portent des fruits. Les ar-« bres sont-ils tes ennemis? Pourquoi donc les déracines-tu? « Ne plonge pas l'épée dans le corps de l'ennemi désarmé et « suppliant. » Au moment d'engager la bataille, le prêtre exhortait les combattants à répudier toute crainte, en disant que Dieu ne comptait pas ses adversaires : puis les capitaines adressaient ces mots à chaque bataillon: « Est-il quelqu'un qui « ait bâti une maison, et ne l'ait pas habitée encore? qui ait « planté une vigne, et n'en ait pas recueilli le fruit? qui ait pro-« mis d'épouser une jeune fille, et ne l'ait pas fait? Qu'il retourne « au logis? Est-il quelqu'un qui ait peur? Qu'il retourne au lo-« gis, et n'ôte pas le courage à ses frères. »

La conquête de la terre promise une fois achevée, l'agricul- Économie publique. ture, ce puissant mobile de l'attachement au sol, devait contribuer à l'établissement des Hébreux. Moïse distribua le territoire aux tribus et aux familles, et fit en sorte que le partage demeurât autant que possible inaltérable. Les biens se transmettaient aux fils par l'hérédité; l'aîné prenait double part. A défaut de mâles, les filles héritaient; mais elles étaient obligées de se marier dans leur propre tribu. Les préceptes de la charité, l'amour de la famille et de la tribu rivé au cœur de tant de manières qu'il ne s'est jamais éteint dans les débris dispersés de cette nation, faisait qu'un Israélite pouvait difficilement tomber dans la misère, eu égard surtout à la vie simple d'alors. Si l'un d'eux toutefois était obligé de vendre ou d'hypothéquer l'héritage de ses aïeux, au retour du jubilé, tous les 50 ans, il rentrait en libre Possession du fonds paternel; de plus, tous les 7 ans, l'Israélite devenu esclave recouvrait sa liberté. Aussi, un homme était-il plongé dans la dernière indigence, les familles n'en subsistaient

Armées.

pas moins; et c'est précisément sur les familles que doit se porter l'attention du législateur. La mendicité restait inconnue où les richesses ne pouvaient s'accumuler longtemps.

Chacun cultivait son propre champ, gardait ses propres troupeaux; aussi bien Naboth, propriétaire d'une petite vigne, que Booz, l'aïeul de David.

Chaque septième année les champs devaient se reposer; le peuple trouvait sa subsistance dans les magasins publics où l'on gardait en réserve l'approvisionnement de trois années.. Les fruits spontanés de la terre étaient abandonnés aux étrangers, aux esclaves, aux servantes, aux mercenaires. La défense de récolter les fruits d'un arbre avant cinq ans, et de semer trois fois de suite un champ avec le même grain, montre combien le législateur connaissait profondément l'agriculture pratique. On a observé que les premiers-nés des animaux sont d'ordinaire débiles, ce qui fait que les éleveurs ne les choisissent jamais pour la reproduction. Telle est peut-être la cause qui porta Moïse à prescrire aux Hébreux de sacrifier les premiers-nés des troupeaux. Il empêcha ainsi l'abâtardissement des races, et exclut des sacrifices les bêtes monstrueuses ou mutilées. Il fit preuve d'un esprit non moins pénétrant lorsqu'il défendit les alliances avec des étrangers, et qu'il voulut que les femmes sussent respectées dans leurs jours critiques (1).

Population.

Aucune autre nation n'accomplit mieux que les Hébreux le précepte: Croissez et multipliez; car le respect professé pour la paternité et la subdivision de la propriété contribuèrent efficacement à augmenter la population. La bénédiction la plus souhaitée était un grand nombre d'enfants, croissant autour de la table, comme les rejetons de l'olivier. Ajoutez-y l'espoir, pour l'Israélite, que de sa propre descendance pouvait naître l'Emmanuel; d'où venait le soin attentif avec lequel on conservait les généalogies. Aussi le jour du mariage était-il une solennité pour la tribu, de même que celui de la circoncision; aussi le nouvel époux était-il, durant une année, dispensé du service militaire et de toute obligation personnelle.

Comparaison avec d'autres

Tandis que la religion commandait aux Chananéens, aux législations. Moabites, aux Ammonites, d'immoler à la Divinité leurs pro-

<sup>(1)</sup> Le docteur Kahn, dans le Traité de police médicale sur les lois sanitaires de Moïse, prouve combien il y était entendu. — Augsbourg, 1833 (allemand).

pres enfants; que la jalousie, la débauche, la superstition enseignaient aux peuples orientaux la castration, Moïse la défendait rigoureusement, et il excluait les eunuques de tout droit civil. Chez les peuples voisins, un despote héréditaire imposait pour loi sa volonté: ici, le gouvernement représentatif et un code de lois substituent à l'arbitraire la règle écrite et le bon sens du plus grand nombre. Ailleurs, une caste sacerdotale est la dépositaire mystérieuse du savoir et des traditions : ici, tout Israël lit, étudie, sait par cœur le livre du dogme et de la doctrine. Ailleurs, la magie et la divination épouvantent et obscurcissent les esprits : ici, il est interdit de consulter les devins et les mages, et, s'il s'élève un faux prophète disant avoir eu des songes, qu'il soit lapidé. L'étranger, chez les autres nations, était regardé comme profane; Moïse, au contraire, recommande les égards envers eux : « N'attristez pas l'étranger et ne « le blâmez pas ; aimez-le comme l'un de vous ; rappelez-vous « que vous aussi vous fûtes étrangers dans la terre d'Égypte (1).» Une justice égale était due à l'étranger et à l'Israélite; le premier pouvait habiter dans Israël, pourvu qu'il ne professât pas publiquement l'idolâtrie, y exercer un art ou un métier; seulement il ne poùvait y posséder des terres, pour ne pas rompre l'équilibre établi.

Femmes:

Chez les autres nations, les femmes les plus belles étaient rassemblées dans les sérails pour le plaisir du riche et du puissant, ou prostituées dans le temple de Milita et dans les rues de Sardes. Ici, non-seulement le péché contre nature est voué à l'exécration, l'impudique chassée du milieu des filles d'Israël, et l'adultère condamnée; il est même défendu d'y désirer la femme d'autrui. Loin que la femme y soit ravalée, comme en Orient, jusqu'à l'état d'esclave, ou renfermée dans les gynécées, comme en Grèce et à Rome, nous voyons Débora à la tête du peuple, Judith entourée de respect avant de devenir la libératrice de Béthulie, Athalie et la veuve d'Alexandre Iannée occuper le trône. Sous Josias le livre de la loi se trouve-t-il égaré, c'est la prophétesse Olda qui est consultée à ce sujet; et les figures naïves de Booz, de Ruth, de Sara, de la femme

<sup>(1)</sup> Comme une opinion erronée conteste la bienveillance des Hébreux envers les étrangers, il est bon de renvoyer nos lecteurs au prophète Jérémie, qui en fait un précepte, XXIX, 7. Philon dit que le grand prêtre des Hébreux priait pour les nations étrangères. Autour du temple de Jérusalem se trouvait un portique où les étrangers venaient prier librement.

de Tobie, offrent une pureté d'amour qui fait déjà pressentir la sainte dignité du mariage chrétien.

Famille.

Le gouvernement patriarcal est la base des règlements domestiques de Moïse; mais le père n'a plus le droit de vie et de mort, qui continue chez les autres nations: il pouvait bien vendre son propre fils, mais aux seuls Hébreux, et non pas irrévocablement. Que si le fils s'obstinait dans le mal, le père le remettait aux magistrats pour qu'il en fût fait justice publique

La polygamie fut tolérée; mais des lois prudentes et l'exemple des patriarches la modéraient. Le mari ne pouvait chasser la femme de son logis ni la répudier; ou, s'il en avait de justes motifs, il devait en former la demande avec l'intervention d'un lévite, qui d'abord essayait de ramener la concorde; s'il n'y réussissait pas, l'acte de divorce était remis à la femme en attestation de sa liberté et de son droit à contracter un nouveau mariage.

Défauts de la loi.

Il faut néanmoins, pour cette législation comme pour toutes les autres, se transporter au temps où elle fut donnée, considérer le peuple auquel elle était destinée, peuple dont le naturel opiniatre ne lui permit jamais d'avoir son entier accomplissement; il faut y voir en outre beaucoup de figures et de symboles. De même que tous les codes antiques, indépendamment des règlements du culte, celui des Hébreux descend à des particularités tout à fait inusitées dans les nôtres. Il prononce la peine de mort contre quiconque bâtit sa maison avec peu de solidité et sans balustrade aux terrasses, contre quiconque laisse en liberté un bœuf furieux; il règle l'étoffe et la forme des vêtements, défend de raser la barbe et les cheveux. D'autres prescriptions encore sont dictées par le soin qu'apportaient les anciens législateurs à maintenir la distinction des races et à conserver à chacune son caractère propre, ainsi que le rang qui lui était échu. De là cette attention à former les mœurs par l'éducation, et à fonder la force des empires, non pas comme aujourd'hui sur un peu plus ou un peu moins d'argent et sur certaines combinaisons presque mécaniques, mais sur une manière générale de penser, adoptée par la nation dès son origine.

Voilà pourquoi Moïse, chef d'un peuple entouré d'idolâtres et porté à l'idolâtrie, fut contraint de proscrire toute effigie quelconque, et d'interdire ainsi le progrès des beaux-arts. De là encore sa recommandation continuelle de repousser les mœurs étrangères : « Je suis le Seigneur ton Dieu. Tu n'agiras

« pas selon les coutumes du pays d'Égypte où tu as demeuré; « tu ne te conduiras point selon les mœurs du pays de Chanaan, coù je te ferai entrer; tu ne suivras point leurs lois; tu exécuteras mes ordonnances; tu observeras mes préceptes, et tu « marcheras selon ce qu'ils te prescrivent (1).» C'est à quoi tendait la circoncision, de même que la distinction des mets en purs et en impurs. Indépendamment d'un but de santé dans l'exercice de ces mortifications qui ont aussi tant de part à l'éducation morale, ce dernier précepte empêchait le peuple de se familiariser avec les étrangers, aux tables desquels il ne pouvait s'asseoir. Nous croyons encore devoir attribuer à cela le silence gardé sur une vie future. Ceux qui de ce silence ont déduit que les Hébreux n'avaient aucune notion de l'immortalité de l'âme, sont démentis par l'ensemble de toutes leurs institutions et par leurs cantiques perpétuellement animés de la pensée d'une seconde vie; ils sont démentis par la secte des saducéens, tenue pour hérétique parce qu'elle la niait. Mais les Hébreux sortaient de l'Égypte, où les morts étaient plutôt l'objet d'un culte que d'un souvenir respectueux, et où l'inégalité sociale était fondée sur la diversité de l'origine des âmes; ils étaient voisins des Phéniciens, qui portaient le deuil d'Adonis. Il fallait donc écarter tout ce qui pouvait entraîner des esprits vulgaires à des superstitions de cette nature.

C'est ainsi que la barbarie du temps justifiait le fréquent usage de la peine de mort, et que l'état du peuple explique ces prescriptions si éloignées de la morale évangélique. C'est encore parce que le genre humain n'était pas alors susceptible d'une éducation plus élevée, ou parce que le législateur n'osa pas toucher à une institution sur laquelle reposait toute l'économie politique des anciens, qu'il conserva l'esclavage. Il est vrai qu'il chercha à l'adoucir : la femme prisonnière, après une année employée à pleurer son mari et ses parents, pourra être épousée : elle ne sera renvoyée que libre ; peine de mort à celui qui vend ses frères libres; l'Hébreu ne demeurera esclave que six années, la septième il partira affranchi avec sa femme. La loi ajoute: « Donne-lui le pain et le vin pour son voyage; et de « plus, ne l'oublie pas ensuite : rappelle-toi qu'il t'a servi fidè-« lement pendant six ans, et que toi-même tu fus esclave. Tu ne « remettras pas à son maître l'esclave qui se réfugie chez toi;

Esclaves.

<sup>(1)</sup> Lévitique, XVIII.

« mais qu'il habite dans ta ville et ne soit nullement contrist α par toi. N'opprime pas comme des mercenaires et des colons « les Hébreux réduits en esclavage, parce qu'ils sont miens e « que je les ai tirés de la terre d'Égypte (1). » Ailleurs nous trouvons maudit le trafic des esclaves (2). Le serviteur s'asseyai ? à table avec son maître (3) : quiconque le tuait était puni de mort, à moins que ce n'eût été l'effet d'un accident; si on lui cassait une dent, il était affranchi sur-le-champ. Le repos légal du septième jour et de la septième année était encore une halte pour la fatigue de l'esclave; premier soulagement apporté par la religion à ses souffrances. Sa position était ensuite adoucie par la charité, à laquelle Moïse avait déjà donné l'impulsion. Beaucoup de ses préceptes respirent une bienveillance digne d'avoir devancé le précepte nouveau du Christ : « Qu'il n'y ait « parmi vous ni indigents ni mendiants. Si quelqu'un de tes « frères ou de tes concitoyens est dans le besoin, ne ferme pas a l'oreille, ne serre pas la main, mais prête-lui du tien. Ne re-« cherche pas la vengeance, et ne te rappelle pas les injures de « tes frères. Ne te présente pas en jugement contre ton propre « sang. Ne méprise pas le pauvre, et n'aie pas égard au riche « en rendant la justice. Ne diffère pas jusqu'au matin le salaire « de l'ouvrier. — Ne fais tort ni à la veuve, ni à l'orphelin, si-« non ils crieront contre toi, et je les écouterai. Ne dis pas « d'injures à ton père, et ne mets pas d'entraves sous les pieds « de l'aveugle, si tu crains le Seigneur. N'opprime pas par l'u-« sure celui qui est dans le besoin; donne-lui le moyen de vivre, « et ne lui demande rien pour le surplus qu'il a récolté; et ne « prends pas en gage le vêtement de la veuve. Alors que tu ré-« clames une dette de ton prochain, n'entre pas dans sa maison « pour lui prendre un gage; mais reste dehors, et il te donnera « ce qu'il aura. S'il est pauvre, que son gage ne passe pas la « nuit près de toi; mais rends-le-lui avant le soir, afin que, dor-« mant dans sa couverture, il te bénisse et que tu trouves jus-« tice près du Seigneur. — Lève-toi à l'approche d'une tête « blanchie, et honore la personne du vieillard. — Quand tu « moissonnes, ne scie pas le blé près de terre, et ne ramasse a pas les épis tombés. Ne reviens pas dans la vigne pour cueillir

<sup>(1)</sup> Levitique, XXV.

<sup>(2)</sup> Deutéronome, XVI, 11, 14.

<sup>(3)</sup> Joël, IV, 1, 8; Isaïe, XXIII, 1; Amos, I, 9.

« les grappes oubliées; mais laisse glaner et grapiller les pau-« vres et les passants. Fais-en de même des olives; ne reviens « point sur tes pas pour les chercher, mais que l'étranger, la « veuve et l'orphelin les cueillent. Si tu trouves un nid et que « tu y prennes les petits sans plumes, laisse au moins la mère. « Ne lie pas la bouche du bœuf lorsqu'il bat le grain sur ton « aire. Si tu vois errer, perdus, le bœuf ou la brebis de ton « frère, ramène-les-lui, bien qu'il soit éloigné et que tu ne le « connaisses pas. Agis de même pour son âne, de même pour « sen vêtement. Si la jument de ton frère tombe en chemin, « relève-la. »

#### CHAPITRE VI.

#### RÉPUBLIQUES FÉDÉRATIVES.

Après que Moïse eut amené le peuple de Dieu jusqu'à l'entrée de la terre promise, il le bénit, lui rappela les prodiges opérés par Dieu en sa faveur, et mourut. Alors Josué, s'étant mis à la tête d'Israël, traversa le Jourdain, prit Jéricho et soumit le pays de Chanaan (1), qu'il partagea entre les tribus. Mais, pressées de se procurer des demeures stables et de se distribuer les terres, les tribus les plus puissantes s'emparèrent des territoires les plus vastes; les autres se choisirent un asile comme elles purent; la tribu de Dan dut même s'établir à gauche de la Judée proprement dite. Ce fut ce qui les empêcha d'exterminer entièrement les habitants de la Palestine, et les petites populations, demeurées dans le pays, furent les éternelles ennemies de ceux qui l'avaient envahi. Les Arabes errants, les Édomites et les Philistins, peuple qui, sorti de l'Égypte, avait d'abord habité Chypre et donné ensuite son nom au pays, troublèrent incessamment et la nation et son culte. Les tribus n'étaient pas soumises l'une à l'au-

(1) Procope, dans l'Histoire des Vandales, liv. II, dit qu'il existait chez eux une certaine inscription portant : « Nous fuyons de la face de Josué, fils de « Nave » Ils s'arrêtèrent entre Ascalon et le port de Gaza; et de là, en côtoyant la mer Méditerranée, ils arrivèrent près de Gibraltar, pays très-fertile, qu'ils nommèrent jardins d'Hespérie, et où ils bâtirent Tigis, qui, en syriaque, signifie négocier.

1600.

tre; chacune se régissait par ses propres scheikhs, c'est-à-dire les primats et les anciens, constituant ainsi une république fédérative. L'union politique et religieuse était maintenue par le sacerdoce, héréditaire dans la descendance d'Aaron, et par la tribu de Lévi, qui, n'ayant pas de territoire en propre, restait distribuée dans quarante-huit villes, et fournissait les scribes aux magistrats particuliers de chaque tribu.

Juges, 1806.

La conquête était presque terminée lorsque Josué se sentant près de mourir, convoqua les vieillards et tous les magistrats d'Israël, et leur dit: « Vous voyez ce que le Seigneur a fait « aux nations environnantes, et comme il a combattu pour vous « et vous a distribué la terre à l'orient du Jourdain jusqu'à la a mer. Beaucoup de nations restent encore; mais le Seigneur les « dispersera, pourvu que vous soyez fidèles à la loi donnée par « Moïse; que vous ne vous mêliez pas avec les étrangers; que « vous ne juriez point par leurs dieux, mais que vous demeuriez « unis au Dieu véritable.» Malheureusement ces conseils ne furent pas écoutés, et avec le lien religieux se relâcha aussi le lien politique. Un chef militaire n'étant plus à la tête de toute la nation, les jalousies des petites tribus contre les autres venaient à s'éveiller; les ennemis profitaient de l'occasion pour menacer l'existence de la nation; mais il s'élevait de temps en temps des hommes aimés de Dieu, qui, se mettant à la tête du peuple, le rachetaient de la servitude et des tribus.

1565-1821

1496.

Cusan, roi de Mésopotamie, tint, durant huit années, Israël dans l'esclavage, jusqu'à ce qu'il fût délivré par Othoniel. Puis Éphraïm et Benjamin tombèrent sous le joug d'Églon, roi des Moabites; mais, dix-huit ans après, Aod, valeureux champion, fut envoyé vers Églon pour lui porter le tribut : cette mission remplie, il retourna seul près du roi, le prit à l'écart, le tua et délivra les deux tribus. Dan, Juda et Siméon eurent les Philistins pour maîtres jusqu'à ce qu'ils fussent rachetés par Samgard, qui tua six cents ennemis avec le coutre d'une charrue. Zabin, roi d'Ason domina ensuite sur eux; mais son armée fut mise en déroute, et Sisara, son général, mis à mort par Jahel. Alors la prophétesse Débora, qui rendait la justice sous un palmier du mont d'Éphraim, entonna ce cantique: « Vous « qui vous êtes signalés parmi les enfants d'Israël en exposant « volontairement votre vie, bénissez le Seigneur. Écoutez, ô « roi! princes, prêtez l'oreille; c'est moi, c'est moi qui chan-« terai un cantique au Seigneur, Dieu d'Israël. Seigneur, quand

Cantique de Débora,

1416.

« tu partis de Séir et t'avanças par le pays d'Édom, la terre « trembla, les cieux se fondirent en eau, les monts s'écrou-« lèrent à l'aspect du Seigneur. Aux jours de Jahel les routes « n'étaient plus battues, et les voyageurs allaient par des sen-« tiers inaccoutumés : les forts d'Israël languirent jusqu'à ce « qu'il se fût élevé une Débora, une mère dans Israël... O vous « que chérit mon cœur, vous qui volontairement vous expoa sâtes au péril, bénissez le Seigneur... Que là où l'on voit ces « débris de chariots renversés, où l'onvoit le carnage de l'armée « ennemie, que là même on publie la justice du Seigneur et sa « clémence envers les braves d'Israël, quand le peuple se ras-« sembla aux portes et reconquit sa souveraineté. Lève-toi, ô « Débora! lève-toi, et entonne le cantique. Lève-toi, Barach, « et saisis tes prisonniers; les restes du peuple sont sauvés; le « Seigneur a combattu dans les vaillants... Le ciel même livra a bataille aux ennemis; le torrent entraîna leurs cadavres. O a mon âme, foule aux pieds les corps de ces braves. Maudites a soient les terres qui ne vinrent pas en aide aux guerriers du « Seigneur! Et toi, bénie sois-tu entre les femmes, ô Jahel! « bénie dans ta tente. Elle donna du lait à Sisara qui lui dea mandait de l'eau, et lui offrit de la crème dans la coupe a des princes. Elle étendit la main gauche vers le clou, la « droite vers le marteau, et transperça avec vigueur les tempes « de Sisara. Il roula à ses pieds en rendant l'esprit, et il de-« meura étendu mort sur la terre, le misérable. Cependant sa « mère gémissait en regardant par la fenêtre, et elle criait : « Pourquoi mon bien-aimé tarde-t-il à revenir? Pourquoi les a pieds de ses coursiers sont-ils si lents? Et la plus sage d'en-« tre les femmes de Sisara répondait à sa belle-mère : Peut-être a qu'à cette heure il partage les dépouilles, et choisit pour lui a la captive la plus attrayante. Des vétements de toutes coua leurs sont donnés à Sisara, et des écharpes brodées pour orner « son cou. — Périssent ainsi, o Seigneur, tous tes ennemis; « mais que ceux qui t'aiment brillent comme brille le soleil à a Porient, p

Ces chants partout répétés réchauffaient le sentiment national et religieux : mais ce peuple tarda peu à retomber dans le péché, et les Madianites l'assujettirent.

Il fut délivré par Gédéon, qui eut de ses femmes, soixante cetton, 1540. et dix fils; leur frère Abimélec, né d'une concubine, les fit tous

égorger par ambition, et régna jusqu'à ce qu'il mourut en combattant.

1283.

1306.

1

Thola, son oncle, fut juge après lui : ensuite Jaïr qui eut trente fils, tous seigneurs de quelque cité, et qui, par grand honneur, chevauchaient des juments. Les Philistins ayant en-Jephie. 1945. core été vainqueurs, les Israélites mirent à leur tête Jephté qui fit vœu, s'il revenait triomphant, d'immoler à Dieu la première personne qu'il rencontrerait. Il vainquit, et la première qui s'offrit à ses regards fut sa fille unique, conduisant des danses au son des cymbales. Ayant appris le vœu de son père, elle requit la permission d'aller, durant deux mois, dans les montagnes pour y pleurer sa virginité: puis la promesse du père s'accomplit.

Samson. 1179-19.

Les Israélites eurent ensuite pour juges Abisan, Ajalon, Abdon; jusqu'à ce que, pour s'opposer à la dure tyrannie des Philistins, parurent Élie et Samson, le plus fort des hommes. Celui-ci, après avoir maltraité cruellement l'ennemi, fut fait prisonnier. Élie, déjà contristé des crimes de ses fils, ayant appris que l'arche d'alliance était tombée au pouvoir des Philistins, en mourut de douleur.

Samuel,

Le plus célèbre des juges d'Israël fut Samuel, qui, plein d'ardeur pour la gloire de Dieu, arracha le peuple à l'idolâtrie, et, l'ayant ainsi raffermi dans son unité, le rendit vainqueur des Philistins. Il tenta d'introduire une nouveauté dans la constitution, en rendant héréditaire dans sa famille la dignité suprême. Il institua donc juges ses deux fils, Joël et Abica. Mais ils se laissaient corrompre par l'avarice, recevaient des présents et rendaient des jugements injustes; en sorte que le peuple mécontent vint vers Samuel pour lui demander un roi. Samuel le blâma fortement de ce qu'il voulait obéir à l'homme plutôt qu'à Dieu qui l'avait tiré de l'esclavage. « Ignorez-vous que le roi « prendra vos enfants pour conduire ses chariots, pour s'en faire « des cavaliers, et les faire courir devant son char? qu'il les « contraindra de le servir, de moissonner et de bâtir pour lui? « qu'il fera de vos filles ses parfumeuses, ses cuisinières, ses « boulangères? qu'il vous ravira vos champs, et la meilleure « partie de vos récoltes et de vos troupeaux, pour avoir de quoi « donner à ses serviteurs? qu'il vous enlèvera vos esclaves, vos « jeunes gens les plus forts, et les fera travailler à son profit? » Mais, le peuple persistant, Samuel lui choisit pour chef et

pour roi Saül, de la tribu de Benjamin, haut de stature et d'une grande force. Puis il dit à Israël: Oyez: je vous ai gouverné longtemps; ai-je enlevé le bœuf ou l'âne de personne? calomnié quelqu'un? opprimé quelque autre? reçu des présents? dites-le, et je réparerai ma faute. Tous le déclarèrent innocent; il leur reprocha leur conduite; surtout la faute qu'ils venaient de faire en changeant de gouvernement, et il se démit de la dignité de juge.

## CHAPITRE VII.

MONARCHIE.

Saul consolida son trône par une victoire sur les Ammonites; saul, 1000.] et le peuple, bien qu'adonné plus spécialement à la culture des champs et à l'élève des troupeaux, acquit sous lui l'esprit guerrier. Saul introduisit la discipline sous les armes; il fit plusieurs fois éprouver sa valeur aux Philistins, et poussa sa marche victorieuse jusqu'à l'Euphrate. Il n'était pourtant pas roi absolu, ayant été sacré par le prophète, et élu en quelque sorte par le peuple: il ne devait être qu'un capitaine toujours armé, n'ayant ni cour, ni demeure fixe, ni ville capitale, aux ordres de Jéhovah, ordres que lui transmettait Samuel. Ce dernier rédigea, conformément à la loi de Moïse, la constitution du royaume, qui fut déposée dans le temple (1). On ne devait prendre les armes qu'au nom du Seigneur, dont l'arche était placée au milieu du camp.

Une semblable tutelle parut lourde au nouveau roi; il tenta de s'en affranchir en s'emparant des fonctions du sacerdoce, et en offrant lui-même l'holocauste en Galgala. Ce fut là l'origine de leur inimitié. Saul, abandonné de l'esprit de Dieu, s'abandonna à la cruauté et aux superstitions; il évoqua les ombres par la magie, et souilla, par des fraudes et des injustices, un règne bien commencé. Samuel, alors, sacra par l'onction sainte le berger David. Celui-ci, très-jeune encore, avait dans une bataille vaincu Goliath, général des Philistins; il était le plus grand poëte que les Hébreux eussent possédé jamais. Introduit

<sup>(1)</sup> Rois, I, ch. x, 25.

dans le palais, le son de sa harpe dissipa la sombre mélancolie de Saül, et il devint l'ami intime de son fils Jonathas. Ses victoires lui valurent, de plus, la main de la fille du roi. Mais Saül conçut de l'envie contre lui, parce qu'on chantait dans Israël: « Saül a tué mille Philistins; mais David dix mille, » et parce qu'il craignait que, grâce à la faveur des lévites et de l'armée, il n'empêchât son fils de succéder à la couronne. Plusieurs fois donc il lui tendit des embûches, ce qui l'obligea à se réfugier chez les Arabes du désert et parmi les pasteurs. Saül, alors, constant dans son projet d'exterminer le sacerdoce et d'effacer la distinction entre le pouvoir ecclésiastique et l'autorité civile, fit massacrer, dans Nob, Abimelech et quatre-vingt-cinq prêtres avec leurs familles.

S'étant ainsi aliéné ses sujets, il fut vaincu par les Philistins, et périt sur les collines de Gelboé, avec Jonathas et ses deux fils.

David.

David le pleura, et il chanta: « Gémis, Israël, pour ceux qui « sont tombés sous le fer de l'ennemi; les héros d'Israël ont été « tués sur les montagnes. Hélas! comment les preux sont-ils « tombés?

« Silence! n'annoncez pas dans Geth et sur les places d'Es-« calon la funeste nouvelle, afin que les filles des Philistins ne « s'en glorifient pas, que les femmes des incirconcis n'en tres-« saillent pas de joie.

« Montagnes de Gelboé, que la rosée et la pluie ne tombent « jamais sur vous; que dans vos coteaux ne viennent point de « prémices, puisque là fut abattu le bouclier des forts, le bou-« clier de Saül, comme s'il n'eût pas été l'oint du Seigneur.

« La lance de Jonathas s'abreuva toujours du sang des enne-« mis, de la graisse des forts, et le glaive de Saül ne fut jamais « tiré en vain.

« Saul et Jonathas, si aimables et si pleins de majesté dans la « vie, n'ont pas été séparés dans la mort; eux, plus rapides que « l'aigle, plus robustes que le lion.

« Jeunes filles d'Israël, pleurez sur Saül, qui vous revêtait de « splendide écarlate, qui vous parait d'ornements d'or.

« Oh! comment les preux tombèrent-ils dans la bataille? « comment Jonathas fut-il tué sur les montagnes?

« Je te pleure, Jonathas, mon frère, le plus beau de tous, « plus aimable que la plus aimable jeune fille; je t'aimais « comme une mère aime son fils unique.

« Hélas! comment les preux tombèrent-ils dans la bataille? comment Jonathas a-t-il été tué sur les montagnes?

Alors les hommes de Juda élurent David pour roi; mais les autres tribus prirent parti pour Isboseth, fils survivant de Saül. Ce ne fut que sept ans après, quand celui-ci eut été assassiné par les siens, que toute la nation vint dans Hébron, vers David, et lui dit: « Voici que nous sommes tes os et ta chair; guide « Israël au pâturage, et sois notre chef. »

Il fit la constitution d'accord avec les anciens, qu'il réunissait ensuite pour les décisions les plus importantes; se conformant, en outre, aux avis des prêtres. Il régna trente-neuf ans et fut le plus grand roi d'Israël. Ses conquêtes augmentèrent beaucoup le territoire, car il soumit la Syrie et l'Idumée, de sorte qu'il dominait de l'Euphrate à la Méditerranée, et de la Phénicie au golfe d'Arabie. Il s'occupa des finances, fit le recensement de son peuple; et, en enlevant aux Iduméens les ports d'Élat et d'Asiongaber où finissait le golfe Élanitique, en occupant de plus Aïlab sur la mer Rouge et Tapsak sur l'Euphrate, il prépara l'accroissement du commerce.

Afin d'affermir l'unité de sa nation, il proscrivit avec le plus grand soin tout autre culte que celui de Jéhovah. Il établit sa résidence à Jérusalem, en y faisant élever un palais en bois de cèdre, que bâtirent des charpentiers et des maçons envoyés vers lui par Iram, roi de Tyr. Ce fut là qu'il déposa l'arche d'alliance, sanctuaire de la nation. Il accumula des trésors pour la construction du temple achevé par son successeur.

Il est vrai que son gouvernement finit par devenir pesant: les différentes femmes qu'il épousa suscitaient des intrigues de sérail: aussi ses derniers jours furent-ils troublés par les rébellions de ses propres fils. Il vécut quatre-vingt-dix ans, et laissa dans le trésor plus de cent millions de sequins (1).

Pour complaire à Bethsabée, qu'il aimaitentre toutes ses fem- Salomen, 1001. mes, et qu'il avait enlevée à son mari, David désigna pour son successeur Salomon, qu'il avait eu d'elle, et qu'avait élevé le prophète Nathan, intrépide censeur des égarements du roi. La Judée dut à ce prince l'époque de sa plus grande splendeur : il

10\$5.

<sup>(1)</sup> S'il saut en croire Michaëlis, le musée d'antiquités de la Bibliothèque impériale de Paris possède la copie en plâtre d'un bas-relief tres-ancien trouvé sur la montagne des Oliviers. On croit qu'il représente David avec le costume de son temps. Sa longue robe et son berret très-haut et d'une sorme étrange seraient couverts de caractères qui ne sont plus lisibles.

surpassa en science les Orientaux et les Égyptiens (1): il composa trois mille nouvelles, cinq mille cantiques; il écrivit sur toutes les productions de la nature, depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'hysope.

Bien différent du roi berger qui avait été élevé au trône par son épée et par sa vertu, Salomon y monta par succession, et introduisit dans Jérusalem le faste d'une cour orientale. Il s'y fit construire un palais, et sur le mont Liban une maison de plaisance. Le commerce l'enrichit immensément. Les princes étrangers accouraient pour l'admirer. Il contracta une alliance avec Iram, roi de Tyr, à l'aide duquel les ports conquis par David prirent part au trafic des pays méridionaux, tandis que sa flotte lui rapportait d'Ophir (2) les bois rares et les gommes précieuses. Les vaisseaux de Salomon faisaient aussi, tous les trois ans, le voyage des Indes, et en rapportaient de l'or, de l'argent, de l'ivoire, des singes, des paons. Il prévint Alexandre le Grand dans le vaste projet de réunir les peuples de l'Asie par le lien pacifique des arts et du commerce. Il voulait faire de sa capitale l'entrepôt des caravanes; c'est dans ce but qu'il bâtit Balbek et Palmyre (3), la cité au nom poétique s'élevant comme un palmier dans le désert de Sam, sur la route de Babylone.

Pour suffire à un luxe dont on raconte d'incroyables merveilles, il modifia l'administration du royaume, et eut douze préfets qui, chaque mois, lui envoyaient le montant des impôts. Ses revenus montaient à six cent soixante-six talents d'or (46 millions de francs), outre les tributs payés par les scheikhs arabes et les droits de douane. Des Arabes et des percepteurs des gabelles, il recevait par an six cent soixante-six talents d'or (fr. 46,000,000).

Le temple.

Le monument le plus célèbre de sa magnificence fut le temple. Il s'élevait sur une colline enceinte de murailles, au sommet de laquelle on arrivait par de larges escaliers. Là s'ouvrait

<sup>(1) «</sup> Et la sagesse de Salomon surpassait celle de tous les Orientaux et des « Egyptiens; il était plus savant que quiconque fut jamais; plus qu'Ethan-« Ezrachite, et qu'Heman, et que Calcol, et que Dordah fils de Machol. » Rois, IV, 4, 30.

<sup>(2)</sup> Selon Bruce, Voyage aux sources du Nil, vol. II, ch. 1v, Ophir serait Sofala; Tarsis, Melinde.

<sup>(3)</sup> Baalak veut dire temple du soleil, et Balbeck, vallée du soleil. Les Arabes donnent encore le nom de Talmor à Palmyre.

au peuple un vaste portique et un autre moins grand où les prêtres faisaient les offrandes, séparé du premier par une balustrade qui laissait voir la fumée des sacrifices. D'un côté de ce portique était le sanctuaire, précédé de deux colonnes de bronze, avec sa porte resplendissante d'or, où ne devait pénétrer aucun profane. Dix lampes en éclairaient la mystérieuse obscurité, et de là sortait la voix des prêtres à laquelle le peuple répondait en chœur. L'arche d'alliance était placée dans la partie la plus sainte, entourée d'une précieuse draperie que franchissait seulement le grand prêtre une fois par an. C'est ainsi que le temple réunissait les trois unités, dans lesquelles nous avons dit que se résumait le peuple hébreu : Dieu qu'on y adorait, la loi qui y était gardée, le peuple qui, de toutes parts, s'y assemblait pour fraterniser aux solennités annuelles. Aussi demeurat-il le symbole de la vie nationale, même quand les derniers Hébreux en eurent perdu l'entière signification. Bien plus, il survécut dans la mémoire lorsqu'il n'en resta plus pierre sur pierre; il excita les chrétiens aux croisades, et il réunit encore en un seul vœu tous les soupirs des Juifs épars aux quatre vents.

Salomon choisit dans tout Israël trente mille ouvriers pour la construction du temple; dix mille pour les envoyer, chaque mois, sur le Liban, abattre des cèdres et des sapins; soixante et dix mille pour porter les fardeaux, quatre-vingt mille pour préparer les pierres, sans compter trois mille surveillants et trois cents chefs (1). Quand l'édifice fut terminé, on en célébra la consécration par des fêtes magnifiques; on tua vingt-deux mille bœufs et cent mille moutons. Ce fut à cette occasion que le roi poëte composa ce cantique:

temple de Salomon. Ils disent donc que le roi de Tyr ayant envoyé à Salomon, comme chef des autres architectes, Iram, issu par sa mère de la tribu de Nephtali, il distribua les ouvriers en trois classes, d'apprentis, de compagnons et de mattres, chacune avec un mot d'ordre pour se reconnaître entre eux. Trois ambitieux, désirant obtenir le mot d'ordre des mattres, en l'absence des ouvriers, vinrent un jour assaillir Iram, et, sur son refus, ils le tuèrent en le frappant de trois coups, et l'ensevelirent. Salomon le fit chercher par neuf mattres expérimentés, qui, se dirigeant trois par la porte occidentale, trois par l'orientale, trois par celle du nord, parvinrent à découvrir son cadavre. De là, les trois grades chez les francs-maçons et tous leurs symboles, le triangle, le marteau, le ciseau, le compas, la règle, les tenailles, l'équerre, etc.; de là, les funérailles d'Iram dans leur initiation, et les trois coups dont on frappe le candidat.

« Je t'ai bâti cette maison, ô Seigneur, afin que tu l'habites, « et que ton trône y soit établi pour l'éternité.

« Béni soit le Seigneur qui de sa propre bouche parla à Da-« vid, mon père, et qui, par sa puissance, a réalisé sa parole.

- « Il lui dit: Depuis que j'ai tiré Israël d'Égypte, je n'ai point « encore choisi une ville parmi les tribus d'Israël pour être « consacrée spécialement à mon nom.
- « Et voilà que j'ai bâti la maison au nom du Dieu d'Israël, « et j'y ai réservé une place à l'arche, où est le pacte du Sei-« gneur.
- « O Seigneur, nul ne t'égale dans le ciel ni sur la terre; tu « maintiens l'alliance et la miséricorde à tes serviteurs qui « marchent en ta présence.
- « Et croirai-je que tu habites vraiment sur terre? Si les cieux « des cieux ne peuvent te contenir, combien moins la maison « que je t'ai bâtie!
- « Mais regarde ton serviteur, écoute l'hymne et la prière, « et que tes yeux soient fixés sur la maison de laquelle tu as « dit: La sera mon nom.
- « Quand quelqu'un aura péché contre le prochain, et qu'il « viendra prêter serment ici, dans ta maison, tu l'entendras « du ciel, et tù feras justice à tes serviteurs, en condamnant « l'impie, en faisant retomber son iniquité sur sa tête, et en « justifiant le juste.
- « Si ton peuple fuit devant ses ennemis parce qu'il aura « péché, et que, repentant et confessant ton nom, il vienne « prier dans ta maison, écoute-le, pardonne-lui, et ramène-le « dans la terre que tu donnas à ses pères.
- « Si le ciel par châtiment refuse la pluie, et que, tout contrits, « ils viennent t'implorer, écoute-les, apaise-toi, et éloigne « d'eux la famine, la peste, tout fléau mérité par leurs égare-« ments.
- « L'étranger aussi, quand il viendra d'une contrée lointaine « pour invoquer ton nom, tu l'exauceras, pour que tous les « peuples apprennent à craindre ton nom.
- « Quand le peuple sortira pour la guerre, sur quelque route « que tu l'envoies, il t'invoquera en regardant vers la ville que « tu t'es choisie, et toi en l'écoutant tu lui rendras justice, et « tu le préserveras de l'esclavage des étrangers; car il est « ton peuple, que tu as séparé de tous les autres pour en faire « ton héritage et lui accorder enfin le repos. »

C'est ainsi que l'édifice et les rites consolidaient la nationalité par la religion. Mais malheureusement Salomon lui-même donna l'exemple funeste de briser un pareil lien. Lui qui avait chanté: « Qui donc monta au ciel et en descendit? Qui tint les vents entre ses mains? Qui ramassa les eaux comme un manteau? Qui suscita l'étendue de la terre? Quel est son nom (1)? » il tomba dans l'idolâtrie. Enorgueilli par ses richesses, il adopta les coutumes des Orientaux, et, oubliant pour elles les mœurs de sa patrie, il peupla son harem de femmes choisies parmi les plus belles; c'est du fond de ce harem qu'il gouvernait son peuple, c'est pour plaire à ces femmes qu'il trahit sa religion en introduisant à Jérusalem les dieux étrangers, et en confondant ainsi de nouveau les Hébreux avec les gentils.

Il en éprouva les déplorables conséquences dans plusieurs révoltes, et principalement dans celle de Razon, qui détacha la Syrie de son obéissance, et fonda à Damas un royaume, perpétuel ennemi de celui d'Israël. Jéroboam tenta aussi de soulever les tribus; mais il fut obligé de s'enfuir chez les Égyptiens, qui peut-être favorisaient sous main ces mouvements séditieux. Le peuple ne tirait aucun avantage du commerce, qui se faisait au seul profit du roi; et tandis que la capitale prospérait, les provinces souffraient d'autant plus qu'elles en étaient plus éloignées.

Le mécontentement éclata quand Salomon mourut, à l'âge de soixante-deux ans, après un règne de quarante. Alors les états, rassemblés à Sichem, dirent à Roboam, son fils : Si tu re-nonces à la rigueur paternelle, nous te nommerons notre roi; et Jéroboam, fils de Nabath, de retour d'Égypte, lui intima, à la tête du peuple, d'alléger le faix des impôts. Mais le nouveau roi refusa d'écouter la voix du peuple, et dix tribus se détachèrent. Celles de Juda et de Benjamin restèrent seules avec Roboam.

<sup>(1)</sup> Proverbes, XXX, 4.

#### CHAPITRE VIII.

#### LE ROYAUME PARTAGÉ.

lci commencent les deux royaumes distincts d'Israël et de Juda: le premier plus populeux, le second plus important et plus riche, possédant la ville capitale et le temple, centre de l'unité nationale. Pour la détruire, Jéroboam, devenu roi d'Israël, défendit aux siens de se rendre au temple; il mêla de nouveaux rites à ceux de Moïse, confia le sacerdoce à d'autres qu'à la descendance de Lévi; puis, déviant des eaux de Siloé pour se tourner vers Rasin (1), il fit élever des idoles et un veau d'or dans Béthel et Dan. Les croyances qui faisaient la force morale de la nation étant ainsi sapées, elle flotta entre le culte de Jéhovah et celui de Moloch ou de Baal; les uns se réunissaient à Béthel, les autres à Galgala, au Carmel, au Thabor, à Malpha, à Sichem. Jéroboam laissait faire, ne voyant dans la religion qu'une affaire de politique, et on ne vit plus paraître un législateur comme Moïse, capable de recomposer l'unité. Les scribes et la classe éclairée se pervertissaient sous des rois efféminés et idolâtres : il ne restait plus au zélateur du bien public que la puissance de la parole; aussi les prophètes allaient par les chemins de la Judée annonçant les châtiments du Seigneur. La théocratie pure instituée par Moïse était en lutte continuelle avec la monarchie théocratique organisée à la manière : des Orientaux; la constitution donnée dans le désert comme loi de liberté politique se résolvait en loi de servitude; et Judaet Israël, opposés dans la paix comme dans la guerre, recherchaient les périlleuses alliances de l'Égypte et de Damas. Au milieu de tous ces maux, le désir d'un meilleur état de choses= faisait attendre avec plus d'impatience la venue d'un rédempteur.

Rois d'Israël.

Après Jéroboam, Nadab son fils fut roi d'Israël, dont la capitale était Sichem; mais le Seigneur le livra aux mains des ennemis, et il fut assassiné par Baasa, capitaine des gardes. Celui-ci\_dont le règne fut encore plus déplorable, fit égorger le pro-

<sup>(1)</sup> Isaïe, VIII.

919.

918.

907.

888.

887.

876.

phète Jehu, et, s'étant ligué avec Damas, réduisit Juda aux plus cruelles extrémités. D'autres mauvais princes lui succédèrent, et firent repentir le peuple d'avoir demandé le gouvernement d'un roi. Éla fut tué par son général Zambri, auquel le peuple opposa Amri, qui agit avec plus de perversité que tous ses prédécesseurs (1), et bâtit Samarie pour en faire sa capitale. Achab, son fils, déserta tout à fait la religion de ses pères, et, s'étant allié au roi de Sidon en épousant sa fille Jézabel, il introduisit dans Israël le culte phénicien de Baal. La nouvelle reine lui consacra quatre cents faux prêtres, et autant aux idoles élevées dans les bois, tandis qu'elle cherchait à exterminer les véritables prophètes. Mais ni flatteries ni menaces ne purent imposer à Élie, qui tonnait contre les turpitudes des gouvernants et contre l'impiété barbare du culte de Baal. Le peuple finit par se soulever, et massacra les prêtres profanateurs.

La justice était foulée aux pieds. Achab, voulant agrandir les jardins royaux, demanda à Naboth de lui vendre sa petite vigne qui leur était contiguë; Naboth refusa d'aliéner l'héritage de ses pères, et, Jézabel ayant suborné les juges, ils le condamnèrent comme blasphémateur. Élie fit entendre ces mots à la reine: À cette place où les chiens léchèrent le sang de Naboth, ils lécheront aussi le tien. La prophétie s'accomplit, et Achab, bien qu'il eût fait alliance avec le roi de Juda, fut tué dans une guerre entreprise contre Damas.

Ochozias suivit les traces paternelles. Joram, son frère, tout en conservant les veaux d'or, supprima le culte de Baal, permit les assemblées des prêtres, respecta le prophète Élysée, et se maintint dans l'amitié du roi de Juda. Il fut ensuite tué par Jehu, qui jeta son cadavre dans la vigne de Naboth, et extermina la race d'Achab en faisant massacrer ses soixante fils.

Jehu proscrivit le culte de Baal; il en réunit les prêtres sous le prétexte d'un sacrifice, les fit égorger, et démolit leur temple; mais il épargna aussi les veaux d'or, et il se vit enlever par le roi de Damas tout le pays au delà du Jourdain.

Après la mort de Jehu, son fils Josias continua la guerre contre Damas, sans cesser d'éprouver des revers. Joas, qui lui succéda, fut vainqueur des rois de Juda et de Syrie, et tint en grand honneur le prophète Élysée, quoiqu'il laissât continuer le culte des idoles et des hauteurs consacrées aux faux dieux.

T. 1.

<sup>(1)</sup> I, Rois, XVI, 25.

776.

767.

Jéroboam II marcha sur sa trace. Heureux dans les combats, il rendit au royaume d'Israël ses anciennes limites.

De longs désordres suivirent sa mort, jusqu'à ce que son fils Zacharie monta sur le trône; mais, l'année suivante, celui-ci fut défait, et avec lui finit la race de Jehu, ainsi que toute la prospérité d'Israël. Politique, religion, usages, tout s'en allait à la fois. « Les Israélites, se livrant au culte des faux dieux, « suivirent les voies des nations que Dieu avait exterminées « sous leurs yeux : ils consacrèrent dans tout le pays des lieux « élevés, depuis les hameaux des bergers jusqu'à la cité forti-« fiée; ils érigèrent des autels et des statues sur toutes les cola lines et dans tous les bois touffus. » Le Seigneur les avertissait bien par la voix des prophètes, mais ils ne les écoutaient pas; et, méprisant le pacte fait avec lui, ils s'adonnèrent aux vanités du monde, se fabriquèrent deux veaux d'or, s'inclinèrent devant une foule de divinités, prêtèrent foi aux impostures des devins, et consacrèrent leurs enfants à Baal par le moyen du feu.

Dès lors le Seigneur les abandonna aux discordes intestines et à l'oppression étrangère. Sellum, qui avait tué Zacharie, fut défait un mois après par Manahem, qui régna jusqu'en 754.

Les Assyriens voyaient de mauvais œil les Hébreux, de même que les Tyriens, parce qu'ils détournaient par le désert et par la mer Rouge le commerce qu'ils étaient jaloux de concentrer à Babylone. Ils envahirent donc le royaume d'Israël sous la conduite de Pful, et se contentèrent la première fois de lui imposer un tribut; mais quand Phaceïa, fils de Manahem, fut tué par Phacée qui lui succéda, Theglath-Phalasar, roi des Assyriens, revint à la charge, détruisit Damas, et soumit les Israélites à un nouveau tribut. Osée, ayant tué son prédécesseur, occupa le trône après huit ans d'anarchie; il s'allia avec l'Égypte et chercha à s'affranchir du tribut de l'Assyrie. Mais Salmanasar irrité lui déclare la guerre; il fond sur Samarie qu'il prend, et met fin au royaume d'Israël en transportant ses habitants au cœur de l'Asie. Des colons envoyés des diverses provinces assyriennes furent établis au milieu des ruines de Samarie. Mêlés avec les restes des naturels, ils leur apportèrent de nouveaux éléments d'idolâtrie, et c'est de leur union que se forma le peuple auquel on donna le nom de Samaritain.

Royaume de Juda. Durant ce temps, vingt princes de la descendance de David avaient régné de père en fils sur la Judée. Là étaient la cité

783.

726.

Servitude. 718.

sainte, le temple de Jéhovah, les pontifes descendants d'Aaron, qui veillaient à maintenir le peuple dans la bonne voie; là étaient accourus ceux des Israélites qui souffraient impatiemment la révolte et l'apostasie. Mais Roboam, craignant peutêtre que les deux tribus qui lui étaient restées fidèles ne l'abandonnassent aussi, accorda la liberté religieuse, et toléra des autels profanes, élevés à des divinités obscènes, au fond des bois ou sur le haut des collines. Il fut assailli par Sisak, roi d'Égypte, qui saccagea Jérusalem.

Abias, son successeur, l'imita; mais Asa abattit les idoles, purgea le culte des abominations qui le souillaient, dissuada sa mère d'assister aux honteuses cérémonies de Priape, sans défendre pourtant les pèlerinages superstitieux sur les hauts lieux. Il vainquit Zarach, roi d'Éthiopie, qui était venu l'attaquer; mais il aurait résisté difficilement aux rois d'Israël et de Damas ligués contre lui, s'il n'était parvenu à les diviser.

Josaphat restaura le culte de Jéhovah, combattit avec bonheur les Moabites, Ammonites, Édomites, et tenta, quoique en vain, de ranimer la navigation sur la mer Rouge, vers le pays d'Ophir. Son alliance avec le roi d'Israël fut consolidée par le nouveau roi Joram qui épousa Athalie, sœur de Jézabel: mais celle-ci l'entraîna à adorer les idoles des Phéniciens; il massacra ses propres frères; il vit l'Idumée se rendre indépendante. Soumis aveuglément aux conseils maternels et fidèle à l'exemple de son père, Ochozias fut enveloppé dans les iniquités comme dans le châtiment de la famille d'Achab; car Jehu le tua le même jour que Joram roi d'Israël.

Athalie alors, par l'extermination de la maison royale, se Athalie, 876. fraya la route au trône et affermit le culte des faux dieux. Mais Joas, fils d'Ochozias, avait échappé au massacre : élevé en secret par les prêtres, il fut, au bout de sept ans, porté par eux sur le trône, et Athalie mise à mort. Le grand prêtre Joïada, auveur de Joas, gouverna l'État pendant une partie de son gne, renouvelant la constitution entre le roi, le peuple et jeu, renversant les idoles et rendant au temple sa splendeur. sa mort, Joas prévariqua et fit lapider Zacharie, fils du pone, qui le menaçait de la colère du Seigneur. Et le Seigneur marcher contre Juda et Jérusalem Azaël, roi de Syrie, qui r imposa un tribut.

oas ayant été tué par ses officiers, Amasias défit les Idu- Amazias, esq. ens, mais rendit un culte aux idoles des vaincus, et en fut

Josephat.

Joram, ses.

877.

870.

puni par Joas, roi d'Israël, qui saccagea Jérusalem et le fit prisonnier.

Ozias.

752.

737.

803.

Ozias ou Azarias lui succéda, et voulut usurper les fonctions sacerdotales en offrant l'encens; usurpation dont il fut puni en étant atteint de la lèpre. Joatham agit selon le Seigneur, et fit la guerre contre Damas. Afin de s'opposer à l'alliance d'Israël avec ce royaume, son successeur Achaz appela Theglath-Phalasar, roi d'Assyrie, qui détruisit le royaume de Damas: triste secours acheté par la ruine de ses voisins et par l'or du temple! Opiniâtre, insupportable aux hommes, odieux au Seigneur, il ressuscita le culte de Baal et de Moloch, auquel il consacra son fils en le faisant passer par le feu; il introduisit de plus des innovations dans les rites de Jérusalem.

Ézéchias 723. Ézéchias répara les désordres paternels: il rouvrit le temple, rétablit les sacrifices, purifia la maison de Dieu, et invita à prendre part aux solennités les Israélites échappés à la servitude de Salmanasar. Sous lui fleurirent Isaïe, Osée, Amos, avec lesquels commença une nouvelle série de prophètes qui ne fut plus interrompue durant trois cents ans. Ils lui inspirèrent du courage quand Jérusalem fut assaillie par Sennacherib, roi d'Assyrie, dont l'armée fut détruite par l'ange du Seigneur.

707.

Ce roi, étant retourné dans son pays, se vengea de la honte qu'il avait endurée, en faisant égorger grand nombre des Hébreux qui s'y trouvaient esclaves. Ce fut alors que Tobie exerça sa charité en donnant des consolations aux vivants et la sépulture aux morts. Dieu l'en récompensa par la meilleure des bénédictions, un bon fils et une belle-fille digne de ce fils.

Manassès , 694. Bien différent d'Ézéchias, Manassès propagea le culte phénicien, et plaça une idole dans le temple de Jéhovah; profanation qu'il pleura lorsqu'il fut traîné en esclavage par les Assyriens. Durant sa captivité, Judith délivra Béthulie en tuant Holopherne, général babylonien, qui l'assiégeait. Lors de son retour à Jérusalem, Manassès, corrigé par l'infortune, rétablit le culte véritable, bien qu'il n'interdît pas aux Juifs d'offrir des sacrifices sur les collines. Ammon, son fils et son successeur, l'imita dans ses égarements, non dans son repentir, et périt bientôt de mort violente.

Josias, 639.

Josias s'occupa d'effacer les traces de tant d'impiétés. Pendant qu'on reconstruisait le temple, on trouva un exemplaire des lois de Moïse échappé à la destruction ordonnée par Manasesès. Le pieux roi, comme il en entendait la lecture, se prit =

pleurer sur les énormes violations des préceptes du Seigneur : il entreprit de les faire exécuter rigoureusement. Temples, bosquets, hauts lieux dédiés aux dieux étrangers, furent détruits par ses ordres, et la pâque fut célébrée avec une solennité telle qu'il n'y en avait pas eu d'exemple depuis Samuel. De son temps, Nabuchodonosor, roi des Chaldéens, et Astyage, roi des Mèdes, s'emparèrent de Ninive: alors Néchao, roi d'Égypte, afin de s'opposer à leurs progrès, s'avança vers l'Euphrate avec une puissante armée, en traversant la Palestine. Josias voulut lui défendre le passage; mais il périt dans le combat. Néchao déposséda Joachaz son fils, dont il mit le frère Joachim sur le trône, comme prince tributaire. Mais quand la bataille de Cire-Joachim, eo sium eut dépouillé Néchao de ses conquêtes en Asie, Joachim devint tributaire de Nabuchodonosor. Plus malheureux que lui, son fils Joachin, ou Jéchonias, ayant refusé le tribut, fut, après ou Jechonias trois mois de règne, transporté par Nabuchodonosor au centre de l'Asie, avec la majeure partie de sa nation (1).

608.

(1) Plusieurs écrivains ont pensé que les Géorgiens sont issus de cette émigration juive. Il existe parmi les Juiss d'Espagne une tradition qui veut que Nabuchodonosor ait fait transporter dans la Péninsule ibérique les principales familles de la tribu de Juda, de laquelle ils prétendent descendre, sans s'être jamais mêlés avec les autres Juifs. Aujourd'hui encore, bien que dispersés en divers États, les Juiss espagnols forment un corps distinct du reste de la nation. avec ses usages propres, ses synagogues distinctes et ses mariages à part. Moïse de Corène rapporte ce passage d'Abidène : « Le puissant Nabuchodonosor alla « avec son armée contre les Veriatsi, en triompha par sorce, et en conduisit « une partie sur la droite de l'Euxia, où il leur assigna leur demeure. Le pays « des Veri est à l'extrémité occidentale de la terre. » (Page 128 de l'édition d'Amsterdam.) Crs Veri ou Viri seraient les Hébreux. Les Arméniens appellent encore Vir les habitants de la Géorgie ou de l'antique Ibérie, que les Grecs nomment Iviria. Les traditions mêmes du pays rapportent que les Curopalates ibériens se croyaient issus de David et de l'épouse d'Urie. Le roi de Géorgie s'intitule Davithian Salomonian. Voir l'introduction à l'Art libéral, ou Grammaire géorgienne, par Brosset jeune. Paris, 1834.

La Géorgie s'appelait anciennement Ibérie comme l'Espagne : la tradition aurait-elle confondu une contrée avec l'autre?

Bernard Dova publia, en 1829, une traduction auglaise de l'histoire des Afghans, tirée du persan (History of the Afgham, translated from the Persian of Neamet-Allah), dans laquelle il est dit que ceux-ci sont descendants des Israélites captifs de Nabuchodonosor. Selon Nimet-Allah, Nabuchodonosor transporta ses prisonniers dans les pays montagneux de Ghor, Gaznin, Candahar, Koh-Firuz et autres, entre le cinquième et le sixième climat. « Là, « dit-il, les descendants d'Asif et d'Afghana fixèrent leur demeure; ils multi-« plièrent, et ne cessèrent jamais de saire la guerre aux nations insidèles, « jusqu'au temps du sultan Mahmoud-Gazi. » D'autres errèrent dans l'Arabie, **887** .

Sédécias, fils de Josias, lui fut substitué par le roi chaldéen; mais ce roi de Juda s'étant allié avec l'Égypte pour recouvrer son indépendance, Nabuchodonosor revint pour la troisième fois, prit et détruisit Jérusalem, fit arracher les yeux à Sédécias, après que ses fils eurent été massacrés en sa présence, et l'emmena à Babylone avec le reste de sa nation, emportant les dépouilles et les vases sacrés du temple.

Tous ces malheurs avaient été prédits par Isaïe, Michée, Jérémie, Sophonie, Ézéchiel et autres prophètes, lorsqu'ils rappelaient rois et peuples à cette religion qui les avait réunis par le triomphe et par la prospérité. Ils ne les écoutèrent pas, et Dieu les frappa. Ils n'avaient plus de patrie: mais une nation ne périt pas par la servitude; ses droits ne se prescrivent pas par la longueur de la tyrannie, et l'heure enfin arrive où elle se relève. Durant la captivité, les prophètes s'appliquèrent à améliorer le peuple par les leçons du malheur: les poëtes maintenaient vivante l'ardeur nationale, et, au lieu de chants d'amour, on entendait les Juifs répéter tristement en chœur:

« Près des fleuves de Babylone, nous nous sommes assis et « nous avons pleuré en pensant à toi, ô Sion. Au milieu de la « terre d'exil nous avons suspendu nos cithares aux saules. « Ceux qui nous ont emmenés en esclavage nous demandaient « de chanter; ceux qui nous faisaient jeter des cris de douleur, « exigeaient de nous des chants d'allégresse. Eh! chantez-« nous, disaient-ils, les cantiques de Sion. — Comment chan-« ter dans un pays étranger? Si jamais je t'oublie, ô Jérusa-« lem, que ma droite soit oubliée; que ma langue se sèche si « je ne me souviens de toi, si je ne mets pas Jérusalem au-« dessus de toutes mes joies. O Seigneur, rappelle-toi les fils « d'Édom qui, dans le deuil de Jérusalem, disaient : Renvera sez, renversez jusqu'aux fondements.— O fille de Babylonie, « et toi aussi tu seras détruite. Béni celui qui te payera le mal « que tu nous as fait; qui brisera tes enfants contre la pierre! » (Psaume cxxxvi.)

Les Babyloniens n'avaient pas néanmoins enlevé tous droits aux Hébreux; ils les laissèrent même juges de leurs nationaux,

et, ne pouvant plus visiter le temple de Salomon, ils visitèrent celui qu'éleva Abraham à la Mecque. Ils établirent leur demeure à l'entour, et furent désignés par les Arabes sous le nom tantôt d'Israélites, tantôt de fils d'Afghana.

comme le prouve l'aventure de Suzanne, qui fut conduite devant les anciens de son peuple et absoute par eux. Ils pouvaient aussi acheter des terres et être admis aux emplois. Tobie fut pourvoyeur du roi (1), qui le laissa maître d'aller où il voudrait; ce dont profitait cet homme pieux pour secourir ses frères dans le besoin. Sa descendance demeura vertueuse et fidèle à Dieu. Les enfants des principales familles étaient élevés à la cour et instruits dans toutes les sciences aux frais du trésor royal. Daniel, qui garda l'abstinence au milieu des délices et resta fidèle au milieu de l'idolâtrie, se fit remarquer parmi eux. Aussi Nabuchodonosor en fit-il l'objet particulier de sa faveur; il obtint de lui l'explication de songes inintelligibles à ses mages chaldéens, et le mit à la tête des savants de Babylone. Mais Daniel ne flattait pas pour cela les injustes prétentions et l'orgueil de Nabuchodonosor; il conservait la foi de ses pères et un vif désir de revoir sa patrie. Se mettant trois fois par jour au balcon de sa chambre, il soupirait, tourné vers Jérusalem, il gémissait devant Dieu et le suppliait de lui rendre sa patrie et sa nation. Jérémie, demeuré dans le pays avec les Juifs les plus pauvres, pleurait sur les ruines de la cité sainte, et disait :

« Oh! comme elle gît solitaire et désolée, la cité naguère si Lamentations de Jérémie. « populeuse! La reine des nations est maintenant veuve et tri-« butaire, et ceux qui lui sont chers ne sont plus là pour la « consoler. Tous ses amis l'ont délaissée et se sont faits ses ad-« versaires. Les rues de Sion pleurent, et nul ne vient à ses so-« lennités depuis que le Seigneur l'a punie de ses iniquités. Les « étrangers ont pénétré dans son temple.—Mes jeunes filles et « mes jeunes garçons sont allés en esclavage. — Le Seigneur, « devenu notre ennemi, a opprimé Israël, abattu ses remparts, « comblé d'humiliations la famille de Juda, livré à l'oubli ses « fêtes et ses jours de sabbat; il n'y a plus de loi, plus de pro-« phètes qui reçoivent la vision de Dieu. Les jeunes filles et les « vieillards de Sion se sont assis sur la terre, ils se sont couverts « de cendres et ont ceint leurs reins de cilices : l'enfant à la « mamelle a péri sur les chemins. Ils disaient à leurs mères : « Où est le pain et le vin? — et ils expiraient dans les bras de « leurs mères. A qui te comparerai-je, ô fille de Jérusalem, et « quelle douleur est pareille à la tienne? Tes prophètes ont vu

<sup>(1)</sup> Ainsi, dans le texte grec. Il parattrait que le livre de Tobie aurait été d'abord écrit en chaldéen et traduit très-anciennement en grec.

« à faux, ils se sont tus sur tes iniquités et ne t'ont pas exhor-« tée à la pénitence. Maintenant le passant secoue la tête sur « toi, et te raille en disant : Est-ce là cette ville d'une beauté si « parfaite, la joie de l'univers? — Et les ennemis ont dit : Nous « avons désiré ce jour : maintenant nous la dévorerons. — 0 « Seigneur, vois ma désolation, vois comme ils m'ont vendana gée. — Le prêtre et le prophète sont égorgés dans le sanca tuaire, le vieillard et l'enfant gisent morts sur la terre : les « braves sont tombés sous le fer : tu as invité comme à une « solennité ceux qui devaient la dévaster. Nous tendîmes la « main à l'Égyptien et à l'Assyrien pour être rassasiés : les « mères ont fait cuire et mangé leurs enfants. O Seigneur, nous « oublieras-tu? Il est bon d'espérer en toi et d'attendre en si-« lence la rédemption du Seigneur. Il est bon que l'homme « porte le joug dès sa jeunesse; il siégera solitaire et il se taira, « en s'élevant au-dessus de lui-même; il courbera son front « dans la poussière, épiant quelque lueur d'espérance, et à qui « le frappe il tendra la joue. Nos œuvres ont été iniques, et tu « as déchaîné contre nous ta colère. Ne détourne pas l'oreille « de nos gémissements. Tu rendras la pareille à nos ennemis. « La coupe t'arrivera aussi, fille d'Édom, et tu en deviendras « ivre, tu en seras mise à nu.»

## CHAPITRE IX.

ARTS ET INSTRUCTION CHEZ LES HÉBREUX.

Nous trouvons mentionnés dans l'Écriture sainte, à une époque très-reculée', des arts qui supposent une civilisation avancée. Sans parler de la construction de la tour de Babel, et des caravanes rencontrées par les frères de Joseph, il y est fait mention d'argent monnayé dès le temps d'Abraham: Éléazar offre à Bébecca des pendants d'oreilles de la valeur de deux sicles, et des bracelets de dix. Abimelech donne à Abraham mille sicles pour acheter un voile à Sara; le patriarche acquiert aussi au prix de mille sicles la sépulture de sa famille. Joseph avait une tunique nuancée de plusieurs couleurs, qui excita l'envie de ses frères, et Job compare la rapidité de la vie à celle de la navette du tisserand.

Les Hébreux purent, avec une activité infatigable et une grande constance de volonté, soutenir sans succomber des désastres qui suffisent pour rayer d'autres peuples de la surface de la terre. A l'appel de la patrie, ils montrèrent une haute valeur, soit lors de la conquête sous Josué, soit lorsque sous les juges ils combattirent pour leur affranchissement. La terre promise subvenait abondamment à leurs besoins; des eaux vives s'écoulaient des montagnes, et de fréquentes rosées, jointes aux pluies de printemps et d'automne, la fécondaient; Gaza, Ascalon, Sarepta produisaient des vins recherchés des étrangers (1); les abeilles y préparaient un miel exquis; un baume précieux se distillait dans les plaines de Jéricho, fameuses pour les roses; le Jourdain et le lac de Génésareth fournissaient du poisson; le lac Asphaltite du sel, et les prairies nourrissaient de nombreux troupeaux. La contrée est tout autre aujourd'hui, depuis que la main de l'homme a cessé d'y seconder la nature. Mais les Hébreux y avaient, pour ainsi dire, édifié le sol, en l'élevant par des terrasses artificielles jusqu'au sommet de leurs montagnes escarpées. Aussi alimentèrent-ils, sur un espace aussi resserré, une population que n'atteignit jamais aucun peuple sur un territoire égal en étendue (2). Partout des arbres fruitiers, noyers, dattiers, figuiers, pistachiers, grenadiers, donnaient, avec leurs fruits, l'ombre si désirée sous cet ardent climat.

Les Hébreux, en revanche, s'appliquèrent peu aux arts mécaniques, et abandonnèrent l'industrie à des mains serviles. Élevés pour la vie nomade, ils se plurent toujours à se mêler aux autres peuples, quelque effort que Moïse eût fait pour les en détourner. Quoiqu'ils possédassent plusieurs ports, ils avaient peu de goût pour le commerce maritime, livré presque exclusivement aux Édomites. Salomon employa à la construction du

<sup>(1) «</sup> Les vignes d'Ébron, Bethléem, Sorel et Jérusalem, portent ordinairement cles grappes pesant sept livres. En 1639, dans la vallée de Sorel, et en trouvanne qui pesait vingt-cinq livres et demie. » — Eugène Rocen, Voyage de la Terre sainte.

<sup>(2)</sup> Le dénombrement de David constata 800,000 hommes capables de porter les armes parmi les Israélites: la moitié de ce nombre en Judée. Dans le liv. I des Paralipomènes, ch. xxxi, 5, 6, nous trouvous 1,570,000 guerriers, sans les tribus de Lévi et de Benjamin; ce qui suppose environ sept millions d'habitants. Le pays de Chanaan n'avait pas plus de 50 lieues de longueur sur 25 de largeur.

temple des artistes phéniciens; nous trouvons cités cependant Béselehel, de la tribu de Juda, et Ooliab, de celle de Dan, qui savaient travailler l'or, l'argent, le bronze, le marbre, les pierres fines, le bois, et qui préparèrent dans le désert le tabernacle et les vases sacrés (1).

Funérailles.

Les Hébreux, comme les Égyptiens, embaumaient le corps des principaux personnages de l'État; ils enterraient simplement tous ceux qui appartenaient aux classes inférieures. Des femmes à gages pleuraient sur le mort, près duquel on récitait des prières funèbres et l'on entonnait des chants, comme ceux de David pour la mort de Saül, et de Jérémie sur celle du roi Josias. Le cadavre une fois déposé dans le sépulcre, ceux qui avaient assisté aux funérailles étaient considérés comme souillés et devaient se purifier. Le deuil était accompagné de jeûne; on ne mangeait qu'après le coucher du soleil, et seulement du pain, des légumes et de l'eau; on restait enfermé au logis, assis sur la cendre, dans un sombre silence qu'interrompaient seuls des gémissements profonds et la psalmodie des morts: cela durait sept jours. A l'extrémité de la plaine qui s'étend au nord de Jérusalem, on voit encore les tombeaux des premières familles dans des grottes souterraines, sans ornements extérieurs, comme pour rappeler que là finissent toutes les vanités des vanités. Le fond de la vallée de Josaphat est parsemé de pierres blanches; elles indiquent le lieu où dorment les milliers d'Hébreux qui, dans tous les temps, de tous les pays revenaient vers Sion pour exhaler leur dernier souffle sur une terre après laquelle ils soupirèrent toujours, où est encore leur espoir, et qui, au milieu de la réprobation universelle, les unit dans le lien mystérieux d'une foi que n'ont pu éteindre tant de siècles et tant d'infortunes.

Richesses.

Leurs monarques amoncelèrent des richesses immenses qu'ils déposaient dans des coffres-forts, suivant l'usage encore suivi en Orient (2). David avait amassé, tant par les produits de la guerre que par les tributs, le commerce et les économies, l'énorme valeur de 1,248,100,000 livres pour la construction du temple. Les rois hébreux tiraient de grandes sommes du revenu de leurs

(1) Exode, XXXI, 2.

<sup>(2)</sup> On a toujours parlé des richesses immenses accumulées dans le sérail de Constantinople. Le dey d'Alger, à l'époque où la France le déposséda, avait dans son trésor cent millions en or et en argent.

propres terres et de l'impôt qu'ils percevaient sur les autres. Salomon recevait annuellement quarante-six millions, sans compter les fermes et les péages, non plus que les droits sur les marchandises, et les dons des rois arabes et des gouverneurs de provinces. Aussi l'Écriture dit-elle que sous son règne on tenait peu de compte de l'argent, tant il était devenu commun.

Une si grande richesse ne profitait ni à la moralité ni à l'économie d'un peuple pasteur et agricole; mais les images qui abondent dans sa poésie nous prouvent qu'il ne perdit pas tout à fait son caractère, dont la naïveté se conserva dans les campagnes, même après la corruption de la cité. On peut s'en faire une idée en lisant l'idylle attribuée à Salomon, et intitulée, à la manière hébraïque, Cantique des cantiques.

« Ne considérez pas que je suis brune, dit la bergère, car le Cantiques. « soleil m'a ôté ma couleur : les enfants de ma mère se sont « élevés contre moi ; ils m'ont mise dans les vignes pour les « garder, et je n'ai pas gardé ma propre vigne. O bien-aimé de « mon âme, dis-moi, où fais-tu paître ton troupeau? où re-« poses-tu à midi? Tu es pour moi une grappe de raisin de Chy-« pre cueillie dans les vignes d'Engaddi. Que tu es beau, mon « bien-aimé! Notre lit est couvert de fleurs, les solives de nos « maisons sont de cèdre, les lambris sont de cyprès. Tel qu'un mar pommier fécond entre les arbres stériles des forêts, tel est

L'ombre de celui que j'avais tant désiré, et son fruit a rafraîchi ma bouche. Oh! couvrez-moi de fleurs, car je languis d'amour! Sa main gauche soulève ma tête, et sa droite me (

mon bien-aimé entre les hommes; je me suis reposée sous

caresse. J'entends sa voix : voilà qu'il vient, franchissant les Œ

collines, semblable à un chevreuil; il se tient derrière notre ((( ((( nur, il regarde par les fenêtres et par les barreaux...

« La nuit, sur ma couche, j'ai cherché celui que chérit mon me; je l'ai cherché et je ne l'ai pas trouvé. Je me lève et j'erre ((( (( Clans la cité; je cherche mon bien-aimé dans les rues et dans Œ es places, je le cherche et ne le trouve pas. Les rondes noc-Œ Lurnes me rencontrèrent : Oh! avez-vous vu celui que chérit mon ame? Et voilà que je le retrouve et que je l'embrasse : C Je ne le quitterai pas que je ne l'aie conduit dans la maison de

a màre...

« Je suis descendue dans le verger des noyers pour voir si les Pommes étaient belles, si la vigne avait fleuri, si les grenadiers bourgeonnaient.

« Oh! viens, mon bien-aimé; sortons dans les champs, demeu-« rons dans les villages, courons de bon matin dans les vignes « pour voir si des fleurs naissent les fruits. Là, je t'offrirai ce que « j'ai de plus doux... Je t'ai gardé les pommes nouvelles et les « anciennes... Oh! fusses-tu mon frère, eusses-tu sucé le lait de « ma mère! en te trouvant dehors, je te baiserais, et personne « ne m'en blâmerait. Je te prendrai et je te mènerai dans la « maison maternelle; là, tu m'instruiras, et je te verserai du « vin et du suc de mes pommes de grenade. Salomon a une « vigne entourée de peupliers, il la donne à garder, et on lui « rend mille pièces d'argent pour le fruit qu'on en retire. Qu'il « ait la vigne et les mille pièces d'argent, et deux cents ceux « qui la gardent; c'est toi qui es ma vigne. »

Et son bien-aimé dit : « Filles de Sion, je vous conjure par les « chevreuils et par les cerfs de la campagne, ne troublez pas le « sommeil de ma bien-aimée. Ses yeux sont comme les yeux « des colombes; elle est entre les jeunes filles comme le lis au « milieu des épines. Lève-toi, viens mon amie, ma beauté. Les « fleurs se sont écloses dans notre terre, dans notre terre on « entend la voix de la tourterelle : le figuier porte ses fruits, et « la vigne fleurie répand son parfum. Oh! prenez les petits du « renard qui dévastent la vigne...

« Qui est cette femme qui monte du désert, comme la fumée « des encensoirs? Oh! tu es belle, mon amie! tes cheveux sont « comme les chèvres qui broutent sur les monts de Galaad; tes « dents comme une rangée d'agneaux nouveau-tondus; ta « taille est comme celle du palmier; tes joues sont des tran- « ches de grenade; tes deux seins ressemblent à deux petits « chevreuils paissant parmi les lis. Viens du Liban, ma sœur, « mon épouse, viens et tu seras couronnée. Tu es un jardin « clos, une source scellée. Je suis dans mon jardin; viens, ma « sœur, mon épouse. J'ai déjà recueilli ma myrrhe avec mes « aromates, j'ai goûté le rayon avec mon miel, j'ai bu mon vin « avec mon lait. Oh! mangez, mes amis, buvez, enivrez-vous, « mes chers amis.

« Le roi a soixante reines et quatre-vingts concubines, et des « jeunes filles sans nombre : une seule est ma colombe, mon » « amie parfaite : les reines et les concubines l'ont vue, et l'ont » « appelée bienheureuse. »

Ailleurs la fiancée raconte ce qui lui est arrivé la nuit :

« Je dors, mais mon cœur veille. Et voici la voix de mo

« bien-aimé qui appelle : Ouvre, ma sœur, mon amie, ma co« lombe, mon immaculée, car ma tête est chargée de rosée, et
« mes cheveux sont baignés des gouttes de la nuit. — J'ai dé« pouillé ma tunique, faut-il m'en revêtir? J'ai lavé mes pieds,
« faut-il les salir de nouveau? Tandis que j'hésitai, mon bien« aimé passa la main par l'ouverture de la porte, et mes en« trailles tressaillirent; je me lève pour lui ouvrir, et mes
« mains distillent la myrrhe; mais quand j'eus tiré le verrou, il
« s'en était allé. Mon âme s'était fondue au son de sa voix; je
« le cherchai, et ne le trouvai pas; je l'appelai, et il ne répon« dit pas. Ceux qui font la ronde me rencontrèrent et me frap« pèrent, et ceux qui gardent les murailles m'enlevèrent mon
« manteau.

« O filles de Jérusalem, si vous trouvez mon bien-aimé, je « vous conjure, dites-lui que je languis d'amour. Mon bien-« aimé, si vous ne le connaissez pas, est blanc et rosé; on le « distingue entre mille. Sa tête est un or de choix : ses che-« veux sont noirs comme le corbeau et se replient comme les « palmes. Ses yeux sont comme ceux des plus blanches co-« lombes, ses joues comme de petits parterres de plantes aro-« matiques, ses lèvres comme des lis exhalant leur premier « parfum. Il est beau comme le Liban, distingué comme le « cèdre. Tel est celui que je chéris, et il m'aime, ô filles de « Jérusalem! »

Aucun idiome ne possède une idylle aussi tendre, et les objets dont les images sont tirées révèlent mieux qu'un long discours les habitudes du peuple chez lequel elle était chantée. L'histoire de Ruth en donne aussi une idée exacte.

Par un temps de disette, le juge Élimelech partit de Bethléem pour le pays de Moab, avec sa femme Noémi et deux fils. Là s'étant établi, ses fils prirent deux femmes moabites, dont une se nommait Ruth. Les maris étant morts, Noémi retourna à Bethléem; mais Ruth ne voulut pas l'abandonner, et quitta sa patrie pour la suivre. Elles arrivèrent à l'époque de la moisson des orges; et Ruth dit à sa belle-mère: « Si tu veux, j'irai « glaner aux champs. » Le champ où elle alla était celui de Booz, homme puissant et parent d'Élimelech. Celui-ci, ayant appris qui elle était, lui dit: « Sois tranquille, personne ne te « molestera; si même tu as soif, va aux seaux et bois, et à « l'heure du repas, viens ici et mange du pain, et trempe le « dans le vinaigre. » Ainsi fit-elle, et elle s'assit parmi les mois-

Ruth.

sonneurs, prit de la bouillie, puis retourna glaner. Et Booz ordonna aux moissonneurs de laisser exprès derrière eux quelques épis, afin qu'elle pût les ramasser sans rougir. Ainsi elle lia ce qu'elle avait recueilli et le porta à sa belle-mère, avec le reste du dîner; puis elle retourna à la moisson avec les filles de Booz, jusqu'à ce que l'orge et le froment fussent rentrés. Lorsque enfin on battit sur l'aire, Ruth, par le conseil de Noémi, se rendit doucement, la nuit, près du lit où Booz dormait, au milieu des gerbes de blé, et lui ayant découvert les pieds, elle se coucha là. S'étant réveillé, il lui demanda qui elle était, et il apprit d'elle la parenté qu'il y avait entre eux. Le lendemain il obtint d'un parent plus proche qu'il lui cédât son droit sur elle, et il l'épousa.

Nous sommes ainsi amenés naturellement à parler de la poésie hébraïque : car si la vraie poésie est cette voie du sentiment que féconde l'amour de l'humanité et celui de Dieu, qui prie, qui gémit sur les maux, et console les infortunés en élevant leurs regards vers le ciel, dans aucun lieu elle n'a mieux accompli sa tâche que chez les Hébreux.

Toute la littérature hébraïque est contenue dans la Bible (1), livre qui, ainsi que le disait l'illustre orientaliste Jones, « contient plus d'éloquence, plus de vérités historiques, plus de moralité, plus de richesses poétiques, en un mot, plus de beautés en tout genre, que l'on ne pourrait en trouver dans tous les autres livres ensemble, en quelque siècle et en quelque langue qu'ils aient été composés. » Les traditions rabbiniques voudraient que la langue hébraïque (2) fût le langage primitif en-

Langue.

(1) Les Hébreux divisent leurs livres en thorah, ou doctrine par excellence, et tels sont les cinq livres de Moïse; nebum, les prophètes; en ketubim, ou écrits en général, c'est-à-dire tout autre livre. Le Talmud appelle dibré caballah, c'est-à-dire paroles de la tradition, tout ce qui n'est pas thorah. Les rabbins disent que le seul thorah est une véritable nouveauté en Israël; tout le reste n'étant que des développements partiels de l'hiéroglyphe primitif voilé sous celui-là.

Les Hébreux ne désignent les cinq livres du *Pentateuque* que par les premiers mots de chacun d'eux. Les noms grecs que nous leur donnons communément leur furent assignés par les Septante, lors de leur version.

(2) La dénomination de langue hébraïque sut introduite, à ce qu'il paraît, par les Grecs; celle de langue de Chanaan ou phénicienne semble la plus ancienne et la plus naturelle. On l'appela généralement judaïque, après la séparation des deux royannes de Juda et d'Israël. Le nom d'assyrienne passa de l'écriture moderne hébraïque à la langue elle-même, qui s'écrit avec l'alphabet

seigné par Dieu même à l'homme, conservé dans la descendance de Sem, et plus pur chez les fils d'Héber. Quoi qu'il en soit, parmi les langues sémitiques, celle-ci l'emporte en brièveté et en simplicité, et se distingue par un spiritualisme qui

assyrien. L'hébreu appartient à la famille des langues sémitiques, ou mieux, trilittérales, qui sont : 1° l'araméenne, embrassant le chaldéen targumique et le chaidéen biblique, la langue syriaque, le dialecte samaritain, celui des Zabiens et le talmudique; 2º l'hébraïque ancienne, c'est-à-dire la biblique, la tardive ou des temps inférieurs, et la rabbinique, qui comprend aussi la phénicienne et la punique; 3º l'arabe ancien et moderne, et la langue maltaise, dont la parenté n'est niée par personne; 4° l'éthiopienne. Ces langues ont en commun les propriétés suivantes : 1° la plupart de leurs mots ont une racine trilittérale; 2° elles emploient presque toujours des consonnes seules pour exprimer l'idée fondamentale, qui est modifiée, mais rarement substituée par le changement de voyelles; 3° elles font un grand usage des sons gutturaux (entre la voyelle et la consonne, sans être ni l'une ni l'autre), à dissérents degrés d'aspiration; 4° à proprement parler, elles n'ont pas de cas; 5° elles forment le génitif et l'accusatif des pronoms personnels avec des lettres ajoutées à la fin des mots; 6° elles s'écrivent de droite à gauche (excepté l'éthiopienne); 7° elles n'ont pas de voyelles, y suppléant par des points ou des tirets au-dessus ou au-dessous des lettres. Elles tirent leur origine d'une langue commune, aujourd'hui perdue, qui semble avoir été en grande partie bilittérale et monosyllabique, toute naturelle et onomatopéique. Après que la société des descendants de Noé se fut dissoute, cette langue, la première de toutes, et qui probablement ne fut jamais écrite, aura donné naissance aux idiomes ci-dessus indiqués, selon les divers climats et les caractères différents des nations. Ainsi l'hébreu, avant d'être écrit, était identique avec l'araméen, comme l'arabe, dans les temps antiques, l'était avec l'hébreu, et, à une époque plus . reculée encore, avec l'araméen.

La famille d'Abraham, en adoptant le langage des Chananéens, dut nécessairement conserver des formes et des tournures qui s'effacèrent peu à peu lorsque les Hébreux furent en contact continuel avec les indigènes. Les locutions araméennes devinrent enfin surannées.

Cette langue eut des formes stables sous Moïse, et se conserva durant neuf siècles sans altération notable; mais alors que le peuple juif dut céder à la puissance babylonienne, l'hébreu fit place au chaldéen. Ce n'est pas qu'à leur retour dans leur patrie les Juis en eussent perdu la connaissance, car durant leur captivité il se conserva chez une partie de la nation; mais avant comme après cette époque il s'y était introduit beaucoup de mots non bibliques, des tournures et des termes non seulement araméens, mais aussi grecs et latins. La Misna est écrite dans cet idiome des temps inférieurs, de même qu'un nombre infini de seutences et de narrations des docteurs talmudiques de la Palestine, etc. Il faut en ontre distinguer de ces deux langages la langue rabbinique proprement dite, qui ne fut jamais celle du peuple, mais exclusivement celle des rabbins et des gens instruits. On peut donc considérer dans l'inébreu trois époques: l'âge d'or, qui embrasse les livres saints avant la lranslation à Babylone, ou l'âge du pur hébraïsme biblique; l'âge d'argent, qui comprend les livres écrits postérieurement à la migration, ou celui de l'hé-

lui est propre. Tout langage se compose de trois éléments : les voyelles, les consonnes et les aspirations (1); à ces dernières se rapportent les consonnes, qui peuvent être rudes ou douces, comme G et GH, C et CH, D et T, B et P, V et F. Les vraies consonnes forment, pour ainsi dire, la charpente de la langue; les voyelles, la partie musicale; mais l'aspiration, élément caché, correspond au souffle supérieur. La consonne domine dans le grec, dans le persan, dans l'allemand; la voyelle dans l'italien; l'aspiration dans l'hébreu, plus que dans tout autre idiome. Il correspond mieux ainsi au but d'exprimer la révélation sacrée, S'il n'est pas aussi riche ni aussi parfait que le sanskrit, il n'y a pas de langage plus abondant en images et en tropes, en un mot plus poétique. Il possède une foule de verbes expressifs et pittoresques dont la racine renferme presque toujours l'idée du temps, tandis que la disette d'adjectifs met obstacle à la redondance des épithètes, défaut des Grecs, et donne au style une allure vive, entraînante, énergique. Aucune langue n'exprime, en outre, avec autant d'accord l'image et la sensation. Les verbes hébraïques n'ont réellement que deux temps indéterminés, flottant entre le passé, le présent et le futur; condition favorable à une poésie d'inspiration, où le présent se marie à l'idée prophétique de l'avenir, et tous deux se confondent dans l'éternité. Ces deux temps alternent trèssouvent, de sorte que le second hémistiche d'un vers exprime au futur ce que le premier a raconté au passé.

La différence entre la poésie et la prose n'est pas aussi grande en hébreu que dans les autres langues; et l'écrivain, dans la même œuvre, passe de la prose la plus humble à la poésie la plus sublime.

Les Hébreux conservèrent cet idiome durant la servitude d'Égypte; puis, dans le pays de Chanaan, jusqu'à Manassès : alors s'introduisirent des mœurs et des rites nouveaux, et avec eux l'usage du chaldéen. Pendant la captivité de Babylone, l'hébreu se mêla à l'idiome des vainqueurs, et, cessant d'être parlé, il demeura uniquement le langage des livres de liturgie.

braïsme biblique tardif; l'âge d'airain ou de l'hébraïsme tardif non biblique, dit communément langage rabbinique.

Le docteur Lepsius, dans sa Paléographie, montre des ressemblances trèsingénieuses entre l'hébreu et le sanskrit, bien que de samilles dissérentes.

(1) Schlegel, Histoire de la littérature, leçon iv. — Herder, Espril de la poésie hébraïque (allemand).

Depuis longtemps ce n'est plus qu'une langue morte dont on pourrait difficilement juger l'harmonie. Cependant la quantité des aspirations et des lettres gutturales laisse deviner combien l'accent devait en être puissant et passionné.

Ouvrages.

La littérature hébraïque se fonde tout à fait sur la religion; aussi la différence essentielle qui existait entre cette religion et celle des Grecs ou des Romains les empêcha-t-elle de comprendre cette littérature, comme ils ne comprirent pas le genre de vie de la nation juive : ce qui fit qu'ils ignorèrent si longtemps jusqu'à l'existence des livres saints. Seulement, lorsque Ptolémée Évergète les eut fait traduire, quelqu'un d'entre eux, comme le rhéteur Longin, en reconnut la sublimité; d'autres les crurent le produit d'idées platoniques. Celui qui prétendrait, même aujourd'hui, y retrouver les formes scolastiques (1), nos épopées, nos drames, ressemblerait à un homme voulant mesurer au compas de Vitruve le temple de Salomon avec ses proportions colossales, sa mer de bronze, soutenue par douze taureaux, et ses chérubins couvrant l'arche sainte de leurs ailes étendues, et le sanctuaire redoutable au fond duquel Jéhovah reposait dans une mystérieuse obscurité. On y passe soudain d'une généalogie à l'essor lyrique le plus sublime, d'un simple récit à une fervente prière, d'un règlement minutieux à une inspiration prophétique. Les beautés y jaillissent des choses mêmes et d'une force de volonté créatrice; et l'on n'y trouverait peut-être pas un passage où le beau prédomine seulement en tant que beau; tandis qu'on y entend toujours les paroles de vie, dans lesquelles la simplicité et la clarté la plus grande s'associent à une profondeur qu'on ne saurait atteindre.

L'histoire elle-même y revêt des formes tout autres que les formes classiques; et tandis que la curiosité nationale y retrouvait les généalogies auxquelles ce peuple tenait tant, l'humanité en recevait une réponse aux problèmes les plus ardus que le vulgaire et les savants puissent proposer : Comment naquit le monde? Pourquoi le mal existe-t-il sous un Dieu-bon? Moïse ne s'arrête pas, comme les autres écrivains de cosmogo-

Histoire.

<sup>(1)</sup> Le docteur Lowth a écrit sur la poésie hébraïque cinq traités : le premier sur la mesure des vers ; le deuxième, sur le style et sur les figures, les llégories, les similitudes, les prosopopées ; le troisième, sur les compositions divisées en élégies, odes, idylles, etc. C'est ainsi que l'on peut rapetisser le sojet le plus grandiose ; c'est ainsi qu'une grande érudition et la meilleure intention du monde peuvent devenir mesquines par des préjugés d'école.

nies, à des commentaires, à des explications jetées en appât à la curiosité et à l'orgueil : il passe rapidement sur les premiers patriarches; mais, par des paroles précises et intelligibles à tous, il pose le dogme essentiel d'un Dieu unique, libre créateur, et de la descendance d'un seul homme. Le narrateur est tellement absorbé dans la grandeur de ce Dieu, qu'il ne montre pas un très-grand étonnement de ses œuvres; de là le sublime de ces expressions : Dieu dit : Que la lumière soit, et la lumière fut; Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière des ténèbres.

Huit chapitres conduisent d'Adam à Abraham; époque que les autres nations peuplent d'une foule de divinités. Ceux qui pensent que Moïse, lorsqu'il les écrivit, tira parti de documents antérieurs dont il aurait pris, non-seulement le fond, mais encore la forme, argumentent de certains mots qui ne se trouvent pas ailleurs, de certains versets d'un rhythme poétique, ressemblant à des citations (1). Ne voulût-on voir que des fables dans les quinze livres d'Énoch, dans les colonnes sur lesquelles Joseph raconte que les descendants de Seth, avant le déluge, inscrivirent beaucoup de choses pour ceux qui survivraient au grand cataclysme, rien ne s'oppose cependant à ce que l'on puisse croire que Moïse se servit des paroles mêmes dans lesquelles la tradition s'était conservée (2).

<sup>(1)</sup> Dixitque Lamech uxoribus suis Adæ et Sellæ: Audite vocem meam, uxores Lamech; auscullate sermonem meum, quoniam occidi virum in vulnus meum, et adolescentulum in livorem meum. Septuplum ultio dabitur de Cain, de Lamech vero septuagies septies. (Gen., IV, 23-24.) C'est sans doute un fragment de la plus ancienne poésie. — Dans la malédiction de Noé (Gen., IX): Maledictus puer Chanaan: servus servorum erit fratribus suis. Benedictus Dominus Deus Sem: sit Chanaan servus ejus. Dilatet Deus Japheth, et habitet in tabernaculis Sem, sitque Chanaan servus ejus. — Voy. Richard Simon, Mistoire de l'Ancien Testament, 1885. — Astruc, Conjectures sur les mémoires originaux dont Moïse s'est servi pour la composition de la Genèse. Bruxelles, 1753.

<sup>(2)</sup> Le docteur Richard Laurence a publié Mashasa Henoch Nabiy, the book, etc., c'est-à-dire le Livre du prophète Énoch, œuvre apocryphe, crue perdue durant des siècles, mais découverte en Abyssinie à la fin du siècle dernier, traduite d'un manuscrit éthiopien de la bibliothèque hodléienne. Oxford, 1821. Un livre très-ancien, bien qu'apocryphe, et sur lequel s'appuyèrent les premiers écrivains chrétiens, méritait assurément d'être publié; mais on n'y trouva rien qui éclaireit quelque peu la haute antiquité. Il fut composé avant J. C., puisque saint Jude le cite, et après la captivité de Babylone, puisque les idées empruntées aux Chaldéens y abondent. L'idée de la Trinité, qui, dans

Le récit s'agrandit lorsqu'il vient à parler plus spécialement du peuple d'Israël: la sublime simplicité des choses s'associe alors à la candeur des expressions; aussi en est-il qui mettent la nartation de Moïse au-dessus de celles d'Homère. Dans l'Exode et dans les nombres, le naïf récit de la vie patriarcale fait place à la grandeur mystérieuse de l'Égypte, à l'immensité des déserts de l'Arabie; et quelquefois il s'épanche en hymnes d'une incomparable majesté, qui frappent d'autant plus que le style en est plus simple.

L'histoire qui suit celle de Moïse est comprise dans le livre de Josué, dont ce chef lui-même est cru l'auteur; puis dans les chroniques des prophètes contemporains, qui souvent se rapportent à des annales et à des mémoires publics aujourd'hui perdus. Ces mémoires, les pensées sacerdotales qu'ils exposaient, et la voix du peuple exprimée par les prophètes, sont les trois éléments de ces historiens. Ils sont tout à fait différents des auteurs profanes; car ils écrivent un grand drame dont les acteurs sont Dieu et son peuple: l'observation ou la violation de sa loi et les conséquences qui en dérivent, la mission des prophètes, les choses merveilleuses qu'ils accomplissent, arrêtent le narrateur qui ne fait qu'effleurer tout ce qui serait de pure curiosité. On en goûte mieux les beautés littéraires, si l'on se transporte à ce temps et qu'on s'en représente les mœurs, qui ressemblaient à celles des Bédouins d'aujourd'hui. Ces nomades sont encore très-avides de récits, et quelquefois, faisant halte dans leurs courses, ils se pressent autour du conteur: on voit alors l'anxiété, la colère, la compassion se peindre tour à tour sur leurs faces bronzées. Si un grand danger menace le héros, ils s'écrient soudain: Non, non, que Dieu le préserve! S'il s'élance dans la mêlée, leur main saisit le cimeterre; s'il tombe victime d'une trahison, ils crient: Malédiction au traître! Succombe-t-il? Dieu le reçoive dans sa miséricorde, disent-ils tristement. Triomphe-t-il? ils applaudissent et s'écrient : Gloire au Seigneur des armées! Le narrateur allonge le discours, se complaisant aux moindres circonstances, n'omettant pas un anneau de la chaîne généalogique, répétant les phrases de convention

d'autres livres hébreux, est regardée comme une doctrine cabalistique, est exprimée dans celui-ci de manière à convaincre qu'elle était commune chez les Hébreux; il sait assister à la création trois seigneurs, celui des Esprits, l'Élu et le Puissant. Voir le jugement qu'en porte Sylvestre de Sacy. Journal des savants, 1826.

et les proverbes, s'étendant enfin en descriptions des beautés de la nature, des femmes surtout, descriptions immanquablement terminées par cette exclamation: Gloire à Dieu qui a créé la femme! C'est ainsi que je me figure les Hébreux, attentifs à écouter de la bouche de quelque scheikh les histoires conservées par des chroniques ou dans la tradition.

Quant aux autres livres du Pentateuque,

Le Lévitique contient la constitution du sacerdoce et les détails d'un culte qui, n'étant que l'ombre et la préparation du sacrifice spirituel, devait être pour toujours remplacé par lui (1).

Le Deutéronome comprend les dernières instructions de Moïse aux Israélites, et se termine par le sublime cantique d'actions de grâces.

Aux cinq livres du Pentateuque font suite ceux de Josué et

(1) La preuve en est dans les rites qui font allusion et semblent préparer à l'expiation chrétienne. « Le dixième jour du septième mois, vous attristerez « vos âmes; vous ne ferez aucune œuvre de vos mains, ni vous, ni les étran-« gers qui seront chez vous. En ce jour se fera votre expiation et la purifica-, « tion de tous vos péchés, et vous vous purifierez devant le Seigneur. Cette « purification sera faite par le prêtre qui aura reçu l'onction sainte. Il purifiera « le sanctuaire, le tabernacle de l'alliance et l'autel, comme aussi les prêtres « et le peuple. » La purification de la tribu sacerdotale terminée, on passait à celle du peuple. La multitude présentait à cet effet, au pontife, deux boucs pour les péchés et un bélier pour l'holocauste. Les deux boucs étaient offerts, l'un pour être immolé, l'autre pour être chargé de tous les péchés d'Israël, et envoyé au désert. Il est facile d'apercevoir le sens figuré de cette image. L'agneau pur ne devait pas être seul à souffrir, mais bien encore le bouc ; c'est-à-dire que le peuple devait altrister son âme dans ces jours de pénitence. Le prêtre offrait le bouc vivant, et, lui mettant les mains sur la tête, il confessait toutes les iniquités d'Israël, les offenses et les péchés, en chargeait avec imprécation la tête du bouc, puis l'envoyait ainsi dans le désert. Le Talmud de Jérusalem a conservé une formule de prière et de confession que le grand prêtre prononçait au nom du peuple:

Domine, maligne egi, et in opinione animoque male constanter steti, et in via longinqua ambulavi; sicut ègo feci, amplius non faciam. Sit voluntas et beneplacitum tuum, Domine Deus, ut expies omnes prævaricationes meas, et parcas omnibus iniquitatibus meis, et condones omnia peccata mea.

Selon la Misna, la formule était celle-ci :

Quæso, Domine, perverse egi, prævaricatus sum, peccavi adversus te, ego et domus mea; quæso, Domine, condona, quæso, iniquitates, rebelliones et peccata quæ perverse egi, in quibus rebellavi et peccavi adversus te, ego et domus mea, sicut scriptum est in lege Moysis servi tui, quoniam hac die sit expiatio, etc.

des Juges, celui de Ruth, les deux de Samuel, les deux des Rois, les deux des Paralipomènes, les deux d'Esdras et de Néhémie, ceux de Tobie, de Judith, d'Esther, de Job, des Psaumes, des Proverbes, de l'Ecclésiaste, du Cantique des cantiques, de la Sagesse, de l'Ecclésiastique, les treize des Prophètes et les deux des Machabées. Les protestants ont retranché de l'Ancien Testament les livres de Tobie, de Judith, du Cantique des cantiques, de la Sagesse, de l'Ecclésiastique, du prophète Baruch, une partie de celui du prophète Daniel, et les deux des Machabées.

Les Proverbes, l'Ecclésiaste, l'Ecclésiastique et la Sagesse sont des traités de morale. La forme dominante est celle du proverbe, qui résumait la science avant l'usage de la prose écrite. Les douze chapitres de l'Ecclésiaste représentent les souffrances de tant d'esprits qui, dans des temps comme les nôtres, s'en allaient perdus dans des désirs sans limites, dans une désolation découragée. Le sceptique, le matérialiste, le panthéiste, y retrouvent déjà leurs systèmes, depuis ressuscités. « Que reste « à l'homme de toutes ses fatigues? demande l'Ecclésiaste. Une « génération vient, une génération s'en va; la terre demeure. Ce « qui fut est ce qui sera; ce qui s'est fait est ce qui doit se « faire. Rien de nouveau sous le soleil; et à rien ne sert de dire: « Ceci est nouveau, puisque d'autres nous ont précédés depuis « des siècles. J'ai examiné tout ce qu'il y avait sous le soleil, et « partout je n'ai trouvé que vanité; et j'ai vu que plus on acqué-« rait en sagesse, plus s'accroissait l'indignation. Alors je vou-« lus jouir ; je bâtis de magnifiques palais, je plantai des vignes « et des jardins, je formai des réservoirs d'eau, je possédai des « serviteurs et des servantes, des troupeaux de bœufs et de « moutons, de l'or et de l'argent, des chanteurs et des cantatrices, des celliers pleins de vin, et je ne me refusai rien de ce « que mes yeux pouvaient désirer; mais je vis que tout n'est « que vanité. Je cherchai aussi la science, et je vis que le savant et l'insensé finissent de la même manière. Que sert donc l'homme de tant se fatiguer, si ses jours sont pleins de dou-Leurs et de souffrances? J'ai vu les oppressions qui se font sous le soleil, les larmes de l'innocent qui n'a personne pour Le consoler, et l'impuissance où il se trouve de résister à la Œ violence, privé comme il est de tout appui; et j'ai préféré l'é-Œ tat des morts à celui des vivants, j'ai estimé plus heureux en- $\boldsymbol{\pi}$ 

« core celui qui n'est pas né et n'a pas éprouvé les maux qui se « font sous le soleil. »

Ne dirait-on pas le mécontentement de René et de Child-Harold? Il va plus loin, et dit « que l'homme ne possède rien « de plus que la bête, et que tout tend vers la même fin. « Sortis de la terre, nous retournons à la terre, et nul ne sait « si l'esprit des fils d'Adam monte, et si celui des animaux « descend. Le corps sera cendres, et l'esprit s'exhalera « comme un air léger, se dissipera comme la poussière. » Tant « sont vieilles ces erreurs! Le sage proteste contre elles, en se rappelant que Dieu jugera et examinera toute œuvre bonne et mauvaise.

De la forme doctrinale ces livres philosophiques s'élèvent par moment à la poésie, comme dans l'éloge de la sagesse, dans la peinture de l'oisiveté.

Pour qu'on puisse mieux se représenter les mœurs des Hébreux, nous donnerons ici deux portraits de femmes:

« Mon fils, dis à la Sagesse: Tu es ma sœur, et appelle la « Prudence ton amie, afin qu'elle te garde de la femme étran-« gère qui se sert d'un langage doux et flatteur. De la fenêtre « de ma maison je vois à travers les barreaux un jeune homme « insensé qui, vers le soir, passe dans une rue au coin de la « maison de cette femme; et voilà qu'elle court, parée comme « une courtisane, adroite à surprendre les âmes, babillarde et « flatteuse, impatiente du repos, ne sachant se tenir tranquille « au logis, et tendant ses piéges tantôt sur les places, tantôt « dans les carrefours, tantôt au coin des rues. Et en accostant « le jeune homme elle l'embrasse, et, d'un visage effronté, elle « le caresse en lui disant : « J'ai promis des victimes pour me « rendre le ciel favorable; aujourd'hui j'ai acquitté mon vœu. « C'est pour cela que je suis venue au-devant de toi, désirant te a voir, et je t'ai trouvé. J'ai suspendu mon lit, je l'ai couvert de a courtes-pointes brodées en Égypte; j'ai répandu dans ma « chambre la myrrhe, l'aloès et le cinnamome. Viens; enivrons-« nous d'amour jusqu'à ce qu'il fasse jour. Mon mari est ab-« sent : il est parti au loin, emportant une bourse pleine d'ara gent; il ne reviendra qu'à la pleine lune. » C'est ainsi qu'elle « le séduit par ses longs discours et l'entraîne par les flatteries « de ses lèvres. Il la suit comme le bœuf qu'on mène à l'autel, « comme l'agneau qui bondit et ne sait pas qu'on le mène à la

« boucherie tant que le fer n'a pas traversé son flanc, comme « l'oiseau qui vole au lacet et ne sait pas que c'est au péril de « sa vie (1). »

Voici l'autre portrait:

« Qui trouvera la femme forte? Immense est son mérite; le « cœur de son mari se confie en elle, et il ne manquera pas de « vêtements. Elle lui rendra le bien et non le mal durant sa vie « entière. Elle a pris la laine et le lin, et les a travaillés de sa « main. Elle est comme le vaisseau d'un marchand qui apporte « de loin son pain. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit, et « donne à manger à ses serviteurs et à ses servantes. Elle a re-« marqué un champ, elle l'a acheté, et elle a planté la vigne « avec le produit de ses mains. Elle a observé que ses affaires « allaient bien, et la nuit n'éteindra pas sa lampe. Elle a porté « sa main à des œuvres fortes, et ses doigts ont tourné le fu-« vers le pauvre. Elle ne craindra pas dans sa demeure la ri-✓ gueur de l'hiver, parce que tous ses domestiques ont un dou-✓ ble vêtement. Elle s'est fait une robe brodée et s'est vêtue de lin et de pourpre, et son époux se montre dignement quand ✓ il est assis aux portes avec les sages du pays. Elle a fait de la toile et l'a vendue; elle a livré des ceintures aux marchands chananéens. Elle a ouvert sa bouche à la sagesse, et les paroles de la clémence sont sur sa langue. Elle n'a pas mangé son pain dans l'oisiveté. Ses fils ont grandi et l'ont proclamée ≪ très-heureuse, et son mari l'a exaltée. La grâce est trom-« peuse, la beauté fugitive; la femme qui craint le Seigneur est « celle qui sera louée. Donnez-lui du fruit de ses mains, et « qu'aux portes de la ville elle soit louée par ses œuvres (2). »

Mais l'œuvre la plus sublime de poésie philosophique est le livre de Job. Qu'il soit original en hébreu, ou que Moïse l'ait traduit de l'arabe pour consoler son peuple durant la servitude, aucun ne répond mieux, en ce qui concerne la grandeur et la misère de la condition humaine, à la fatalité et à la providence, aux épreuves auxquelles Dieu soumet les bons pour les rendre meilleurs. Le héros, véritable ou d'invention, en nous offrant le spectacle de la lutte entre le génie du mal et celui du bien, fait voir l'énergie de l'homme qui, avec une résignation héroï-

<sup>(1)</sup> Proverbes, VII.

<sup>(2)</sup> Proverbes, XXXI.

que, accepte les infortunes comme une épreuve, réduit au néant les blasphèmes de ceux qui voudraient prendre pour mesure de la moralité les biens ou les maux de ce monde, et finalement se relève triomphant.

Poésie.

On croit généralement que le vers hébreu n'avait pas de mètre syllabique, comme le nôtre, ni de mesure de temps, comme celui des Grecs et des Latins (1). La forme dominante est le parallélisme, c'est-à-dire la succession des pensées, et le mouvement rhythmique, qui ne consiste pas seulement dans les syllabes et les paroles, mais encore dans les images et les sentiments disposés avec une libre symétrie. Cette symétrie s'aperçoit dans les psaumes, aussi bien dans chaque vers et dans chaque membre de vers que dans la structure de toute la composition: forme poétique bien plus grandiose que celle de la rime et du rhythme, secondant le mouvement, loin de l'entraver. Elle provenait naturellement de ce que les psaumes étaient destinés à être chantés alternativement en même temps que le peuple répondait en chœur (2). Une partie des assistants disait : Le Seigneur est entré dans son règne! que la terre tressaille de joie; et l'autre: Que toutes les îles se réjouissent. La première reprenait: Les nuées et l'obscurité l'environnent; et la seconde: La justice et le juyement sont les soutiens de son trône.

La poésie des Hébreux l'emporta sur celle des autres peuples,

(1) Saint Jérôme dit cependant dans l'introduction à la Bible: Nemo cum prophetas versibus viderit esse descriptos, metro eos existimet apud Hebræos ligari, et aliquid simile habere de Psalmis et operibus Salomonis: sed quod in Demosthene et Tullio solet fieri, ut per cola scribantur et commata, qui utique prosa et non versibus conscripserunt. Et ailleurs: Quod si qui videtur incredulum metra esse apud Hebræos et in morem nostri Flacci, græcique Pindari et Alcæi et Supho, vel psalterium, vel lamentationes Jeremiæ, vel omnia scripturarum cantica comprehendi, legat Philonem, Josephum, Origenem, Cæsariensem Eusebium, et earum testimonio me vere dicere comprobabit.

Dans l'ouvrage Von der Form der hebräischen Poesie nebst einer Abhandlung über die music der Hebräer, von J. L. Saalsmutz, etc., mit einem Vorworte von. Dr. August. Hahn (Königsberg, 1835), il a été démontré que les Hébreux eurent des vers métriques, quels ils furent, et comment ils évaluèrent les syllabes.

(2) Esdras, I, ch. III, v. 10. « Les prêtres se présentèrent avec les trompettes, et les lévites avec les cymbales, pour louer Dieu, parce qu'il est bon et que sa miséricorde est éternelle sur Israël. Et tout le peuple répondait d'une grande voix, en louant le Seigneur, parce que les fondements du temple du Seigneur étaient posés, et le cri retentissait au loin. »

par cela encore qu'elle était nationale et entée sur leur existence même. Leurs deux plus grands poëtes furent leur législateur et leur plus grand roi : leurs hymnes étaient chantés dans toutes les solennités : c'était dans ce but que la musique entrait comme partie principale dans l'éducation. Ils avaient très-anciennement des écoles de prophètes, c'est-à-dire de chanteurs; et Samuel (1) montre une troupe de prophètes qui descendaient de la hauteur en chantant, précédés par le tympanon, le psaltérion, la flûte et la harpe.

L'art du chant fleurit principalement sous David, qui organisa quatre mille lévites en vingt-quatre chœurs, destinés à chanter dans les solennités publiques. Ces chœurs avaient à leur tête Asuf, Éman, Iditum, poëtes célèbres eux-mêmes. Quand nos chanteurs efféminés d'aujourd'hui viennent nous fredonner, dans nos salles étroites, des amours et des passions souvent exagérées, toujours étrangères à nos mœurs, que peuvent-ils nous offrir qui approche de ces solennités religieuses et populaires si pleines de majesté? Représentez-vous tout Israël distribué en deux vastes chœurs, moitié sur le mont Ébal, moitié sur le Garizim, et le Jourdain entre eux. Les lévites entonnent le Psaume: « Maudit celui qui a sculpté ou fondu les images « des dieux! Maudit celui qui n'honore pas son père et sa " mère! Maudit celui qui déplace la borne de son voisin; qui « Égare l'aveugle; qui ne fait pas justice à l'étranger, à la " Veuve, à l'orphelin; qui pèche avec la femme d'autrui ou « evec une parente! Maudit celui qui tue son prochain en tra-" hison; celui qui rend faux témoignage à prix d'argent! » Et à chaque verset, du haut d'Ébal, la moitié du peuple répondait Malédiction, ou Bénédiction du sommet du Garizim.

Le cantique qui avait retenti quand l'arche du Seigneur fut apportée sur la montagne de Sion ne devait plus s'effacer de la mémoire. Partagés en chœurs divers, les lévites et les chanteurs ouvraient la marche, et, accompagnés du son des instruments, ils entonnaient tour à tour : « Au Seigneur est la terre et tout ce qu'elle contient. — Le globe de la terre et tout ce qui l'habite. — Il l'a fondée au-dessus des fleuves. »

Commençant alors à gravir la pente de la colline, ils demandaient :

<sup>(1)</sup> Rois, J.

« Qui est-ce qui montera sur les montagnes du Seigneur? — « ou qui s'arrêtera dans son lieu saint? » Et tous ensemble répondaient en chœur : « Celui dont les mains sont innocentes et « dont le cœur est pur ; qui n'a pas abandonné son âme à la « vanité, ni fait de faux serment pour tromper son prochain. »

Puis, comme l'arche s'approchait du lieu qui lui était destiné, les chœurs s'élevaient avec un redoublement d'harmonie : « Levez vos portes, ô princes ; et vous, portes éternelles, levez-

« vous, afin de laisser entrer le roi de gloire. »

Alors ceux qui étaient placés sur la hauteur demandaient :

« Qui est ce roi de gloire? »

Et tous répondaient : « C'est le Seigneur, le Dieu tout-puis-« sant qui est lui-même ce roi de gloire (1). »

Quelquefois les psaumes révèlent les angoisses intérieures du poëte inspiré; mais l'allégorie l'emporte, et elle en fait des cantiques d'espérance et de promesses générales. L'humanité n'y est pas représentée seulement riante ou désolée, mais tout ensemble avec ses tristesses et ses consolations, ses frayeurs subites et ses subites espérances, ses peines d'amour et de haine, avec la faiblesse du doute et la puissance de la persuasion (2). Comme dans toute poésie qui doit vivre, les images en sont déduites des idées habituelles du peuple à qui elle s'adresse: tout s'y met en mouvement, tout y prend vie; les monts tremblent ou se réjouissent; l'abîme élève la voix; les eaux voient le Seigneur et en sont frappées d'épouvante. Jérémie s'écrie : « 0 « glaive du Seigneur, quand te reposeras-tu? Rentre dans le « fourreau, rafraîchis-toi et tais-toi. Oh! comment reposera-t-il, « si Dieu lui commande de s'aiguiser contre Ascalon et contre « ses contrées maritimes? » Si Jérémie remplit l'âme d'une tristesse sacrée, Ézéchiel la ravit par son énergie puissante; mais Isaïe n'a d'égal en aucune langue. C'est surtout lorsqu'ils parlent de Dieu que les prophètes prennent un essor sublime, secondés qu'ils sont encore par la concision d'une langue avare de mots inutiles. Nous lisons dans Isaie: « La terre chancellera « comme un homme ivre, et sera emportée comme la tente « d'une nuit; » dans Nahum : « Le Seigneur est dans la tem-« pête, dans le tourbillon sont ses voies, et les nuées sont la « poussière de ses pieds ; il crie à la mer, et elle se dessèche,

<sup>(1)</sup> Psaume XXIII. Voy. Lowth.

<sup>(2)</sup> Voy. le psaume XLI.

« et tous les fleuves deviennent un désert; » dans Abacuc : « Dieu demeura et mesura la terre, regarda et dissipa les na-« tions; les montagnes des siècles furent réduites en poussière, « et les collines du monde inclinées devant les voies de son « éternité. »

« Dans ma tribulation, s'écrie David, j'ai invoqué le Seigneur, et il m'a exaucé de son temple. La terre s'émut et trembla; et les fondements des monts s'ébranlèrent, parce que tu t'es courroucé. La fumée de sa colère s'éleva, et le feu étincela sur sa face. Il abaissa les cieux et descendit; un nuage obscur était sous ses pieds. Il monta sur un chérubin et vola; il vola sur les ailes des vents, il posa les ténèbres autour de sa retraite, et se fit comme une tente des eaux ténébreuses des corages (1). »

Ailleurs, pénétré de l'idée de la présence de Dieu, il s'écrie : « Où me cacher, où fuir tes regards pénétrants? Si je monte « dans le ciel, tu y es; si je descends dans les abîmes, tu y es « encore. Si je prends des ailes dès le matin et si je m'en vais « demeurer aux extrémités de l'Océan, c'est ta main elle-même « qui m'y conduit, et j'y retrouverai ta puissance (2). » En contemplant la nature, il exprime ainsi sa pieuse admiration : « Seigneur, tu m'as inondé de joie par le spectacle de ta créa- « tion, je serai heureux en chantant les œuvres de tes mains : « qu'elles sont grandes, ô Seigneur! Que tes pensées sont pro- « fondes! Mais l'aveugle ne voit pas ces merveilles, l'insensé « ne les comprend pas (3). »

David, le plus grand poëte qu'ait jamais possédé aucune nation, disait que l'homme « fut conçu dans l'iniquité, et rebelle à « la loi divine (4); » que l'homme est incapable de prier par lui-même, quand Dieu ne lui accorde pas cette « huile mysté- « rieuse qui ouvrira ses lèvres et lui permettra de prononcer « des paroles de louange et d'allégresse (5); » mais il met sa confiance dans le Seigneur; il réprouve l'incrédule qui « refusa « de croire, de crainte de faire le bien (6); » il explique les prodiges du culte intérieur que plus tard le christianisme devait

<sup>(1)</sup> Psaume XVII.

<sup>(2)</sup> Idem CXXXVIII.

<sup>(3)</sup> Idem XCI.

<sup>(4)</sup> Idem L et LVII.

<sup>(5)</sup> Idem LXII.

<sup>(6)</sup> Idem XXXV.

révéler; et il invoque le Seigneur « pour qu'il lui enseigne à « faire ses volontés, parce qu'il est son Dieu (1). » Aucun philosophe de l'antiquité n'avait deviné que la vertu consistât dans l'obéissance à Dieu, parce qu'il est Dieu. Aussi de Maistre dit-il que les psaumes sont une véritable préparation évangélique; car nulle part n'apparaît plus visible l'esprit de la prière qui est l'esprit de Dieu, et partout s'y lit la promesse de ce que nous possédons aujourd'hui. La prière est le caractère constant de ces compositions, même quand elles racontent ou quand elles louent; puis, après que le prophète a péché, l'expiation l'enrichit de nouvelles beautés, soit quand il se courbe sous le fléau, soit lorsque, au milieu de sa magnifique cité, « il gémit comme « le pélican dans le désert, comme la huppe errant au milieu « des ruines, comme le passereau solitaire sur le toit (2), et « consume ses nuits en plaintes douloureuses, et inonde de « larmes sa triste couche (3), parce que les traits du Seigneur « l'ont frappé (4). Il n'est plus en lui un membre qui soit sain; « il a perdu la voix, il est privé de la lumière, il ne lui reste « que l'espérance (5). »

Quelquesois il plonge son regard dans l'avenir, devinant le monde réuni sous une seule loi, dans une seule prière, quand « de toutes les parties de la terre les hommes se ressouvien- « de du Seigneur et se convertiront à lui, et qu'il se mon- « trera, et que toutes les familles humaines s'inclineront devant « lui (6). »

L'imperfection est le caractère des œuvres de l'homme; et il n'est pas de philosophe, quelque grand qu'il ait été, sur la tombe duquel la postérité ne puisse révéler ses erreurs, son ignorance, ses contradictions. Il n'en est pas ainsi de la Bible. Et cependant elle touche aux questions les plus élevées, les plus capitales, à toutes les énigmes de la science, à tous les mystères de l'homme moral et physique, du temps et de l'éternité. Elle forme un tout unique, développe en grand la même idée, le même sujet, l'homme et le peuple de Dieu, tantôt ayant plus spécialement en vue la rédemption de l'humanité, tantôt

<sup>(1)</sup> Psaume CXLII.

<sup>(2)</sup> Idem LI.

<sup>(3)</sup> Idem VI.

<sup>(4)</sup> Idem XXVII.

<sup>(5)</sup> Idem XXXVII.

<sup>(6)</sup> Idem XXI.

cette nation élue pour garder la parole de vie, pour l'appliquer et la répandre. Loin qu'on y aperçoive cependant ce mélange d'éléments qui, dans les autres littératures, indique d'abord une lutte, puis une transaction entre les castes, les croyances, les différents degrés de civilisation; on y retrouve constamment un seul Dieu, un seul culte, une race unique, une même manière de voir : dans le passé, pas de pature pour une vaine curiosité, mais toujours la nation, l'unité; dans l'avenir, l'accomplissement de promesses sublimes. Aussi, lorsque nous reconnaissons qu'on chercherait vainement dans ces livres, qui furent écrits par tant d'auteurs éloignés de temps, de lieux, de conditions, deux idées disparates, deux faits qui se démentent, sommesnous contraints d'y reconnaître une origine commune, un commun inspirateur.

Job désirait que ses paroles fussent gravées sur la pierre. Le roi prophète chantait: « Que ces pages soient écrites pour les générations futures, et les peuples qui n'existent pas encore béniront le Seigneur (1); » et tous deux ils ont été exaucés en participant à l'éternité. Tandis que nous sentons, en effet, chez les écrivains profanes, les limites qu'imposent à la pensée les lieux, les temps, l'habileté, la Bible est le livre de tous les siècles, de tous les peuples, de tous les rangs; elle a des consolations pour toutes les douleurs, des joies pour chaque consolation, des vérités pour chaque temps, des conseils pour chaque état; en nourrissant les âmes de la parole de vie, elle élève l'intelligence et cultive le goût du beau: elle a inspiré la Divine Comédie, le Paradis perdu, les Oraisons funèbres de Bossuet, l'Athalie de Racine, la Messiade de Klopstock, les Hymnes sacrées de Manzoni.

En ce qui concerne la pensée humanitaire, quand les autres livres de l'antiquité tendent à établir l'infériorité de certaines races, et la haine des nations étrangères, préjugé barbare qui dure encore, non-seulement dans l'Inde et dans la Chine, mais même au milieu de la liberté si vantée de l'Amérique, la Bible, avec l'unité de Dieu, proclame l'unité de l'espèce humaine et une justice supérieure aux combinaisons politiques : elle nous fait tous frères, pour travailler ensemble dans l'exil au rétablissement de l'harmonie détruite par la première faute. David chanta cet accord de tous dans la prière et dans la loi : « Le

<sup>(1)</sup> Psaume CI.

« Seigneur est bon pour tous les hommes, et sa miséricorde « répand sur toutes ses œuvres, et son règne embrasse tous les siècles, toutes les générations (1). Peuples de la terre, élevez « vers Dieu des cris d'allégresse; chantez des hymnes à son « nom; célébrez sa grandeur dans vos cantiques; dites à Dieu: « Toute la terre t'adorera en chantant la sainteté de ton « nom. Peuples, bénissez votre Dieu, faites retentir partout ses « louanges; que tes oracles, ô Seigneur, soient connus de toute « la terre, et que le salut que nous te devons arrive à toutes « les nations (2). Quiconque te craint, quiconque observe tes « commandements, je suis son ami, son frère (3). Que tous les « peuples, ainsi que leurs rois, ne forment qu'une seule famille « pour adorer le Seigneur (4) : que tout esprit loue le Sei« gneur (5). »

# INDIENS.

## CHAPITRE X.

NOTIONS GÉNÉRALES.

A l'abri des plus hautes montagnes du globe, s'abaissant par degrés en fécondes et riantes collines, s'étend l'Inde (6), ayant

- (1) Psaume CXLIV.
- (2) Idem LXVI.
- (3) Idem CXVIII.
- (4) Idem CI.
- (5) Idem CL.
- (6) Un pays d'une aussi grande étendue que l'Inde ne peuvait pas n'avoir qu'un seul nom parmi les indigènes. Saus parler de la péninsule au delà du Gange, qui n'est pas l'Inde proprement dite, en sanskrit le Deccan et l'Indoustan se nomment Djambu-Duyp, île de l'arbre de vie; Medhiaburni, labitation du milieu; Bharatkand, royaume de Barat. Le grand fleuve qui en baigne la partie occidentale porte les noms de Sind ou Hind, qui en exprime la couleur bleu soncé; c'est de lui que les Persans appelèrent ce pays Sindhoustan, ou Indoustan, et ses habitants Indous, dénomination adoptée par les autres peuples. Cependant le mot Sindhoustan dans les écrits indiens exprime seulement les pays que parcourt le fleuve Indus. Les mahométans entendirent

d'un côté le spectacle de l'Océan, de l'autre celui de l'Himalaya. Elle est arrosée par un nombre infini de ruisseaux et par de grands fleuves, sur les rives desquels un soleil puissant mûrit toutes sortes de fruits délicieux que la main de l'homme n'a pas semés. D'innombrables troupeaux paissent sur les immenses et vertes prairies qui s'inclinent jusqu'à la mer, dont les eaux limpides pénètrent dans l'intérieur des terres, multipliant les abris pour les navigateurs qui, depuis les temps les plus reculés, viennent y apporter de l'argent monnayé en échange des denrées dont la nature a doté ce sol privilégié. On fait, dans les plaines, jusqu'à cinq récoltes par an; et les collines couvertes de palmiers, d'ananas, de canneliers, d'arbres à poivre, de vignes, de rosiers toujours en fleurs, voient mûrir trois fois dans L'année les fruits les plus exquis.

Mais, à côté de ces fertiles campagnes, d'arides montagnes se dressent vers le ciel, surpassant en hauteur la cime du Chimborazo; et des landes de sable, sans verdure et sans abris, s'étendent sur de vastes territoires. Les ouragans ne se déchaiment nulle part avec plus de furie. De grands fleuves se prépipitent comme des torrents, et, venant à se rencontrer, se soulèvent écumants comme l'Océan dans la tempête; puis, confondant leurs eaux, ils traversent des campagnes sans fin, pour aller combattre la mer plutôt que de lui verser leur tribut.

La vallée de Kachemyr principalement, formée par la chaîne de l'Himalaya, qui dans cet endroit se divise vers l'orient et vers l'occident sous les noms de Paropamise et d'Imavus, est dans une position si heureuse, que quelques voyageurs ont voulu y voir le paradis terrestre. En effet, quatre fleuves (1) y prennent leur source, répandant au loin la fraîcheur et la vie. L'a s'élève le mont Mérou, habité par la puissance de Dieu et par les quatre principaux animaux de la théogonie indienne (2). L'Indus, descendant de ces monts à travers le Pendjab (3), forme au sud un delta dont les eaux qui l'arrosent font un jardin dé-

le nom de Sind comme opposé à celui de Hind, qu'ils attribuent aux contrées sur le Gange. Les Anglais appellent les Indiens Gentus, du mot portugais gentios, c'est-à-dire gentils ou païens.

<sup>(1)</sup> Le Brahmapoutra ou fils de Brahma; la Ganga ou le Gange, fleuve par excellence; le Sind ou Indus, fleuve noir; le Gihon ou l'Okus.

<sup>(2)</sup> Le cheval, le bœuf, le chameau, le cerf.

<sup>(3)</sup> Nom persan équivalent au mot grec pentapotamia, cinq fleuves, des cours d'eau qui se jettem dans le Sind.

licieux. L'homme y a des formes robustes; celles de la femme sont harmonieuses et remplies de grâce; hommes et femmes, d'un naturel doux, sont bienveillants envers les étrangers, et incapables de nuire à leurs semblables ou même aux autres créatures. Ils se nourissent de lait, de riz, de fruits que leur fournit la fécondité naturelle du sol: modérés dans leurs désirs, supportant patiemment la fatigue et l'oppression, ils aiment la contemplation et la méditation.

Tel est le pays que les anciens révéraient comme l'instituteur des nations; qui demeura pour eux un mystère; qu'Alexandre ne put conquérir, mais dont le cimeterre des musulmans abattit la civilisation, si elle ne la déracina pas; et qui maintenant est abandonné aux habiles spéculations d'une compagnie de marchands. Si ses nouveaux maîtres ne laissent pas que de l'exploiter à leur propre avantage, ils ont du moins mis un terme à la molle et rapace administration des rajas nationaux et à l'insatiable cruauté des nababs musulmans. Voilà pourquoi, sur un espace de cinq cents lieues, quatre-vingts millions d'Indiens considérèrent comme des libérateurs ces tyrans européens qui les laissent reprendre leurs pacifiques travaux, la précieuse industrie de leurs fins tissus, et jusqu'aux erreurs de leur culte. Peutêtre qu'un jour leur goût pour une vie tranquille, objet de tous leurs vœux, se modifiera par l'exemple de l'activité anglaise, et qu'ils pourront reparaître sur la scène du monde civilisé, réunis avec leurs vainqueurs dans une union féconde d'amour, d'œuvres et de croyances.

C'est de l'expédition d'Alexandre le Grand, dans l'antiquité, et des établissements portugais ou anglais, dans les temps modernes, que nous est venue la connaissance de ce peuple, monument vivant d'une race antérieure. Les compagnons du roi de Macédoine connurent presque uniquement le Pendjab et la contrée baignée par l'Indus; tandis que la côte, à l'orient de la péninsule au delà du Gange, est plus fréquentée par les modernes. Mais les premiers ne pouvaient comprendre une civilisation si différente de celle des Grecs; et ceux même qui la virent de leurs propres yeux racontèrent des choses qui passèrent pour des fables, bien que les découvertes successives aient démontré qu'ils n'en imposaient pas, mais qu'ils interprétaient à faux ou exagéraient ce qu'ils avaient vu (1). L'étude de ce pays-

<sup>(1)</sup> Les récits d'Hérodote se rapportent à l'expédition de Darius, sils d'Hys-

resta donc un aliment à la curiosité, plutôt qu'une occupation sérieuse et scientifique, jusqu'à ce que de nos jours elle occupa des esprits distingués, des observateurs soigneux, qui excitèrent notre admiration pour les merveilleux débris de la civilisation indienne, et mirent au néant les prétentions, non pas seulement de la Grèce, mais de l'Égypte elle-même, à l'ancienneté parmi les nations.

Ce peuple, dont le caractère spécial est l'imagination, paraît tendre toujours à sortir des choses réelles, et à se transporter sur le terrain des idées; aussi la géographie est-elle pour lui purement mythologique : dans l'immensité de ses calpas aux myriades de siècles, l'histoire se confond et se mêle avec la fable.

Les calpas sont les âges du monde; l'imagination indienne en a multiplié la durée d'une manière démesurée, comme si, contrainte de résoudre les grands problèmes de l'origine des choses et de la cause du mal, elle n'eût trouvé d'autre moyen que de les reculer dans un passé indéfini. L'année humaine des Indiens est de 360 jours; celle des dieux, de 360 années humaines: or la vie de chaque dieu est de 12,000 ans; elle équivaut donc à 4,520,000 de nos années. Un nombre d'ans aussi immense n'est qu'un jour de Brahma: calculez de combien de jours est son année (1)! Chaque âge du monde est la vie d'un dieu, c'est-

taspe, qui s'arrêta au nord. Photius nous a conservé beaucoup de fragments de Ctésias, médecin d'Arlaxerxès Menmon, touchant principalement la contrée sabuleuse de l'Inde, la vallée de Kachemyr. Arrien, dans son livre sur l'Inde et dans sa vie d'Alexandre, s'appuya sur des ouvrages écrits par des compagnons du conquérant, qui se sont perdus. Diodore (III, 62 et suiv.) et STRA-BON (XV) se servirent aussi d'ouvrages qui ne nous sont pas parvenus. Ou peut ajouter Quinte-Curce, si tant est qu'il soit ancien; Pline (IV); Philos-TRATE dans la vie d'Apollonius; Porphyre, de Abstinentia (IV, 17); CLÉMENT d'Alexandrie; outre Palladius et Cosmas Indicopleustes, des ve et vie siècles après J. C. La justification des anciens fut entreprise surtout par ZIMMERMANN, De India antiqua (Erlang, 1811); VILTHEIM, Sommlung von Aufschitzen, II; HEEREN, Ideen, passim; WALH, Ostindien, II, 456. — Il est remarquable que, tandis que les historiens arabes ou persans se sont étendus fort au long sur les conquêtes d'Alexandre dans l'Inde, le nom de ce conquérant n'est pas cité une seule fois dans les traités sanscrits, bouddhiques ou brahmaniques. Les annales chinoises gardentale même silence : en un mot, ainsi que l'observe M. Reinaud dans son Mémoire sur l'Inde (p. 66-67), il semble que le nom du héros macédonien n'ait pas été jugé digne de trouver place dans les témoignages écrits des peuples de l'Asie orientale. (Note de la 2e édition française.)

(1) A chacune des périodes de Manou il faut ajouter un supplément de

à-dire de 12,000 années divines; il se divise en quatre yougas ou époques durant lesquelles l'esprit créateur s'éloigne de plus en plus de son énergie primitive. « Dans le premier âge, la jus« tice, sous la forme d'un taureau, se maintient ferme, appuyée
« sur quatre pieds; la vérité règne; les hommes, exempts d'in« firmités, accomplissent tous leurs désirs et vivent 400 ans.
« Mais, dans les suivants, la justice perd successivement ses
« pieds; les avantages d'une honnête utilité diminuent par de« grés d'un quart, et l'existence humaine s'abrége d'un quart (1),
« jusqu'à ce que la stature de l'homme se rapetisse, et qu'à la
« fin du dernier, qui est l'âge courant, les hommes deviennent
« des pygmées. Alors ils n'auront plus la force d'arracher de la
« terre la moindre plante sans le secours d'un instrument re« courbé. »

Cette époque a commencé vers l'an 1000 avant Jésus-Christ, et elle durera quarante siècles. Il est facile à l'imagination d'accumuler les siècles; mais comment y retrouverait-on un point fixe pour l'histoire? Bien qu'on y distingue trois périodes signalées par de grands changements de religion (2), quelques efforts qu'on y ait apportés, on n'a pu acquérir la certitude d'aucune date avant Jésus-Christ; les faits avérés ne commencent même qu'à partir de l'an 1000 de l'ère vulgaire (3). Cela n'a pas empêché d'en pouvoir étudier ce qui importe le plus à la science, c'est-à-dire l'esprit et la pensée.

1,728,000 années communes; mais on n'a pas encore découvert la clef de ces périodes.

(1) MANOU, l. II, 51, 81.

(2) Un de mes amis, le docteur Cerise, v. l'*Européen*, 2° série, t. I, p. 117; t. II, p. 33, 105, a cherché à donner une distribution rationnelle à l'histoire de l'Inde en y signalant quatre époques:

- 1º Influence toute-puissante du dogme de la chute de l'homme, fondement unique et général de la civilisation indienne; 2º un grand empire qui embrassa l'Inde tout entière; 3º le protestantisme qui s'éleva contre les croyances antiques; 4º les révolutions qui tour à tour produisirent ce protestantisme et furent produites par lui. Beaucoup d'événements historiques particuliers se rattachent à ces faits généraux.
- (3) Wilson, dans les Asiatich researchs, t. V, p. 241-296, donne une dissertation sur la chronologie des Indiens, en concluant que leurs systèmes de géographie, de chronologie et d'histoire sont tous également monstrueux et absurdes: Indeed their systems of geography, chronology, and history are all equally monstrous and absurd. Bentley ajoute que tout système sur la chronologie indienne ne peut être que présomptueux et ridicule: When theroughly sifted and examined to the bottom, proves at last to be founded principally in vanity, ignorance and credulity.

### CHAPITRE XI.

#### CONSTITUTION.

Les points principaux qui dominent dans l'étude de l'Inde sont la division par castes et la métempsycose, l'une entée sur l'autre, toutes deux dérivant d'une fausse interprétation de la chute des âmes et de leur future réhabilitation.

Il n'y a pas de pays où la transmigration des âmes ait autant influé sur la vie : tout ce qui arrive dans celle-ci est une punition ou une récompense méritée par une existence antérieure: le mariage est d'autant plus sacré qu'il seconde l'ordre de la Providence; la mort même ne rompt pas le lien entre le père et les fils, parce que ces derniers seuls peuvent accomplir les satisfactions pieuses pour ceux qui les ont engendrés; une action injuste, loin de rester ignorée pour Dieu et pour la conscience, vieillard solitaire et prophète du cœur, fait souffrir et frissonner la nature entière. Tout ce qui nous environne n'estil pas animé par les âmes de nos semblables? Aussi, quel respect pour tout animal, quel amour pour les fleurs, pour les simples herbes, pour toute la création! Mais si cette sympathie va jusqu'à faire élever aux Indiens des hôpitaux pour les chiens infirmes, elle les laisse indifférents pour l'homme nécessiteux, dans la pensée que, s'il souffre, c'est qu'il l'a mérité; ou elle leur fait livrer un malade en pâture aux insectes. Le spiritualiste Malebranche est tombé dans l'extrémité opposée: convaincu que les animaux sont de pures machines, il chasse sa chienne favorite sans s'inquiéter de ses pitoyables hurlements.

Quand le panthéisme, fond de leur croyance, est grossier, il entraîne à une vie matérielle et voluptueuse. S'il est raffiné, il fait que l'homme, ne trouvant pas de réalité pour s'y appuyer, vise à s'affranchir de l'illusion des choses; de là l'existence efféminée de quelques Indiens, et les étonnantes mortifications de certains autres. La mort est un simple passage d'une vie à une autre : pourquoi donc la redouter? S'abandonnant ainsi à l'indolence que lui inspire son climat, quand l'Indien, épuisé

par la faim, se sent défaillir et voit les chiens affamés le suivre pour le dévorer à peine expiré, il s'appuie au tronc d'un bananier pour y mourir debout; il répète alors le mystérieux oum, tandis que la meute avide épie d'un œil fixe son visage où la mort imprime ses approches. Ainsi, la veuve qui voit brûler l'époux qu'elle aimait s'élance sur le bûcher qui doit la réunir à lui dans une autre existence.

Quand, dans la fête du char (Tirunnal), des milliers de dévots traînent le chariot du dieu au milieu des chants et des danses obscènes des bayadères, de tous côtés, pères et mères, avec leurs enfants dans les bras, se précipitent sous les roues pour se faire écraser. Terrible solennité qui démontre jusqu'où peut aller une croyance fervente, même contre l'instinct de la conservation. L'idole de Jagrenat, dans le gouvernement du Bengale, idole en bois et magnifiquement vêtue, ayant les bras dorés, le visage peint en noir, la bouche ouverte et couleur de sang, est placée, lors de la procession solennelle de juin, sur un immense chariot surmonté d'une tour de soixante pieds de hauteur. A peine paraît-elle, que la multitude la salue d'une clameur épouvantable, à laquelle se mêlent des sifflements qui durent quelques minutes. On attache au chariot d'énormes cordes où s'attellent hommes, femmes, enfants, attendu que c'est œuvre sainte que de traîner l'idole. La tour s'avance péniblement avec un grand fracas; les roues géinissent sous le poids de cette masse énorme en laissant dans le sol de profonds sillons; les prêtres récitent des hymnes, les pèlerins agitent des rameaux. Mais bientôt la scène devient terrible; car la religion enseigne que l'offrande du sang est agréable au dieu : de pauvres fanatiques, jaloux d'obtenir un sourire de leur hideuse divinité, se jettent sous les roues; quel-. ques-uns se bornent à se faire fracasser les bras ou les jambes; mais les plus saints offrent le sacrifice de leur vie.

L'Anglais Buchanan, qui fit, en 1806, le pèlerinage de Jagrenat, vit un Indien s'étendre le visage contre terre, les mains allongées en avant, sur le passage de la tour : son corps broyé resta longtemps dans l'ornière exposé aux regards des spectateurs. Quelques pas plus loin, une femme se sacrifia de même; mais, par un raffinement d'expiation, elle voulut prolonger sa mort : elle se plaça donc de biais, de manière à n'être écrasée qu'à moitié et à survivre quelques heures dans les angoisses les plus atroces.

Une foule d'autres dévots moins zélés se contentent d'expier leurs péchés par des tortures qui généralement ne causent pas la mort. Les uns se précipitent sur des tas de paille sous laquelle sont disposés des sabres, des lances et des couteaux; d'autres se font attacher aux deux extrémités d'un levier au moyen de deux crochets qu'on leur enfonce sous l'omoplate. Enlevés ainsi à trente pieds de hauteur, on leur imprime un mouvement de rotation très-rapide, durant lequel ils jettent des fleurs sur les assistants (1). Il en est qui, pour ne pas rester oisifs, s'emploient à mille petites expiations : tantôt s'enfonçant

(1) Sur un petit plateau où se trouvait rassemblé un millier d'Indiens, était dressé un mât ayant au sommet une traverse posée en équilibre à son centre. Des hommes pesaient sur une des extrémités de cette traverse et la retenaient presque à terre, tandis que l'autre s'élevait : je vis avec surprise qu'un corps humain y était suspendu; ce corps ne tombait pas perpendiculairement, comme celui d'un malfaiteur attaché au gibet, mais il semblait nager dans l'air où il agitait librement bras et jambes.

En m'approchant, je découvris avec horreur que ce misérable était soutenu dans une pareille position par des crochets de ser ensoncés dans la chair vive; cependant ni sa physionomie ni ses gestes ne dénotaient la souffrance. Une fois qu'on l'eut descendu et dégagé du crochet, il fut remplacé par un autre sunnya, c'est le nom qu'on donne à ces fanatiques. On n'employa point la force pour le conduire au lieu du supplice ; et lui, loin de donner des signes de terreur, s'avançait joyeux vers le senil de la pagode, où il se prosterna la face contre terre. Durant sa prière, un prêtre s'était approché de lui et avait indiqué l'endroit où l'on devait lui appliquer les crechets; un autre officiant, après avoir frappé le dos de la victime, le piqua avec force, et un autre lui introduisit adroitement les crochets dans le tissu cellulaire, juste sous l'omoplate. Cela fait, le sunnya se releva gaiement, et lorsqu'il fut debout, on lui jeta à la face de l'eau consacrée à Siva, et on le conduisit en cérémonie sur un tertre où avaient été transportés le mât et la traverse. Son approche fut saluée de vives acclamations, et le son du tamtam et des trompettes se confondit avec les cris de la foule. Le sunnya, en montant sur le tertre, déchira les guirlandes et les couronnes dont on l'avait orné, et les assistants s'en disputèrent les débris. It n'avait pour vêtement qu'un caleçon et une veste de fil aux mailles d'un pouce d'ouverture, indépendamment de la ceinture d'étosse rayée qui entoure le corps de tout Indien.

Comme les spectateurs, au lieu de se montrer contrariés de ma présence, m'invitèrent à m'approcher, je montai sur la plate-forme, et je me plaçai de manière à voir s'ils n'usaient pas de quelque supercherie. Les crochets, d'un acier très-luisant, forts comme un hameçon pour la pêche du chien de mer, gros comme le petit doigt et d'une pointe très-aignisée, furent introduits sans déchirement, et si adroitement que le sang ne coula pas; le sunnya ne montra aucune douleur et continua de parler avec ceux qui l'environnaient. Aux crochets pendaient des lacets de coton qui servirent à les attacher à une extrémité de la traverse qu'ils abaissèrent avec des cordes disposées à cet effet : des

des roseaux dans les bras et dans les épaules, tantôt se faisant sur la poitrine, sur le dos et sur le front, cent vingt blessures, nombre rituel; l'un se perce la langue avec une pointe de fer, l'autre la coupe avec une lame bien affilée.

On voit au milieu de ces scènes d'horreur les Brahmanes se prosterner la tête nue devant l'idole, se mêlant sans scrupule avec les artisans, les ouvriers, les esclaves de la caste impure : « Le Dieu de Jagrenat est si grand, disent-ils, que tous sont « éyaux devant lui : distinction de rang, de dignité, de talent, « de naissance, tout disparaît, tout se perd dans son immen- « sité. »

Horrible mélange de vérité primitive avec la plus étrange dégradation!

Ces sacrifices atroces sont suggérés à un peuple doux et humain par la croyance de la transmigration des âmes; or celle-ci dérive d'une grande vérité: l'homme, en effet, est ravalé par le péché jusqu'à ressembler à la brute; et, une fois séparé de Dieu, ce n'est que par de longues et difficiles épreuves qu'il peut se réunir à la source de tout bien. Cette vérité, les Indiens l'ont rendue matérielle au point de confondre le ciel avec la terre. La sagesse, la contemplation continuelle, l'extase absolue de l'âme absorbée dans l'océan sans fond de l'essence infinie, voilà, selon eux, l'unique moyen de se soustraire à ces expiations quotidiennes. Toute leur philosophie se réduit donc à se détacher des choses terrestres et à tendre vers la divinité, jusqu'à ce qu'ils arrivent à l'anéantissement du moi spirituel et intérieur.

hommes placés à l'autre extrémité l'ayant attirée à eux, le fanatique s'éleva aussitôt au-dessus de nos têtes.

Pour prouver qu'il était bien maître de lui, il prit dans une poche des poignées de fleurs qu'il jeta à la foule en la saluant avec des gestes animés et des cris de joie. Les assistants s'élancèrent avec ardeur sur les saintes reliques, et, pour ne pas exciter de jalousie, les hommes placés à la partie inférieure de la traverse tournèrent lentement, faisant ainsi parcourir au sunnya tous les points de la circonférence. Le centre de la traverse était fixé dans un double pivot qui permettait de lui imprimer un double mouvement d'ascension et de rotation. Le fanatique, qui paraissait fort heureux dans une telle angoisse, fit trois tours en cinq minutes, après quoi on le dépendit, et, ses cordes déliées, il fut reconduit par les prêtres dans la pagode, avec accompagnement de tamtam. Là, on le délivra des crochets, et d'acteur il devint spectateur, en se mêlant aussitôt à la procession qui escortait un nouveau patient. Cas-TILBLAZE.

La métempsycose éternise la distinction des castes en favorisant la croyance qu'elles se continuent même après la mort. Brahma, dieu ou grand sage, inventeur de beaucoup d'arts et de sciences, et notamment de l'écriture, était ministre du roi Krisna, dont le fils partagea le peuple en quatre classes. Celui-ci mit le fils de Brahma en tête de la première, qui comprenait les astrologues, les médecins et les prêtres; il plaça dans les provinces, en qualité de gouverneurs héréditaires, certains nobles dont est descendue la seconde caste; la troisième eut pour occupation la culture de la terre; la quatrième, les arts et les métiers. Voilà ce que disent quelques-uns de leurs livres. Selon d'autres, il paraît que Brahma engendra d'abord quatre fils, Brahman, Kchatria, Vaïscia et Soudra; le premier de la bouche, le second du bras droit, le troisième de la cuisse droite, le quatrième du pied droit. Ce fut d'eux que naquirent les quatre castes, entre lesquelles Brahma défendit tout mélange; il écrivit de plus au front de tous les hommes ce qui devait leur arriver de la naissance à la mort.

Mais des distinctions aussi enracinées ne s'implantent pas par commandement royal, et nous avons expliqué ailleurs quelle était, selon nous, l'origine des castes, fort communes dans l'antiquité. La différence marquée dans la constitution physique atteste chez les Indiens celle de leur origine : en effet, les castes des Brahmanes et des Banians sont de couleur blanche, tandis que la classe inférieure est presque noire (1).

Les castes parmi les Indiens sont donc au nombre de quatre : les Brahmanes, les Kchatrias, les Vaïscias et les Soudras (2).

<sup>(1)</sup> NIBBUHR, vol. I, p. 456.

<sup>(2)</sup> Il n'est pas besoin d'avertir que nous nous éloignons d'Arrien et des classiques pour suivre Manou et les savants modernes. Les Grecs ont compté sept castes indiennes, c'est-à-dire les sophistes, les agriculteurs, les pasteurs, les artisans, les guerriers, les inspecteurs et les conseillers. Rien d'étonnant qu'ils aient mal compris une organisation si différente de la leur. Du reste, les inspecteurs et les conseillers sont pris parmi les Brahmanes, et quelquefois dans la seconde et dans la troisième classe; les chasseurs et les pasteurs ne forment pas une caste distincte, mais rentrent dans les autres. Ainsi, il y a entre les guerriers et les agriculteurs la même différence qu'entre mattres et colons, l'obligation du service militaire étant toujours attachée à la possession, comme dans les fiefs germaniques. En revanche, les Grecs ne firent pas mention des négociants, et ils ne connurent pas les serviteurs. Les subdivisions sont au surplus très-multipliées, à tel point que la Croze, dans son Histoire du christianisme dans les Indes, compta quatre-vingt-dix-huit classes.

Les trois premières, distinctes par la couleur, par le droit de porter une ceinture et par la liberté individuelle, peuvent s'allier entre elles en secondes noces; mais le mariage dans la même caste donne seul aux enfants des droits légitimes : ceux qui sont nés d'unions contractées dans une classe inférieure les perdent. Comme la conservation des castes est fondée sur la perpétuité des familles, les Indiens ne connaissent pas de plus grand malheur que de ne pas avoir d'enfants; ce qui prive en outre des satisfactions pieuses nécessaires pour entrer dans le varga ou paradis. Il est inutile d'observer ici combien sont iniques ces divisions qui réduisent toute une classe à supporter héréditairement le poids du travail au profit des autres, et qui, en détruisant toute émulation, exclut tout progrès.

Brahmanes.

Il ne paraît pas que la caste des Brahmanes soit issue d'un peuple conquérant, puisque l'autorité royale et la force publique appartiennent à celle des guerriers, bien qu'elle soit moralement soumise à la domination sacerdotale. Les prêtres et les savants sont pris exclusivement dans la première; mais c'est par une longue série de cérémonies rigoureuses commençant dès l'âge de cinq ans, que l'on doit se rendre digne du cordon mystérieux (mekala, oupavita), pour ne plus le quitter ensuite et le conserver soigneusement pur de toute tache. Le néophyte demeure nombre d'années dans la maison d'un précepteur (gourou), second père, jusqu'à ce qu'il ait appris les Védas; il lui est alors enjoint de se marier pour devenir père. Un rituel sévère règle ses actions journalières, qui consistent la plupart en prières, en sacrifices, en ablutions, et à se purger des souillures dont les cas sont très-fréquents. Il ne doit manger avec personne d'une autre caste, fût-ce même le roi, ni tuer que pour les sacrifices, ni se nourrir que de la chair des victimes; il peut toutefois surveiller les occupations des classes inférieures, et ses terres sont exemptes d'impôts. Le meurtre d'un Brahmane, quelque coupable qu'il soit, est un crime capital et irrémissible; pour lui les peines se réduisent à l'amende et à l'exil. Les Brahmanes sont les seuls médecins, parce qu'on croit les maladies une punition du ciel; les seuls juges, parce qu'ils connaissent seuls la loi. C'est à eux qu'il appartient aussi de déterminer les jours bons et mauvais, de détourner les imprécations et les maléfices par les mantram, de purifier des souillures, de célébrer les funérailles, d'imposer un nom aux nouveaunés, de bénir les maisons, de tirer les horoscopes, d'exorciser ies esprits malins, de publier l'almanach, d'offrir les sacrifices, de garder les temples, de consacrer les mariages. Dans cette dernière circonstance, une pièce d'étoffe est étendue sur les deux époux ; ils sont bénis par le prêtre, et ils échangent le serment de fidélité qui est écrit sur des feuilles de palmier. Indépendamment des dieux divers auxquels ils se consacrent, il y a entre les Brahmanes des différences d'habitudes et de vêtements. Pour ne rien dire ici des anachorètes, sur lesquels nous aurons à revenir, les Saniaques vivent d'aumônes, vont vêtus de jaune, et se prétendent les légitimes successeurs des anciens Brahmanes; les Casé-Patié-Pandarous, prêtres de Vishnou, courent par les rues en quêtant, le visage tout barbouillé; ils ne parlent jamais, mais ils demandent l'aumône en frappant des mains, et mangent aussitôt ce qu'on leur donne; les Veschenavins, au contraire, quêtent en chantant et en jouant des instruments; ils déposent les aumônes reçues dans un vase de cuivre qu'ils portent sur la tête.

A l'heure de sa mort, le Brahmane est étendu sur un lit de chiendent aspergé de l'eau sainte du Gange, tandis qu'on lui chante quelques versets des Védas. Une fois qu'il est expiré, on lave son corps, on le parfume, et on le pare de fleurs, puis on le brûle. Ses cendres, arrosées d'eau lustrale, sont recueillies dans des feuilles, confiées d'abord à la terre, jetées enfin dans le Gange avec de nouvelles cérémonies.

Bien que les Brahmanes se trouvent souvent réunis au nombre de cent, et quelquefois au nombre de mille dans chaque temple, il ne paraît pas qu'il y ait parmi eux aucune hiérarchie.

La caste des Kchatrias embrasse les guerriers et les magistrats: Manou, leur législateur, dit qu'elle descend de la brahmanique. Ils habitaient l'Inde septentrionale, tandis que les Brahmanes étaient répandus partout. Ils devaient défendre le pays par les armes; ne s'immiscer dans aucune occupation servile, ni dans les fonctions sacerdotales; apprendre les Védas ou livres saints, sans toutefois les enseigner, faire des aumônes, offrir des sacrifices, et se livrer modérément aux plaisirs des sens.

Les lois et le climat lui-même étaient peu propres à former des guerriers; aussi le pays fut-il souvent conquis. Ils portent cependant le point d'honneur jusqu'à la férocité, et les Anglais s'efforcent en vain aujourd'hui encore de les amener à laisser la vie à leurs filles, quand ils désespèrent de les marier convenablement.

Kchatrias.

Marchands.

Les Valscias sont marchands, artisans, cultivateurs; plus nombreux que les autres castes, ils peuvent connaître les Védas, sont honorés dans les lois et dans les livres, jouissent de toute sécurité, et sont dotés de certains priviléges. La principale occupation qui leur est imposée est l'éducation des animaux. « Le « Créateur, dit Manou, a mis les bestiaux sous la surveillance « des Vaïscias, comme les hommes sous celle des Brahmanes « et des Kchatrias. Un Vaïscia ne doit jamais dire : « Je n'ai « point de troupeaux. » Le cultivateur est très-respecté; on ne l'enlève jamais à ses champs, pas même pour le service militaire; des officiers spéciaux mesurent le terrain, entretiennent les canaux, tracent les routes à travers les champs stériles. Les guerriers ne doivent combattre que les guerriers; il leur est défendu de dévaster les terres ou de réduire les paysans en servitude: aussi voit-on le colon conduire tranquillement sa charrue tout près d'un champ de bataille.

Commerce.

Le commerce des Indiens était, dans l'antiquité, d'une haute importance. Alexandre et les Ptolémées lui ouvrirent un chemin plus court et plus naturel, auquel l'Égypte dut une nouvelle prospérité. Mais ces tentatives n'auraient pas eu un si prompt succès, si elles n'avaient été secondées par une grande expérience commerciale. Le pays intérieur et surtout les côtes sablonneuses ne produisaient pas assez de denrées, et il y avait disette de riz; on le tirait donc des rives du Gange, où l'on portait en échange les épiceries, le poivre, les pierres fines, le diamant, les perles, que les Égyptiens surent pêcher et (chose difficile) percer dès les temps les plus reculés (1). Quoiqu'il ne paraisse pas que les Indiens eussent beaucoup de mines d'or et d'argent, ces métaux abondaient chez eux : il y est sans cesse mention de chars, de bracelets, de colliers et de petits objets en or. C'était aussi en or qu'ils payaient le tribut aux Perses; signe certain de leurs relations avec les étrangers qui venaient échanger ces métaux contre leurs produits.

Le coton était commun à toute l'Inde, mais les tissus différaient dans ses deux parties : le luxe des deux classes supérieures entretenait l'activité de l'industrie et du commerce. Leurs étoffes étaient très-variées, d'une blancheur ou de nuances admirables. Dès la plus haute antiquité, les Indiens tissaient

<sup>(1)</sup> Arrien, Periplus maris Erytræi. — Vincent; The commerce and the navigation of the ancients in the indian Ocean. Londres, 1807, in-4°.

l'écorce des arbres, et fabriquaient ces châles si moelleux que l'art européen ne sait pas encore égaler. Il est parlé aussi de leurs étoffes de soie, mais il paraît qu'elles venaient du dehors. Les toiles si renommées chez les anciens, sous le nom de sindon, et la teinte bleue dite indigo, tirent de là leur nom. Ils ne montraient pas moins d'habileté dans les ouvrages d'ivoire et de métal; et s'ils n'inventèrent pas, ils connurent très-anciennement l'art de tailler les pierres dures.

L'encens devait aussi leur être apporté de l'Arabie, bien qu'ils eussent les autres parfums en abondance, surtout le bois de sandal. Quand Dasarate entra dans la ville de son beau-père, « les habitants avaient répandu du sable dans les rues partout « arrosées, qu'ils avaient ornées d'arbustes fleuris, disposés « symétriquement, et de toutes parts s'exhalait l'odeur de l'en-« cens et de parfums précieux (1). » Leur trafic consistait en laque, indigo, en acier si renommé, et en femmes. De larges routes étaient ouvertes aux communications, avec des pierres milliaires, indiquant les distances, les stations et les hôtelleries; des officiers étaient préposés à leur sûreté (2). Mais les Indiens, plus enclins à la contemplation qu'à l'activité, attendaient que les Occidentaux vinssent chercher leurs marchandises, tandis que, tranquilles chez eux, ils regardaient l'Indus comme la limite du monde et n'osaient pas s'aventurer sur mer. On appelait banians le petit nombre d'entre eux qui s'éloignaient pour trafiquer. Dans leurs lois, il est plusieurs fois parlé de commerce maritime; et même, dans le code de Manou, l'intérêt légal de l'argent est porté à un taux plus élevé pour les spéculations maritimes. Toutes les nations trouvent aujourd'hui cette exception pleine de justice; mais les Anglais eux-mêmes ne l'ont admise positivement que sous Charles Ier.

Des caravanes d'étrangers venaient ou sur des barques ou sur des éléphants; et les pèlerinages aux sanctuaires de Bénarès et de Jagrenat devenaient des occasions de négoce. Les Indiens faisaient cependant un commerce extérieur avec la Chine, lui fournissant peut-être des femmes, et en tirant la soie. Les caravanes qui s'y rendaient par le désert de Cobi employaient trois ou quatre ans pour traverser neuf cents lieues de distance; Bactres servait alors, comme aujourd'hui Bokara, de station

<sup>(1)</sup> Ramayan, III.

<sup>(2)</sup> STRABON.

entre les deux pays. A l'Orient, elles se dirigeaient par Ava, Pégu, Malacca: en longeant la côte de Coromandel, elles se portaient sur le Gange et sur la péninsule orientale; Maliarpa était le point de réunion entre les deux péninsules, comme le fut depuis Malacca; et Ceylan était leur entrepôt principal. Des ports nombreux sur la côte occidentale de la péninsule, en deçà du Gange, unissaient les Indes par les liens du commerce à l'Égypte, à l'Arabie et aux côtes d'Afrique; les Arabes, qui continuèrent le cabotage de la mer Rouge jusqu'au temps des Portugais, en étaient les principaux agents. L'usage des lettres de change et de l'argent monnayé remonte, du reste, chez les Indiens, à une époque très-ancienne (1).

Soudras.

De cette digression qui ne leur est pas étrangère, revenons aux castes indiennes. Après les trois premières, vient celle des Soudras; ils ne sont pas régénérés comme les membres des autres castes qui se marient entre elles; ils ne connaissent pas les Védas, dont la seule lecture les rendrait dignes de mort. Le plus haut rang auquel ils puissent aspirer est celui de serviteur d'un Brahmane, d'un guerrier ou d'un négociant, ce qui leur donne l'espoir de passer après leur mort dans une caste supérieure. C'est donc pour eux un esclavage, mais différent de celui qui existait chez les Grecs, en ce qu'ils ne peuvent être employés à des services impurs (2), qu'ils jouissent des droits d'hérédité, et ne sont ni propriété ni marchandise comme l'étaient les esclaves de l'antiquité, et comme ne le sont que trop les nègres d'aujourd'hui.

Classes mixtes.

Chacun doit contracter mariage dans sa propre caste; l'enfant né de père et mère appartenant à deux castes différentes est rejeté dans les classes mixtes. Celui qui usurpe les fonctions d'une classe supérieure à la sienne y descend aussi. Ces classes mixtes s'adonnent spécialement aux métiers.

- (1) La roupie, très-antique monnaie indienne, équivaut à environ un écuide France; les roupies d'or, à 10. Les cauris, petites coquilles, sont la monnair courante; il en faut 50 pour un poni, 10 ponis font un fanon, 13 fanons un pagode ou roupie d'or. Les grosses sommes se comptent par tak, somme idéd de cent mille roupies.
- (2) C'est pour cela que les Grecs dirent qu'il n'y avait pas d'esclavage d'l'Inde. Dans Arrien, Histoire de l'Inde, c. x, Mégasthène dit : « Une che remarquable, c'est que dans l'Inde tous sont libres et qu'il n'y a pas un escle ce en quoi ils ressemblent aux Spartiates; sauf que les Spartiates on llotes pour les occupations serviles, et pour cette raison n'emploient pas tres esclaves : mais les Indiens n'en ont d'aucune sorte. »

Nous croyons que les Soudras furent la race aborigène subjuguée par la race guerrière : celle-ci paraît avoir dominé d'abord et introduit cette classe de nobles, dans laquelle le fils succède aux droits du père. La caste des prêtres, ou plutôt des savants, aussi héréditaire, fut peut-être une tribu sémitique ayant mieux conservé la tradition de la science et des croyances patriarcales; peut-être encore, qu'étroitement unie pour la conquête avec la tribu guerrière (1), toutes les deux subjuguèrent l'Inde de la même manière que les Espagnols ont subjugué le Pérou, par le glaive au nom du Dieu des armées. Les naturels de ce dernier pays diffèrent moins des créoles au physique, que les classes supérieures indiennes ne diffèrent des inférieures.

Mais bientôt la discorde se mit entre les prètres et les guerriers: nous en avons un témoignage dans certaines traditions poétiques, qui racontent comment Parasou Rama (Vichnou incarné sous la forme d'un Brahmane) dompta les guerriers par vingt victoires, et était sur le point de les anéantir, quand les Brahmanes s'interposèrent, leur accordèrent asile et les admirent à leur table (2). Peut-être que les batailles célébrées

(1) Une indication précieuse de ce genre d'accord se trouve dans ce vers de l'Énéide:

Sacra deosque dabo : socer arma Latinus habeto.

- « Je donnerai les rites et les divinités; que mon beau-père Latinus ait pour lui les armes. »
- (2) A la fin du 5° livre du Mahabarat, Durdjon dit dans une assemblée : « Et je vous raconterai un événement qui se rapporte bien à ce que je vous ai exposé. Erghé régnait à Malva; son armée n'était composée que de Kchatrias, et la guerre éclata entre lui et le roi des Brahmanes. Dans toutes les batailles les Kchatrias, bien que plus nombreux que les Brahmanes, étaient toujours vaincus. Enfin ils allèrent aux Brahmanes et leur demandèrent : « Pourquoi « l'emportez-vous toujours, quoique nous soyons plus nombreux ? » Les Brahmanes répondirent..... » Ici manque texte. Il en est aussi parlé incidemment dans le Ramayan, à l'endroit où est rapportée la querelle que Visva Mithras, raja des Kchatrias, eut avec Vasisté, chef des Brahmanes, qui lui refusa la génisse sacrée, avant que par ses pénitences il eût mérité de dominer sur les sages.

Telle est aussi l'opinion de Ram-Mouhn-Roy, Brahmane de nos jours, dont nous parlons ailleurs. Il pense que dans les premiers temps, lorsque les castes étaient à peine établies, les Kchatrias commirent des violences par suite desquelles les autres castes les défirent et les contraignirent à un accord dont le résultat fut de remettre le pouvoir législatif aux Brahmanes et le pouvoir exécutif aux Kchatrias. Les Brahmanes, exclus de tous les emplois, s'occupèrent des sciences, de la religion, et vécurent pauvres en veillant sur les autres

dans le Mahabarat et dans le Ramayan ont la même signification.

Les Parias vivent séparés de toutes les castes ; c'est probablement un peuple vaincu, comme les Ilotes de Sparte, réduit par l'orgueil des vainqueurs à supporter, dans toute sa descendance, l'opprobre de la défaite. L'inclination à croire inférieur celui qui succombe est aussi ancienne que funeste parmi les hommes; c'est pour cela que vertu et valeur sont devenues synonymes, et que l'on a cru les Dieux ennemis des vaincus (1). C'est pour cela aussi que, chez les Indiens, le Paria est en horreur comme exécré de Dieu, et destiné à expier les crimes énormes d'une vie précédente. Ces malheureux souffrent toutes sortes d'humiliations; il est honteux de causer avec eux; l'eau et le lait sur lesquels vient à passer leur ombre en sont souillés; ils doivent entourer d'ossements d'animaux la fontaine où ils puisent; un guerrier peut les tuer s'ils tentent de s'approcher de lui. Exclus du culte des dieux nationaux, ils ont les leurs propres, d'un caractère distinct qui indique la diversité d'origine Les Indiens, dans leur aveugle et impitoyable soumission au destin, leur refusent jusqu'à la sympathie qu'ils accordent aux animaux : d'un

cultes. Mais, après plus de 2,000 ans, un gouvernement absolu prévalut, les Brahmanes acceptèrent des emplois politiques, devinrent dépendants, et durent modifier les lois sclon le bon plaisir des princes, de sorte que les pouvoirs législatif et exécutif se concentrèrent dans les mains de ceux-ci, qui les gardèrent près de mille ans, jusqu'à Mhamoud-Gaznévide. Brief remarks regarding modern encroachments on the ancient rights of females. Calcutta, 1822.

(1) Causa dis victrix placuit. Lucain. De là sacer devint synonyme de maudit. Qu'on nous permette une conjecture. Dans les lois de Manou, au nombre dés classes impures, sont nommés les Schiandalas (ch. x, 26), que l'on croit être les Parias. Selon Pollier (I, p. 287), Parasou Rama soumit les Sankals, nation barbare et anthropophage. Ne seraient-ce pas les mêmes? Notre opinion sur l'origine des Parias est appuyée par une tradition de Canara, qui, vers 1450 avant J. C., sait régner à Banavassi une dynastie de 77 rois qui soumirent les Parias. MARK WILKS, Sketches of south Hindostan, p. 151.

La différence de race est aussi prouvée par la différence de couleur, signalée déjà il y a 3,000 ans dans la Ramayan. Dans le chant I, le fils de Vasisté profère des imprécations contre le raja Trisankou, souhaitant qu'il puisse se changer en Schiandala. « Durant la nuit le roi changea entièrement; et le len« demain il parut comme une chose informe, un véritable Schiandala. En des« sous il portait des vêtements bleus, dégoûtants en dessus; ses yeux parais« saient enflammés et d'une teinte cuivrée; lui-même avait la teinte brune
« d'un singe; aux habits royaux avait succédé une peau d'ours, et tous ses or« nements s'étaient convertis en fer. »

Parias.

autre côté, l'indolence naturelle et l'habitude invétérée font que le Paria laisse se perpétuer dans sa race l'infamie et la servitude, tout au contraire des nations progressives de l'Europe qui ont su se réhabiliter, dans l'antiquité, en plaçant la plèbe à côté du patriciat, dans le moyen âge, les communes en face des feudataires.

Les migrations et les guerres qui conduisirent à l'établisse- Histoire très-ancienne. ment des castes constituent le fait le plus ancien que nous puissions deviner dans l'histoire des Indes (1). Le second serait la

(1) Des tribus venues des bords de l'Indus s'établirent au milieu des plaines arrosées par le Gange. Ce peuple semblait appartenir à cette grande branche de la race humaine connue sous le nom d'Arya. Ces Aryas, en s'établissant dans l'Inde, repoussaient devant eux des populations anciennes qui allaient se cantonner dans les forêts et sur les montagnes, et qui, à cause de leurs habitudes sauvages et de leurs déprédations meurtrières, formèrent pour eux le type de ces mauvais génies qu'ils ont dépeints dans leurs livres. A la tête de la première colonie devait être un prince de la nation des Aryas, appelé Manou, que les traditions représentent comme le père des humains. Manou institua les cérémonies religieuses et surtout le culte du feu. L'ordre politique, dans ces temps primitifs, était absolument le même que nous dépeint Homère : des rois, véritables pasteurs des peuples; des cultivateurs, des bergers réunis autour de leurs chefs, et disposés, quand il le sallait, à former des guerriers; un grand luxe de troupeaux et de richesses rurales; des villes qui n'étaient que de grands villages. Quelques-uns de ces villages servaient de retraite à des sages renommés, qui, pendant que leurs serviteurs soignaient les champs et les troupeaux, cultivaient avec leurs enfants ou leurs disciples la science sacrée, et devenaient les Calchas ou les Tirésias des Agamemnons ou des OEdipes de cet Orient indien. Appelés par les chefs de famille pour les sacrifices, ils arrivaient avec leur saint cortége; ils se rendaient sur la montagne, où une enceinte de treillage avait été préparée; car alors on ne connaissait pas les temples. Là, sous la voûte du ciel, ils faisaient entendre ou les chants héréditaires ou l'hymne nouveau; ils invoquaient les grands agents de la nature pour la prospérité des champs, pour l'accroissement des troupeaux, pour la propagation des races fortes et vertueuses. Il est à remarquer que le Rig-Véda n'offre aucune trace de cette organisation sociale qui partagea les Indiens en castes. Plusieurs des sages, auteurs de ces chants et directeurs des sacrifices, appartenaient à des races royales. A l'époque où ces chants ont été composés, le Brahmane ne jouissait d'aucune prééminence : autrement, ces hymnes en porteraient, aussi bien que les Pouranas, la preuve incontestable. D'un autre côté, en recueillant le nom des personnages cités dans ce livre, on s'aperçoit qu'ils appartiennent tous à des époques qui ne sauraient être postérieures à celle des deux Râmas. Or, Parasou-Râma, qui passe pour avoir été le promoteur du système des castes, et Râma-Tchandra, sous lequel ce même système était en vigneur, sont considérés par les personnes qui se sont occupées de la chronologie indienne comme ayant vécu quinze cents ans au moins avant notre ère. Il faut supposer que la composition des hymnes du Rig-Véda a eu lieu dans les

querelle entre les Koros et les Pandos, chantée dans les poëmes et retracée sur les monuments (1). Les recherches ayant pour but de déterminer la chronologie des Indiens n'ont produit jusqu'ici aucun résultat favorable; tant il est difficile de distinguer 288 quand il s'agit de relations historiques ou spéculatives, religieuses ou civiles (2). Il paraît cependant qu'un grand empire

âges antérieurs à cette époque. Voy. Introduction au Rig-Véda, traduit du Sanscrit par M. Langlois. Paris, 1850. (Note de la 2º édition française.)

(1) M. Reinaud a publié, dans le Journal asiatique du mois d'août 1844, le texte et la traduction d'un chapitre emprunté à un manuscrit persan de la bibliothèque impériale, intitulé Modjmel-al-Tevarykh. Ce chapitre, qui porte le titre d'Histoire des rois de l'Inde et leur ordre chronologique, est un extrait de la version persane d'un onvrage arabe traduit lui-même d'un irre sanscrit remontant aux plus anciennes traditions de l'Inde et fraitant ensuite de la lutte qui s'établit entre les Koros et les Pandos dans la presqu'ile formée par les cours du Gange et de la Djomna. Yoy. le Journal asiatique, a serie,

par res coms ou Gange et de la pjouma. voy. le journat doit avelle du l. XVIII des t. IV, et le Mémoire de M. Reinaud sur l'Inde, p. 15, 2° partie du l. Mémoires de l'Acad. des Inscr. 1849. (Note de la 2º édition française.) (2) Voici la liste des quatre âges des Indiens, et la réduction de leurs aunées 4,000 humaines, 1,440,000 288,000

divines en années humaines : 4,800

Age crita ou satyayouga, années divines.... 1,728,000 En outre pour les crépuscules du matin et du soir. 000,080,1 216,000 Total 3,000 1,296,000 600 Plus pour crépuscules..... 720,000 3,600 144,000 Total..... 2,000 Age dwapara.... 864,000 400 360,000 2,400 72,000 1,000

Pour Crépuscules.... Total.... 432,00 200 Crépuscules.... 1,200 4,320,0 Total. ....

Ces 4,320,000 années humaines de 360 jours forment un mahayonga, ou âge des dieux. Il faut 71 mahayougas pour former un manwantara, e

ajoutant toutefois un satyayouga.

1,728,000 Ainsi 71 maliayongas

Durée totale d'un mahayonga = 308,448,000 Un calpa, ou jour de Brahma dure 1,000 mahayoudas.

Un catpa, ou jour de Branma dure 1,000 manayoudas.

Les systèmes de chronologie que l'on a pu inventer semblent tous l'accompanie colon Bouller les Brallmans d'accionnaires de chronologie que l'on a pu inventer semblent tous l'accionnaires de chronologie que l'on a pu inventer semblent de chronologie que l'on a pu inventer de chronologie que l'on a pu inve de sondements. Selon Bentley, les Brahmanes d'aujourd'hui en ont Brahma-calpa, inventé il y a treize siècles par Brahma-gupta; le a existé sur le Gange, dont les deux principales dynasties furent appelées dynastie du soleil et dynastie de la lune. A cette dernière appartenaient les Koros et les Pandos, 2000 ans au moins avant l'ère vulgaire : les premiers régnaient à Ayodhia ou Dehli (1), les autres à Pratistana, ou Astinapour, qui devint le chef-lieu du gouvernement lorsque les Pandos l'emportèrent.

Bouddha.

Le troisième fait très-important, et qui prouve combien d'événements, parmi les plus remarquables, n'ont point été mentionnés par l'histoire, est la comparution de Bouddha-Mouni, qui eut le courage de venir heurter de front la solide constitu-

calpa, inventé il y a neuf siècles par Dara-Padma; et le Sourya-sidanta, inventé peu après par Vara-Mithras. Celui-ci fait mention du Grand-Mandgiari, traité astronomique où l'on parle de deux autres systèmes plus anciens, dont il a tâché de tirer parti pour l'histoire. Suivant le second de ces deux systèmes, il compare les Pouranas aux quatre âges: le satyayouga, âge d'or, commence 3164 ans avant J. C.; le tretayauga ou âge d'argent, 2204; le dwaparayouga ou âge d'airain, 1484; le caliyouga ou âge de fer, 1004. D'autres font commencer ce dernier 1300 ans avant J. C. Le premier n'a rien d'historique, si ce n'est le déluge: dans le second naissent l'empire indien, les dynasties du soleil et de la lune: Brigou, Indra, Pourou, Dacsch Parasou Ramah et Visvamithras, dans le troisième; dans l'âge de fer ont lieu les guerres des Koros et des Pandos, et vivent Causica, Viasa, Risafringa et autres Ristchi ou sages.

Jones voulut nous donner une série des dynasties de Magada, l'un des États les plus anciens de l'Inde. Mettant de côté les vingt premières, il divise les autres en cinq, dont la première régna vers 2100 avant J. C., et finit en 1502 avec Nanda, seizième roi; la deuxième eut dix rois, et cessa en 1365; la troisième, des Soungas, eut aussi dix rois, et finit en 1253; la quatrième, des Cannas, dura jusqu'à 908 avec quatre rois; la cinquième, des Andrahs, comprend vingt et un rois, arrive jusqu'à 456, et ne précède que de quatre siècles l'ère de Vicramaditia, dans laquelle s'éteint l'empire de Magada. Works, t. I, p. 304.

(1) Dehli est situé sur la rive orientale de l'Yumna, dont elle occupe la longueur de trente milles anglais. Quand Schah-Nadir la saccagea, en 1738, il y trouva, dit-on, la somme de mille millions de livres en diamants, statues d'or, et un trône d'or massif garni de pierreries. Sa ruine sut achevée par les Afghans et les Marattes. On dit pourtant qu'elle renserme encore 1,700,000 habitants. Le Danariserai ou palais impérial est de granit rouge, long de 1000 coudées sur 600 de largeur; et l'on prétend que sa construction a coûté 10,500,000 roupies. Les écuries, qui peuvent contenir 10,000 chevaux, sont, de même que les cuisines, d'une élégance qui peut lutter contre celle des appartements; et tous les ustensiles y sont d'argent. La salle d'audience, dans le Godaje-Kotelar, est toute couverte de cristal avec un lustre magnifique. C'est là qu'est le sameux trône au paon, placé sous un palmier portant sur un de ses rameaux un paon qui déploie ses ailes comme pour en couvrir le roi. Tout en est d'or semé de pierres précieuses, et cependant le travail est encore plus admirable que la matière.

tion de l'Inde, d'y proclamer l'égalité des hommes, et, rejetant castes et Védas, de prêcher une réforme religieuse en harmonie avec son système politique. La lutte dut être acharnée contre tant d'intérêts et de croyances : les persécutions et les combats se succédèrent ; enfin les Bouddhistes succombèrent.

Ces conflits donnèrent naissance à la constitution politique de l'Inde. Beaucoup d'États demeurèrent distincts : chaque principauté forma un corps à part, et presque chaque canton, chaque ville. Tout sentiment de la patrie, toute pensée du bien public étaient inconnus; on obéissait à la volonté d'un roi ou à la bénédiction d'un prêtre. Les rajas, monarques héréditaires, n'étaient pas tirés de la caste sacerdotale; mais, dirigés par elle jusque dans leurs occupations de chaque jour, ils avaient pour résidence obligée un fort situé dans une contrée solitaire; ils devaient épouser une femme de leur propre caste; aller aussitôt leur lever rendre visite aux Brahmanes, gardiens des Védas; puis accomplir avec l'un d'eux les sacrifices et les prières : venaient ensuite les affaires de l'État, dont ils avaient à délibérer avec leurs ministres. A midi, ainsi le prescrit le Rituel, ils prendront un repas composé d'aliments conformes à l'orthodoxie, et essayés d'abord par leurs serviteurs; des antidotes et des amulettes les garantiront du poison. Après le dîner, le harem; ensuite les soins militaires, la revue des guerriers, des éléphants, des chevaux. Au coucher du soleil, les devoirs religieux accomplis, ils donneront audience aux ambassadeurs, puis ils retourneront au harem prendre un repas frugal, égayé par une joyeuse musique. Ils ne doivent jamais dormir dans le jour; et pour leur sûreté, il leur faut souvent changer de chambre à coucher: mais la concubine qui tue le roi lorsqu'il est ivre, nonseulement demeure impunie, elle peut encore prétendre à la main de son successeur. Tout raja doit avoir de bons conseillers et un Brahmane pour son confident. C'est ainsi que se perpétua dans ces contrées la théocratie, qui ailleurs fut bientôt absorbée par le despotisme.

A la cour du pieux roi Dasarate, « les courtisans étaient ri-« ches, doués de qualités rares, prudents, affectionnés au maître. « Deux prêtres choisis par lui dirigeaient les àffaires, l'illustre « Vasista et Kamadéva, avec six autres conseillers vertueux, « auxquels se réunissaient les doyens du sacerdoce attachés au « roi, modestes, soumis, appuyés sur la loi, maîtres de leurs « propres désirs. C'est avec une telle assistance que Dasarate

« gouvernait l'empire, étendant ses regards sur tout le pays par « ses émissaires, comme le soleil par ses rayons : le fils d'Ik-« vaschou n'avait personne qui le haït (1). »

Au roi appartenaient les champs, les chevaux, les éléphants, les animaux utiles; il était le chef de l'armée, et faisait la guerre à son gré; beaucoup devinrent conquérants sans sortir de l'Inde; le monarque réglementait également le commerce, prohibant certaines marchandises, se réservant le monopole de quelques autres, et taxant les prix. Il pouvait lever au besoin des contributions jusqu'à concurrence du quart du revenu (2).

Mais son pouvoir était tempéré, en outre de la suprématie des reudataires Brahmanes, par les priviléges inévitables des castes et par les gouverneurs des provinces, puissante aristocratie qui constituait, à ce qu'il paraît, une espèce de feudataires relevant du souverain; quelques-uns même étaient indépendants, ce qui fit que les Grecs les prirent tous pour tels. Dans une semblable organisation, chaque citoyen connaît son supérieur immédiat, et n'en connaît pas d'autres. Les diverses communes formaient autant de petits États, qui survécurent même après que beaucoup d'entre eux se furent réunis pour en constituer de plus grands: et aujourd'hui, quoique les communes aient péri dans les contrées septentrionales, elles subsistent encore dans celles du Midi, comme dans le Maisour et dans le Malabar. Elles seraient sans doute arrivées à la liberté politique, de même qu'en Italie, au moyen âge, si l'ordre des castes ne les eût entravées.

Or c'est précisément la ténacité des usages chez les Indiens Administraqui nous permet, d'après ce qu'ils sont aujourd'hui, de juger des formes de leur ancienne administration (3). Six classes d'employés, chacune divisée en cinq sections, remplissent les fonctions municipales de la cité; l'une d'elles veille sur les ouvriers; une autre sur les aubergistes, pour qu'ils traitent bien leurs hôtes, et ne puissent s'emparer de leur héritage si par hasard ils venaient à mourir; la troisième conserve les actes de

<sup>(1)</sup> Ramayan, I, 107.

<sup>(2)</sup> MANOU, X, 120.

<sup>(3)</sup> Akber VI, monté sur le trône de l'Indoustan au milieu du xvii siècle après J. C., fit recueillir soigneusement par son visir Aboul-Tazel les lois du pays, dont un résumé a été publié dans l'Ayeen Akbery. Ces contrées étant ensuite tombées sous la domination anglaise, lord Hastings, gouverneur de ces établissements, fit en deux ans recueillir par les Poundites les plus renommés un code complet des lois indiennes.

naissance et de mort; la quatrième a la surveillance des boutiques et des tavernes, des poids et mesures; la cinquième distribue les travaux; la dernière prélève un dixième sur les ventes, et punit de mort la fraude. Tous ces magistrats réunis constituent le conseil de la ville, présidant aux approvisionnements, à la taxe des denrées, aux ports, aux marchés, au culte. Il y a de même six divisions d'inspecteurs de la milice: la première pour les marins, la seconde pour les bœufs du train, la troisième pour l'infanterie, la quatrième pour la cavalerie, les autres pour les chars et pour les éléphants (1).

« Un champ est la propriété de qui l'a défriché, nettoyé, la-« bouré, comme une antilope est au premier chasseur qui l'a « blessée. » Ces paroles de leur code (2) prouvent qu'ils connaissaient la propriété foncière, qui depuis, sous les Mongols, fut réduite à une simple jouissance à loyer. Le produit des champs se met en commun, et chaque membre de la race dominatrice y prend sa part, de sorte que la richesse individuelle ne peut pas s'accroître; et le défaut de chances d'avenir ne permet pas à l'industrie de se perfectionner. On prélève la part du roi et celle des douze classes dont se compose la moindre bourgade, en outre des propriétaires du sol; c'est-à-dire le potel ou l'administrateur, le garde-limites, le surintendant des canaux, l'astrologue, le voiturier, le potier, le blanchisseur, l'orfévre qui fait des bijoux pour les femmes, à la place duquel vient quelquefois le poëte, qui supplée aussi le maître d'école. La part de ceux-ci distribuée, chacun peut sans obstacle disposer du reste de son avoir. Le potel, magistrat, receveur, fermier du fisc, préside à cette distribution : le kournoum tient le cadastre et les comptes publics de l'agriculture; le tallier rend la justice; le totik remplit les fonctions qui en Europe appartiennent aux maires, syndics ou podestats. Un magistrat veille aux limites en général, et à celles de chaque champ en particulier; un inspecteur des canaux répartit les eaux, objet important dans le pays. Viennent ensuite le Brahmane, ministre du culte, le maître d'école qui enseigne en dessinant sur le sable, et le devin qui avertit du moment propice pour semer et pour battre le grain.

Jugements. Le pouvoir judiciaire émane du roi, qui peut l'exercer con-

<sup>(1)</sup> STRABON, XV.

<sup>(2)</sup> MANOU, IX, 44.

jointement avec quelque Brahmane, ou constituer juge suprême un Brahmane avec l'assistance de trois autres. Le châtiment est représenté sous la personnification d'un « juge inflexible qui « imprime la frayeur, protecteur des malheureux, gardien de « celui qui dort; son aspect sombre et son œil rouge épouvan-« tent le scélérat (1). » Les peines sont très-sévères, surtout pour les délits contre la classe sacerdotale. L'Indien convaincu de faux a toutes les extrémités tranchées; celui qui frappe reçoit les mêmes blessures qu'il a faites, et a de plus la main coupée. Si le délit est commis contre un artisan auquel il fasse perdre son état, il y va de la tête. La preuve judiciaire n'est pas admise, mais bien le jugement de Dieu, qui se manifeste par l'épreuve du feu, de l'eau, du duel, comme on le pratiquait dans notre moyen âge.

Pour que le magistrat soit en sûreté contre toute violence, le code ordonne qu'au lieu de sa résidence, « soit construite une « forteresse, et qu'un mur soit élevé aux quatre côtés avec « tours et créneaux, et enceint d'un fossé profond (2). » Beaucoup de ces anciens édifices sont encore debout.

Quant à la famille, base de toute constitution civile, nous lisons dans Manou: « L'homme et la femme forment une seule « personne : l'homme complet se compose de lui, de sa femme « et de son fils (3). » Il paraît, d'après cela, qu'originairement tout homme n'avait qu'une seule femme; ce que l'on peut encore conclure de ce que la fidélité conjugale est prescrite comme un suprême devoir : le soin avec lequel le droit de succession réservé au premier-né, et l'amour tendre qui respire dans les chants, où abondent de gracieux tableaux de la vie domestique, où les mœurs et le caractère des femmes sont peints avec une profonde délicatesse de sentiment et une charmante réserve qui approche de la vénération, amènent à la même conclusion. Mais, quoique les dieux de l'Inde n'eussent qu'une seule feinme, les mythes de Krisna leur donnaient des harems, ce qui fit que par la suite les classes riches les imitèrent. Leur polygamie ne tombe pas pourtant dans les excès des mahométans, entravée qu'elle est par les priviléges des femmes, qui jouissent, selon leur caste, des mêmes droits que les hommes. Les Soutrias n'ont qu'une femme.

Famille.

Femmes.

- (1) Code of Gentoo law, ch. xxi, § 8.
- (2) Introd. au code des lois des Gentoo, p. cx1.
- (3) IX, 45.

Aucune loi n'oblige les sati ou veuyes à se brûler; c'est une coutume sur laquelle on a beaucoup disputé, qui ne fut jamais générale, et semble avoir été limitée d'abord à la caste des guerriers. Le même principe qui faisait jeter sur le bûcher les armes, les chevaux, tout ce que le défunt avait de plus cher, poussa quelques femmes à s'y précipiter ellesmêmes. La pensée de se réunir corporellement à leurs maris dans une autre vie nous paraît être toutefois, bien plus que la jalousie, l'origine d'une coutume suggérée par le désespoir et propagée par l'esprit d'imitation, si facile à se laisser entraîner à tout ce qui peut inspirer une haute idée de générosité et de sacrifice : elle s'étendit par la suite, et acquit la force que le duel a encore parmi nous, l'emportant jusque sur la toute-puissante tendresse de l'amour maternel. Elle revit aujourd'hui avec une nouvelle énergie, parce que l'intolérance musulmane a fait place à la politique anglaise, qui tolère les usages nationaux toutes les fois qu'ils ne sont pas nuisibles à ses intérêts, et parce qu'il importe aux Brahmanes de tenir éveillé par de tels spectacles l'enthousiasme populaire.

Quoique ce sacrifice doive être volontaire, la veuve ne pourrait se retirer une fois qu'elle a fait le tour du bûcher et récité les litanies: elle est attachée au cadavre à grand renfort de cordes; des roseaux de bambou, en se débandant, la tiennent immobile; on met alors le feu, et les hurlements d'un monde de spectateurs couvrent les cris de la mourante. Les Indiens qui se laissent ravir biens et liberté supporteraient difficilement qu'on apportat des obstacles à cette cruelle superstition; et mille veuves par an montent sur le bûcher de leur mari dans l'étendue des huit ou dix lieues soumises à la domination de l'Angleterre à l'entour de Calcutta. Les missionnaires emploient le meilleur moyen de la déraciner, en répandant des livres qui la déclarent contraire non-seulement à l'humanité, mais encore aux livres saints. En effet, dans le livre de Manou, où il est écrit : « Que la femme soit la compagne de l'homme à la vie « et à la mort, » on lit encore : « Que la veuve mortifie son « corps en ne vivant que de fleurs, de racines et de fruits purs; « que, son seigneur mort, elle ne prononce plus le nom d'un « homme; qu'elle continue jusqu'à la mort à pardonner toute « injure, à accomplir des devoirs pénibles, à éviter tout plaisir « sensuel, à pratiquer avec amour les incomparables règles de

« vertu suivies par les femmes sidèles à un seul époux (1). »

Le gouvernement intérieur des familles est le fond de la constitution sociale: chacune d'elles a ses dieux particuliers; ils deviennent ceux de la tribu qui en descend, et établissent entre les membres de celle-ci le lien le plus solide, celui de la religion. Enracinées ainsi profondément, les institutions indiennes ne cédèrent jamais aux conquérants et s'assimilèrent souvent celles des étrangers.

Mœurs.

Entre autres coutumes particulières, nous citerons celle d'exercer publiquement les jeunes filles à la lutte, comme à Sparte, et de récompenser les plus robustes par le choix d'un mari. Le mari constituait la dot, comme chez les Hébreux. Le Ramayan donne aussi une idée de leurs mets à l'endroit où le raja Visictha offre un festin à l'armée de Visva-Mithras : « On « sert à chacun ce qu'il demande, canne à sucre, miel, lodigia « (gâteau de riz), mirégia (boisson composée d'eau et de mé-« lasse), vin, liqueurs, et autres aliments liquides ou solides; « du riz assaisonné, des bonbons, des biscuits, du lait caillé, « du petit-lait dans de grands vases. Et tout était préparé selon « les goûts divers, et offert dans des milliers de vases pleins de « l'extrait de la canne à sucre. »

Il n'y est pas question de viandes. Les Souras buvaient des liqueurs; les Assouras, ou maudits, n'en devaient pas goûter. Il paraît qu'ils faisaient du vin de palmier, et que celui de raisin était importé. Un lambeau de coton, quatre bambous couverts de feuilles de palmier, de l'eau et du riz, suffisent au vêtement, à la nourriture et au logement de l'Indien, qui, dans les classes inférieures, vit pauvre et content. Les nobles entourent de toutes les voluptés leur repos, dans lequel consiste leur plus chère jouissance. D'élégants palanquins, des barques commodes servent à leurs voyages; des tapis, l'or, les pierreries embellissent les palais ouverts à l'hospitalité; enfin les genanas des femmes sont égayés par la musique, les cascades et les jets d'eau, les fleurs et les parfums, au milieu desquels

<sup>(1)</sup> Les missionnaires de Serampour rendent un compte détaillé d'un dialogue répandu à cet effet en hengalien, dans les Essays relative to the habits, character and moral improvement of the Hindoos. Londres, 1823. Une chose remarquable dans l'histoire des préjugés, c'est que le premier livre sorti d'une imprimerie fondée par les naturels à l'imitation des Européens, est une réfutation de ce dialogue, à l'appui de cette atroce folie.

elles passent, assises, toutes leurs journées, jouant des instruments ou s'amusant au jeu d'échecs (1).

Les Indiens sont élevés dès leur bas âge dans des idées de bienveillance universelle, de paisible industrie, de goût pour les arts d'imitation. Les croyances n'ont, chez aucun peuple, une influence aussi puissante. Leurs monuments merveilleux, leur langage, leurs mœurs, les minuties les plus puériles, tout leur est inspiré par la religion; l'Indien en est si occupé qu'il n'a pas d'autre pensée, pas même celle d'améliorer sa propre condition. Au milieu de solennités continuelles, de cérémonies qui s'étendent aux moindres travaux, de divinités qu'il rencontre à chaque pas, de fables, de lieux consacrés et d'œuvres pieuses, son imagination est tellement tendue, que rien ne parvient à l'émouvoir; aussi, lorsqu'un maître européen l'accable de fatigue, il le regarde sans rancune et se soumet avec une douce et inaltérable patience. La tempérance, la propreté, la chasteté sont tellement naturalisées chez lui par les institutions, qu'il n'a que du dédain pour ces hommes de l'Occident qu'il voit toucher à quelque objet que ce soit, manger de tout, égorger jusqu'aux innocents animaux qui lèchent leurs mains homicides, et consumer la moitié du jour à se préparer leurs repas. Mais si la vie peut s'écouler tranquille au milieu des insurmontables barrières qui séparent les castes, elle est toutefois d'une mortelle uniformité: si un perfectionnement mécanique peut résulter de la perpétuation des arts ou métiers dans les mêmes familles, c'est en vain qu'on en attendrait des inventions importantes ou des applications signalées; elle repousse au contraire la consolante idée du progrès national amené par le temps à travers les obstacles. L'obscurité dont leurs doctrines sont enveloppées laisse à peine percer au dehors quelques faibles rayons, plus faits pour troubler les imaginations que pour assurer la marche des esprits. Elle plonge les classes supérieures dans un songe tantôt enchanteur, tantôt pénible; abandonne les inférieures aux plus cruelles souffrances ou à d'ignobles voluptés, et jette les unes et les autres dans la mollesse la plus efféminée.

<sup>(1)</sup> On paraît d'accord pour donner aux Indiens l'invention des échecs, dans le but de figurer les mouvements d'une armée composée de chars, d'éléphants, de cavaliers et de piétons. De là le nom de schaturanga, dont les Persans ont fait schatreng.

Voilà ce qui fait que l'immobilité règne dans leurs arts comme dans leurs mœurs, et que nous les retrouvons tels qu'ils se montrèrent aux compagnons d'Alexandre le Grand, la politique des Anglais consistant à ne pas les offenser dans leurs usages qui datent de trente siècles. Il y a peu de temps qu'un Brahmane de Calcutta sentant les approches de la mort, se fit exposer sur les rives du Gange; et là, en contemplation, sans donner aucun signe de vie, il attendait que la marée haute vînt l'entraîner dans les flots sacrés. Un Anglais passant par hasard le voit, et, le croyant victime de quelque accident, il le met dans une barque, le ranime avec des liqueurs spiritueuses et le reconduit à Calcutta. Mais la mort civile y attend celui qui a fui la mort naturelle : les Brahmanes le déclarent infâme et excommunié pour avoir bu avec des étrangers. L'Anglais a beau prendre sur lui le crime tout entier et affirmer qu'il avait perdu connaissance, le coupable est réprouvé par la loi. Il y a plus, les tribunaux anglais condamnent son sauveur à nourrir celui qui reste abandonné de tous, que l'on fuit et que l'on méprise à l'envi. Le Brahmane ne résiste pas à tant d'opprobre, il se décide bientôt à mourir; et l'Anglais, déjà fatigué d'un tel fardeau, ne cherche plus à l'en empêcher.

Une nation, au reste, pour laquelle la chronologie, la médecine, l'astronomie, la religion, sont autant de mystères impénétrables, s'habitue à croire à une invincible fatalité et à plier sous ses lois : elle accepte toujours le joug, soit du Mongol qui descend des montagnes, soit de l'Européen qu'y transportent les flots de l'Océan; bientôt peut-être subira-t-elle celui de la Russie, qui, du pôle opposé, viendra jusque-là pour atteindre l'Angleterre.

## CHAPITRE XII.

## RELIGION

La solidité d'une organisation sociale qui, dès le commencement, sut créer tant de prodiges d'art, et qui a pu résister au choc de trente siècles et d'invasions redoublées, est due à l'insigne accord des doctrines religieuses. Plus voisins que les autres peuples des traditions des patriarches, les Indiens conserVérités primitiyes.

vèrent beaucoup des vérités primitives, la connaissance d'un Dieu, d'une chute et d'une réhabilitation successive. Dans le Bagavat-Gita, Ariouna prie en ces termes le Seigneur: « Être « éternel, tout-puissant, tu es le créateur de toute chose, le « Dieu des dieux, le conservateur du monde. Ta nature est in-« corruptible et distincte de toutes choses caduques. Tu fus « avant tous les dieux ; tu es l'âme vivifiante (1), le sublime sou-« tien de l'univers; tu connais toutes choses, et tu mérites d'ê-« tre connu de tous. Source suprême, par toi le monde est « sorti du néant. Que chacun s'incline devant toi, s'incline « derrière toi; que tu sois partout vénéré, toi qui es partout! « Infinie est ta gloire et ta puissance : tu es le père des êtres « vivants, le sage précepteur du monde, digne de nos adora-« tions. Qui est égal à toi? Je te salue, je me prosterne à tes « pieds, j'implore ta miséricorde, ô Dieu digne de nos adora-« tions, parce que tu nous traites comme le père traite son fils, « l'ami son ami, l'amant l'objet de son amour. » La génération du Verbe éternel est célébrée dans les Védas. La PABOLE DIVINE s'écrie dans un hymne (2): « C'est moi qui me mêle « aux volontés des dieux; moi qui soutiens le soleil et l'Océan; « moi la reine des sciences et la première des divinités. Je « sortis de la tête de mon père (3), qui est l'âme universelle; « au commencement des choses, je passai comme la brise sur « les eaux (4). »

La persuasion de l'immortalité de l'âme, qui, chez les autres peuples, fut plutôt une vérité sentie, comme l'existence des corps et l'actualité du temps, eut chez les Indiens une puissance tellement immédiate, qu'elle pénétra dans tous les sentiments, se mêla à tous les jugements, usurpa presque entièrement la place de la vie présente.

La tradition du péché originel se retrouve chez eux dans cette vague réminiscence d'une grande chute, d'une faute à laquelle toute la nature a concouru : aussi l'Indien voit-il dans tout ce qui l'environne autant d'êtres comme lui sensitifs, comme lui dégradés, et souffrants entre le souvenir d'un bien perdu et l'attente douloureuse d'une réparation : pensée sévère qui ac-

(1) Le Pur antique,

(2) Rapporté par Colebroocke dans les Asiatic Researchs, t. VIII.

<sup>(3)</sup> Dans la mythologie grecque, Minerve, la Sagesse, sort aussi du cerveau de Jupiter.

<sup>(4)</sup> Et spiritus Dei ferebatur super aquas. Genèse.

cablerait l'âme de tristesse, si elle n'était adoucie par la bonté et par l'harmonie universelles.

L'idée sublime d'une vie nouvelle qui commence pour l'homme aussitôt qu'il s'unit à la Divinité se montre dans la dénomination de deux fois nés, que les Indiens donnent aux Brahmanes. Ainsi, au dogme d'une chute originelle se joint celui d'une réhabilitation, et les castes diverses sont les degrés de l'échelle qui permettra d'y atteindre. Voilà comment l'erreur, ici comme partout, éclôt sur le tronc même de la vérité: c'est pour cela que la caste supérieure se croit maîtresse des castes inférieures, et se fait un privilége exclusif de l'union avec Dieu, que le christianisme rend commune à tous, du plus grand au plus petit des mortels. La même idée produit chez nous le sentiment de l'égalité; chez eux, l'orgueil des uns et l'humiliation des autres. La lumière de la révélation divine est donc obscurcie à cet égard, comme pour le reste, par la volupté et par l'orgueil, sources ordinaires de l'erreur. La volupté nous porte à jouir de tout ce qui nous environne et à nous en faire des idoles; c'est le panthéisme matériel. L'orgueil étend sur tout l'univers notre propre nature et en crée le panthéisme idéal. Ces trois principes, en se combinant, ont produit la mythologie des Indiens comme celle des autres nations.

Dans cette première déviation de la théologie naturelle se présente parfois l'usage le plus heureux du symbole, échelle mystérieuse par laquelle l'âme s'élève jusqu'à l'infini; mais l'imagination, très-puissante chez les Indiens, les égare en même temps dans des conceptions extravagantes : de profondes idées, une science pleine des perfections de Dieu et de ses rapports avec l'homme, se mêlent aux étranges délires d'une poésie fantastique et d'une métaphysique incompréhensible.

Le peuple, comme d'habitude, ne connaissait que la partie poétique; et un polythéisme grossier l'envahit en multipliant les divinités à l'infini, jusqu'à Olha-Bibi, déesse du cholera-morbus, inventée de nos jours. Comme les Indiens tiennent à grand mérite de prononcer et d'entendre répéter le nom des dieux, ils les imposent à leurs enfants, en ayant soin de les varier toujours dans la même famille, pour multiplier le nombre de leurs patrons; ils élèvent même avec grand soin des perroquets qui, toute la journée, font retentir le nom de Rama.

Les traditions saintes sont confiées aux prêtres, qui, méditatifs et austères, se macèrent le corps par de sévères abstinenErreurs.

ces, et considèrent dans d'éternelles contemplations les mystères de l'homme et de la nature. Au mois de mai, lors de la fête de Sraddha en l'honneur des morts, ils se réunissent dans un banquet solennel, et discutent entre eux sur la doctrine secrète, se communiquant leurs doutes, les explications entrevues, les hypothèses heureuses; ce qui accroît de plus en plus le trésor de la philosophie sacerdotale. Rien de plus aisé que de les traiter d'imposteurs : mais nous voudrions habituer le lecteur à se transporter à l'origine des institutions, pour en voir l'opportunité et les résultats. Les Brahmanes, au milieu d'une nation fière de toute l'indépendance native, jetèrent des dogmes de morale se rapprochant beaucoup de la vérité. Répandus dans toutes les communes, ils enseignent aux enfants à lire, à écrire, à calculer au moyen de certaines formules d'une promptitude singulière; étrangers à l'intolérance et à la persécution, ils n'excluent personne pour cause de différence de pays ou de religion.

Brahmanisme.

Les anciennes religions nous fournissent une nouvelle preuve à l'appui du système que nous avons exposé au sujet des castes; c'est-à-dire le choc de nations différentes qui, réunies plus tard par la paix, mettent en commun leurs divinités. La première religion des Indiens (1) dut être le culte d'un seul Dieu,

(1) Dans l'Ezour Védam, ou ancien commentaire du Védam, contenant l'exposition des opinions religieuses et philosophiques des Indiens (Yverdun, 1778, 2 vol.), l'unité de Dieu est ouvertement démontrée, en même temps que les superstitions y sont réfutées. Voltaire, heureux de trouver une morale si pure, indépendante de la révélation, assura que ce commentaire avait été écrit avant l'expédition d'Alexandre (Défense de mon Oncle, ch. xii, et Philosophie de l'histoire); mais Sainte-Croix, dans ses Observations préliminaires à l'édition que nous citons, prouva qu'il ne peut pas être si ancien. D'autres critiques parvinrent à découvrir qu'il fut l'œuvre du jésuite Robert de' Nobili de Montepulciano, né en 1577 et mort en 1656. Missionnaire dans l'Indoustan, il le composa pour appeler les Indiens à la foi chrétienne. (V. The british catholic colonial quarterly intelligencer, n° 2, p. 161.)

Ram-Mohun-Roy, savant Brahmane, qui vécut et mourut en Europe en 1832, écrivit un traité pour ramener les Indiens au culte du vrai Dieu, et pour démontrer que l'unité de Dieu se trouve proclamée dans les Védas, et que seulement plus tard on y infroduisit des absurdités.

Les Védas, avec leur monothéisme ou plutôt panthéisme, charmèrent aussi les mahométans de la Perse. Schah Dgian, frère du graud mogol Aurung-Zeb, surnommé Dâraï Tsukuh, c'est-à-dire égal en majesté à Darius, vers la fin de 1500, traduisit en persan un morceau des Védas à l'aide de deux Poundites. Cette traduction est intitulée: Oupanichada. Mais les deux Poundites l'induisirent souvent en erreur. Envoyée en Europe par Legentil en 1775, elle sul

appelé du nom de Brahm, être éternel, nécessaire. « Brahm, « disent les Védas, est celui qui est; il se révèle dans la joie et « dans la félicité. Le monde est son nom et son image. Seul il « existe réellement; il comprend tout en soi, et il est cause de « tous les phénomènes. Il ne connaît pas les limites de temps « ou d'espace; il ne périt pas; il est l'âme du monde et de tout « être en particulier. — Cet univers est Brahm, vient de Brahm, « subsiste en Brahm, retournera en Brahm... Brahm est la « forme de la science et la forme des mondes infinis. Tous les « mondes ne font qu'un en lui, puisqu'ils existent par sa vo- « lonté; volonté innée en toutes choses, qui se revèle dans la « création, dans la destruction, dans le mouvement, et dans les « formes du temps et de l'espace (1). »

traduite en latin par Anquelil du Perron sous ce titre: Oupnek'hat seu secretum tegendum, continens antiquam et arcanam doctrinam e quatuor sacris Indorum libris Rak-Beid, Djedjr-Beid, Sam-Beid, Adherban-Beid excerptum ad verbum e persico idiomate, sanskreticis vocabulis intermixto, in latinum conversum, dissertationibus difficilia explanantibus illustratum. (Strasbourg.)

(1) La vie, l'intelligence, pour l'Indien des premiers temps, dit M. Langlois dans son introduction au Rig-Véda, c'est Dieu; un Dieu qui n'a pas de nom, que l'on ne désigne que par ses attributs. Ainsi il est cavi, intelligent; il est assoura, auteur du mouvement; il est surtout védhas, c'est-à-dire qu'il existe au sein de cette substance inerte dont l'origine n'est point définie, qui n'est peut-être qu'une apparence, mais à laquelle il communique son énergie. Dieu est dans tout; mais tout n'est pas Dieu. Le panthéisme est peut-être dans le culte, mais non dans le dogme. En effet, l'homme qui a la conscience de sa faiblesse cherche un appui autour de lui; et, dans les diverses parties de cette nature qui touche ses sens, il reconnaît l'action de l'Étre invisible dont le secours lui est nécessaire. Il l'invoque dans la lumière qui l'éclaire, dans le feu qui l'échausse, dans l'air qui le rafraschit, dans le ciel et la terre, dans le jour et la nuit. Partout où il voit un rayon de cette clarté, de cette force, de cette abondance, de cette charité dont il a besoin; il adore Dieu. Il n'adore pas l'élément qui semble le recéler dans son sein, mais cet élément devient pour lui une chose sacrée : il reçoit le nom de Déva, qui se traduit par le mot Dieu, mais qui n'a point cependant l'acception métaphysique de cette expression. Le mot Déva s'applique à tout être qui porte l'empreinte d'une efficacité suprême, qui présente à l'homme le doux espoir du bien qu'il attend, qui enfin resplendit de l'auréole divine. C'est alors que, l'imagination du poëte s'enslammant avec la promesse d'une reconnaissance à laquelle il ne veut pas mettre de bornes, il divise, il fractionne la nature. De tous les accidents du temps, de tous les points de l'espace, de toutes les parties des éléments, il fait des êtres divins; il en fait du sacrifice lui-même, du prêtre qui l'offre, de la prière, de la libation, des rites qui le composent. Tout s'anime de la vie qui est en Dieu, tout reçoit une personnalité qui est l'ouvrage de l'homme. Le poëte, à son gré, choisit les traits et les couleurs qui peuvent convenir à chacun de ces Mais le culte simple et sans effusion de sang du Diru un fit place à une incarnation, au moyen de laquelle Brahma vint révéler la volonté de Dieu dans les quatre Védas, livres saints correspondants aux quatre castes (1).

Cette religion demeura intacte durant mille ans peut-étre, jusqu'à l'apparition de Siva, seconde incarnation, ou, selon notre

êtres; il leur donne un corps, un caractère, une fonction, une famille. Le vulgaire, en les voyant, peut les prendre pour de véritables dieux; mais le sage qui les a créés, tout en les chantant, leur rappelle quelquesois leur origine, et, distinguant clairement la matière de la substance incorporelle, il leur dit qu'ils ne sont quelque chose que par l'essence divine qui est en eux. Aussi les dieux du Rig-Véda meurent, naissent avec les phénomènes qu'ils représentent; bien plus, ils meurent, ils naissent suivant le caprice de leur créateur, formes changeantes, périssables de la matière, ou formes plus légères, plus inconstantes encore, issues d'un cerveau de poëte. Il n'y a d'immortel, il n'y a d'immuable que l'Étre suprême et réel. L'adoration passe à travers cette foule déifiée de vains santômes pour monter jusqu'à lui. En examinant les procédés qu'ont suiviles sages indiens'dans ces questions philosophiques, on arrive à les comparer avec ceux qu'ont pu adopter les pères de la civilisation chez les Grecs et chez les Romains. - En vain on chercherait dans le Rig-Véda, au milieu de la multiplicité des rapports établis entre tous les dieux, la notion de la trinité. Le poëte, dans les jeux de son imagination, pouvait blen associer trois noms, comme ceux de Mitra, de Varouna et d'Aryaman : mais les divinités dont s'est composée la triade indienne n'existaient pas. Brahma n'était encore que le seu; Siva, incomnu sous ce nom et appelé alors Roudra, était l'air; Vichnou, c'était le soleil. Pour exprimer l'action, réelle ou supposée, des éléments l'un sur l'autre, le chantre ingénieux peut se servir des mots père et fils, mais sans qu'on en doive tirer aucune conséquence en faveur du dogme que l'on voudrait retrouver dans l'Inde antique. Voy. le Rig-Véda, traduit par M. Lan-GLOIS, Introd., p iv à viii. (Note de la 2e édition française.)

(1) La plus grande partie des indianistes ne reconnaissent que trois Védas: le Rig-Véda, le Yadjour-Véda et le Sama-Véda. L'Atharvana, qu'on a mis aussi au nombre des Védas, n'est qu'un supplément composé à une époque plus récente. De toutes les parties de la littérature sanscrite, aucune n'a été étudiée avec plus d'ardeur et de zèle, pendant ces dernières années, que la littérature védique. Le texte du Rig-Véda est publié à Londres par le docteur Max Müller et accompagné de la glose du savant Atcharid, nommé Sayana, commentateur du xive siècle : une traduction du célèbre indianiste Wilson met ce grand ouvrage à la portée du public anglais. Pendant ce temps, M. Langlois a publié à Paris une traduction française complète de toute la partie lyrique du Rig-Véda (Rig-Véda ou Livre des hymnes, traduit du sanscrit par M. Langlois, 4 vol. Paris, Firmin Didot, 1851). Le Dr Weber, à Berlîn, public le texte du Yadjour-Véda (The White Yadjurveda, edited by albrecht Weber. Part. I, Berlin, 1851). Une partie du Sama-Véda a été publiée par le rév. M. Stevenson, et récemment encore par le professeur Benfey de Gættingue; puis ensin, le D' Roer travaille à une autre édition de ces dissérents textes pour la Société asiatique de Calcutta. (Note de la 2° édition française.)

manière de voir, seconde invasion de peuples et de croyances. Les nouveaux venus adorant la vie et la mort sous le symbole du Lingam, organe prolifique, substituèrent aux simples fêtes du brahmanisme les orgies délirantes et les sacrifices sanglants par lesquels ils célébrèrent l'amour et la génération, la colère et la mort.

Le terrible culte de Siva fut modéré par une troisième doctrine, celle de Vichnou, qui purifia le culte du Lingam, faute de pouvoir le bannir, et de l'accord de ces trois croyances provint la religion trimourti (1) de Brahma, de Vichnou et de Siva; trinité dont les pouvoirs se combinent et s'alternent: trois couleurs d'un même rayon, trois rameaux d'un seul tronc, trois formes du même principe.

Met elle (afin d'exposer ici la théogonie brahmanique), l'amour et la puissance (2) sont unis par un troisième être, Svadha ou Vichnou, Verbe coéternel renfermant en soi le ventre
d'or qui contient l'œuf de l'univers. La trinité est mâle ou femelle, chacune de ses personnes étant hermaphrodite ou ayant
une épouse séparée du principe mâle, laquelle préside avec lui,
soit à l'une des trois régions, ciel, terre et enfer; soit à l'un des
trois degrés de l'Être, création, conservation, destruction.
Brahma, vieillard aux cheveux blancs, produit le monde; Vichnou, brillant de jeunesse, le conserve; Siva, dieu tendre et
compatissant de l'amour, est en même temps la source de tous
les plaisirs et le génie destructeur, dieu de la vengeance et des
supplices, juge rémunérateur.

On invoque la trimourti par le mot oum, trois lettres et une seule syllabe. Ce fut la première parole proférée par le Créateur; elle renfermait en elle toutes les qualités, et Brahma, en méditant sur elle, y trouva l'eau et le feu primitif, et la trimourti, et les Védas, et les mondes, et l'harmonie universelle.

<sup>(1)</sup> Trimourti, trisorme. Elle est bien dissérente de la Trinité chrétienne, puisqu'elle comprend Siva, dieu de la déstruction et de la mort, c'est-à-dire une contradiction.

<sup>(2)</sup> Dans le Mantra des Rig-Védas nous lisons : « Alors n'existait ni l'être ni « le non-être , ni monde , ni ciel , ni rien au dessus , ni eaux , mais quelque « c'ose d'obscur et de terrible : la mort n'était pas encore, ni l'immortalité, ni « la distinction du jour et de la nuit. Mais il respira sans souffier, soul avec « elle qui habitait avec lui. Il n'y avait que ténèbres ; tout était confus. Mais « cette masse couverte d'une coquille fut créée par le pouvoir de la contem- « plation. Le désir se forma d'abord dans son esprit, et devint le germe primitif « de la génération. »

Elle est inscrite sur tous les monuments brahmaniques, et le pieux Indien la murmure sans cesse, comme l'Égyptien disait on. Tous deux ils équivalent à l'amen, dont la racine leur est commune, et qui expriment de même la résignation.

gonie.

« Écoutez, dit Manou au commencement de son code : Le « monde n'existait qu'au fond de la pensée divine, d'une ma« nière imperceptible et ineffable, comme enveloppé dans les « ombres et plongé dans le sommeil : alors la puissance qui « existe par elle-même créa les choses visibles avec cinq élé« ments, réalisa sa propre idée, et dissipa les ténèbres. Celui « que l'esprit seul peut apercevoir, qui n'a pas de parties, âme « de tout ce qui vit, éblouissant de clarté, créa les eaux et y « déposa un germe lumineux qui devint l'œuf d'or (1). » Nara, l'esprit de Dieu, produisit les eaux, ou la mer de lait appelée elle-même Nara, sur laquelle advint le premier Ayana, ou mouvement du Créateur, nommé par ce motif Narayana, c'est-àdire agitation sur les eaux.

La puissance créatrice resta inactive dans l'œuf durant une année, au terme de laquelle elle le brisa par sa volonté: les deux moitiés formèrent, l'une le ciel, l'autre la terre, et au milieu se plaça l'atmosphère avec le réservoir des eaux. Ailleurs cet œuf générateur du monde visible flotte sur la mer de lait, ou sur les eaux primitives, jusqu'à ce que la voix divine, Vacht, le fasse éclater; alors Brahma, sous la forme d'un enfant, se balance sur les flots, couché dans une fleur de lotos, tenant son pouce dans sa bouche; puis, devenu soudain géant, il s'écrie: « Que « conservera ce que j'ai créé?—Et aussitôt un esprit de couleux « bleue sort de sa bouche, en disant: Moi. Et Brahma impose « à son verbe le nom de Vichnou ou providence. »

Cet œuf, périodiquement brisé et détruit, est sans cesse reproduit par l'inépuisable fécondité de Dieu. « A la fin du der-« nier calpa, au milieu des ruines de l'univers, Vichnou repose « sur les eaux de l'inondation : un lis aquatique sort de son one « bilic, et de la corolle de cette fleur éclôt Brahma, dieu con-« servateur et ordonnateur. » C'est par ce beau symbole que le Pourana Kourma exprime clairement cette époque de la nature où le règne végétal renaît après les désastres du déluge.

Pour ordonner le monde, Brahma prononça, dès le commen-

<sup>(1)</sup> L'œuf que le Cnef égyptien tenait dans sa houche, et dont l'imagination gracieuse des Grecs sit éclore l'Amour aux ailes dorées.

cement, quatre paroles qui sont les quatre Védas, livres d'une haute antiquité, puisque la sagesse inspirée des patriarches y apparaît presque pure d'idolâtrie (1). Historiquement, on les fait remonter à 1,300 ans avant l'ère vulgaire : ils sont composés de cent mille slokes ou strophes, et l'on dit qu'ils furent réduits à une forme régulière par Vyasa (2). On les nomme Rig-Véda, Yadjour-Véda, Sama-Véda, Atharvana, de la nature des prières qu'ils contiennent : le Rig est écrit en vers de plusieurs mètres; le Yadjour, partie en vers et partie en prose rhythmique; le Sama fut arrangé pour le chant; l'Atharvana contient des prières probablement plus récentes : chacun d'eux se divise en liturgie, sanhita, et en doctrine, brahmana: ils sont différents de système, d'époque et de langage; celui-ci même n'est pas toujours intelligible: mais les Brahmanes disent qu'il importe peu de comprendre le sens des prières, pourvu que l'on sache quel saint les a composées, dans quelle occasion, à quelle divinité elles sont adressées, la mesure des syllabes, les diverses manières de les réciter, mot à mot, ou avec certaines transpositions d'une vertu magique.

Veut-on voir avec quel soin jaloux les Brahmanes cèlent leurs Védas aux profanes? Le puissant empereur des Mongols, Akbar, né mahométan, voulut, dans l'âge mûr, connaître les différentes religions des pays qui lui obéissaient; tous s'empressèrent de le mettre à même de s'instruire au sujet de la leur: les seuls Brahmanes s'obstinèrent à ne pas révéler les mystères de leur croyance; prières, menaces, promesses, tout fut vain. Akbar eut recours à la ruse. Il envoya à Bénarès, leur ville sainte, un jeune Indien nommé Fietzi, en le faisant passer pour le fils d'un Brahmane; en effet, il est adopté par un prêtre qui l'instruit dans la langue et dans les choses sacrées; mais quand Akbar se croit au moment de ravir le secret qu'il désire, Fietzi, épris de

<sup>(1)</sup> On n'y trouve aucune mention ni de Krisna ni de Siva, ni en général de la mythologie des Pouranas.

<sup>(2)</sup> Vyasa voulant dire compilateur, ce doit être un nom collectif. — Pendant l'âge qui précéda la grande guerre chantée dans le Mahâhhrarâta, on tompte vingt-huit personnages portant le titre de Vyasa et qui ont eu mission farranger les Védas. Le dernier, nommé Crichna-Dwépayana, s'en remit, pur le recueil du Rig-Véda, au zèle de son disciple Pèla. Il paraîtrait que difrentes divisions de ce livre furent opérées successivement tant par Pèla que rese disciples. Voy. introd. au Rig-Véda, par M. Langlois. (Note de la édition française.)

la fille de son instituteur, se jette aux pieds de ce dernier, et lui confesse la fraude en pleurant. Le prêtre tire son poignard pour tuer le sacrilége; mais, sa bien-aimée intercédant pour lui, le Brahmane cède au repentir du coupable, et lui accorde son pardon et sa fille, à la condition de ne jamais traduire les Védas.

Nonobstant un soin si jaloux, les Européens parvinrent à en dérober quelque chose, de manière à pouvoir se faire une idée de ces livres, mélange de sublime et d'absurdités. La création y est considérée comme un grand sacrifice, où Dieu, ministre et victime, s'immole lui-même en se divisant. C'est sous cet aspect qu'il est célébré dans quelques hymnes du Rig et de l'Yadiourvéda. « Adore les pères qui, en faisant la chaîne et la « trame, tissèrent et formèrent cette offrande, tenue de tous cô-« tés avec des fils et tendue par la force de cent un dieux. Le « premier mâle développe et couvre ce tissu, il le déploie sur le « monde et sur les cieux ; ces rayons (ceux du Créateur) se con-« centrèrent sur l'autel et préparèrent les fils sacrés de la « chaîne. Combien fut grande cette divine offrande que présen-« tèrent tous les dieux! Quelle en fut la figure, le motif, la li-« mite, la mesure, le sacrifice et la prière? D'abord fut produite « la Gayatri unie au feu; puis le Soleil avec Ouohni; ensuite « la lune splendide avec Anouchtoubh et avec les prières (1). « Et avec ce sacrifice universel furent créés les sages et les « hommes. Cet antique sacrifice accompli, les sages, les hom-« mes et nos ancêtres furent formés par nous. En contemplant « avec piété cette offrande des saints du premier âge, je la ré-« vère. Les sept sages inspirés suivent, avec des prières et des « actions de grâces, le sentier tracé par les saints primitifs, et « pratiquent avec prudence (les rits des sacrifices), comme des « cochers habiles tirent parti des rênes. »

La Gayatri, qui vient d'être nommée, est une formule mystique ou profession de foi que les Brahmanes appellent la mère, la bouche, la quintessence des Védas. La voici : « Nous t'offrons « cette nouvelle louange, source de lumière et de joie, divin « Soleil (Pouschan)! Accueille avec bienveillance la prière que « je t'adresse. Approche-toi de cette âme qui a soif de toi, qui « te cherche comme un homme épris cherche la femme qu'il « aime. Puisse le Soleil divin, qui contemple et pénètre tous les « mondes, nous prendre sous sa protection. Oh! méditons cette

<sup>(1)</sup> Ouchni, Anouchtoubh sont des formules sacrées.

« adorable lumière du divin régulateur (Savitri)! Qu'il guide « notre entendement. Affamés du pain de la vie, implorons les « dons de ce Soleil resplendissant qui doit être adoré avec une « fervente piété. Hommes vénérables, guidés par l'intelligence, « saluez ce divin Soleil, avec des offrandes et des louanges (1). »

Une autre prière plus symbolique est adressée au chien gardien du zodiaque, où demeure Varouna, identifiée avec la lune:

« Gardien de cette habitation, sois-nous propice; fais qu'elle

« nous soit salutaire: accorde-nous ce que nous implorons de

« toi. Fais prospérer nos animaux, bipèdes et quadrupèdes.

« Gardien de cette habitation, multiplie et nous et nos biens.

« O Lune, emploie ton influence à nous préserver de la déca
« dence, nous, nos génisses et nos chevaux; protége-nous

« comme un père ses enfants. Gardien de cette demeure, fais

« que nous nous trouvions réunis dans le séjour de la félicité,

« là où tu accordes à la créature d'éternelles délices et les

« charmes de la mélodie. Prends sous ta protection nos richesses,

« à cette heure et dans l'avenir, et délivre-nous du mal. »

Si l'on veut juger jusqu'à quel point la théologie panthéiste des Indiens peut atteindre à des abstractions élevées, on n'a qu'à lire dans les Védas le discours prononcé par Vatsc (la parole), épouse de Brahma, et procédant de lui: « J'erre avec les a Roudras, avec les Vasous, avec les Aditias et avec les Visvaa devas. Je soutiens Mithras et Varouna (le soleil et l'océan), « Indra (le firmament), et le feu et les deux Aswini; je sou-« tiens Soma (la lune), et Twactri et Pouschan; j'accorde la « richesse au dévot pur qui accomplit les sacrifices, présente « les offrandes, satisfait aux dieux. Moi, reine, je dispense tous « les biens, je possède la science, et tiens le premier rang parmi « celles qui méritent une adoration et qui sont octroyées par « les dieux; universelle, toute-puissante, je pénètre dans tous a les êtres. Quiconque vit et se nourrit en moi, quiconque voit, « respire, entend par moi, et ne me connaît pas, malheur à lui! « Recevez la foi que je proclame; car, je le déclare ici, moi, « adorée par les dieux et par les hommes : celui que j'ai choisi, « je le rends fort et brahma, saint et savant. J'ai porté le père « sur la tête de l'esprit suprême (2), et mon origine est au mi-

<sup>(1)</sup> COLEBROOKE, Asiat. Res., VIII. — W. Jones, Extracts from the Vedas. Works, vol. XIII.

<sup>(2)</sup> J'ai engendré le firmament

« lieu de l'Océan: c'est pourquoi je pénètre toutes les existences, « et avec ma forme j'atteins au ciel. Créatrice primitive de tout « être, je me promène comme un souffle léger, j'habite au-

« dessus des cieux, au delà de la terre, et je suis l'infini. »

Àjoutons-y un hymne du Samavéda, que les parents du défunt doivent, après l'avoir mis en terre, réciter sans pleurs ni gémissements:

« Insensé qui voudrait prolonger la vie de l'homme! Elle est « fragile comme la branche du palmier, fugitive comme l'écume « de la mer.

« Composé des cinq éléments de la nature, le corps humain « se résout en eux, et va rendre compte des actions accomplies « dans son état précédent. Il ne faut pas le regretter.

« La terre périt, l'océan et les dieux périssent aussi : com-« ment l'homme, bulle d'air, échapperait-il à la destruction!

« Par cela qu'il est d'un ordre inférieur, il doit périr; par « cela qu'il est élevé, il doit s'abaisser. Les liens du corps ne « sauraient échapper à la dissolution; la vie ne saurait échapper « à la mort.

« Les larmes dans les yeux des parents déplaisent aux morts. « Ne pleurez pas; accomplissez les devoirs dus aux morts. »

Pouranas.

Les Védas forment le premier des Sastras, c'est-à-dire des six grands corps d'ouvrages composant l'encyclopédie officielle des Indiens. Le second Sastra contient quatre livres correspondant aux quatre Védas, où se trouvent les théories de la médecine, de la musique, de la guerre, et la pratique des soixantequatre arts mécaniques. Dans le troisième Sastra sont compris six livres, c'est-à-dire une grammaire et un dictionnaire sans-krits, une théorie de la prononciation, une astronomie, un rituel et une prosodie. Le quatrième se compose de dix-huit Pouranas, commentaires plus ou moins libres des Védas, où les absurdités les plus bizarres sont confondues avec des beautés sublimes et de terribles superstitions (1). Aussi le Brahmane or

<sup>(1)</sup> On trouve dans les *Pouranas*, a dit M. Mohl dans un de ses rapports annuels à la Société asiatique (1844), l'histoire des phases diverses qu'ont parcourues les doctrines brahmaniques; et s'il est indispensable, pour bien comprendre celles-ci, de remonter jusqu'à leur source, et de les étudier dans leur forme la plus primitive, il ne l'est pas moins de les suivre jusque dans leur dernière expression, telles que nous les donnent les *Pouranas*; car les dogmes qui dans les Védas apparaissent à peine, n'ont acquis leur véritable valeur historique que par le développement qu'ils ont reçu et par l'influence

thodoxe ne jure-t-il que par les quatre Védas, qui seuls jaillissent de l'arbre de vie placé sur la cime d'or du mont Mérou. A ces quatre fleuves de la parole correspondent, dans le monde visible, les quatre grands fleuves de la terre, l'Indus, le Gange, le Brahmapoutra et le Gomate (1), qui, sur le mont Sacré, s'échappent de la bouche des quatre principaux animaux, le chameau, le cerf, le cheval, le bœuf. Le Mérou, soutenu audessus de leur source par quatre colonnes d'or, d'argent, d'airain, de fer, dresse dans les airs ses quatre flancs, dont chacun est teint d'une des couleurs distinctives des quatre castes, le blanc pour les Brahmanes, le rouge pour les Kchatrias, le jaune pour les Vaïsyas, le noir pour les Soudras.

Le Mérou, la montagne sacrée, que nous trouvons chez tous les peuples orientaux, indiquée comme le centre de leur pays, et dès lors de toute la terre, était figurée sous la forme d'un grand disque, ou d'un carré, entourée d'un océan inconnu, sur les rivages duquel on plaçait des peuples fantastiques, des pygmées, des géants, des palais enchantés, des jardins aux fruits d'or. «Sur la montagne d'or, disent les poésies indiennes, « habite le dieu Siva; là est une plaine avec une table carrée, « ornée de neuf pierres précieuses, et au milieu le lotos qui « porte dans son sein le triangle, origine et source de toutes « choses, duquel éclôt le lingam (2), dieu éternel, qui en fit « son éternelle demeure. »

Les dieux, voulant inventer le breuvage d'immortalité, renversèrent le Mérou dans la mer, qui en fut bouleversée. Alors Vichnou, sous la forme d'une tortue, souleva la montagne sur son dos; mais les démons l'ayant enlacé dans les replis de l'énorme serpent Vasouki, que les uns prirent par la tête, les autres par la queue, ils le firent rouler comme une immense baratte dans la mer de lait, et composèrent ainsi l'ambroisie (amrita). Le ciel est une coupole soutenue par des cariatides gigantesques qui président aux douze signes de l'année. Notre terre est appuyée sur quatre ou huit éléphants qui reposent sur la tortue (3).

qu'ils ont exercée; et c'est en cela que consiste la véritable importance de l'étude des *Pouranas*, (Note de la 2° édition française.)

<sup>(1)</sup> Et fluvius egrediebatur de loco voluptatis, ad irrigandum paradisum, qui inde dividitur in quatuor capita, etc. Genèse.

<sup>(2)</sup> Les organes de la génération des deux sexes.

<sup>(3)</sup> La tortue, dont les Egyptiens sirent la lyre ordinatrice d'Hermès, symbole

Le cinquième Sastra comprend le *Dharma*, ou loi civile, et le sixième le *Dhersana*, c'est-à-dire les six grands systèmes philosophiques. A l'aide de tous ces livres, nous tâcherons d'indiquer les points culminants de la mythologie indienne.

Brahma, être mystérieux, retiré au fond du ciel, n'a point de temples; il n'est représenté qu'en or, avec quatre têtes, et il opère extérieurement par le moyen de Vichnou, son Verbe. Il créa les Manous primitifs, personnification de la civilisation; les sept Rischis ou saints; les dix Brahmadicas; les huit Vassous, protecteurs des huit régions du monde; les dix Sactis ou Brahmanes; les sept Mounis, chefs des sept sphères célestes; les douze Aditias, dieux solaires, avec les Dévis, bon génies; les Roudras; les cent trente-deux millions de divinités inférieures qui peuplent toute la nature; les Schoubdaras, ou habiles ouvriers; les Raginis, ou notes musicales personnifiées; les Gandarvas, ou musiciens; les six cents millions d'Apsaras, ou sylphes légers, dont les réunions et les chants réjouissent la cour d'Indras.

Enorgueilli par d'aussi belles créations, Brahma se réputa l'égal de Brahm: il voulut usurper une partie du monde, et s'étant épris de sa sœur Sarassouati, la poursuivit avec acharnement; ce qui fut cause que Brahm, l'ayant saisi, le précipita dans le fond du naraka, ou enfer. « Ne sais-tu pas qu'un de mes « titres est: Vengeur de l'orgueil? C'est le seul crime que je ne « pardonne pas. Une voie te reste néanmoins pour obtenir « merci: t'incarner sur la terre et passer par quatre générations « successives, une à chaque âge. » Pour se réhabiliter, donc, Brahma subit quatre incarnations: dans la première, il apparaît sous forme de kakabousonda, corbeau-poëte; dans la seconde, sous celle du paria Valmiki, vivant mal sur la terre, et

du Verbe, et les Grecs la lyre de Mercure et d'Apollon, au son de laquelle les pierres formaient les murs de la cité. Bahaskara-Atkarya, sage qui vivait en 1114 de l'ère vulgaire, nie que la terre soit soutenue par les éléphants et la tortue, « parce que, dit-il, si ce monde avait un appui matériel, celui-ci de-« vrait en avoir un pour le soutenir, et ainsi de suite. Mais enfin il doit y avoir « quelque chose qui se soutienne par sa propre force; or, comment ne pas attribuer cette force au monde lui-même, l'une des huit formes visibles de « la Divinité? » Il faut surtout faire bien attention à ce qu'il ajoute: « La terre « a un pouvoir attractif qui fait qu'elle attire à soi tout corps pesant qui « existe dans l'air : ce qui explique comment ne tombent pas les corps placés « dans la partie inférieure ou sur les flancs de la terre. »

Voilà Kepler et Newton devancés.

attirant dans sa cabane les voyageurs fatigués qu'il vole et qu'il égorge durant leur sommeil: mais il est converti par deux rischis, si bien qu'il se voue aux exercices de la plus sévère pénitence. On le voit ensuite comme Vyasa et Mouni, poëte et chanteur; enfin il devient Kalidasa, grand poëte dramatique.

Ressemblances avec les Persans.

Tel est le Brahma, objet des admirations de la secte jadis dominante et maintenant déchue dans l'Inde. Les Brahmanes l'invoquent matin et soir, en jetant trois fois de l'eau vers le soleil avec le creux de la main, puis en lui offrant à midi une belle fleur et du beurre frais dans des sacrifices où le feu est allumé. Ce culte du soleil et du feu rappelle le Mithra de la Perse: quelques traditions racontent même que certains Brahmanes de la Bactriane, appelés Magas, auraient apporté ces pratiques dans l'Inde. Ce seraient les Mages: et mithras, en sanscrit, signifie précisément solsil et ami. Beaucoup d'autres mots sont communs à la langue sacrée des Perses et à celle des Indiens; ce qui prouve l'origine commune de ces peuples, ou au moins de la caste civilisatrice. Aujourd'hui même, les Brahmanes répandus dans toute l'Asie invoquent l'agni (1), conservent dans les pagodes le feu sacré pour brûler les victimes, et l'allument en frottant avec force deux morceaux de bois l'un contre l'autre. Dans le Bagavat, Krisna dit à son cher Ariouna: « Dieu réside spécialement dans le feu de l'autel, et « quiconque fait offrande au feu la fait à Dieu. » Quand il sera possible de mieux rapprocher le Zendavesta des Védas, il se manifestera entre eux un air de parenté aussi frappant qu'entre la mythologie indienne et celle de la Grèce (2). Il sera prouvé alors que les Perses et les Indiens puisèrent à la même source mystérieuse leurs idées religieuses, avec cette différence que les premiers adoptèrent pour but principal le bien, les autres la science : les peuples de l'Indoustan s'appliquèrent à la spéculation, tandis que ceux de l'Iran s'appliquèrent à l'œuvre.

Le Verbe de Brahma est Vichnou, surnommé Narayana ou dieu qui marche sur les eaux; il monte l'aigle Garouda à la tête humaine, gouverné par un page (3). Il est représenté avec la barbe et la chevelure noires, ayant quatre bras, dont il tient

Vichnou.

<sup>(1)</sup> Ignis et agnus, symboles conservés aussi dans d'autres religious.

<sup>(2)</sup> Asiat. Researchs, t. I et suiv. — Rhode, Ueber alter, etc., p. 71; Heilige sage, p. 159-168. — Goerres, Mytengeschichte, etc., et le présent ouvrage, livre III.

<sup>(3)</sup> Le Ganymède de Jupiter.

une massue, une coquille, un disque, une fleur de lotos, et sur sa tête la tiare aux trois couronnes, comme seigneur de la mer, du ciel et de la terre.

Il a subi et subira un grand nombre d'incarnations (avatars), le rapprochant toujours de la divinité jusqu'à la dixième qui s'accomplira à la fin des siècles, quand l'essence divine descendra vengeresse et consommatrice, aussitôt que le cheval blanc de la mort et de l'initiation complète, appuyant son quatrième pied sur la terre, donnera le signal de la fin du monde. Mahassour, prince des anges de lumière déchus par leur rébellion, corrompt continuellement par son souffle les quatre paroles de Brahma; c'est pourquoi sept manous ou législateurs viennent sept fois rétablir les Védas perdus, et faire passer par sept degrés successifs d'expiation le monde qui leur est confié: après quoi Vichnou descend chercher les âmes pures, juger l'univers et abattre le vieil arbre dépouillé de son fruit. Le grand dragon, symbole de l'éternité, s'avance comme une comète à longue queue : il dévore la terre et le temps ; il réduit l'océan en vapeur; et, prenant sur son dos le dieu conservateur qui a recueilli dans son giron les purs débris de l'univers, il darde sur la tête de Vichnou mille langues de feu, pour lui en former un pavillon jusqu'à ce qu'il se réveille.

Le premier avatar (dit le Pourana Matsya) arriva vers la fin du premier calpa, quand le sommeil de Brahma causa la destruction de l'univers; parce que, tandis qu'il dormait, le démon Aya-Griva, s'étant approché, lui déroba les Védas qui sortaient de sa bouche. Vichnou, qui s'en aperçut, se changea en un énorme poisson; et, paraissant devant le pieux roi Satyavrata, il lui dit : « Dans sept jours, les trois mondes périront submer-« gés; mais au milieu des ondes dévastatrices surnagera un « vaisseau que je conduirai moi-même et qui s'arrêtera devant « toi : tu y déposeras toutes sortes de plantes et de semences, « et un couple de tous les animaux ; puis tu y entreras aussi. « Quand le vent agitera le vaisseau, appuie-toi à la corne que je « porte au front; car je serai près de toi jusqu'à ce que finisse « la nuit de Brahma (1). » Les choses se passèrent ainsi : les eaux du déluge retirées, les Védás furent retrouvés dans le cadavre du géant Aya-Griva, tué par Vichnou, qui les donna à

<sup>(1)</sup> Dans le Mahabarat on raconte disséremment cette histoire du poisson: Matsyakam nama pouranam parikirtitam akhyanam.

Satyavrata. Celui-ci devint pour les hommes renouvelés le septième Manou ou prophète législateur, sous le nom de Vaïvas-souata. Encore vivant, Vichnou règne du haut des cieux sur le globe qu'il dirige comme un pilote habile. Il s'incarna la seconde fois en tortue; puis la terre étant menacée par le démon des eaux, il se métamorphosa en sanglier, et, vainqueur du géant, il la souleva avec ses défenses et la remit en équilibre sur l'océan. Il triompha d'un autre géant en se tranformant en homme-lion.

Chacun peut retrouver dans ces incarnations successives quelques traits de l'histoire primitive du monde et du développement de la création animée, du poisson à l'amphibie, au quadrupède, et jusqu'à l'homme.

Toujours cependant on remarque un progrès, une victoire du bon principe sur le mauvais, un accroissement de perfection et de puissance. Une autre fois, Vichnou prend la forme du nain Trivic rama ou de Trois Pas: il se présente inconnu au géant Mahabali, qui avait conquis les trois mondes, et lui demande trois pas de terrain. Celui-ci les accorde. Alors le nain déploie ses jambes immenses; d'un pas il mesure la terre, de l'autre le ciel, du troisième les enfers. La sixième fois, Vichnou prend la figure d'un pauvre Brahmane pour châtier la dynastie du Soleil; après l'avoir vaincue, il se retire sur la chaîne des Gatis, dont la mer baignait alors le pied, et il y prouve sa divinité en faisant sortir des eaux la côte du Malabar.

Sa septième incarnation, la plus magnifique de toutes, fut celle de Crichna, soleil mystique, sacrificateur et sacrifié, époux de toutes les âmes pures auxquelles il se communique et qui se communiquent à lui, formant ainsi la participation universelle des bons avec Dieu. Selon le Bhagavata-Pourana, Crichna naquit sous la forme humaine dans les prairies sacrées du Gange, où il guide, comme un berger au son de la musette, un chœur d'innocentes bergères (gopis), qui toutes l'aiment d'un vif amour, et dont chacune croit le posséder exclusivement; il règle leurs cérémonies aux sons de la flûte, comme le soleil règle la danse des sphères célestes. Lorsqu'il était encore enfant, sa nourrice lui reprocha un jour sa gourmandise : il ouvrit la bouche, où elle vit l'univers dans toute sa magnificence (1).

<sup>(1)</sup> Crichna est l'un des personnages du panthéon hindou qui comptent maintenant le plus d'adorateurs. Cette incarnation de Vichnou semble être d'une

Siva.

La troisième personne de la trinité indienne, Siva, grand dien (mahn deo) destructeur et générateur, monte un taureau blanc. Il est représenté couleur d'argent, avec cinq têtes, un œil sur le front, surmonté du croissant et du symbole obscène. On l'appelle encore Nilcantmadiou, c'est-à-dire grand dieu au cou d'azur; et voici pourquoi. Les souras et les assouras, bons et mauvais génies, mélangèrent ensemble, comme nous l'avons dit, la mer de lait et le mont Mérou : en ayant composé l'amrita, breuvage d'immortalité, ils le burent tout entier, et ne laissèrent aux hommes qu'un petit lait acide et vénéneux. Siva, pour préserver le genre humain, avala cette lie trouble : elle lui resta dans la gorge qui en devint livide. Ce bienfait l'a rendu trèscher aux Indiens, qui lui ont consacré leurs principaux temples. Il n'a pas moins de mille noms, et tout son culte symbolise les puissances opposées de la destruction et de la création. Comme générateur bienfaisant, dieu de Nisa, roi des montagnes, il s'appuie sur le taureau Nandi, portant dans sa main la gazelle, le bon serpent et le lotos sacré, un ruisseau d'eau vive s'épanche

origine plus récente que les autres; du moins ne voit-on figurer Crichna dans aucune des traditions les plus anciennes de la mythologie indienne, et l'examen des livres bouddhiques nous amène à conclure qu'il n'était pas encore connu lors de la premère apparition du bouddhisme, cè culte rival du brahmapisme. C'est dans la célèbre épopée du Mahabharata que sont racontés les exploits de Crichna, célébrés aussi dans plusieurs Pouranas. Quelques circonstances de l'histoire de sa naissance rappellent celle de Jupiter, et plus tard il accomplit des travaux analogues à ceux d'Hercule ou de Thésée. Dans sa jeunesse, il écrasa la tête du serpent Caliya, puis il combattit des monstres de tonts nature. Devenu l'heureux époux de Roukmini, il prit parti dans la guerre des Pandous contre les Kourous, et, après avoir rétabli sur le trône de ses pères Youdichthira, l'ainé des Pandous, il quitta la terre et remonta au ciel. Un passage extrait du Sanhita, poëme astrologique composé par Varâha-Mihira, passage relatif aux statues des dieux telles qu'on les fabriquait du temps de cet astronome, ne fait aucune mention de Crichna. Ce silence a porté M. Reinaud à exprimer l'opinion, dans son Mémoire sur l'Inde (p. 123), qu'il fant reculer le culte de Crichna après le 1v° siècle de notre ère. Crichna, dit-il, avec les circonstances qui, dans l'opinion de ses partisans, accompagnèrent sa naissance, avec les aventures de sa jeunesse, les exploits de son âge mûr et le caractère dramatique qui s'attache à ses principales actions, est devenu la divinité la plus populaire de la presqu'île. Le ve et le vie siècle furent un moment de crise pour le bouddhisme et le brahmanisme. Si c'est réellement dans ce moment que le caractère de Crichna s'est fixé, il y a lieu de croire que les brahmanistes se servirent de ce personnage romanesque pour émouvoir l'esprit des masses et renverser le parti de leurs adversaires. (Note de la 2º édition francaise.)

de son front surmonté du croissant, et il s'enivre de douceur sur le mont Caïlasa. Est-il destructeur? Noir et menaçant, il se délecte dans les plaies, dans le sang, au milieu des tombeaux; il venge, il punit, il vomit le feu de sa bouche armée de défenses aiguës; des crânes humains s'étalent en hideux collier sur sa poitrine, et dessinent une couronne sur ses cheveux hérissés de flammes et couverts de cendres; des serpents homicides entourent ses bras et ses flancs; le bœuf cède la place au tigre, et, muni d'armes formidables, le dieu menace la terre de mille maux.

Siva aussi a subi un grand nombre d'incarnations. Dans la Markandeya-isvara et dans la Candopa-avatara, le dieu du lingam apparaît comme chasseur et comme pénitent, figurant les mystères de son culte devant le divin emblème de la génération et de la régénération universelle.

Ce culte, en un mot, est une personnification des forces de la nature, qui, dans une continuelle-alternative, se détruisent et se réparent : mais la vie physique, ou mieux, la vie organique et animale, y dominent. Dans sa simplicité mêlée de rudesse, dans ses dieux abandonnés à leurs passions, dans sa magie, se révèle le culte d'un peuple peu civilisé, qui peut-être conquit l'Inde et souilla la religion de Brahma (1): celle-ci, de monothéiste qu'elle était au commencement, ainsi que nous l'avons dit, tourna à l'idolâtrie quand elle se prit à exprimer les vérités en symboles personnifiés: elle dégénéra de plus en plus avec le culte de Siva, puis elle revint à des idées plus saines, à l'arrivée des adorateurs de Vichnou.

Je sais combien notre système, qui s'accorde avec celui de

<sup>(1)</sup> Le culte de Siva, dit M. A. Maury dans un article sur le brahmanisme, semble se rattacher à un sombre et farouche naturalisme, né dans les montagnes de l'Himalaya. Il apparaît comme une religion distincte, née au sein de mœurs plus barbares, plus cruelles, inspirée à des populations primitives par la crainte d'une nature puissante, enfantant les désastres et les catastrophes. Le mont Mérou est le siégé principal de Siva : c'est blen certainement ce dieu dont le cultu a été apporté dans la Grèce sous le nom de Bacchus indien ou dieu de Nysa. Pline remarque formellement (VI, 21), sans doute d'après un autre anteur, que la fable de Bacchus naissant de la cuisse (meros) de Jupiter, est fondée sur l'acception grecque du nom du mont Méros ou Mérou, près duquel est Nysa; et cette circonstance prouve la haute antiquité de cette divinité brahmanique, puisque, à une époque déjà fort reculée, elle fut introduite dans la Grèce sous le nom de Dyonisios, corruption de son nom de Deonach. (Note de la 2º édition française.)

Schlegel et de Mayer, peut rencontrer de contradicteurs; mais celui qui sera convaincu de l'agitation continuelle des peuples aux premiers siècles du monde ne trouvera pas plus étrange de les voir se succéder les uns les autres, qu'il ne s'étonnera des bouleversements redoutables de la terre, tous nécessaires pour expliquer sa conformation présente.

L'histoire ne nous fournit pas le fil indispensable pour nous diriger à travers le dédale des longues dissensions amenées par tant de croyances diverses (1), jusqu'à ce que celles de Vichnou et de Siva l'eussent emporté sur toutes les autres en s'unissant dans une tolérance mutuelle.

Dans les premiers temps, tout en différant d'opinion et en rendant un culte spécial à une divinité quelconque, chacun se réputait orthodoxe. Les Pouranas introduisirent l'adoration exclusive de certaines divinités ou de l'une de leurs formes plus récentes, ou de divinités tout à fait nouvelles. Alors Brahma disparut, et les symboles remplacèrent les types. Les sectateurs de Siva révèrent spécialement le lingam, ceux de Vichnou adorent Krisna: les premiers se dessinent sur le front trois lignes en forme de croissant, et sur le nez une tache rouge avec un mélange d'argile du Gange, de fumier de génisse et de poudre de bois de sandal; les derniers tracent, du front au nez, deux lignes perpendiculaires, en excluant du mélange le fumier de génisse. La secte de Bouddha, dont nous parlerons ultérieurement, est distincte de toutes les autres.

Quant aux transformations, celles de Brahma tendent à personnifier les quatre grandes époques de la littérature sacrée des Brahmanes; celles de Vichnou montrent la divinité active descendue dans le monde pour le sauver d'un bras héroïque; celles de Siva personnifient la vengeance céleste qui purifie, tout en le punissant, l'orgueil de Brahma, c'est-à-dire celui de la créature. L'émanation est, au surplus, l'idée capitale de toutes, puisque le Créateur, afin d'accomplir son œuvre, dut s'émaner lui-même, corps et âme, dans ses diverses créatures. Une semblable doctrine tend à combler l'abîme qui sépare la pure intelligence de la matière grossière : plaçant l'homme comme intermédiaire entre Dieu et le monde, elle les compare; et, y découvrant le même principe sous des formes diverses,

<sup>(1)</sup> Voy. un très-intéressant Mémoire de Wilson sur les sectes indiennes, dans le XVI<sup>e</sup> vol. des Asiat. Researchs (Calcutta, 1829).

elle affirme l'identité de la substance dans la variabilité des phénomènes, en concluant que le monde et l'homme sont les pures formes et les ressemblances de Dieu; puis, négligeant les apparences pour remonter à l'Être, elle annihile le phénomène devant la substance, et déclare que tout est Dieu, que Dieu seul existe, et que hors de lui tout est illusion.

Voilà donc à quoi l'erreur aboutit, à la négation!

Trois déesses principales forment une autre trinité femelle : Parasacti, femme ou énergie créatrice de Brahm, laquelle, comme épouse de Brahma, prend le nom de Sarasvati, et devient la déesse de l'éloquence et de l'harmonie; Sri ou Lacmi, qui signifie la belle, femme de Vichnou, préside à l'agriculture, enseigne à semer; ses mamelles gonflées sont le symbole de l'abondance, ce qui fait qu'on la nomme aussi grand'mère: comme emblème de la production, elle tient dans sa main le lotos épanoui, et le lingam se dresse sur son front : elle naît de l'écume de la mer, et procède de Maya ou Prakriti, c'est-à-dire de la nature qui, enceinte du dieu Siva, porte le Camos, semblable à l'Horus de l'Isis égyptienne; elle met au monde l'enfant sauveur qui, comme le Cupidon grec, monte un lion, a l'arc dans sa main, et sur son épaule un carquois avec cinq flèches, par allusion aux cinq sens; sa mère le suit, ceinte de fleurs et de fruits, portée par un perroquet, comme la Vénus grecque est traînée par des colombes. La troisième personne de cette trinité, Bavani, Parvati ou Gange, femme de Siva, ressemble à Cérès, comme les deux autres à Minerve et à Vénus.

Il n'entre pas dans notre plan de rappeler les innombrables divinités de la théogonie indienne ou de mettre d'accord les opinions très-diverses dont elles ont été l'objet. Nous ne pouvons néanmoins passer sous silence un dieu très-populaire, Indra, génie des vents, de l'air, de la foudre, qui préside aux cieux inférieurs, et tient sa cour sur les flancs du mont Mérou, sans pouvoir s'élever plus haut; il est lascif et voluptueux autant qu'est chaste Surya, dieu du soleil, que traînent dans un char de feu sept coursiers verts, ayant pour guide Aarona (Aurona): celui-ci s'est incarné plusieurs fois; et il a laissé sur la terre divers enfants qui, après de longs combats, succédèrent aux fils de la lune sur le trône des Indes.

Les sept planètes auxquelles Surya préside donnent leurs noms aux jours de la semaine des Indiens; douze épithètes, en son honneur, correspondent à chacun des douze mois. Nous

Déesses.

Surya.

ne saurions omettre que les douze jours zodiacaux, invoqués par les Grecs, sous les noms de Vénus, Apollon, Mercure, Jupiter, Cérès, Proserpine, Mars, Diane, Vulcain, Junon, Neptune, Pallas, et honorés chacun durant le mois qui leur était consacré, en commençant par Vénus en avril, se retrouvent dans l'Inde sous des noms différents, mais avec des attributs identiques et dans le même ordre. On les appelle Lacmi, Indra, Bouddha, Avatar, Brahma, Pithivi ou Gondodi, Maya, Siva, Bavani, Ganesa, Indrani, Vichnou, Savasvati; ils ont pour emblèmes les douze signes de la zone céleste (Rasitchiakra), qui forment pour chaque signe trente degrés, c'est-à-dire trois cent soixante pour le zodiaque entier : assis sur les cimes aériennes du Mérou, ils boivent à longs traits l'amrita, breuvage d'immortalité. Ganesa, chefs des nombres, tenant en main le chiffre 365, garde les portes du ciel, et, s'appuyant sur un oreiller parsemé d'étoiles, tourne sa tête d'éléphant, ou plutôt ses deux faces, vers le solstice, et dirige ses quatre bras vers les quatre points du ciel.

Parallèle avec la mythologie classique.

Le Janus et les douze dieux de l'Italie seront déjà venus à la pensée de chacun. Nous avons signalé précédemment d'autres ressemblances avec la mythologie classique, et rien de plus facile que de les multiplier, en se reportant aux différents dieux du ciel indien. Pidroubadi, souverain des enfers, porte dans sa main droite une fourche, dans la gauche un miroir, où se reflètent les œuvres de toutes les créatures. Devant lui sont les âmes damnées, dans des chaudières ou sur des charbons ardents, tandis que celles des hommes vertueux obtiennent des récompenses. Les démons naquirent de Diti (Dis); Lacmi de l'écume de la mer, comme Vénus. Siva ou l'amour est appelé Éros, comme en grec. Les Daïtias, vaincus par le Verbe, représentent les Titans. Rama, conquérant des plus fameux dans les chants indiens, ressemble on ne peut plus à Bromios, que les Grecs font naître dans l'Indoustan, du fémur de Jupiter; or, fémur en grec se dit précisément meros (μέρος); et le Mérou est pour les Indiens le lingam de la terre. Le nom même de Dionysos pourrait indiquer (Dewa niseia) un saint du mont Nisa indien, et sa qualité de né deux fois que nous avons vue être propre aux classes supérieures de l'Inde. Dans la guerre de Lanka (Ceylan), Rama fut secouru par Hanounam, roi des singes, fils de Pavan, roi des vents, qu'il traîne à sa suite. Pavan est Pan, roi des satyres, qui suivent vers l'occident le char

triomphateur de Bacchus. Vichnou, sous la forme de Krisna, est vainqueur du grand serpent Calinouga, comme Apollon l'est du serpent Python. Un des noms de Brahma est Schiatoura-nana (dieu aux quatre visages), qui rappelle Saturne, principal dieu de l'ancienne Italie, législateur comme Brahma, comme lui père des dieux et des hommes, ayant comme lui gouverné le monde, et comme lui perdu ensuite ses actorateurs (1). Le législateur Manou a pour pendant le Manèthé égyptien, le Minos crétois, et, ce qui est plus singulier encore, le Manèthé que les Lydiens reconnaissaient pour leur premier roi, et le Mann dont les Germains se disaient descendus. Cela nous porterait à croire que, dans des temps très-reculés, aurait vécu quelque héros de ce nom, dont les peuples en se dispersant auraient conservé la mémoire.

L'histoire d'Orphée et d'Euridice est rapportée dans le Mahabara, sous les noms de Rourou et de Pramadoïra. L'Anna Perenna, nourrice de Jupiter, se retrouve dans la déesse Anna Pournada, qui préside aux aliments chez les Indiens (2). Deu-

(1) Ce que Mégasthènes et les auteurs cités par Strabon ont rapporté des divinités indiennes, dit M. Maury dans son article sur le brahmanisme, est bien vague pour que l'on puisse y reconnaître les divinités actuelles. On ne saurait déterminer avec certitude quel dieu hindou les anciens ont appelé l'Hercule indian : est-ce Rama, est-ce Crichna, est-ce même un autre dieu? Nons devons dire cependant que beaucoup de probabilités se réunissent pour y faire reconnaître Crichna. Mégasthènes, et d'après lui Arrien et Pline, nous disent que ce dieu eut un grand nombre de semmes, ce qui rappelle les nombreuses épouses de Crichna; qu'il habitait dans le pays de Pandæ, dont il fut roi : ce nom est identique à celui des Pandous, tribu à la tôte de laquelle Crichna combattit. Arrien parle de Méthora comme d'une des principales villes où était honoré ce héros, et l'on sait que Mathoura était la patrie du dien indien. Mais il est aussi question d'un Hercule comme dieu principal de la Taprobane; celui-ci ne saurait être Crichna: c'est plutôt Rama, si célèbre par son expédition de Lanka ou Ceylan. Quant au Bacchus indien, c'est Siva, le dieu de Mérou. Le Jupiter ombrius est, selon toute vraisemblance, Indra, auquel les Védas nous montrent les Indiens demandant la pluie. Strabon nomme formellement le sleuve Gange parmi leurs divinités, et c'est la seule dont l'identité soit hors de toute contestation. (Note de la 2º édition française.)

(2) Nous ajouterons ici quelques autres rapprochements:

Δὶς πατέρ, Disspiter;
"Ηρα, Junon;
"Αρης, Mars;
Χάρις, grâce;
Cérès,
"Ερως,
"Ερως,
Indien, Divaspat.
Vira, femme forte.
Aras, Mars, planète.
Cris, Vénus.
Kara, productive.
Varas, Amour.

calion, fils de Prométhée, est le Deo Cal-youn, personnage du drame sanskrit Hari Vansa, fils de Garga, surnommé Pramathésa, qui fut dévoré par l'aigle Garouda; et Cal-youn, à la tête des peuples septentrionaux, ayant attaqué Krisna, fut repoussé par le feu et par le déluge (1). Au surplus, le droit de succession chez les Athéniens établit le même ordre généalogique des familles, et prescrit les sacrifices funèbres dans les même degrés de parenté que dans l'Inde (2).

Pourrions-nous, d'après cela, nier que la civilisation de la Grèce soit due en grande partie à des colonies indiennes? Nous lisons d'ailleurs dans le Dharma Sastra comment, pour avoir négligé les sacrements et n'avoir pas fréquenté les Brahmanes, certaines races des Kchatrias descendirent jusqu'au degré des Soudras; or, quand parmi ces races figuraient les Pondracas, les Odras, les Dravidas, les Cambodgias, les Iavanas, les Sacous, les Paradas, les Pahlavas, les Schiratas, les Daradas, les Kasas, il ne paraîtra pas téméraire de conjecturer que dans cette liste sont indiqués les Druides, les Ioniens, les Saces, les Phelvis, qui, dégradés dans leur patrie, en sortirent pour chercher d'autres demeures, emportant avec eux les traditions dont nous retrouvons chez ces peuples des traces irrécusables. Les Grecs ont tenu pour certain que la première instruction leur fut donnée par les Cabires, au moyen des mystères religieux fondés par eux en Samothrace. Eh bien, Cabire dut être un mot sanskrit; car dans le vocabulaire Amara Sinha, nous trouvons Cabi, génie savant, poëte illustre, contemplateur, philosophe célèbre. Une secte des Cabiristes subsiste même encore dans l'Inde, avec ses livres sacrés, dont le principal est le Sadnam; un autre se nomme le Moulpanchi.

11áv, en indien, Pas, souverain.

Minerve, — Manasvini, intelligente, etc.

On peut voir le traité de Jones, On the Gods of Greece, Italy and India (Asiatic. Res., I, 221); et K. Ritter, Die Vorhalle europöicher Völkergeschichten von Herodolus um den Kaukasus und an den Ges'aden der Pontus. Berlin, 1820.

<sup>(1)</sup> Lucien fait Deucalion de race scythique, c'est-à-dire septentrionale. Voy. le Mémoire de Wilfort sur le Caucase, inséré dans ceux de Calcutla, VI, 507.

<sup>(2)</sup> Voy. Bunsen, De jure hæreditario Atheniensium.

### CHAPITRE XIII.

#### PHILOSOPHIE INDIENNE.

Existé-je réellement? Les choses qui frappent mes sens existent-elles? ou tout ce qui m'entoure n'est-il qu'illusion? Comment ce spectacle de l'univers est-il compris par moi? Qui l'a ordonné? Le hasard peut-être! ou une puissance suprême! Mais cette puissance a-t-elle tout créé du néant? L'a-t-elle fait émaner d'elle-même? ou bien est-ce elle que je vois transformée en tant de phénomènes divers? Ne serais-je moi-même qu'un phénomène, et Dieu, le monde, moi, mes sensations, mon jugement, ne ferions-nous qu'une seule et même chose? Mais cet être, dont tout provient, où est-il? Quel est-il? Comment puisje le connaître, m'en approcher? Et moi, d'où viens-je, où vaisje? Dois-je seconder l'impulsion de mes désirs, ou leur imposer la loi du devoir? Cette loi m'est-elle dictée par une autorité extérieure, par mon sentiment ou par l'ordre des choses? Mais pourquoi le mal existe-t-il dans le monde? Si Dieu est bon, pourquoi l'a-t-il créé? Si Dieu est méchant, comment est-il Dieu? Deux principes divers en lutte entre eux causeraient-ils le mal et le bien? ou Dieu aurait-il créé toutes choses bonnes, et celles-ci se seraient-elles ensuite gâtées, de sorte que le mal apparent ne serait qu'une expiation, une préparation à des jours meilleurs?

Telles sont les questions qui se présentent à l'homme raisonnable aussitôt que la foi n'a plus en lui assez d'énergie pour absorber toutes les convictions: aussi cherche-t-il, dans l'exercice
de son intelligence, le moyen de les expliquer. C'est précisément à connaître les causes premières, les lois suprêmes de la
nature et de la liberté, et leurs relations réciproques, que tendent tous les systèmes philosophiques; modifiés par les croyances religieuses, par les mœurs et par la constitution du pays,
comme par le caractère personnel du philosophe, tantôt doutant, tantôt affirmant, tantôt niant, ils ont forgé cette longue
chaîne d'erreurs et de vérités, qui a besoin d'une vérité première pour s'y rattacher, d'une vérité précédant et dominant
toute discussion, toute convention et toute science humaine.

La philosophie indienne se divise en six systèmes, qui procè-

dent deux par deux, de manière que là où l'un finit, l'autre commence, en forme de développement et de continuation, ou même de transformation (1); aussi peut-on dire que l'imagination rêveuse des Indiens a marché par trois routes à la solution des grands problèmes: la nature est le point de départ de l'une; celui de l'autre, c'est la pensée; la révélation est celui de la troisième.

Philosophie sankhya.

Vient ensuite la philosophie sankhya ou des nombres, dont Kapila, contemporain d'Énoch, passe pour être l'auteur; c'est la philosophie du monde primitif, ainsi nommée parce que les vingt-quatre principes de chaque chose y sont énumérés par ordre, en mettant au premier rang la nature, au second la raison universelle. « Ce qui n'existe pas ne peut, par aucune opé-« ration d'une cause quelconque, recevoir l'existence. » Cet axiome qu'elle pose, au lieu de la porter à l'athéisme, la fait s'arrêter à la dualité, dans la supposition que deux principes coexistent depuis l'éternité, la nature et l'esprit indéfini. Il est probable que l'on n'entendait d'abord sous ces deux dénominations que l'esprit et l'âme (Pourouscottama ou Prakriti), dans l'union desquels tout consiste; spiritualisme primitif dont la corruption et le mélange avec l'astronomie a produit un polythéisme poétique. Nous voyons, en effet, la doctrine sankhya arriver au mysticisme dans sa seconde partie inventée par Patandjali (2) et appelée Yoga, c'est-à-dire parfaite union de no-

### (1) On peut consulter:

WARD, View of the history, litterature and mythology of the Hindous-H. T. Colebrocke, Essai sur la philosophie des Indes, traduit en français par G. Pauthier, et enrichi de plusieurs notes et rapprochements (Paris 1834), l'emporte beaucoup sur lui par la précision. L'auteur anglais possédais 149 ouvrages sur la philosophie vedanta, 100 sur la naya, etc. On lui doit le meilleur recueil des doctrines philosophiques des Indiens; mais des données suffisantes lui manquaient, ainsi que la souplesse d'esprit nécessaire pour développer les principes philosophiques et pour saisir le véritable sens spéculatif des anciens systèmes, leur tendance cachée, leur nature et leur originalité.

Cousin, Cours de l'histoire de la philosophie.

CH. LASSEN, Gymnosophista, sive Indiæ philosophiæ documenta (Bonn, 1832).

Hug. Windischmann, De Theologumenis vedanticorum (Bonn, 1833).

- G. Schlegel, Histoire de la littérature et philosophie de l'histoire.
- (2) Il est impossible de fixer l'époque à laquelle auraient vécu les deux philosophes Kapila et Patandjali, fondateurs des deux branches de la philosophie sankhya. Il est même probable qu'ils sont, le dernier surtout, des personnages

tre être et de nos pensées avec Dieu, union qui délivre l'âme de la métempsycose, but auquel tend perpétuellement la philosophie indienne (1). Les philtres, la rêverie, les talismans, ainsi que tout autre moyen temporel ou même toute invocation religieuse, ne sauraient y faire atteindre; mais il y faut la connaissance intime et la contemplation assidue de Dieu, en murmurant la syllabe oum, et en méditant sur sa signification.

Nous avons entendu Brahm déclarer que l'orgueil est la cause de tout mal : l'abnégation de soi-même est donc une obligation pour tous, tant en ce qui concerne le corps que pour ce qui regarde l'esprit; et c'est une vertu cardinale que de renoncer tout à fait à sa propre existence, de considérer comme un bien suprême la méditation, poussée au point de substituer l'intuition de Dieu à la conscience de soi-même.

Le yoghi dès lors est un solitaire pénitent qui, absorbé dans des contemplations mystiques, demeure des années entières immobile à la même place. Dans le drame de Sacontala, le roi Dousmanta demande à un charretier où est la sainte retraite de celui qu'il cherche, et celui-ci lui répond: « Va au delà de « ce bois sacré, où tu aperçois un pieux yoghi, aux cheveux « touffus et hérissés sur sa tête, demeurer immobile, les yeux « fixés sur le disque du soleil. Observe-le: son corps est en- « croûté sous l'argile qu'y déposent les termites; une peau de « serpent lui ceint les reins, les lianes de la forêt s'enroulent à « son cou, et des oiseaux ont bâti leurs nids sur ses épaules. »

On pourra prendre cela pour une fiction poétique, jusqu'à ce que l'on sache que les forêts, les déserts, les alentours des temples de l'Inde sont pleins de gens de cette espèce. Déjà les compagnons d'Alexandre nous les avaient représentés se nourrissant de racines dans les bois, vêtus d'écorces d'arbres, et les cheveux en désordre; l'un vendant des reliques et des remèdes

mythiques. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'on doit faire remonter à une époque très-reculée la philosophie sankhya, puisque dans la grande épopée du Mahabharata il en est parlé comme d'un système déjà très-anciennement établi. (Note de la 2° édition française.)

Yoghis.

<sup>(1)</sup> Pythagore et Platon ont aussi posé en principe que « le but de la philo« sophie est d'affranchir l'âme des obstacles qui arrêtent ses progrès vers la
« perfection; de l'élever à la contemplation du vrai immuable, de la dégager
« des passions terrestres, de manière qu'elle puisse s'élancer de la contempla« tion du monde sensible à celle des intelligences. » De même Aristote propose
pour bien final la sagesse, la satisfaction et le contentement de soi dans le bien
suprême.

miraculeux, l'autre disant la bonne aventure, ou jouant avec des serpents. Il en était qui demeuraient un jour entier étendus sur la terre, exposés, sans bouger, à des torrents de pluie, aux rayons d'un soleil brûlant, à la morsure d'insectes venimeux. Tels on les retrouve aujourd'hui; ils se martyrisent encore par ces pénibles exercices que Strabon jugeait fabuleux, de replier en arrière les doigts des mains et ceux des pieds en avant, au point de marcher sur le cou-de-pied. Quelques-uns de ces fakirs, les jambes croisées à l'orientale, élèvent les bras et restent dans cette position durant des années, se laissant croître la barbe, les ongles, dessécher les parties charnues, et roidir les muscles de manière à ressembler à un tronc d'arbre. D'autres se préparent pour breuvage ou fument une certaine herbe dite pousti, dont la vertu est de faire maigrir et d'épuiser le corps; renonçant alors à toute nourriture et s'enivrant sans cesse de ce végétal, ils succombent enfin, croyant par cette mort se rendre agréables aux yeux de Dieu (1).

Les Indiens attribuent aux yoghis la faculté de voir à travers les corps opaques; prodige que nous nierons jusqu'à ce qu'il nous ait été donné une explication satisfaisante des phénomènes magnétiques (2). Contentons-nous jusque-là d'admirer les forces étonnantes cachées dans l'organisme humain et dans l'énergie d'une volonté indomptable qui, concentrée sur un seul point, nous isole de la vie extérieure et produit une lucidité extraordinaire, une faculté surhumaine. Nous prendrons toutefois en pitié les yoghis qui dirigent cette volonté vers une idée fausse et vaine; puisque le point le plus élevé où puisse atteindre la sagesse sankhya est un scepticisme dogmatique, formulé avec plus de rigueur encore que ne le firent jamais Archésilas et Sextus Empiricus (3).

Le Ravagad-Gita. C'est ce supernaturalisme qui a inspiré le Bagavad-Gita (4)

(1) Voy. les voyages récents du capitaine Allard.

(2) Le yoghi et le magnétisé sont dans un état de surexcitation cérébrale, de sorte qu'ils sont à l'homme exalté comme l'improvisateur à l'homme normal siméon Stylite est une exception, et l'Eglise ne nous le donne pas comme une exemple à suivre.

(3) Evam tatvåbliyasan nåsmi na me nåham ity a paris'echam Aviparyayavis' udham kaïvalam utpadyate djnånam. Sic principiorum studio non sum non meus, non ego; ita absolutam omnium contradictionum expurgatarabstractam inveniunt scientiam.

(4) Bhagavad-Gita, id est Θεσπέσιον μέλος, sive, etc. Textum recensual Aug. Guil. Schlegel (Bonn, 1823). — Une nouvelle édition de ce magnifique etc.

épisode du Mahabarat, grande épopée nationale indienne, antérieure de mille ans peut-être à Jésus-Christ. Dans ce livre, Dieu fait la guerre aux Pandous exilés, et, sous la figure d'un écuyer, Crichna protége le jeune Ariouna. Ariouna, arrivé sur le champ de bataille, le mesure du regard; il voit frères contre frères, parents contre parents, au moment de s'égorger sur les cadavres de leurs frères. Une profonde tristesse, une douleur soudaine s'emparent de son âme, et il dit au dieu son protecteur et son guide:

« Crichna, tu vois devant moi mes proches armés, prêts à se « massacrer, pleins d'un orgueil farouche; mon sang se glace, un « froid mortel se glisse dans mes veines, mes cheveux se hérissent « d'horreur, O Gandiv, mon arc fidèle, tombe de ma main, je « n'ai plus la force de te tenir. Je chancelle, je ne puis ni avan-« cer ni reculer, et mon âme, ivre de douleur, semble vouloir « m'abandonner.

« Dieu aux blonds cheveux, ah! dis-moi, quand nous aurons « égorgé tous mes proches, serai-je parvenu à la félicité! Que « me feront la victoire et l'empire quand ceux pour lesquels « nous désirons les obtenir et les conserver seront morts dans « le combat? fils et pères, oncles et neveux, amis et alliés! « Non! céleste conquérant, je ne saurais les voir tomber sur « le champ de bataille, dussé-je, au prix de leur mort, acquérir « la triple couronne de l'univers. Et je devrais les massacrer « pour posséder ce misérable globe? Non, je ne le veux pas, « bien qu'ils s'apprêtent à m'égorger sans pitié. »

Crichna le réprimande, et, pour lui persuader de combattre, lui expose le système de la métaphysique en dix-huit leçons: « La contemplation n'a pas besoin de livres saints; par « elle seule on arrive à la dévotion. Et que sert un puits quand « l'eau abonde de toutes parts? Celui-là existe qui a la vertu « dans l'âme; sage entre les mortels est celui qui voit le repos « dans l'œuvre, l'œuvre dans le repos! Les actions sont de «beaucoup inférieures à la vie dévote et à la contemplation. « Le vrai dévot ne discerne pas ici-bas les bonnes œuvres des « mauvaises. Celui qui croit acquiert la science, et avec elle la « tranquillité suprême. Fusses-tu souillé de toute sorte de pé- « chés, par la science universelle tu éviteras l'enfer... Délivré

Episode a été publié à Bangalore, en 1848, sous ce titre: The Bhagavat-Gita, or dialogues of Krishna and Ardjun, in sanscrit, canara and english, by the Rev. Garrett. Bangalore, 1848. (Note de la 2º édition française.)

« de travaux et de soucis, le mortel sage et modéré préside au « gouvernement d'une cité munie de neuf portes; il ne vacille « pas comme une lampe battue par le vent. La nuit, temps de « repos pour les autres, est un temps de veille pour celui qui « vit dans l'abstinence. Le dévot cherche Dieu, et le voit éga-« lement dans le bœuf, dans l'éléphant, dans le chien, dans « l'homme. Quand il a choisi sa demeure dans l'air pur, il y reste « fixé avec son âme, avec sa pensée recueillie, ayant ses sens et « ses actions enchaînés, tenant sa tête droite, et regardant im-« mobile la pointe de son nez... Ta pitié est chose puérile. Que « parles-tu d'amis, de parents, que parles-tu d'hommes? Hom-« mes, animaux, troncs d'arbres, sont tous une même chose. « Une force perpétuelle, éternelle, a créé tout ce que tu vois, « l'agite de mouvement en mouvement, et le renouvelle sans « se reposer jamais. Ce qui est homme aujourd'hui fut plante « hier, et demain retournera à son premier état. Le principe « est éternel, qu'importent les accidents? Toi, guerrier, tu es « destiné à combattre, combats. Q'importe s'il en résulte un « horrible carnage? Le soleil du jour nouveau illuminera de « nouvelles scènes du monde : le principe éternel subsistera ; le « reste n'est qu'apparences et illusions. A quoi bon faire tant « de cas de ces apparences et de tes actions? Le mérite de « chaque œuvre consiste à l'accomplir avec une parfaite indiffé-« rence sur le résultat qu'elle aura, imperturbable, immobile, les « yeux fixés sur le principe absolu qui, seul, existe réellement. »

Puisque nous avons parlé du Bagavad-Gita, nous ne saurions terminer sans faire admirer la magnifique idée qui y est donnée de la Divinité et de la pureté de sa morale : « Celui qui accom « plit ses devoirs sans vues intéressées, en n'ayant pour bu « que Brahma, est exempt de tout péché, pareil à la fleur de lotos qui sort pure du milieu des eaux.

«Oh! qu'il est digne d'estime celui qui se conduit égalemer se envers ses amis et ses ennemis, envers l'homme vertueux ele pécheur!

« Je me complais, dit Crichna, à la simple offrande d'a cœur humble qui me présente, en m'adorant, des fleurs, des « fruits et de l'eau. Je suis égal pour tous, et l'amour ni la hai me « ne me dirigent. Mais ceux qui m'adorent sincèrement, je « suis en eux et eux en moi; et si le pécheur revient à moi « loyalement, je ne fais plus de différence de lui au juste, et je « le juge digne de l'éternelle félicité.

« L'homme qui n'a dans ses œuvres d'autre objet que moi, « qui me regarde comme l'Être suprême, qui ne sert que moi « seul, qui ne songe pas à son propre avantage, qui vit sans « colère parmi ses semblables, sera uni à moi.

« Celui qui, se réjouissant de la félicité de toute la nature, « me sert en me reconnaissant sous une forme incorruptible, « ineffable, invisible, partout présente, toute-puissante, incom-« préhensible, immobile; celui qui domine ses passions, sou-« met son intelligence, et se montre également doux en toute « chose, un jour sera uni avec moi...

« Ceux dont l'esprit suit mon invisible nature doivent sup-« porter d'âpres fatigues, parce qu'il est difficile aux mortels « de gagner un sentier invisible.

« Ceux qui, me préférant à tout, abandonnent tout pour me « suivre ; qui, dégagés de tout autre culte, n'adorent que moi « seul, me contemplent, me servent, je les élève au-dessus de « l'océan de la mortalité.

« Je suis l'âme qui réside dans tous les corps; je suis le « principe, le moyen, la fin de toutes les créatures. Parmi les « Aditias, je suis Vichnou; parmi les flambeaux célestes, Ravi « (le soleil) le rayonnant; Marischi, parmi les Mavoutis (les « vents); Sati (la lune), parmi les Nacschiatris; parmi les Vé- « das, Samaveda; Indra, parmi les Dévis; parmi les Roudras, « Siva; Vriaspati, parmi les pontifes sacrés... parmi les lettres, « l'A; parmi les paroles, la copulation qui les unit. Mais que sert « d'en dire plus? L'univers entier repose dans mon essence. »

Quand le Dieu se manifeste à son disciple, il resplendit comme si mille soleils se levaient soudain. Etre incommensurable, sans commencement, ni milieu, ni fin, il illumine, il remplit l'immensité de l'espace; il est l'univers; il est le temps qui ouvre une bouche immense, dans laquelle les générations viennent s'engloutir, comme les torrents dans l'Océan, comme les nuées d'insectes qui s'élancent vers la flamme dévorante.

Alors Ariouna anéanti s'écrie : « Grand Dieu, tempère « cette splendeur insupportable; reprends la forme plus douce « sous laquelle seule je puis t'envisager, sous laquelle j'ose te « donner le nom d'ami. J'étais ignorant; pardonne-moi comme « un père à son fils, un ami à son ami, un amant à celle « qu'il aime (1). »

# (1) La création est représentée dans le Bagavad-Gita comme une émanation :

Philosophie nyaya.

L'autre système indien, qui part du moi pensant, se compose de la philosophie dialectique de Gotama, et de la philosophie anatomique de Kanada, appelée l'une, Nyaya, ou du raisonnement; l'autre, Vaïséchika, ou de l'individualité.

Les Védas prescrivent dans l'étude la marche suivante : proposition, définition, investigation (1). Gotama, se conformant à cette règle, développe l'acte de l'intelligence dans la théorie de l'individualité, et compose un véritable système de logique; traitant d'abord de la preuve, puis des objets de la preuve, enfin de l'organisation de la preuve. Des commentaires à l'infini donnèrent à cette doctrine autant d'extension que parmi les Grecs, à qui la primauté a été ravie par la science indienne. Mais la Nyaya ne se borne pas à la logique, elle donne une métaphysique de la science, et tend à l'idéalisme, par suite de cet éternel penchant de l'Indien à ne voir dans le monde sensible que des phénomènes, et à confondre le moi avec la Divinité.

La Vaïséchika, que l'on considère comme son supplément, est une philosophie physique, fondée sur les atomes, semblables de forme et identiques par essence, comme ceux d'Épicure, mais dotés de propriétés caractéristiques. Kanada se montre plus profond que les Grecs dans l'observation de la nature : il trouve que la gravité est la cause particulière de la chute des corps; que le son est une qualité de l'air résidant en lui et se propageant par ondulation comme la fleur de nauclea; qu'il existe sept couleurs primitives, parmi lesquelles il compte le blanc et le noir.

\_

Philosophie vėdanta Plusieurs écoles hétérodoxes s'élevèrent aussi dans l'Inde, reniant les Védas: telle est la secte des Djaïnas, exposée dans la philosophie de Tscharwaka et professant le matérialisme, et celle de Bouddha. La philosophie Mimansa et la Védanta prirent le soin de défendre, contre de pareilles hérésies', la croyance de Brahma, par des interprétations ingénieuses (2).

Athavâ bahouneïtena kim djnâ néna tavârdjouna Richtabyâham idam kritsnam ekânshéna sthito djagat. A quoi sert-il d'accumuler les preuves de massance, 6 Ariouna? Un seul atome émané de moi produisit l'univers et je suis encore entier. L. X, 42.

- (1) Les scoliastes aussi posent la question, définissent, démontrent.
- (2) Les sectes hindoues sont aujourd'hui plus nombreuses que jamais D'après Wilson, il existe actuellement vingt sectes de Vaïchnavas ou sectateurs de Vichnou, neuf de Saïvas ou adorateurs de Siva, quatre de Sactas ou adorateurs de la déesse Sacti, et un grand nombre d'autres qui s'éloignem

La Mimansa est ou pratique ou théologique. La première est une exégèse destinée à fixer le sens de la révélation, dans le but d'établir les preuves du devoir, c'est-à-dire des sacrifices et autres actes ordonnés par les Védas. C'est plutôt un système religieux que scientifique; bien que, dans les aphorismes posés pour l'interprétation, il touche divers sujets de philosophie. Giémini, fondateur de cette école, définit le devoir, un acte à accomplir, prescrit par un commandement : d'où semble résulter sa foi absolue dans les Védas. Mais les commentateurs prétendirent qu'il fallait chercher d'autres règles au devoir, parce que le commandement ne paraît pas suffisant. Les différents cas sont discutés par eux selon les cinq membres qu'ils croient nécessaires à chaque cas complet : 1° le sujet à expliquer; 2º le doute qu'il fait naître; 3º le premier côté de l'argument concernant la matière; 4° la conclusion démontrée; 5º les accessoires ou le rapport.

La Mimansa théologique est la discussion de la preuve qui peut se déduire des Védas, en ce qui concerne la théologie; on l'appelle aussi Védanta, c'est-à-dire conclusion des Védas. En effet, les *Soutras* de Viasa, qui en sont l'œuvre capitale, donnent l'explication des Védas à l'appui de l'existence de Dieu, de qui proviennent la naissance, la continuation et la dissolution de ce monde.

Les Védantas ont pour doctrine souveraine la croyance que l'Être suprême est cause matérielle et efficiente de l'univers. « Brahm est cause et effet; la mer est la même chose que ses « eaux, bien que l'écume, les flots, la marée, diffèrent entre « eux. Un effet n'est que la cause. Brahm est l'âme, l'âme est « Brahm. La même terre offre diamants, cristaux, orpiment; « le même sol produit une grande variété de plantes; la même « nourriture fait croître la chair, les ongles, les cheveux. De « même que le lait se caille et que l'eau gèle, Brahm est mo- difié et transformé, sans qu'il soit besoin d'aucun moyen ex- térieur. L'araignée tisse sa toile avec sa propre substance; « les esprits assument des formes diverses; la grue engendre « sans mâle, le lotos se propage de marée en marée, sans or-

notablement du brahmanisme. On ne rencontre qu'un petit nombre de Brahmanes instruits, qui professent la véritable orthodoxie védique, et encore unt-ils presque tous quelque divinité favorite, *Ichta-Devata*, sous la protection de laquelle ils se placent d'une façon toute spéciale. (Note de la 2° édition française.)

« ganes de locomotion. Aucun motif ou but spécial ne peut « être assigné à la création de l'univers que la volonté de « Brahm. »

Cette philosophie, qui domine toute la littérature et la vie sociale des Indiens, démontre comment on arrive de nécessité au panthéisme, aussitôt qu'on refuse d'admettre comme un fait de pure conscience les êtres contingents et finis; elle démontre comment le panthéisme aboutit au même point que le scepticisme, c'est-à-dire à la destruction de l'intelligence humaine, puisqu'il doit repousser comme illusoires les notions distinctes, pour ne retenir que l'idée de l'unité absolue. Toutefois le Védanta, en acceptant dogmatiquement la révélation divine, estcontraint d'accepter la personnalité de Dieu et le libre arbitre de l'homme, et de mitiger ainsi le panthéisme par l'histoire etpar la mythologie.

On trouve communément dans ces systèmes l'idée d'une substance infinie qui se manifesta dans l'univers par émanation plutôt que par création, comme aussi celle d'une formation e d'une destruction alternative et périodique des choses, dont l'origine première est expliquée par le matérialisme, la dualité ou le panthéisme; abîmes où va se perdre inévitablement quiconque dévie des traditions. Dans la pratique, ces idées tendent toutes à guérir l'âme de sa plaie originelle, à détourner la peine de la transmigration, et à procurer un état d'abstraction et d'apathie absolue auquel conduit l'activité mentale.

Ces différents systèmes tombent aussi d'accord dans la croyance que les sacrifices prescrits par les Védas ne sont pas assez purs, à raison du sang qui s'y répand, ni suffisants pour obtenir la délivrance finale des âmes. C'est pour cela qu'une expiation est nécessaire encore au delà du tombeau, et que le devoir le plus sacré d'un fils et de tous les descendants consiste dans les suffrages pour la commémoration des morts; pratique très-enracinée dès le temps des patriarches. De là un grandencouragement au mariage, qui chez les Brahmanes est d'obligation absolue, pour laisser une descendance légitime qui leur procure les suffrages ambitionnés; de là encore le respect pour les femmes. « La femme est la moitié de l'homme, dit un an-« cien poëte; c'est son plus intime ami, la source du salut. De « la femme naît le Sauveur. » Ailleurs il ajoute : « Les femmes « sont les amies du solitaire; leur conversation apporte un « doux soulagement. Semblables aux pères dans l'exercice des

« devoirs, elles se montrent mères en consolant le malheur. »

Ainsi l'esprit parcourut en Orient, de même que dans la Grèce, Comparaison avec les Grecs. le cercle entier des opinions philosophiques. Comme dans l'école de Platon, il s'éleva au-dessus de l'univers pour connaître la cause et le type éternel de tout ce qui existe; comme dans celle d'Aristote, il proclama la double existence de l'âme humaine et du monde extérieur, en partant du témoignage des sens; comme dans celle de Zénon, l'homme se concentra en soi et devint indifférent à tout ce qui arrivait autour de lui; comme dans celles de Pyrrhon et d'Épicure, il soutint qu'il n'existe que des apparences. Le panthéisme de Xénophane, l'amour et la haine d'Empédocle, la monade et la métempsycose de Pythagore, les atomes de Leucippe, la composition et la décomposition d'Héraclite, se trouvent déjà bien avant eux sur le Gange. Mais plus l'intelligence serait désireuse de connaître l'ordre dans lequel se formèrent ces systèmes, plus elle est privée sur ce sujet de toute donnée historique. Les Grecs puisèrent-ils de l'Inde, au temps d'Alexandre, ou lui portèrent-ils leurs connaissances? Les deux pays s'abreuvèrent-ils à une source plus reculée, ou l'esprit humain progressa-t-il parallèlement? L'histoire raconte que Pythagore et Démocrite voyagèrent dans les Indes: on dit que Pyrrhon y accompagna Alexandre; que Callisthène, neveu d'Aristote, transmit à son oncle un traité de logique qu'il avait reçu des Brahmanes; que Pythagore, blamant Thespésion d'être trop partial pour les Égyptiens, s'entendit reprocher d'être lui-même trop asservi aux Indiens; enfin, que le Brahmane Yarka, interrogé par Apollonius sur ce que pensaient les siens de la nature de l'âme, répondit : « Ce 'que vous en pensez vous-mêmes depuis Py-« thagore (1). » Admettons que ces traditions ne soient pas suffisamment prouvées, elles indiquent toutefois comme très-ancienne la croyance que les Grecs reçurent du Gange une partie de leur science, ou du moins une impulsion intellectuelle (2).

<sup>(1)</sup> BRUCKER, Hist. philos., t. I, p. 190. Robertson, Recherches sur l'Inde, t. I.

<sup>(2)</sup> Mégastènes, dans le tableau qu'il a tracé de l'Inde et qui nous a été conservé par Strabon, prouve que les Brahmanes et la division des castes y existaient de son temps. Déjà les Brahmanes formaient la tête de la nation, s'occupant uniquement de philosophie et regardant la vie de ce monde comme une épreuve et une préparation à la mort, qui était une régénération et l'entrée

Philosophie morale.

Les systèmes déjà mentionnés nous fournissent la partie spéculative de la philosophie : la partie pratique est contenue dans le Manava-Dharma-Sastra, composé, selon quelques-uns, par Manou, douze siècles avant J. C.; il est à coup sûr très-ancien, et plus probablement il a été compilé par le collége des prêtres dans le cours de plusieurs siècles. Nous sommes porté à le croire ainsi, en y voyant, d'une part, un mélange de grossièreté et de politesse, et les rapports de la propriété très-développés à côté de lois pénales barbares; puis, d'autre part, la classe sacerdotale exaltée au-dessus de toutes les autres. Le bâton du Brahmane doit être assez long pour atteindre les cheveux, celui du guerrier arrive au front, celui du négociant à la hauteur de son nez, et ainsi de suite. Le roi est composé de parties prises aux sept principales divinités; mais, par cela même, son premier devoir est d'honorer les Brahmanes, d'où lui viennent toutes sortes de bénédictions. Comme les Védas proclament d'ailleurs que tout ce qui est sorti de la bouche de Manou est saint et salutaire à l'âme, ce code est extrêmement respecté. En outre des matières ordinaires d'un code, il contient un système de cosmogonie, des idées de métaphysique, des préceptes pour toutes les circonstances de la vie, pour les cérémonies du culte, la morale, la politique, l'art militaire, le commerce, les peines et les récompenses après la mort (1).

dans une vie véritablement heureuse. Les passages enregistrés par le géographe grec suffisent à reconnaître les Vanaprasthas et les Yoguis des lois de Manou et des Pouranas : la doctrine de la métempsycose ainsi que les destructions et les renaissances successives du monde sont suffisamment indiquées. Les passages d'Onésicrite, que Strabon nous a également conservés (l. XV, p. 715), nous font aussi reconnaître à l'époque d'Alexandre l'existence des Yoguis et des Sannyasis, ces martyrs de leur foi. Envoyé par le conquérant macédonien chez les Brahmanes, Onésicrite en trouva quinze tout à fait nus à quelque distance de la ville où il se rendait. Les uns étaient debout, les autres assis ou couchés dans diverses postures: chacun d'eux restait immobile dans la même position jusqu'à la fin du jour, malgré l'ardeur du soleil, ardeur telle qu'on ne pouvait marcher les pieds nus sur le sol. Quelques auteurs anciens, et Pline parmi eux, ont pris les Brahmanes pour un peuple particulier. Ptolémée alla même jusqu'à leur assigner une capitale qu'il nomme Brachmé. En effet, Ferdoussy, dans le Schah-Nameh, parle d'une ville de la vallée de l'Indus qui s'appelait la ville des Brahmanes. (Note de la 2º édition française.)

(1) Ses douze livres traitent séparément de la création, de l'éducation, du mariage, de l'économie domestique, de la manière de vivre, de la purification, des femmes, des dévotions, du gouvernement, des lois pénales et civiles, des marchands et des serviteurs, des classes mixtes, des peines et des expiations, de la transmigration et de la béatitude finale.

Le Dharma-Sastra débute avec la magnificence d'un poëme; Manou s'y montre sur un trône en directeur suprême de la période courante de l'univers. Les sages *Maharkis* se pressent autour de lui avec respect, en le priant de manifester au monde les lois qui doivent guider les habitants de la terre; Manou sourit en les exauçant, et commence à exposer l'histoire de la création.

Dieu, dit-il, pour la propagation de l'espèce humaine, produisit de sa bouche, de ses bras, de sa cuisse, de son pied, le Brahmane, le Kchatria, le Vaïschia, le Soudra. Le Seigneur, ayant divisé son propre corps en deux, devint moitié mâle, moitié femelle, et, par l'union de ces deux moitiés, il engendra Viradj; Viradj produisit d'elle-même Manou, créateur de l'univers. Je suis celui-là: et désirant donner naissance au genre humain (1), j'ai produit dix saints éminents (Maharki), seigneurs des créatures; ceux-ci créèrent sept autres Manous, et les oiseaux, les serpents, les dragons, les gnomes, les géants, les vampires, les nymphes, les singes, les vers, les météores, les Pitris ou dieux Mânes.

Tous ces êtres, enveloppés de ténèbres multiformes, ont la conscience, le sentiment du plaisir et de la douleur; ils suivent les transmigrations dans le monde varié des phénomènes, qui passe sans cesse.

La création accomplie, le pouvoir incompréhensible fut absorbé dans l'âme suprême, chassant le temps (de la création) par le temps (de la dissolution). Tant que Dieu veille, l'univers accomplit ses actes; tombe-t-il dans le sommeil, le monde se dissout. Les animaux tiennent le premier rang parmi les êtres; parmi les animaux, ceux qui existent par leur propre intelligence, comme les hommes; parmi ceux-ci, les Brahmanes, incarnation perpétuelle de la justice.

Les hommes ont tous l'amour de soi, d'où naissent les désirs et les inquiétudes. Qui accomplit ses devoirs sans espoir de récompense parvient à l'immortalité. La loi a pour base les Védas: quiconque méprise les Védas, ou les Dharma-Sastras, c'est-àdire la révélation et la tradition de la loi, est impie; toutes

L'original de ce code a été publié à Paris en 1830, par de Chezy: trois ans après, Loiseleur Deslonchamps en a donné une traduction.

<sup>(1)</sup> Il est à remarquer que dans toutes les cosmogonies indiennes, la pensée, la contemplation, la dévotion et la pénitence, sont considérées comme des conditions nécessaires de la création.

deux, avec les bonnes mœurs et l'obligation de vivre content de soi, sont le comble de nos devoirs. La religion commande la prière de l'oum, les oblations du feu, les sacrifices, les libations aux saints. Les devoirs envers nous-mêmes sont : de dominer les onze sens, d'étudier la science sacrée, de conserver le cœur bon et incorruptible : autrement les sacrifices demeurent sans valeur ; de s'occuper de ses propres affaires ; de ne pas parler si l'on n'en est requis ; de dédaigner les honneurs mondains ; de se conserver pur de langage et d'esprit. Les devoirs envers les autres sont : d'honorer les vieillards, de respecter son père plus que cent maîtres, et sa mère plus que mille frères, et plus que père et mère celui qui communique la doctrine sacrée ; d'user de bienveillance envers ses disciples, de ne pas faire de mal à autrui, même par le désir.

Tout acte, toute pensée, toute parole, rapporte un bon ou un mauvais fruit. C'est pécher en esprit que de désirer le bien d'autrui, de méditer un crime, de nier Dieu; c'est pécher en paroles que de mentir, médire, parler hors de propos. C'est pécher en actions que de s'approprier ce qui est à autrui, de nuire aux êtres animés sans l'autorisation de la loi, de courtiser la femme d'autrui.

La nature du châtiment est en rapport avec les œuvres. Comme expiation des actions perverses, l'homme passe après la mort dans des créatures sans mouvement; comme expiation des péchés de la parole, dans des oiseaux ou des bêtes rougeâtres; comme expiation des fautes mentales, il renaît dans une condition humaine inférieure.

Que la femme ne recherche jamais la liberté. Jeune fille, elle dépend de son père; femme, de son mari; veuve, de son fils. Choisis-en pour épouse une qui soit d'un aspect agréable, qui n'ait pas les yeux rougis, trop ni trop peu de cheveux, qui ne parle pas au delà du besoin; qu'elle porte un nom gracieux, qui finisse par des voyelles longues et semblables à des paroles de bénédiction, non celui d'une constellation, d'un arbre, d'un fleuve, d'un serpent, d'un oiseau, d'une montagne, ou d'une tribu barbare. La femme vertueuse doit vénérer son mari comme un dieu, quand même il n'observerait pas les usages, en aimerait une autre, ou manquerait de tout mérite. La femme n'est exaltée dans le ciel qu'autant qu'elle honore son seigneur; si elle le perd, elle ne doit pas rallumer le feu nuptial.

L'âme a trois qualités, bonté, passion, obscurité, à l'une des-

quelles reste attachée l'intelligence, durant toute la vie. Après la mort, les âmes douées de bonté acquièrent la nature divine; celles qui ont été dominées par la passion ont en partage la condition humaine; celles qui ont été plongées dans l'obscurité sont ravalées à l'état des animaux. Il y a dans chaque transmigration des degrés proportionnés. Celui qui tue un Brahmane est changé en âne ou en chien; le Brahmane qui boit des liqueurs est changé en ver; le voleur de grain, en cygne; de viandes, en vautour; de parfums, en rat musqué.

Ce qui procure la béatitude, c'est une austère dévotion, c'est de connaître Brahma, de dompter ses sens, de ne pas faire le mal, d'étudier les Védas pour acquérir la connaissance de l'âme suprême, qui est la science capitale. Celui qui fait le bien par intérêt parvient tout au plus au rang de devas; celui qui vise uniquement à la connaissance de l'Être divin se trouve dégagé des liens mortels, et vivant encore aperçoit déjà dans tous les êtres l'âme suprême, et dans l'âme suprême tous les êtres; puis il arrive à l'immortalité.

L'on voit ici percer le panthéisme de Manou, qui se montre ensuite clairement dans ces paroles: « L'âme est tous les dieux; « dans l'âme suprême repose l'univers; elle produit la série des « êtres animés. Le grand Être, plus subtil qu'un atome, enve- « loppant en soi tous les êtres formés des cinq éléments, les « conduit, par degrés, de la naissance à l'accroissement, à la « dissolution. Ainsi l'homme qui reconnaît dans son âme propre « l'âme suprême présente dans toutes les créatures, se montre « le même à l'égard de tous, et est enfin absorbé en Brahm. »

De même que le code des Hébreux nous a montré les usages de ce peuple, de même celui-ci, conservé par les Indiens avec non moins de ténacité, nous offre une peinture étonnante de leurs mœurs douze siècles avant J. C. Ce n'est pas que ce peuple fût alors au berceau : la distinction des castes y était déjà établie, fondée sur les Védas, dont l'interprétation avait donné naissance à une littérature étendue et à des opinions discordantes, dans lesquelles apparaissent les efforts de la raison humaine révoltée contre le joug de l'autorité, et tenue en bride par le pouvoir et par l'habitude. Le roi, bien que considéré comme une divinité descendue sur la terre, n'avait pas moins à craindre pour son trône et pour sa vie. Il devait souvent infliger de sévères châtiments, protéger le faible et surtout la femme, cet être inférieur qui pourtant séduit les plus sages,

et dont la malédiction est la ruine d'une maison, tandis que le ciel bénit qui l'honore.

Les trois castes supérieures jouissaient, instruisaient, commandaient, pendant que les Soudras, se contentant dans leur servitude de l'espoir de renaître en une condition meilleure, s'adonnaient aux arts et aux manufactures; ils faisaient des vases, non-seulement d'airain, de fer, d'étain, de plomb, mais encore d'argent et d'or, métaux qui étaient extraits sous la direction du roi; ils savaient travailler les pendants d'oreilles en or, les pierres précieuses, les coraux et les diamants; sculpter habilement l'ébène, l'ivoire et la corne; tisser des étoffes très-fines pour la parure des riches, que des bœufs, des chameaux ou des chevaux portaient dans d'élégants palanquins. Les fètes étaient égayées par le son des instruments et des voix harmonieuses, par des danses, des lutteurs et des comédiens ; ils avaient des combats de coqs, de béliers et d'autres animaux, bien que la loi les défendît; des parfums délicieux s'exhalaient dans les appartements, et les tables étaient couvertes d'une grande variété de mets et de boissons fermentées (1),

En même temps s'étaient introduits les maux, cortége inévitable de la civilisation: de nombreuses superstitions, la fureur du jeu, l'usure avide, l'infâme espionnage, la honteuse prostitution. Le roi employait les coupables repentants à découvrir les méfaits des autres. Ses agents se servaient de chiffres pour l'informer des desseins des princes étrangers. Des femmes faisaient seules le service intérieur de la cour; et, pour se garantir de l'empoisonnement, le roi ne recevait sa nourriture que des mains les plus fidèles, y mêlait des antidotes, et portait certains talismans contre les poisons (2).

Autres moralistes. Indépendamment du code de Manou, il fut écrit d'autres traités de morale, appuyés spécialement sur les Védas et sur les Pouranas: dans le nombre se distinguent le Pan-Scha-Tantra, aphorismes par Vichnou-Scharma (3); en voici quelques-uns:

« Les hommes en naissant ne s'aiment ni se haïssent : l'a-« mour et la haine proviennent d'accidents. — Celui qui nous « assiste dans les jours sombres est un ami. — Ne te lie pas

<sup>(1)</sup> Voy. principalement les livres II, 178, 204; III, 56, 58, 202, 268; IV, 36; V, 112, 120, 121; VII, 8, 62; IX, 222, 225, 239; XII, 45.

<sup>(2)</sup> Voy. liv. II, 179; III, 160; I, 219; VII, 67, 90, 125, 217, 218; IX, 225, 257, 258; XI, 50, 61.

<sup>(3)</sup> De Marles, Hist. gén. de l'Inde, t. II, p. 403-413.

« avec le méchant; les tisons brûlent ou noircissent. — Crains « la tranquillité du méchant plus que la colère de l'homme de « bien. — Le méchant qui sait est un aspic dont la tête est or-« née de pierres précieuses. — Ne change pas, sans y avoir « bien pensé, ton ancienne demeure pour une nouvelle. — Si « tu tombes dans un lieu où l'on n'ait pas la crainte de mal « faire, hâte-toi de fuir. — Le sage n'est jamais chef de parti. — « Ne néglige pas les petites choses; beaucoup de brins de paille « arrêtent un éléphant. — La vie n'est rien sans l'honneur. — « La vie se perd en un instant, l'honneur dure éternellement. « — Celui qui vit sans craindre la mort ne l'aperçoit pas quand « elle arrive. — Celui qui ne recherche pas une bonne réputa-« tion est déjà mort durant la vie. — Le sage ne parle jamais de « son âge, ni de ses richesses, ni de ses pertes, ni des défauts « de sa famille. — L'homme de bien est une fleur cachée sous « l'herbe, ou entrelacée aux cheveux, qui exhale une odeur « agréable. — Il vaut mieux se taire que mentir, être pauvre « que s'enrichir par la fraude, vivre solitaire dans les bois que « dans la société des sots. — Le bonheur est de ne pas avoir « d'inquiétudes. — La religion est la bienveillance envers les « créatures ; l'échelle par laquelle l'homme monte au ciel. — « Qui dompte ses passions trouve la béatitude, même dans la « vie. — La vie de l'homme sur la terre ressemble à un voyage « fait dans le cours d'une nuit. — Jeunesse, beauté, vie, richesse, « faisceau de paille que le courant entraîne avec lui. — Le tor-« rent ne remonte pas à sa source; les jours de l'homme sont « ce torrent. — Souffre mille injures avant que de plaider : le « procès commencé, ne néglige rien pour en sortir vainqueur. « — La science fait connaître tout, excepté le cœur du méchant. « — Ne rejette pas le breuvage salutaire quoiqu'il te répugne, « ni l'ami parce qu'il a des défauts. — Ce que tu possèdes au « delà de tes besoins appartient à autrui. — Pourquoi prendre « tant de souci du plaisir et de la douleur? L'un et l'autre se « succèdent sans cesse. »

L'une des femmes de Brahma, Avyar, c'est-à-dire la contemplatrice de l'essence divine, est comptée parmi les sept sages du Malabar. Elle a écrit des livres de morale, au nombre desquels, l'Atisoudi et le Kalwiolouckam, ou des règles de la sagesse, en vers, que chantent les jeunes filles dans les écoles (1).

<sup>(1)</sup> Asiat. Res, t. VI.

« Gloire et honneur à la Divinité. — La charité est gracieuse et « non passionnée. — Ne divulgue pas tes secrets. — Cause avec « tranquillité. — Prends soin de ce qui t'est cher. — Connais « d'abord le caractère de celui dont tu veux te faire un confic dent. — Apprends tandis que tu es jeune. — Ne néglige pas « ce qui profite à ton corps. — Reste à ton poste et observe les « lois divines. — Ne blâme pas les actions d'autrui, et procure « toi une bonne réputation. — Le plus grand de tous les plaisirs « est de lire et d'écrire. — L'ignorant est vraiment pauvre, — « Le véritable but de la science est de distinguer le bien du mal. « — Ne trompe pas même ton ennemi, — La vérité est la fleur « de la science. — Plus on avance dans la science, plus on « avance dans la vertu. — Sans religion, point de vertu, »

Bouddhisme.

La doctrine du bouddhisme réclame ici une mention particulière; car elle a dominé durant de longs siècles, et domine encore des sources de l'Indus jusqu'à l'océan Pacifique et au Japon; elle a adouci les nomades féroces de l'Asie centrale, et même ceux de la Sibérie méridionale (1).

(1) Voyez, indépendamment des ouvrages cités, les Mémoires de M. Hocoson et d'ABEL RÉMUSAT dans le Journal des savants, 1831, et dans les Mémoires de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, 1830; un article de G. D. Romagnosi dans le t. XXX des Annali di Statistica; un de moi dans le Ricoglitore ilaliano straniero, fevrier 1836; enfin la préface de l'abbé Gorresio à son édition du Ramayana, — Voyez sur toute la doctrine du bouddhisme: Le Lotus de la bonne loi, traduit du sanscrit, accompagné d'un commentaire et de vingt et un Mémoires relatifs au bouddhisme, par M. E. Burnous. Paris, impr. imp., 1853, 1 vol. in-4°. M. Burnouf, dans son introduction an bouddhisme indien, fait le résumé suivant de la dectrine de Bouddha, qui s'appuie, selon lui, sur une opinion admise par le brahmanisme, mais à la condition de la développer d'une façon toute nouvelle : « Cette opinion, dit-il, « c'est que le monde visible est dans un perpétuel changement; que la mort s succède à la vie et la vie à la mort; que l'homme, comme tout ce qui l'en-« toure, roule dans le cercle éternel de la transmigration, qu'il passe succes-« sivement par toutes les formes de la vie, depuis les plus élémentaires jus-« qu'aux plus parfaites; que la place qu'il occupe dans la vaste échelle des « êtres vivants dépend du mérite des actions qu'il accomplit en ce monde, « et qu'ainsi l'homme vertueux doit, après cette vie, renaître avec un corps « divin, et le coupable avec un corps de damné; que les récompenses du ciel « et les punitions de l'enser n'ont qu'une durée limitée comme tout ce qui est « dans le monde; que le temps épuise le mérite des actions vertueuses, de « même qu'il efface la faute des mauvaises, et que la loi fatale du changement « ramène sur la terre le dieu et le damné, pour les mettre de nouveau l'un et « l'autre à l'épreuve, et leur faire parcourir une suite nouvelle de transforma-« tions. L'espérance que Cakya-Mouni (le fondateur du bouddhisme) apportait « aux hommes, c'était la possibilité d'échapper à la loi de la transmigration,

Quant à la métaphysique de cette doctrine, nous y rencontrons trois opinions: l'une n'admet pas le vide, mot qui pour elle signifie l'immatériel; l'autre, partant de la sensation, concède aux corps une existence purement phénoménale; la troisième ne reconnaît d'autre existence réelle que le moi. Ces opinions trèsanciennes trouvent leurs analogues, la première dans Barkley, la seconde dans Cabanis, la dernière dans Fichte. L'univers ainsi réduit à une pure illusion (maya), Bouddha fonda sur ce vaste abîme un système de cosmogonie gigantesque, en établissant une infinité de degrés dans l'échelle de l'existence, depuis l'Être pur, sans forme, ni qualité, ni nom, jusqu'à ses émanations les plus infimes. Notre globe est divisé en quatre grandes îles ou montagnes, situées aux quatre points cardinaux, à l'entour du Mérou; il est environné de sept montagnes d'or et de sept mers parfumées, et autour de lui circulent les autres mondes et le soleil. Cette planète (le soleil), habité par un adorateur de Bouddha, que ses mérites y ont appelé, est de forme cubique : cinq tourbillons de vent l'entraînent sans jamais s'arrêter autour des quatre continents : un le soutient pour l'empêcher de tomber, un autre l'arrête, un troisième le reconduit, un quatrième le tire, un cinquième le pousse, ce qui produit la rotation.

A moitié de la hauteur du Mérou commencent les sept cieux des désirs, dont les habitants, supérieurs à l'homme, sont néanmoins sujets à se multiplier par le moyen de la volupté, mais volupté d'un regard, d'un sourire. Celui qui y monte se purifie peu à peu tout entier. Au quatrième degré les sens n'ont plus de puissance; au cinquième les plaisirs sensuels sont convertis en joies de l'intelligence, bien que subsiste encore l'amour du plaisir, désormais pur de tout alliage terrestre.

Au-dessus du monde des désirs est le monde des formes, dont les habitants n'aspirent déjà plus au plaisir, quoique soumis

<sup>«</sup> en entrant dans ce qu'il appelle le Nirvana, c'est-à-dire l'anéantissement. « Le signe définitif de cet anéantissement était la mort; mais un signe précur« seur annonçait dès cette vie l'homme prédestiné à cette suprême délivrance;
« c'était la possession d'une science illimitée qui lui donnait la vue nette du 
« monde tel qu'il est, c'est-à-dire la connaissance des lois physiques et mo« rales, et, pour tout dire en un mot, c'était la pratique des six perfections 
« transcendantes : celle de l'aumône, de la morale, de la science, de l'énergie, 
« de la patience et de la charité. » Introd. à l'Hist. du bouddhisme, p. 152 
et 153. (Note de la 2º édition française.)

pourtant aux conditions de l'existence matérielle, la forme et la couleur. Dans le monde des formes, on distingue dix-huit étages l'un sur l'autre, croissant toujours en perfection morale et intellectuelle, acquise par les quatre degrés de la contemplation.

Tel est le monde de l'homme ou monde de la patience, qui toutefois n'est qu'un point infinitésimal dans le déluge de mondes accumulés par l'imagination des Indiens. Comme l'arithmétique ordinaire ne suffisait pas pour les mesurer, il fallut en trouver une spéciale, dans la sublimité de laquelle Bouddha seul pénétra. Il la met en usage quand il veut donner une idée de sa nature inépuisable et illimitée, des purs mérites des bouddhas ou saints, des périodes d'existence des bouddhistanas ou intelligences modifiées, de l'océan de vœux faits par eux tous pour la félicité des mortels, et de l'enchaînement des lois qui constituent le développement infini des mondes. Le premier de ces dix grands nombres est l'asankya (c'est-à-dire innombrable), composé de cent quatrillons multipliés par eux-mêmes. Le carré de cet asankya produit le second nombre, c'est-à-dire l'unité șuivie de soixante-huit zéros : et l'on continue ainsi en prenant toujours le carré, jusqu'au dixième appelé indiciblement indicible; il faudrait pour l'exprimer faire suivre l'unité de quatre millions quatre cent cinquante-six mille quatre cent quarantehuit zéros; tant l'imagination s'est fatiguée pour approcher de l'idée de l'infini.

Mais quel devait être le monde construit à l'aide d'une pareille arithmétique? En voici une esquisse.

Nous avons dit de combien d'étages, tous habités par des êtres innombrables, était constitué le monde de l'homme. Il faut, selon les bouddhistes, jusqu'à mille millions de pareils mondes pour former un univers; cent quintillions de ces univers forment un étage, et vingt de ces étages un groupe de mondes. Le plus bas de tous s'appuie sur une fleur de lotos : symbole effrayant de la science bouddhique, qui a pour base le néant.

Cette fleur n'est pas seule; les bouddhistes en comptent par myriades de myriades, dont chacune est le point d'appui d'un système d'univers non moins compliqué. Puis ce lotos flotte sur une mer parfumée, faisant partie d'une terre appartenant à un autre système encore plus incommensurable.

Ce qui arrive de l'espace, appliquez-le au temps. Il est divisé en calpas, et chaque calpa en quatre époques, comme nous

l'avons vu dans les autres philosophies indiennes. Dans la première, le monde se façonne, se coordonne, et les êtres habitent la région des formes. Mais, à mesure que le temps avance, la vertu de Bouddha diminue dans ses manifestations, et les êtres descendent dans le monde des désirs. Là, dès qu'ils ont goûté d'une source douce comme le miel et le lait, se développe en eux la sensibilité; très-faible d'abord, elle s'irrite lòrsque, s'étant nourris de mets plus grossiers, ils se trouvent doués de sexes différents qui amènent en eux des dispositions violentes et passionnées dont l'effervescence les plonge dans l'esclavage des sens. La décadence est ici suspendue, pour reprendre après un court intervalle. Ouragans, incendies, cataclysmes, annoncent la destruction de l'univers; le déluge gagne un étage, puis l'autre; jusqu'à ce que, les mœurs allant toujours se corrompant davantage, un immense incendie consume en sept jours toutes les conditions perverses, c'est-à-dire les animaux, les hommes, les mauvais génies. Le vide prend la place qu'occupait le monde; plus de jour ni de soleil, mais ténèbres universelles.

Les habitants des étages supérieurs, à l'abri de ces catastrophes, vivent beaucoup plus que la durée d'un calpa; il y a même un de ces étages dans lequel la vie égale quatre-vingt mille calpas.

A différents degrés de cette série de siècles et de mondes, apparaissent les Bouddhas, manifestations spéciales de la substance absolue dont toute chose émane, et qui, au terme de chaque âge, viennent présider à celui qui commence, rétablir les doctrines, et remettre les hommes dans le droit chemin. Le dernier Bouddha qui soit apparu est Sakia-Mouni, que quelquesuns identifient avec le fondateur de l'école Vaïseschika. Il avait deux corps, dont l'un était sujet à la mort et aux transformations; l'autre était la loi même, éternelle et immuable. Il naquit sur la terre à l'équinoxe d'hiver, d'une vierge de race royale, lorsque tout le monde était en paix; des rois vinrent l'adorer; il fut présenté au temple, où un vieux prêtre prédit en pleurant sa gloire future; le génie du mal le tenta dans le désert. Mais comment discerner jamais ce que la tradition a ajouté à cette histoire des diverses incarnations, qui forme la partie populaire de la doctrine de Bouddha (1)?

(1) Tous les missionnaires furent frappés de cette admirable ressemblance

Morale de Bouddha.

Sa morale a un tout autre mérite : elle a conservé et proclamé les doctrines primitives d'un seul Dieu et de l'égalité des hommes en sa présence; aussi voulut-il abolir les castes. S'il échoua dans l'entreprise, il lui reste au moins la gloire de l'avoir tentée. Les cinq commandements principaux sont : « Ne « tue aucun être vivant, depuis l'insecte jusqu'à l'homme; ne « dérobe pas; ne commets pas l'adultère; ne mens pas; ne a bois pas de vin ni d'autres liqueurs enivrantes. » Les dix péchés capitaux sont divisés en trois catégories: dans la première, l'homicide, le vol, l'adultère; dans la seconde, le mensonge, la rixe, la haine, les paroles oiseuses; dans la troisième, le désir immodéré, l'envie, l'idolàtrie. L'empire sur les sens, l'humilité, la mortification, la charité, sont prêchés avec des accents si tendres et si pénétrants, que parfois on croirait entendre l'Évangile. Un mendiant serait une rareté dans les pays où la religion de Bouddha est professée. La piété des fidèles a élevé près des couvents des hôtelleries commodes, belles même quelquefois, pour les étrangers et les voyageurs: mais là, comme chez le Brahmane, la croyance dans la transmigration des âmes produit plus de sympathie pour les animaux que pour l'homme. Le panthéisme fait d'ailleurs consister le comble de la perfection dans l'anéantissement de toutes les facultés absorbées dans la contemplation de Bouddha. De si beaux commencements ont donc pour résultat l'exercice de ces étonnantes et pénibles abnégations des yoghis et des talapoins; heureusement que peu d'individus entreprennent d'arriver à cette prétendue perfection, et que le plus grand nombre se contente des moindres vertus, c'est-à-dire des plus vraies, celles qui sont humaines et bienfaisantes.

Le bouddhisme, en réprouvant les castes, dut établir une hiérarchie; c'est pour cela que, dès les temps les plus anciens, nous y trouvons un patriarche, qui n'est pas seulement le représentant de Bouddha sur la terre, mais Bouddha lui-même, successivement incarné dans les différents patriarches (1). Ce

du bouddhisme avec le christianisme, au moins quant aux accidents extérieurs. Le savant Autoing de Giorgi, de l'ordre de Saint-Augustin, développe le premier ce rapprochement dans une dissertation qui précède son Alphabetum Thibetanum, publié à Rome par la congrégation de la Propagande, en 1761.

<sup>(1)</sup> L'autorité sur laquelle le premier réformateur avait appuyé son esseignement, dit M. Burnouf, était toute personnelle : elle se formait de deux élé-

n'est donc pas la doctrine seule qui se transmet en eux, mais aussi la divinité; jugez combien s'en accroît leur autorité. Il est pourtant permis à chacun d'aspirer au rang suprême, puisque, à la mort d'un patriarche, les chefs du clergé se réunissent pour élire le nouveau dieu qui porte ses croyances de pays en pays, et quelquefois les scelle de son sang par le martyre. Le premier patriarche, successeur de Çakia-Mouni, fut un Brahmane, puis un Kchatria; ensulte un Vaïscia, un Soudra, afin qu'apparût des l'origine l'égalité religieuse.

Les bouddhistes diffèrent donc essentiellement des Brahmanes en ce qu'ils croient que certains hommes peuvent par degrés devenir Dieu, tandis que les derniers font paraître Dieu sous la forme d'hommes et d'animaux. Les Brahmanes voient dans tout l'action immédiate de Dieu; ils croient à la création de la matière, et prêtent foi aux Védas et aux Pouranas, tandis que les bouddhistes rejettent ces livres, croient la matière éternelle, et Dieu dans un repos constant. Les sacrifices et l'adoration du feu sont inconnus aux bouddhistes, qui honorent les reliques de leurs saints, tandis que les Brahmanes réputent immonde ce qui reste de la mort. Les bouddhistes repoussent surtout la distinction des castes; leurs prêtres, dits talapoins ou raans, ne peuvent se marier sans avoir été relevés de la consécration. Ils vivent réunis dans des couvents contigus aux temples, ne s'occupant pas des suffrages en faveur des morts, auxquels les Brahmanes attachent tant d'importance. Ces communautés ont pour chef un Zara, et tous les Zaras ont au-dessus d'eux un Zarad, qui, bien que vivant comme les autres et vêtu de même, obtient les suprêmes honneurs. Il sort pieds nus, mendiant de porte en porte; mais les rues par lesquelles il passe sont ornées de tapis, le peuple se prosterne pour implorer sa bénédiction, les femmes s'enfuient comme indignes, par leur imperfection, de fixer les regards du saint. Le criminel qui touche un raan est mis en liberté. Lire, écrire, élever la jeunesse, et gagner ainsi le pain

ments, l'un réel, l'autre idéal. Le premier était la régularité et la saintelé de sa conduite, dont la charité, la patience et la chasteté sormaient les traits principaux. Le second était la prétention qu'il avait d'être bouddha, c'est-à-dire éclairé, et comme tel de posséder une science et une puissance surhumaines. Avec sa puissance il opérait des miracles, avec sa science il représentait sous une sorme claire et complète le passé et l'avenir Introd. à l'Hist. du bouddhisme, p. 158. (Note de la 2° édition française.)

quotidien pour eux, pour leurs hôtes et pour les indigents, telle est l'occupation des talapoins.

Son histoire.

En quel temps naquit le bouddhisme (1)? On ne sait, et quelques-uns le font antérieur au brahmanisme. Mais les livres mêmes des bouddhistes font mention des luttes acharnées que Çakya-Mouni eut à soutenir de la part des Brahmanes; il faut donc le croire postérieur aux doctrines de Brahma, et le placer soit-à l'an 1000 avec Jones, ou à l'an 700 avec Ward, ou à l'an 540 avec Erskine et Colebrooke. Rémusat découvrit dans l'Encyclopédie japonaise une liste des trente-trois premiers patriarches bouddhistes, selon laquelle le premier aurait succédé à Çakya-Mouni 950 ans avant J. C. (2). L'examen même de sa

- (1) Le nom de Bouddha est prononcé dans divers passages des anciens. Clément d'Alexandrie et Origène ont donné le nom de Sarmanes, Samanéens aux sectateurs que Mégasthènes avait appelé Garmanes, lorsqu'il divisait l'Inde en deux sectes philosophiques, les Garmanes et les Brahmanes. Déjà Alexandre Polyhistor, cité par Strabon, les avait appelés Semna. Ces dissérentes appellations sont la corruption grecque du mot sanscrit samanas ou sramanas, c'est-à-dire stables ou invariables, nom que les bouddhistes se donnent encore. Les anciens leur ayant aussi donné le nom de gymnosophistes, Clément d'Alexandrie dit positivement que le chef de ces gymnosophistes se nommait Boutta. Saint Jérôme n'est pas moins explicite: il rapporte une ancienne tradition des gymnosophistes d'après laquelle Buddas, le chef de leur école, était né d'une vierge qui l'enfanta par le côté (Adr. Jovin., l. I. p. 345). Selon Arrien, un certain Βουδύας avait été le troisième roi de l'Inde (Indic. c. VIII); le livre apocryphe intitulé Disputes de Manès et d'Archélaüs, parle d'un certain Buddas qui vint à Babylone, où il prit le nom de Térébinthe. Même mention est faite par S. Epiphane et par Victorin dans son traité contre les manichéens ; enfin Cedrenus et Suidas nous parlent aussi d'un Budas d'origine brahmanique. Tous ces bouddhas n'ont été probablement que des disciples du premier réformateur Çakya-Mouni, qui naquit dans une samille de Kchatrias, se prétendant issue de l'ancienne race solaire de l'Inde, et qui, renonçant au monde à l'âge de dix-neus ans, se sit religieux sous le nom de Çakya-Mouni, ou encore de Cramana-Gôtama. (Note de la 2º édition française.)
- (2) Pallas publia une chronologie mongole qui le place 1022 ans avant J. C. Les Chinois le font naître en 1027, et aussi les Japonais. L'Encyclopédie japonaise se rapproche de cette date, ainsi que le Collier de perles de l'histoire persane. Les bouddhistes de l'Asie méridionale varient d'opinions entre eux à cet égard, les uns le faisant vivre en 638 avant J. C., d'autres en 619, d'autres enfin en 744; Aboulfazel; ministre du grand mogol Akbar, dans le Ayin Akbari, le fait naître 1366 ans avant J. C.; le Bagwad Amrita en 2099. L'opinion la mieux appuyée parmi un si grand nombre est celle qui le place aux environs de 1000 ans avant J. C. Le nom de Çakya-Mouni signifie le solitaire des Çakyas, du nom d'une race de la caste militaire à laquelle appartenait ce promoteur du bouddhisme. (Note de la 2° édition française.)

doctrine nous la fait croire plutôt une réforme qu'une institution primitive; comme sous le nom de Bouddha, ce n'est pas d'un personnage réel, mais de la secte qu'il s'agirait. Son fondateur s'appelait, dans la péninsule au delà du Gange, Sommonokodom, par corruption, sans doute, de Samana-Gotama, c'est-à-dire Gotama le saint, le parfait, d'où est dérivé le nom de Samanéens, déjà connu des compagnons d'Alexandre (1). Quelques-uns, s'étayant de la couleur noire et des cheveux crépus avec lesquels Bouddha est toujours représenté, le crurent venu d'Afrique; mais et Crichna et Vichnou sont rituellement noirs, de même que tout leur vêtement est celui des solitaires bouddhistes et des giaynas (2).

Guillaume Schlegel (3) ne sait pas comprendre en quoi consiste l'innovation prêchée par Bouddha et son opposition au brahmanisme. Ce n'est pas le monothéisme, dit-il, puisqu'il est également professé par les Brahmanes; ni le panthéisme, ni l'absorbement en Dieu, puisque ce sont des dogmes acceptés par les livres canoniques; ce n'est pas la prohibition de verser le sang, puisque les saints l'avaient déjà inculquée chez les Brahmanes. Comment? lui répondrons-nous, Bouddha n'avait-il pas proclamé l'égalité des hommes ? N'abolissait-il pas les castes? N'abattaitil pas dans ses fondements l'édifice de la société indienne? Ne niait-il pas que l'homme pût se sauver dans une autre religion? Ces seuls faits, quoique d'une nature purement négative, suffisent bien pour rendre raison de l'aversion dont il fut l'objet de la part des Brahmanes; c'est aussi précisément le motif qui nous détermine à le placer plutôt à la tête d'une secte philosophique que d'une religion.

L'empire de Magada, au cœur de l'Indoustan, paraît avoir

<sup>(1)</sup> Les compagnons d'Alexandre surent distinguer parmi les doctrines dominantes dans l'Inde deux divisions capitales, celle des Brahmanes et celle des Samanéens. Ils appelèrent les premiers Gymnosophistes, c'est-à-dire sages nus, terme correspondant à celui de Digambaras, c'est-à-dire dépouillés de vêtements; nom que leur donnent les Indiens pour leur manière de vivre. Le mot Samanéens indiquait un empire absolu sur ses propres sentiments, ce que les moines indiens considèrent comme un chef essentiel à la perfection de la vie. Chez les Tartares, les magiciens et les prêtres sont encore appelés Schamani.

<sup>(2)</sup> Langlès soutient l'origine africaine de Bouddha; mais M. J. Davy, Account of interior of Ceylan, 1821, paraît avoir donné gain de cause à l'opinion contraire. Voy. aussi Klaproth, Leben des Buddha.

<sup>(3)</sup> Indische Bibliotek, 1 et 4.

été le berceau de cette réforme. Elle s'accrut lentement et inaperçue, s'attaquant seulement d'abord aux points sécondaires du dogme et de la discipline; ce qui pourtant la faisait s'éloigner pas à pas des Brahmanes. Ses sectateurs voulurent avoir leurs livres propres et des théories philosophiques distinctes ; ils réfutèrent les Védas, se proclamèrent seuls orthodoxes, et, soit par conviction, soit par besoin de propager leur doctrine et d'acquérir des prosélytes, ils se mirent à combattre les distinctions de castes: ils mirent au-dessus des lois du sacerdoce l'inspiration divine, et appelèrent à prêcher la parole quiconque en sentait la vocation intérieure. Ce fut ainsi que se formèrent, prophètes nouveaux, les Samanéens, c'est-à-dire les vainqueurs des passions. L'ardeur du prosélytisme, propre aux croyances nouvelles, et des principes larges si opposés à l'immobilité du brahmanisme, les fit se multiplier rapidement. Mais la persécution des Brahmanes se déchaîna contre eux avec fureur, et un philosophe de l'école mimansa, nommé Kourila-Boutra, souleva contre eux tous les Indiens, en ordonnant que, « du pont de « Rama jusqu'au pied de l'Himalaya, fût mis à mort quiconque « épargnerait les femmes et les enfants des bouddhistes. »

La victoire se déclara contre eux; mais, doués d'une vitalité tenace, ils se réfugièrent dans l'Asie inférieure, jusqu'à ce que, au sixième siècle avant notre ère, ils établirent leur siége principal à Ceylan. Le culte des démons dominait de temps immémorial dans cette île : chantés dans les anciens poëmes du pays (1), ils continuèrent et continuent d'y être adorés, comme par suite d'une transaction, à côté du bouddhisme. De ce moment Ceylan demeura tout à fait détachée de l'Inde; et de cette 11e, comme d'un second foyer, les bouddhistes s'étendirent dans toute l'Inde au delà du Gange, chez les Birmans, dans le Pégu, à Siam et à Java : ils portèrent dans le Thibet la civilisation et l'écriture; parvinrent jusque dans les steppes des Kalmouks et des Mongols; enfin nous les verrons plus tard faire triompher dans la Chine le culte de Fo. Dans l'Inde, le nom de Bouddha fut proscrit; on jeta un voile épais même sur le Bouddha antique, incarnation divine de Vichnou. Le jour qui porte le nom de la planète à laquelle ce dieu préside fut considéré

<sup>(1)</sup> Le comité de traductions orientales de Londres a publié un poëme ceylenais, Yakkun Nattannawa, qui décrit le système de démonologie de cette le, ainsi que les pratiques d'un capua ou prêtre des démons (Londres, 1829).

comme néfaste et le petit nombre de sectaires qui restèrent dans le pays furent regardés comme hérétiques et mis au rang des giaynas (1).

(1) Cent sept ans avant J. C., leur 22° patriarche voyagea jusqu'à Fergana, dans la petite Bukarie, à 400 lieues de distance de l'Inde. Dès l'an 390, les livres du bouddhisme avaient pénétré dans la Chine et y avaient été traduits; mais ce ne fut qu'un siècle avant J. C. que la religion y prit pied. Dans le ve siècle de notre ère, le 28° patriarche, nommé Bodli Dhorma, porta avec lui dans l'empire du centre la religion dont il était le chef, et il y mourut en 491. Les Chinois l'appellent Ta-Mo, nom qui le fit confondre par quelques uns avec saint Thomas ou avec un Thomas, disciple de Manethé. Il profita de sa position, qui le rapprochait de l'empereur régnant, pour persuader à tous les prosélytes qu'il était le chef naturel de leur religion, une incarnation légitime de leur Dieu.

A la même époque, la religion de Bouddha pénétra dans les pays montagneux du Thibet, où elle se conserva longtemps grossière, ses sectateurs ne voulant, ni retourner à Ceylan pour y étudier les traditions plus pures, ni accepter les perfectionnements introduits par les Chinois.

Ce culte s'établit probablement au vi° siècle dans le Japon et la Corée, tandis que, du côté du nord et de l'occident, il pénétrait parmi les nations tartares et gothiques.

La suprématie du patriarche résidant en Chine n'était pas reconnue de tous; les Thibétains surtout la repoussaient, attendu qu'ils avaient puisé leur croyance à une autre source. Quand toutefois la Chine fut conquise par les Mongols, et que les descendants de Gengis-Kan étendirent leur puissance du Japon à l'Égypte, de la Silésie à Java, le patriarche installé à la cour de si puissants monarques, enveloppé dans leur gloire, fut élevé au rang royal. Comme le hasard voulut qu'il fût du Thibet, on lui assigna des domaines dans ce pays; il prit le titre de lama, qui, dans cette langue, signifie prêtre; et, devenu prince temporel, il y constitua fortement la hiérarchie bouddhique et son autorité souveraine.

On appelle Kahgyour, au Thibet, l'immense collection, dont nous avons parié, de tous les livres sacrés des houddhistes, œuvres de Bouddha et de ses disciples, leurs vies et celles des patriarches, actes des conciles, etc.; en un mot, toute la littérature canonique de cette religion. Ils sont gravés sur bois, à la manière des Chinois, et le lama du Boutan, qui en est dépositaire, en fait tirer de temps en temps quelques exemplaires pour les églises et les écoles. L'Europe en dut la connaissance au célèbre voyageur Grome de Koros, qui, durant huit années, s'ensevelit dans les clottres du Thibet pour étudier cette littérature, et en porta un exemplaire à Calcutta, où il en publia quelques extraits. La Société de Calcutta fit imprimer le Dictionnaire et la Grammaire thibétains qu'il avait composés; mais on ne put guère en tirer parti, les documents nécessaires manquant en Europe.

Dans les Transactions of the Royal asiatic Society of Great Britain, vol. II, p. 1 et 2, de 1830, on trouve des renseignements très-importants au sujet de Bouddha, que lord Hodgson, déjà cité, a tirés des bouddhistes en crédit. Ceux qui ne sont pas en mesure de consulter l'ouvrage même peuvent voir le judicieux extrait qu'en a fait Abel Rémusat dans le Journal des Sa-

# CHAPITRE XIV.

#### LITTÉRATURE.

Langue.

Si nous avons été étonnés de trouver l'Inde aussi avancée dans les voies de la philosophie, nous ne le serons pas moins en prenant connaissance de sa littérature. Les monuments de cette littérature sont rédigés en trois langues : sanskrite, prakrite et hindoustani; la première ne se parle pas; la seconde peu; la troisième est subdivisée en une infinité de dialectes. Mais les œuvres les plus sublimes et les plus anciennes, les seules qui rivalisent de beautés avec celles des Grecs, sur lesquelles elles l'emportent en étendue, sont composées dans l'idiome sanskrit, c'est-à-dire parfait (1); autre mystère tout nouvellement révélé à l'Europe. Frédéric Klenker le premier fit remarquer sa parenté avec les langues européennes : il fut secondé par le père Paulin; puis un institut littéraire s'étant établi au Bengale en 1784, pour faire des recherches sur l'histoire naturelle et civile, les antiquités, les arts, les sciences et la littérature de l'Orient, la connaissance de cette langue se ré-

vants, 1831, où il a inséré aussi une dissertation sur la cosmogonie des bouddhistes, beaucoup plus exacte que tout ce qu'on en avait dit jusque-là. On n'a pourtant obtenu sur le bouddhisme que des notions puisées dans des traductions chinoises ou mongoles; mais l'espoir de retrouver les originaux indiens qu'on croyait perdus est maintenant plus vif que jamais: ils nous donneront certainement des idées beaucoup plus précises au sujet de cette religion singulière.

Abel Rémusat, dans ses derniers jours, s'en occupa beaucoup. Son ouvrage sur Foe Koue Ki sut imprimé après sa mort; il est intitulé: Relation des royaumes bouddhiques; Voyage dans la Tartarie, dans l'Afghanistan et dans l'Inde, exécuté à la fin du IV° siècle, par Chy Ja-Hyan. Paris, 1836.

M. I. F. Davis, célèbre par ses recherches sur la Chine, a communiqué à la Société asiatique l'extrait d'une relation de son père sur les institutions des habitants du Boutan, pays où il fut singulièrement frappé de la ressemblance de certaines pratiques avec celles de notre propre liturgie. Voy. Transaction of the royal asiatic Society of Great Britain and Ireland, vol. I et II, 1831.

Klaproth, dans ses Mémoires relatifs à l'Asie, a publié une vie de Bouddha d'après les livres mongols.

(1) Sam correspond au ouv grec, et kritus à cretus, fait.

pandit, et aujourd'hui des chaires ont été fondées pour l'enseigner dans les villes les plus éclairées de l'Europe (1).

Sanskrit.

Le sanskrit est la langue sacerdotale, dans le sens le plus large du mot, puisqu'il paraît n'avoir été employé que par la caste qui présida à l'organisation civile de ces peuples (2); aussi y voit-on dominer le même caractère sacerdotal qui se montre dans le latin, le persan et l'ancien saxon. Le grec établit la transition entre ces langues et celles de la poésie héroïque, jusqu'à ce que les langues slaves, sorties des classes serviles avec une grammaire artificielle, vinssent se rapprocher davantage du caractère propre au discours familier.

La langue sanskrite mérite véritablement le titre de parfaite, étant infiniment plus régulière et plus simple que le grec, qui

- (1) Le père Paulin imprima, en 1790, avec les caractères de la Propagande de Rome, la Grammaire sanskrite. Celle de WILKINS est peut-être la meilleure de toutes. Ce dernier publia aussi les Radices sanscritæ; mais celle de Fré-DÉBIC ROSEN (Berlin, 1827) les ont laissées en arrière. Le Dictionnaire de Wilson (1819-1832) est indispensable pour cette étude. L'ouvrage de Fréd. Schle-GEL sur la langue et la littérature indiennes est excellent, ainsi que les comparaisons dont il l'a enrichi. Bopp, par son parallèle de la conjugaison sanskrite avec la conjugaison grecque, zende, lithuanienne, esclavonne, gothique et germanique, répandit le goût de cette étude en Allemagne. Il sit aussi un petit glossaire des racines et des mots nécessaires pour comprendre les textes qu'il a publiés. Parmi ceux-ci, le plus facile est le Nalo, épisode du Mahabharat. L. Chezy fut le premier professeur de sanskrit à Paris. En 1826 il tit imprimer le Yagnadattabad, épisode du Ramayan de Valmiki. — M. Langlois a publié en 1845 le second volume de l'édition de l'Amarakôcha ou vocabulaire d'Amarasinka, commencée par Loiseleur-Deslongchamps. C'est le premier Dictionnaire sanskrit-français qui ait été publié. En même temps M. Desgranges publiait une Grammaire sanskrite-française, et M. Bæthlingk faisait paraître, dans les Transactions de l'Académie de Saint-Pétersbourg, trois Mémoires très-développés sur des points importants de la Grammaire sanskrite, sous ces titres: Ein erster Versuch über den accent in sanscrit. -Die Declination im sanscrit. - Die Unadi affixe. - Le Rajah Radhakant Deb, de Calcutta, a publié plusieurs volumes d'un Dictionnaire encyclopédique sanskrit dans lequel chaque mot est suivi de l'interprétation du sens, des synonymes avec l'indication du dictionnaire dont ils sont tirés, de la description de l'objet auquel il s'applique, et des citations empruntées aux livres classiques qui en ont sait usage. En 1847, M. Stenzler a sait parattre, à Breslau, le petit traité intitulé : De lexicographiæ sanscritæ principiis; MM. Bœthlingk et Rieu ont traduit le Vocabulaire synonymique de Hematchandra, et M. Bopp a achevé l'impression de la seconde édition de son Glossaire sanskrit, où il a ajouté toutes les racines qui rattachent les autres langues indo-germaniques au sanskrit comme à leur source. (Note de la 2º édition française.)
  - (2) F. Schlegel, Hist. de la littérature, leç. V.

a la même construction grammaticale, et mieux proportionnée que l'italien ou l'espagnol dans le mélange des voyelles et des consonnes; elle est de plus très-libre dans la formation des mots, au point d'en avoir de cent cinquante-deux syllables; elle est riche et flexible comme la langue de Platon, inspirée et magique comme le persan et l'allemand, rigoureusement précise comme le latin primitif.

Alphabet.

Ce qui prouve l'antiquité de l'alphabet indien, c'est qu'on n'y rencontre pas la moindre trace de l'hiéroglyphe (1); les plus légères modifications du son s'y trouvent marquées par cinquante lettres artificiellement distribuées avec un ordre et une symétrie admirables. Les modulations s'y distinguent en voyelles fondamentales, voyelles liquides ou consonnes modulées, et en voyelles doubles ou diphthongues; plus deux assonances finales, l'une qui indique le sifflement, l'autre la prononciation nasale. Les articulations sont classées en gutturales, palatiales, cérébrales, dentales, labiales, et à chaque classe se réfèrent deux sourdes, deux aspirées, une nasale, une sifflante, une liquide ou semi-vocale.

Grammaire.

Le sanskrit emploie trois genres, trois nombres, huit cas, ajoutant aux six cas latins le causal et le locatif. La conjugaison, qui admet trois personnes, six modes et six temps, exprime chaque gradation de l'existence et du mouvement, en précisant de plus en plus la signification des verbes par des particules invariables.

Prakrit.

Dans le temps où le sanskrit était la langue privilégiée des premières classes, le prakrit, c'est-à-dire naturel, était celle du peuple et des femmes : il contient les mêmes éléments, mais dans une forme moins perfectionnée et qui varie selon les lieux. Dans le midi on faisait usage du pali (2), qui devint la langue sacrée du bouddhisme, et comme lui se répandit non-seulement dans Ceylan, mais au delà du Gange, dans le Pégu et chez les Birmans. Il dérive aussi du sanskrit, avec des modifications déterminées, la plupart euphoniques, et il peut être considéré

- (1) Le lecteur s'aperçoit que nous donnons à l'écriture une généalogie tout autre que celle vulgaire. Voir ce qui en est dit dans ce même livre en parlant des Egyptiens.
- (2) L'Essai sur le pali, par E. Bunnouv et C. Lasen, est à consulter; Paris, 1826. Toutesois le premier à s'en occuper sut le missionnaire italien de San Germano, qui, il y a déjà longtemps, traduisit de cette langue plusieurs fragments, notamment le Kammouva, dialogue sur les devoirs des religieux, qui sut d'un grand secours aux deux nouveaux philologues.

comme le premier anneau des idiomes enfantés par celui-ci et que l'on a nommés indo-européens.

Secondée par une langue aussi savante et par une écriture très-anciennement perfectionnée, la littérature indienne produisit les chefs-d'œuvre dont le lecteur doit déjà s'être fait une idée. Leurs vers sont à la fois métriques comme ceux des Latins, et rhythmiques comme les nôtres; leur poétique est également éloignée des entraves de la scolastique et de la bizarrerie désordonnée des compositions chinoises.

Vers.

Valmiki vit deux oiseaux qui avaient disposé dans la solitude le nid de leurs amours : quand voilà qu'une main cruelle prend le mâle et le tue. Dans la douleur que lui causa ce spectacle et le gémissement plaintif que répétait sur son rameau la femelle désolée, Valmiki s'épancha en paroles qui se trouvèrent rhythmiques, et ce fut ainsi que naquit l'élégie et la sloca, distique particulier à la poésie indienne.

Cette origine poétique nous indique déjà que l'élégie mélancolique dut prévaloir dans leur littérature : rien de plus naturel dans une contrée où le monde n'est considéré que comme une expiation, tous les êtres comme des âmes emprisonnées, tous les corps comme passibles des fautes commises dans une autre vie. Voilà pourquoi une harmonie triste vibre dans toute poésie, depuis la sloca fugitive jusqu'à la conception la plus gigantesque.

Poésie.

La littérature sanskrite est remarquable entre toutes les autres par l'union intime de la poésie avec la science. Beaucoup d'anciens livres philosophiques sont en vers, sans que l'exactitude de l'analyse et du développement logique aient rien à y perdre. Dans le Bhâgavata Pourana (1), le roi Parakiti dit au sage Souka : «Maître, j'apprendrai volontiers comment les âmes « sont réunies au corps; comment est né le dieu Brahma; comment il a créé le monde; comment il reconnut Vichnou et

(1) Le Bhágavata Pourana, dit M. Mohl, est de tous les livres brahmaniques le plus populaire; il a été traduit dans les principaux dialectes provinciaux; il forme la base de l'instruction dans toutes les écoles de la secte des vichmouites, secte qui embrasse la majeure partie de la population indienne; enfin est, à la grande masse des Hindous, d'encyclopédie religieuse, historique et philosophique. Voy. Rapport sur les travaux du conseil de la Société asiatique, juillet 1844. Le Bhágavata Pourana, ou Histoire poétique de Crichna, eté traduit et publié par M. E. Burnouf dans la précieuse collection orientale publiée aux frais de l'imprimerie royale. (Note de la 2º édition française.)

« ses attributs; ce que c'est que le temps; ce que sont les gé-« nérations humaines et les âges du monde; comment l'âme « parvient à s'identifier avec la Divinité; quelle est la gran-« deur et la mesure de l'univers, du soleil, de la lune, des as-« tres, de la terre, et le nombre des rois qui commandèrent « ici-bas; quelle est la différence des castes; quelles formes di-« verses Vichnou a revêtues; quelles sont les trois principales « puissances; ce que c'est que le Vedam; ce qu'on entend par « vertu et par œuvres pies; quel est le but de la création. » Un Européen peut-il se figurer un poëme dont ce soit là le sujet et l'exposition? De là l'extrême grandeur de ces compositions qui satisfont moins la raison que l'imagination, et auprès desquelles celles d'Homère sont comme le Tasse auprès du chantre d'Ilion. On tomberait néanmoins dans une étrange erreur en croyant y trouver l'emphase confuse, les métaphores fantastiques des Orientaux : les idées y sont exagérées, les accidents amoncelés, les images gigantesques; mais le style en est simple, le coloris pur, les figures et les épithètes en petit nombre. Il y a exubérance dans l'imagination, non dans les pensées et dans les paroles; une expression limpide et bien ordonnée fait même un singulier contraste avec l'immensité de la fable.

Les poëmes héroïques ont pour sujet les diverses incarnations des dieux, non pas en hommes seulement, mais encore en différents animaux; de sorte que l'Être suprême n'y figure pas seulement comme machine poétique, il y entre encore comme sujet, ainsi que dans Milton et dans Klopstok. Les hommes eux-mêmes, par la force de la contemplation, peuvent se rapprocher de la Divinité; ce qui multiplie les relations entre les êtres les plus élevés et les plus infimes. Il faut dire cependant que ces dieux rouges et bleus, aux cent bras et aux cent mamelles, métamorphosés en ours, en singes ou en serpents, défigurent le sentiment humain et l'idée de la beauté. Comme le dieu fait homme vaincrait tròp facilement les obstacles qui lui sont opposés, ses forces sont modérées par la fatalité, et la maya ou l'illusion, formant comme un voile sur ses yeux, l'empêche d'apercevoir l'avenir.

Râmâyana.

Les plus fameux de ces poëmes sont le Râmáyana et le Maha-Bharáta. Le sujet du premier est la victoire de Rama (Vichnou incarné) sur Ravana, prince des Racschiasas ou démons (1).

<sup>(1)</sup> Le Râmâyana a été entièrement publié, quant au texte, par M. Gorresio,

Ceux-ci avaient ravi aux bons génies le privilége d'être invulnérables, ce qui leur avait donné sur eux tout avantage, et ils ne pouvaient être vaincus que par un homme. Les bons génies supplièrent donc Vichnou de s'incarner. Dasarata régnait alors depuis neuf cents ans dans Ayodia, « cité bâtie par Mouni, pre-« mier souverain des hommes. Les rues en étaient admirable-« ment alignées et arrosées en abondance; les murs peints de « diverses couleurs en manière d'échiquier. Elle était remplie « de marchands de toute espèce, de jongleurs, de danseurs, « d'éléphants, de chars, de chevaux; il y avait des trésors de « pierres précieuses, abondance de vivres, et des temples et des « palais dont les coupoles rivalisaient de hauteur avec les mon-« tagnes. On y rencontrait çà et là des bains et des jardins or-« nés de l'arbre mango; l'air était imprégné de l'odeur de l'en-« cens et des guirlandes de fleurs, ainsi que du parfum des « sacrifices; il n'y habitait que des régénérés (1), dévots aux « préceptes des Védas, remplis de vérité, de zèle, de compas-« sion, maîtres de leurs passions et de leurs désirs. Là, point « d'avare, de menteur, de trompeur; point de malveillant ni « d'irréconciliable ennemi. Personne ne vivait moins de cent « ans. Tous avaient une nombreuse postérité et donnaient aux « Brahmanes au moins mille pièces d'argent; tous exhalaient « des senteurs suaves, portaient les cheveux bouclés aux tem-« pes, des couronnes, des colliers, des vêtements élégants. Le « roi Dasarata était lui-même très-versé dans les Védas et dans « les Védantas, aimé du peuple, aussi habile que tout autre à « guider un char, infatigable dans les sacrifices et dans les cé-« rémonies sacrées, presque aussi savant qu'un rischi, célèbre « à juste titre dans les trois mondes, protecteur de ses sujets « comme l'avait été Mouni, le premier des monarques. »

Il serait le plus heureux des princes s'il avait des enfants; et, pour en obtenir, il se résout à accomplir le sacrifice le plus solennel, celui du cheval. Plusieurs années se passent en préparatifs; mais il faut d'abord que la fille du roi voisin Schianta épouse le saint jeune homme Rischia Stringa, qui étudie les Védas dans les solitudes des bois. Un chœur de jeunes filles dans

sous ce titre: Ramayana, poema indiano di Valmici, pubblicato per Gaspare Goresio, vol. VI. Paris, 1850. La traduction italienne est en voie de publication. (Note de la 2º édition française.)

<sup>(1)</sup> Des trois premières classes, et surtout des Brahmanes.

tout l'éclat de leurs charmes va le trouver; à la vue de leurs danses voluptueuses, à la mélodie encore inconnue de leur organe enchanteur, il demeure épris et se marie à la belle fille de Schianta, aux yeux de lotos. Le sacrifice accompli, Vichnou, qui est dans le ciel, « vêtu de jaune, avec des bracelets d'or, « monté sur l'aigle Vinouteya, comme le soleil sur un nuage, « et son dard à la main, » s'incarne, sans quitter le ciel, dans le fils de Dasarata, sous le nom de Rama.

Visva Mithras, sage du sang royal qui, par ses austères vertus, s'est élevé au rang de Brahmane, vient alors implorer du secours contre les mauvais génies, et Rama, héros de dix-sept ans, quitte son père pour aller les combattre avec une immense armée à laquelle sont réunis des ours et des singes engendrés par les dieux. A son départ, des fleurs pleuvent en nuage sur sa tête, et les cieux résonnent d'une harmonie enchanteresse; il reçoit des armes divines avec lesquelles il parle. Tout ce qu'on rencontre sur la route fournit à Mithras l'occasion d'instruire Rama, et au poëte le sujet de beaux épisodes. Il passe le Gange, fleuve céleste qui purge la terre; il arrive près du roi Yunaka. possesseur d'un arc que n'a jamais fait ployer un bras humain, déposé dans une caisse à huit roues qu'il faut huit cents hommes pour traîner. Rama le courbe et le brise avec le fracas que ferait une montagne en éclatant; il épouse Sita en récompense, et la conduit à son père. Celui-ci se résout à lui donner le titre de prince héréditaire; mais la reine Kéikey, jalouse des droits de son fils Bharata, et à l'instigation d'une confidente envieuse, rappelle au roi qu'il a juré de lui accorder deux demandes, et le requiert d'envoyer Rama en exil. Dasarata, ne pouvant manquer à son serment, est contraint d'inviter son fils à se retirer, et en meurt de douleur. Rama, vêtu en anachorète, commence alors ses pénitences dans le désert. Sa compagne lui est enlevée par Ravouna, prince des mauvais génies, qui s'enfuit avec elle dans l'île de Ceylan. Pour aller l'y assaillir, un pont est jeté sur la mer; les confédérés le traversent, et la bataille s'engage sur la terre et dans l'air. Rama et Rayouna, venant à se rencontrer sur leurs chars, commencent un tel combat, qu'à son immense fracas la terre tremble durant sept jours, jusqu'à ce que Ravouna succombe. Sita démontre son innocence par l'épreuve du feu; Brahma et les autres dieux apparaissent pour bénir les vainqueurs : Rama élève un temple à. Siva, dieu des vaincus; puis, de retour à Ayodia, il y remonte

sur le trone. Durant son règne, qui termine l'âge d'argent, toutes les vertus renaissent; enfin, chargé d'ans et de gloire, Rama retourne au ciel avec sa compagne, et de l'Empyrée il veille au bonheur de la terre (1).

Les épisodes de ce poëme sont très-attrayants, et plusieurs ont été traduits dans les langues européennes. Dans celui que Schlegel a mis en vers sous le titre de Descente de la déesse Ganga, Visva Mithras raconte à Rama de quelle manière ses aïeux parvinrent au comble de la gloire. Sagara, roi d'Ayodia, avait deux femmes, l'une desquelles, Kesini, le rendit père d'Asamania; l'autre, Soumati, mit au monde une courge, d'où sortirent tout à coup soixante mîlle fils. L'impie Asamania fut banni par son père, qui lui subrogea Ansouman, fils de l'exilé; mais, au moment où il allait accomplir le sacrifice du cheval, la victime sainte fut entraînée par un serpent. Sagara, irrité, convoque ses soixante mille fils, devenus autant de héros, et les envoie chercher le ravisseur pour le punir et recouvrer le cheval. Ils parcourent la terre, pénètrent dans les abimes jusqu'aux enfers; les dieux en sont effrayés, et ils viennent implorer Brahma, qui répond: « Le sage Vichnou, mon égal, « qui a pour compagne la terre nourricière, et qui la protége «sans cesse sous le nom de Capila, voit de son regard per-« çant le péril dont elle est menacée, et bientôt sa colère en-« flammée s'armera pour dévorer les fils de Sagara. »

Cependant ceux-ci, poursuivant leurs recherches, sont parvenus au plus profond des abîmes, où ils voient les quatre éléphants qui soutiennent la terre; puis, creusant et creusant encore, ils découvrent l'éternel Vichnou, sous l'aspect de Capila, et le cheval dont ils sont en quête. Ils attaquent le dieu, qui les anéantit de son souffle embrasé.

Ansouman, envoyé sur les traces de ses oncles et du cheval, arrive au lieu où ils sont réduits en cendres, et, désolé, il voudrait au moins répandre sur eux les libations funèbres; mais aucune eau terrestre ne conviendrait pour ce pieux devoir; il faudrait que la céleste Ganga, première née de l'Himalaya, pût venir dans ces ténébreuses demeures y purifier les cendres des fils de Sagara et les rendre ainsi dignes d'un séjour

<sup>(1)</sup> On connaît deux éditions très-différentes de ce poëme, et les orientalistes discutent le point de savoir quelle est la plus antique et celle originale. Voyez la préface à l'édition de l'abbé Goresio. Paris, imprimerie royale, 1843.

meilleur. Le point important est donc de faire descendre Ganga du ciel dans les profondeurs de la terre. Ansouman, après avoir ramené le cheval et consommé le sacrifice, succède à son aïeul; mais ni ses pénitences, ni celles de Dvispa son fils et son successeur, n'ont l'effet réservé aux mérites plus efficaces de Bagirata, fils de Dvispa. Brahma lui apparaît pour lui annoncer la descente de Ganga; mais il faut, avant tout, que Siva, le dieu au trident, consente à la recevoir sur sa tête, autrement la terre succomberait sous l'énorme poids. Siva, gagné par de nouvelles pénitences, accorde la demande, et dit à Ganga: Descends. Mais, irritée de ce ton de commandement, elle se précipite sur la tête du dieu sous la forme d'un géant, se flattant de le précipiter avec elle dans l'abîme ;elle ne peut réussir : enveloppée dans les inextricables boucles de la longue chevelure de Siva, semblable aux forêts de la cime de l'Himalaya, elle est retenue dans ce tortueux labyrinthe. Enfin les prières de Bagirata décidèrent Siva à laisser couler les eaux de Ganga dans le lac Vindou. Là elles se divisèrent en sept fleuves, au milieu desquels la divine Ganga suivit doucement le cours qui lui fut tracé par le saint roi, et les dieux contemplaient attentifs le fleuve sacré couler sur la terre. Sur sa route, elle troubla les sacrifices d'un mouni qui l'engloutit et la rejeta par l'oreille. Arrivée ensuite à la mer et se plongeant au fond des abîmes, elle s'en fut arroser de ses ondes salutaires les os des fils de Sagara.

L'autre épisode, sur la mort d'Yaginadatta, est d'une poésie plus tendre (1). Quand Dasarata eut envoyé Rama en exil, il resta sept jours silencieux dans une morne douleur; puis il adressa, durant la nuit, la parole à Cosalia, qui dormait près de lui, et lui dit qu'il sentait le moment arrivé d'expier par sa mort un ancien péché. Dans sa jeunesse, guettant à la chasse quelque bête fauve pendant la saison des pluies, il entendit parmi les buissons un bruit comme celui d'un éléphant qui remplit d'eau sa trompe. Il lance son dard : hélas! un gémissement se fait entendre; il accourt, et reconnaît qu'il a tué un jeune pénitent, qui, venu là pour puiser de l'eau, était l'unique appai et tout l'amour de ses parents, vieux et aveugles. L'infortuné meurt au milieu des tristes regrets naturels à celui qui abandonne une vie encore florissante, laissant après lui des personnes chéries.

<sup>(1)</sup> La Société asiatique en a publié deux traductions, l'une en français, par de Chezy, l'autre en latin, par E. Burnouf. Paris, 1826.

« Je pris le sceau d'eau, dit le roi, et je m'avançai vers la ca« bane de ses parents, porteur de l'horrible nouvelle. Là, je trou« vai ces malheureux, vieux, aveugles, sans serviteurs, comme
« des oiseaux dont les ailes sont coupées; ils s'entretenaient de
« leurs fils, impatients du long retard de ce fils que j'avais tué.
« En entendant le bruit de mes pas, Monia m'interrogea. Pour« quoi donc tarder tant, ò mon fils? Apporte-moi vite à boire.
« Oh! pourquoi, Yaginadatta, t'es-tu amusé si longtemps sur
« le bord du fleuve? Ta mère, que voilà, en était tout affligée.
« Oh! si jamais, moi ou ta mère, nous te causons quelque dé« plaisir, prends-le en patience; et ne prolonge plus ainsi ton
« absence, où que tu ailles, d'où que tu viennes. N'es-tu pas
« désormais le soutien de mes pas débiles! N'es-tu pas l'œil de
« ton pauvre père aveugle? N'es-tu pas le soufile de ma vie?
« Oh! pourquoi ne réponds-tu pas? »

Dasarata leur raconte son crime involontaire, et conduit les deux aveugles à l'endroit où gît leur fils inanimé. Ils carressent longtemps sa froide dépouille, puis tombent à côté de lui sur la terre. « O Yaginadatta, s'écrie la mère en couvrant de bai- « sers ses lèvres glacées, ô mon fils qui m'aimais plus que ta « propre vie! pourquoi donc, au moment de m'abandonner « pour un si long voyage, pourquoi ne m'avoir pas même « adressé une parole consolante? Encore un baiser, ô mon fils; « un seul baiser, et je me résigne à cette impitoyable sépara- « tion, »

Le jeune homme apparaît ensuite aux vieillards sous une forme divine; et, après les avoir consolés en les assurant de sa bénédiction, et en proclamant l'innocence de Dasarata, il remonte au ciel. Le solitaire, qui allait lancer contre le roi sa malédiction (et la malédiction d'un Brahmane n'est jamais vaine), la suspend, mais lui prédit qu'il mourra d'un violent chagrin, dont un de ses fils sera la cause.

« Et maintenant, poursuit Dasarata, s'adressant à Cosalia, je « sens l'imprécation s'accomplir. — Et, plein de la pensée de « Rama, il arrive insensiblement au terme de sa vie. Ainsi la « lune à l'apparition de l'aurore perd peu à peu sa lumière ar- « gentée. — O Rama, ô mon fils! — furent ses dernières pa- « roles, et son âme s'hexala vers les cieux. »

On désigne comme auteur de ce poëme, où se trouvent confondus ensemble Homère, Parménide et Solon, le très-ancien Brahmane Valmiki. Ce qui prouve que le Râmâyana remonte aux temps les plus reculés, c'est d'en voir les principaux sujets représentés sur les plus anciens monuments, et les plus belles scènes figurées dans les fêtes, dans les danses, dans les pantomimes, avec les singes guerriers construisant le pont, le géant ennemi aux dix têtes et aux vingt bras, terrassé par les flèches divines. L'hymne qui précède cette épopée la compare au « torrent impétueux qui s'élance des monts de Valmiki, et se « précipite dans la mer de Rama, pur de toute souillure, et « riche de ruisseaux et de fleurs. » Au commencement du poëme, Brahma dit : « Tant que les montagnes seront debout, « et que les fleuves couleront sur la terre, l'histoire de Rama « sera répandue parmi les mortels. »

Maha-Bharata.

Le Maha-Bharata (1), ou grand récit de Wyasa, n'est pas de beaucoup plus récent. C'est une autre émanation de Vichnou, et la plus vaste scène de la religion indienne : Santi, fils de Souta, lors du sacrifice de douze années fait par Kaunaka, dans la forêt de Naïmasaa, raconte ce que rapporta Vaïsam-Païana comme l'ayant entendu de la bouche du premier inventeur de cette épopée. Elle n'a pas encore été publiée en entier (2), ce qui fait que nous en sommes réduits à des extraits fort imparfaits. Voici ce que nous en pouvons tirer. Le raya Bischitrabiry descendait, au troisième degré, du roi Barata, qui régnait dans Astinapour. Il laissa deux fils : l'aîné, Dritarastra, qui était aveugle, engendra Douriodana et cent autres fils, dits les Korous; le plus jeune, nommé Pandou, eut cinq enfants mâles, dits les Pandous. Pandou étant mort, Dritarastra devint roi, et, pour faire périr les Pandous, il mit le feu à leurs habitations. Toutefois ils s'échappèrent, et, ayant traversé le désert,

<sup>(1)</sup> Mot à mot, grand poids, parce que, mis dans une balance avec les quatre Védas, il la fait pencher de son côté.

<sup>(2)</sup> Récemment on a entrepris de publier à Calcutta le texte seul de ce poëme entier, collationné par les deux savants pandits Nimachand Siromani et Nanda Gopala. Lassen commença une série de commentaires dans le Zeitschrift für die Kunde des Morgenlands; Gættingen, 1837-1838. Eug. Burnour s'en est servi pour ses leçons du sanskrit au Collége de France. — M. Pavie a publié en 1844 des fragments du Mahâ-Bhârata, traduits en français. M. Goldstücker avait annoncé en 1845 une traduction complète de ce poëme immense accompagnée de notes, de tables des matières et d'une introduction générale. Sous le titre de Balabharata a paru, en 1847, à Athènes, un volume renfermant l'ensemble des sujets compris dans le Mahâ-Bhârata, dont cet ouvrage n'est cependant qu'un abrégé traduit en grec moderne à Benarès, par M. Galanos. (Note de la 2º édition française.)

ils se réfugièrent à Kumpela, où ils s'illustrèrent par leur yaleur et leur générosité, à tel point, que Dritarastra résolut de partager le royaume avec eux. Il leur en céda donc une moitié où se trouvait la ville de Dehli, et se réserva l'autre, dont Astinapour était la capitale. Mais, plus tard, repentant et envieux, il invita chez lui les Pandous, et il leur gagna par ruse, en jouant aux échecs, tout le pays qu'ils possédaient. A la dernière partie, ils promirent, s'ils la perdaient, de se retirer dans la solitude pendant douze années, et de vivre ensuite de la vie la plus obscure. Ils perdirent, et tinrent leur promesse; mais, à leur retour, Douriodana les traita si durement, qu'ils prirent les armes contre lui. La guerre éclate donc, et, au milieu des désastres qu'elle entraîne, Vichnou, ému des plaintes que la terre, sous la forme d'une génisse, lui adresse sur la dépravation des hommes, résout de la racheter en s'incarnant sous le nom de Crichna. Il échappe miraculeusement aux périls qui entourent son berceau, périls dont le plus grave est le massacre de tous les enfants en bas âge ordonné par ses ennemis. Il est encore dans les langes qu'il opére des prodiges; il se délivre des serpents qui l'attaquent, tue des géants et des monstres, vit avec les bergers au milieu de leurs occupations et de leurs jeux, faisant danser les jeunes filles au son de la musique, et apprivoisant, par la douceur de ses accords, les animaux les plus sauvages. Épris d'amour, il va délivrer de belles captives, triomphe du géant à sept têtes, et épouse seize mille vierges charmantes dont il est le libérateur. Sa mission étant de combattre le mal sous quelque forme que ce soit, il prend parti pour les Pandous dans leurs différends avec les Korous; enfin, après la bataille livrée sur le lac Kourschet, bataille qui dure dix-huit journées, Douriodana périt, et la victoire est assurée aux Pandous. Alors, fatigué de parcourir la terre, il remonte au ciel où il conduit les danses circulaires des sphères, des mois et des années, qui se meuvent harmonieusement autour du soleil (1).

<sup>(1)</sup> La guerre qui fait le sujet du Mahâ-Bhârata eut pour théâtre le territoire de Tanesser, situé au nord de Dehli, à l'occident du cours de la Djomna, et le souvenir en est resté si présent, que les Indiens vont encore en pèlerinage aux lieux où les deux armées se mesurèrent ensemble. C'est une vaste plaine parsemée d'étangs; les étangs sont ombragés de banians, et servent à la purification des indigènes qui ont contracté quelque sonillure. Des hommes lettrés lisent sur les lieux les chants du Mahâ-Bhârata, où sont retracés les divers épisodes de

C'est donc l'incarnation de Vichnou qui est représentée dans ce poëme avec une majesté vraiment divine. Crichna descend sur la terre pour un sacrifice que lui seul peut accomplir; il s'assujettit à toutes les faiblesses, à toutes les misères pour abattre l'empire du mal et s'offrir pour modèle à l'homme. Et cependant, digne représentant de l'être sublime qui l'a envoyé, juste, bon, miséricordieux comme lui, il ne demande à ses adorateurs que foi et amour, le désir de se réunir à lui, le mépris des choses terrestres, l'abnégation de soi-même. Nous pourrons nous former une idée de cette vaste conception, qui n'a pas moins de deux cent cinquante mille vers, en examinant quelques-uns des épisodes qui en ont été publiés et traduits. Nous avons déjà parlé du Bagavad-Gita. Le Nalo en est un autre, dont voici le sujet (1): Alors que les Pandous vaincus au jeu se retirent dans une forêt, le sage Vriasdane, pour les consoler, leur raconte une aventure semblable à la leur. Nalo, roi de Nisa, s'était épris, sur la renommée de sa beauté, de Damianti, fille de Bima, roi de Vidarba. Un cygne aux ailes d'or s'offre pour être son messager d'amour, et il l'envoie vers Damianti. « Les oiseaux pleins de joie prennent leur vol et se di-« rigent vers Vidarba, la cité superbe. Ils s'abattent aux pieds « de Damianti, assise parmi ses suivantes sur les tapis de son « palais. Elle s'étonne à leur vue, admire leurs formes gra-« cieuses, leurs plumes éclatantes, et ses jeunes compagnes, « dans leurs jeux folâtres, poursuivent à l'entour des colonnes « la troupe d'oiseaux aux ailes d'or. Leurs pieds glissent rapi-« des sur le marbre, mais les oiseaux se dispersent, et celui que « Damianti a poursuivi jusque dans la forêt, se voyant ensin « seul avec elle, lui parle en ces termes, dans le langage des « hommes:

« Damianti, un noble monarque règne dans Niscada, incom-« parable entre les mortels, beau comme les jumeaux Asoui-« nas, dieu sous une enveloppe humaine! Si tu le prenais pour « époux, ô charmante princesse, tes enfants seraient beaux et « nobles à l'égal de leur père, à l'égal de toi-même. Nous « avons vu les dieux et les gondarras, les hommes, les serpents

ces guerres terribles. Voy. le Voyage dans l'Inde de M. Saint-Hubert Théroulde. Paris, 1843, p. 212, et le Mémoire sur l'Inde de M. Reinaud, p. 51. (Note de la 2° édition française.)

<sup>(1)</sup> Il a été traduit en latin et en allemand par Bopp et par Kosegarten.

- « et les rischis; mais il n'est rien que l'on puisse comparer à « Nalo. O la plus charmante des femmes, Nalo est l'orgueil des
- « hommes. » Damianti, après avoir entendu ces mots, répond :
- « Va, et répète à Nalo les mêmes paroles que tu viens de « me dire. »

L'oiseau déploya ses ailes dorées et dirigea son vol vers Nisa. Sur ces entrefaites, Bima ayant rassemblé tous les princes, rois et dieux, pour que Damianti eût à choisir parmi eux un époux, Nalo accourut aussi. Indra et d'autres dieux, épris de la beauté de la jeune princesse, revêtent la forme de Nalo, afin de l'abuser; mais elle ne se laisse pas tromper par leur ruse.

« Quand les dieux aspirent à ta main, dit Nalo à Damianti, « pourquoi veux-tu choisir un mortel? Élève ta pensée et tes « regards vers ces sublimes gardiens du monde. La poussière « que soulèvent leurs pas est plus noble que moi. S'opposer à « la volonté des dieux, c'est aller au-devant de la mort. Oh! la « plus belle entre les femmes! quand un dieu te possédera, un « éternel manteau te couvrira de splendeur, les fleurs qui te « couronneront seront toujours d'un éclat éblouissant. Pro-« nonce-toi, choisis; un cœur qui t'aime t'en supplie. » Tandis que le roi de Niscada parlait ainsi, un nuage de larmes amères voilait les yeux de la jeune fille.

« Héros, répond-elle, les dieux doivent être révérés, je les « adore; mais toi, je te choisis pour époux, je ne désire que « toi. »

Le poëte, continuant, décrit l'assemblée, et le Swayambara ou choix volontaire.

« La salle était soutenue par des colonnes d'or. On vit à tra-« vers les immenses portiques s'avancer les héros, semblables à « des léopards majestueux passant au milieu des collines. Des « siéges de mille formes diverses étaient préparés pour recevoir « ces augustes personnages. Ils avaient leurs oreilles chargées « de pierres précieuses; leur tête était couronnée de fleurs odo-« rantes; leur aspect était délicat et en même temps plein de « vigueur, semblables au serpent flexible dont les anneaux sont « plus durs que le bronze. Ils avaient des bras de géants, et « des cheveux dont les tresses ondoyaient comme des grappes.»

Damianti se dispose à choisir l'époux que son cœur préfère; mais quel n'est pas son étonnement lorsqu'elle voit devant elle cinq héros parfaitement semblables à Nalo. Quatre dieux avaient pris la figure de ce prince. La jeune fille hésite et tremble; mais elle soupçonne la ruse dont ils veulent la rendre victime, et, joignant les mains, elle leur adresse cette admirable prière:

« Oh! dieux, jusqu'à ce jour mon âme et ma vie furent pu-« res; faites que mon innocence et mon amour pour Nalo « aient du pouvoir sur vous, je vous en adjure par ma pureté, « par mon amour, par mon culte envers les dieux. O vous, « gardiens du monde, montrez-vous à mes regards, et permet-« tez que Nalo m'apparaisse! »

Selon la mythologie indienne, jamais prière ne reste sans effet: quelque malédiction que ce soit est efficace, comme toute supplication est irrésistible. Aussi les dieux se présentent-ils à la jeune princesse sous leurs traits immortels, et Nalo dans toute la faiblesse humaine; contraste où brille une pensée philosophique.

« Les dieux se révélèrent, leurs pieds ne touchaient pas le « sol. Immobiles comme des statues de cristal couronnées de « fleurs immortelles, jamais ne battent leurs paupières, jamais « une goutte de sueur ne souille leur front, leur corps ne pro- « jette aucune ombre. Mais la poussière et la sueur souillent la « beauté de Nalo, son corps projette une ombre, ses pieds « tremblent en foulant le sol, le découragement est peint dans « ses regards. A ces signes Damianti le reconnaît. »

Alors la vierge aux yeux noirs, pleine de pudeur, prend le bord du manteau de Nalo et l'attache avec la guirlande de fleurs qu'elle tenait à la main. Les maîtres du monde sont pris d'admiration en voyant un tel choix. Les autres dieux et les sages applaudissent à la vertu de la jeune fille, et l'assemblée est dissoute.

On célèbre le mariage: Nalo et sa femme sont bénis par leciel; ils obtiennent de lui deux fils, et donnent au monde l'exemple de la vertu.

Par malheur, deux raïschiasas, Dvapara et Kali, aspiraient aussi à l'amour de Damianti; se voyant déçus, Kali jure de rompre leur union. Il se rend à Nisa, où les deux époux vivent heureux, et inspire au mari une passion violente pour le jeu. En vain la jeune femme veut la modérer, il a déjà perdu jusqu'à ses vêtements; seule, sa fidèle compagne le suit dans sa misère, et partage avec lui les vêtements qui lui restent. Cependant Nalo, poussé au mal par Kali, oublie tant d'amour, et l'abandonne endormie dans une forêt. Jugez de sa douleur au révell. S'étant mise sur sa trace, elle rencontre une caravane

de marchands; mais ils ne peuvent la secourir, parce que des éléphants sauvages mettent en fuite leurs éléphants apprivoisés.

« Dans la forêt des épouvantements, les marchands décou-« vrirent un lac dont les rives paisibles sont émaillées d'herbes « hautes et épaisses : ses ondes reflètent les mille couleurs des « oiseaux et les nuances variées des fleurs; tout à l'entour l'air « est embaumé des parfums du lotos; la limpide transparence « de cette eau offre au voyageur fatigué une fraîcheur qui le « réconforte. Cavaliers et chevaux firent halte sur les bords du « lac enchanté.

« La nuit descendit obscure; le monde entier dormait; le si-« lence était profond, et les marchands accablés de fatigue « étaient plongés dans le sommeil. Voyez : une troupe d'élé-« phants sauvages, ruisselants de sueur, vient se désaltérer « dans le lac; ils regardent la caravane; leur odorat reconnaît « les éléphants apprivoisés. Devenus furieux, ils s'élancent en « agitant leurs trompes homicides, ils se ruent avec une force « irrésistible, avec un poids énorme, comme une roche qui, « s'écroulant des cimes de la montagne, se précipite et comble « la vallée en faisant retentir au loin le fracas du tonnerre. « Leurs pas laissent partout la trace du carnage; ils brisent, « ils foulent arbres et feuillages. Les gens de la caravane sont « écrasés sous leurs pieds, déchirés par leurs défenses, brisés « par les trompes de ces énormes animaux. Les uns fuient, les « autres s'arrêtent saisis d'épouvante et terrifiés ; les chameaux « bronchent et tombent. Il en est qui, dans l'effroi général, se « heurtent entre eux, d'autres qui se frappent de coups mor-« tels. Des cris effrayants s'élèvent de ce lieu de carnage; « ceux-ci se jettent sur le sol, ceux-là sautent dans le lac; plu-« sieurs grimpent sur les arbres.

« Sauvez-nous! sauvez-nous! s'écrient plusieurs voix. — « Vous écrasez sous vos pieds mes pierres précieuses, dit un « avare.

- « Tout bien est le bien de tous, répond un autre.
- « Prenez garde, vos actions sont comptées, criait une voix « retentissante, et je veille sur vous. »

La caravane attribue cette calamité à la présence de Damianti.

« Cette femme couverte de haillons, cette insensée, ce dé-« mon, cette vagabonde errant dans les ténèbres, c'est elle « qui attire tant de maux sur nos têtes. Nous l'égorgerons, et « nous vengerons ainsi sur elle nos parents mis à mort et nos « trésors perdus. »

Damianti s'enfuit vers Ischedi, ville splendide gouvernée par Sovahou.

« Semblable à la lune quand, à peine levée, elle monte dans « le ciel, la jeune princesse se présente pâle et tremblante aux « portes d'Ischedi, où elle entre les cheveux épars et flottants « sur ses joues amaigries, sur ses épaules demi-nues. Les en-« fants courent après elle comme si elle était folle. On la con-« duit en présence de la mère du roi.

Oh! oui, cette femme me paraît une malheureuse frappée « de démence, dit la noble reine. Ses vêtements sont souillés; « mais je lis dans son regard fier et dans son noble maintien « la grandeur de son âme et la noblesse de ses aïeux. »

Elle mène ensuite l'infortunée dans les somptueux appartements de son habitation secrète.

« Tu es la proie du malheur; mais ton seul aspect révèle ta « noble origine, comme l'éclair qui s'échappe étincelant du « sein d'un sombre nuage. Qui es-tu? Dis-le, je te protégerai « contre la cruauté des hommes. Tu n'es pas, certes, une sim-« ple mortelle! »

Nalo, de son côté, arrive chez Karcotako, roi des serpents, qui, après l'avoir métamorphosé en voiturier, l'envoie à Ayodia pour y apprendre le jeu du trictrac. C'est en rappelant ainsi en sa faveur les chances qui l'ont ruiné, qu'il peut recouvrer tout ce qu'il a perdu, retrouver sa femme, ses enfants, et remonter sur son trône.

Ce fragment, ainsi décoloré par une froide analyse, ne saurait donner une juste idée des beautés insignes de ce poëme; beautés qui peuvent soutenir la comparaison avec la plus haute poésie grecque ou latine. Les divers épisodes renfermant un sens complet se chantaient séparément, comme les rapsodies grecques (1). Le peuple se réunissait à certains jours pour en entendre la lecture : on en récitait quelques morceaux par dévotion; ce qui les rendait véritablement nationaux. Ainsi ces poèmes devenaient une source d'inspirations pour les poètes et

<sup>(1)</sup> Quand Élien dit qu'au temps d'Alexandre les Indiens chantaient les poèmes homériques traduits dans leur langue, il faut entendre ces épopées nationales que les Grecs, faute de les comprendre, confondaient avec les leurs.

pour les artistes; et l'on pourra croire à leur égard ce que l'on a affirmé des poëmes d'Homère, qu'ils ne sont autre chose que des récits partiels et de siècles différents, réunis ensuite en un grand tout par quelque critique habile (1).

Les autres ouvrages de la littérature indienne, que la plus longue vie ne suffirait pas à lire en entier, et qui, dans leur originalité comme dans leur étendue, nous donnent une idée de l'infini, semblent de même des compilations d'autres œuvres plus antiques: le nouveau y est mêlé à l'ancien d'une manière assez marquée pour que la critique puisse y signaler l'un et l'autre. Il est vrai que la grande antiquité à laquelle remonte leur alphabet peut porter à croire que ces compositions ont été écrites, et que dès lors elles ont moins éprouvé les ravages causés par la tradition orale. Si les Grecs n'en ont pas parlé, qu'on réfléchisse qu'ils n'ont rien connu au delà du Pendjab, que les Indiens ont toujours considéré comme le pays le plus grossier et le moins éclairé. Rappelons-nous aussi que pas un Grec, pas un Latin n'a fait mention des vases étrusques qui sont exhumés aujourd'hui par centaines pour attester l'habileté des premiers habitants de l'Italie.

Les poëmes et les monuments de l'Indoustan sont sans doute chronologie. fort anciens; mais on éprouve un nouvel obstacle à déterminer leur époque par la chronologie même qui varie selon les sectes, et qui, en se rapprochant de nous, se hérisse de chiffres au point que les plus habiles orientalistes désespèrent de les jamais accorder. Nous en avons donné un échantillon dans le système des lois de Manou que nous avons exposé, et qui paraît aussi tiré de la multiplication répétée des deux périodes si communes de 12 et de 10,000 ans : il est curieux de trouver que les 4,320,000,000 d'années, composant un calpa, sont précisément le nombre de minutes qui entrent dans 3,000,000 de jours.

L'année des Indiens fut d'abord lunaire, puis solaire; elle comprit de 324 jusqu'à 365 jours, et elle se divise en trois temps (kalas) et six saisons (ritous). Les trois temps embrassent chacun quatre mois, de la chaleur, des pluies, du froid; les six saisons ont chacune deux mois, dont le nom vient de la

<sup>(1)</sup> Ce critique pourrait avoir été Kalidasa, qui florissait dans le siècle antérieur à Jésus-Christ, et dont Jones dit: He is believed by some to have revised the works of Valmiki and Vyasa, and to have corrected the perfect editions of them, which are now current. Works, VI, 205.

divinité qui y préside. L'année commence à la nouvelle lune de mars, la plus voisine de l'équinoxe, et s'accomplit en douze mois (1), auxquels douze des vingt-sept stations lunaires (nak-chatras) donnent leur nom. Le mois luni-solaire est de trente jours (tithis) de vingt-quatre heures personnissées en nymphes, et il se divise en deux parties (pakchas) de quinze tithis chacune: l'une de la nouvelle lune (Amava), l'autre de la pleine lune (Pournima). Les jours de la semaine prennent leurs noms des planètes, dans le même ordre que les nôtres (2).

Qu'on voie s'il est possible, avec des systèmes aussi gigantesques et aussi bizarres, de déterminer l'époque soit des héros symbolisés, soit des monuments, soit des ouvrages littéraires. Ceux qui voulurent trouver, du moins dans ces derniers, un ordre successif, les distribuèrent en quatre époques : ils assignèrent à la première les Védas et les livres qui s'y rattachent immédiatement, comme les lois de Manou; à la seconde, presque tous les systèmes philosophiques antérieurs au Védanta, puis le Ramayana et le fond d'un grand nombre de Pouranas; la troisième comprend les œuvres attribuées à Vyasa, c'est-à. dire dix-huit Pouranas, le Mahâ-Bhârata et la philosophie Védanta. Ce serait dans la dernière, postérieure aux temps dont nous nous occupons, que Kalidasa et d'autres esprits d'élite, perles de la cour de Vikramaditya, recueillirent les anciennes traditions restées jusqu'alors la propriété des prêtres, et les firent connaître au peuple dans un grand nombre de drames et sous d'autres formes poétiques (3).

Görres, Creutzer, Holwel et Don reporteraient les Védas à 5,000 ans; les Angas leur seraient postérieurs de 1,000 ans, et les Upavédas et Upangas, de 1,500 ans. Les Pouranas seraient ainsi antérieurs à J. C. de seize siècles; les grands poëmes épiques et les lois de Manou ne l'auraient pas précédé de moins de treize. Heeren, plus circonspect et s'appuyant sur de meilleures autorités, reconnaît les Védas comme antérieurs à toute autre composition littéraire; leurs commentaires et les Upavédas sont écrits, selon lui, avant la dernière rédaction des lois

<sup>(1)</sup> Tchaïtra, vaïsakha, djyaichtha, achadha, svavana, bhadra, aswina, kartika, margasircha (ou agrahayana), paucha, magha, phalagouna.

<sup>(2)</sup> Adityadinam ou souryadivasa, jour du soleil; somadinam, de la lune; manyaladinam, boudhudinam, vrihaspatidinam, soukradinam, ousanadivasa, sanidinam.

<sup>(3)</sup> F. Schlegel, Weisheit der Indier, p. 149 et suiv.

de Manou. Les épopées et les Pouranas se trouvent dans la seconde période; mais ces derniers, tels que nous les possédons aujourd'hui, sont des compilations plus ou moins trécentes de fragments d'époques diverses, quelques-uns même postérieurs à notre ère. La troisième période est celle de Vikramaditya, apogée de la langue; il en est une quatrième dans le moyen âge.

Quant aux monuments, Heeren distribue leur chronologie selon la progression naturelle: en premier les temples-grottes, puis ceux imités de la nature vivante, en dernier les édifices proprement dits; il les montre d'ailleurs tous formés de constructions successives. Les Brahmanes, qui assignent 7,900 ans aux grottes d'Ellora, et les mahométans, qui ne leur donnent que neuf siècles à peine, exagèrent également.

Quand nous en serons à l'époque de Vikramaditya (1), nous parlerons de l'art dramatique indien : il suffit ici de dire que, outre les poëmes épiques et philosophiques, cette contrée abonde de poésies érotiques, nourries d'idées religieuses et pourtant lascives (2), d'hymnes et de fables. Ces dernières étaient naturelles chez un peuple qui croyait au panthéisme et à la métempsycose, et qui, dans la littérature, tendait au genre didactique. Le recueil de fables le plus célèbre est l'Itopadesa, ou instruction amicale, dans laquelle le sage Visva Sarman esquisse, dans des apologues, des idées morales aux méchants fils du raya Sudarsama, qui les lui avait donnés à élever (3). La collection en est attribuée à Glipé, qui, quatre cents ans avant J. C., les tira de récits très-anciens. Elle fut ensuite traduite en pehlvi, dans le sixième siècle de notre ère, par l'ordre d'un roi de Perse, et bientôt en arabe, en turc, et en plus de vingt idiomes.

La didactique, comme on a pu le voir, ne forme pas un genre distinct, elle est le fond de toutes les compositions : la poésie entre dans tout, dans les inscriptions, dans les contrats; les lois de Manou sont en distiques; bien plus, le dictionnaire d'Amara Sinha est en vers.

<sup>(1)</sup> Livre V.

<sup>(2)</sup> Gœthe les imite en cela parfaitement dans sa Bayadère.

<sup>(3)</sup> Voy. Langlès, Fables et contes indiens. Paris, 1790. — Calila et Dimna, ou fables de Bidpay en arabe : mémoires sur l'origine de ce livre, etc., par Sylvestre de Sacy. Paris, 1816. Kalila and Dimna, or the Fables, etc., transl. from the arabic by Knacktbull. Oxford, 1819.

Les ouvrages lyriques roulent pour la plupart sur des sujets puisés dans le Mahâ-Bhârata, et leur originalité se montre non-seulement dans les allusions et les comparaisons tirées des plantes et des animaux de l'Inde, mais encore dans leur tendance à se transporter d'un bond dans les régions de l'idéal.

Histoires.

Nous répéterons que les Indiens n'ont pas d'histoire; mais peut-être serait-il plus juste de dire que nous ne leur en connaissons pas encore (1). Comme chez tous les peuples très-

(1) Les principaux renseignements vraiment historiques que nous ont transmis les indigènes, consistent dans des inscriptions sur cuivre, renfermant des concessions de terres faites à certains temples, avec les noms des donateurs et quelques dates. On a également relevé, dans ces derniers temps, des inscriptions sculptées sur les rochers et sur des colonnes monumentales; enfin l'on a recueilli un grand nombre de médailles appartenant, les plus anciennes, aux principautés grecques qui se formèrent aux environs de l'Indus, après la dissolution de l'empire fondé par Alexandre; celles qui viennent ensuite, à des aventuriers, soit indigènes, soit d'origine scythe, qui se substituèrent aux Grecs; enfin, les dernières, aux diverses monarchies entre lesquelles se partagea la presqu'île, soit avant la première invasion musulmane, soit plus tard. Les recherches auxquelles ces différents documents ont donné lieu ont produit des résultats importants et font beaucoup d'honneur aux savants qui s'y sont livrés; mais ces résultats sont restreints et se borneut à quelques faits isolés. Les médailles grecques elles-mêmes et les médailles, moitié grecques moitié sanskrites, dont les légendes ont été expliquées de la manière la plus heureuse, n'ont pu encore recevoir une classification définitive. On reconnai & qu'aux environs de l'Indus et du Caucase indien, comme dans l'intérieur de la presqu'île, dans les siècles qui précédèrent immédiatement l'ère chrétienne, comme dans les temps postérieurs, le pays a été morcelé en un grand nombre de principautés; des dynasties ont supplanté les dynasties; mais comment faire la part de chaque principauté? Quel ordre établir dans les dynasties? Les médailles grecques et les médailles aux légendes indigènes porteut des noms de prince; mais elles n'offrent ni date, ni nom de lieu. Les inscriptions sur planches de métal renferment des généalogies et des noms de lieux; mais, d'une part, les généalogies n'embrassent pas un assez grand nombre de générations; de l'autre, des princes qui, suivant toute apparence, ne jouèrent qu'un rôle secondaire, sont présentés comme ayant régné sur toute la presqu'île, et même comme ayant soumis l'univers entier à leurs lois. Voy. le Mémoire géographique, historique et scientifique sur l'Inde, d'après les écrivains arabe, persans et chinois, par M. REINAUD, p. 3 et 4 des Mémoires de l'Académie des inscr., nouvelle série, t. XVIII, 2e partie. Paris, 1849. Ce Mémoire est d'un haut intérêt pour l'histoire de l'Inde, histoire dont M. Reinaud a comblé de nombreuses lacunes en rassemblant les témoignages arabes et persans des premiers temps de l'islamisme; témoignages rendus en dehors des traditions mythologiques de l'Inde, ainsi que l'observe l'auteur du Mémoire, et à une époque où, l'intérieur de la presqu'île étant resté pur de l'invasion étrangère, les vraies traditions nationales n'étaient pas encore altérées. Comme complément du travail inséré par M. Reinaud dans la collection des Mémoires de

attachés à la tribu, les généalogies s'y conservent précieusement. La fille d'un prince ne pouvait trouver à se marier si elle n'établissait pas sa descendance d'une famille souveraine. Il est vrai que l'excès d'imagination, l'idée illimitée du temps, les incarnations des dieux, la forme poétique, font qu'il est difficile de distinguer la vérité dans les récits, et de les distribuer par époques : il en a été pourtant publié qui appartiennent à une antiquité très-reculée. Telles sont les trois chroniques ceylanaises, Mahavansi, Radjavali, Radjavanakari, publiées par Ed. Uphan (1), qui racontent les vicissitudes des rois de Ceylan et du bouddhisme.

On avait fait plusieurs résumés du Radja Taringini, traduit en persan sous Akbar, mais on n'a pu que récemment se procurer l'original. Il comprend quatre ouvrages distincts, écrits probablement par des contemporains : le premier est le Kalana-Pandit; le second n'est pas encore parvenu en Europe; le troisième commence à Zein-el-ab-Eddin, et finit à 1477; le dernier traite des événements qui eurent lieu sous Akbar.

On a pu, au moyen de ces écrits et de quelques autres, composer une histoire du Kachemyr, dans laquelle nous apprenons que la monarchie y fut fondée par une colonie de Brahmanes qu'y introduisit Kasp, et que le culte des démons ou serpents y fut alors remplacé par celui des Védas. Cinquante-deux ou cinquante-cinq princes y régnèrent, princes oubliés parce qu'ils n'observèrent pas les Védas; ce fut de leur temps qu'y prit naissance la famille des Pandous, si célèbre dans les fastes de l'Inde. Les faits qui se détachent dans l'histoire de ces premiers rois sont la lutte entre l'idolâtrie, le brahmanisme, et le bouddhisme qui finit par l'emporter (2).

De même que les autres arts, la musique a été enseignée par

Musique.

l'Académie des inscriptions et belles-lettres, on doit consulter aussi les fragments arabes et persans relatifs à l'Inde, que le même savant a publiés, texte et traduction, dans les tomes IV et V de la 4° série du Journal asiatique. (Note de la 2° édition française.)

- (1) Londres, 1833.
- (2) Voy. l'Histoire du Kachemyr, insérée dans le XV° volume des Asiatic Researches. M. Troyer a publié à Paris, en 1840, sous les auspices de la Société asiatique, le texte sanskrit et la traduction française d'une histoire en vers de la vallée de Kachemyr, histoire où malheureusement le monde fantastique est trop souvent substitué au monde réel. C'est la même chronique dont M. Wilson avait publié le premier une analyse détaillée dans le XV° volume des Asiatic Researches. (Note de la 2° édition française.)

Brahma en personne, et mise sous la protection de génies aimables. Bherat est cité comme le premier musicien inspiré, comme l'inventeur des premiers drames chantés et mêlés de danses.

Beaux-arts.

Les Grecs d'Alexandre n'admirèrent pas moins chez les Indiens leur talent d'imitation, que leur faste et leurs richesses; mais, si cette aptitude les fit arriver à une perfection sans égale dans certains travaux, à une grande exactitude de formes et de contours, elle les laissa pourtant, dans la peinture et dans la sculpture, bien loin de l'excellence à laquelle parvint la Grèce, lorsque, associant le symbole au beau idéal, elle donna à la figure humaine, vivifiée par le libre génie de l'artiste, l'expression des idées les plus sublimes. Pour atteindre à cette hauteur, il fallait que l'homme revêtît de ses propres formes la Divinité, tandis que les Indiens la représentaient dans cette inaction qui pour eux est la sainteté parfaite, ou sous des symboles monstrueux, avec un nombre infini de têtes, de bras, d'yeux et de mamelles. Nous aurons de temps à autre à parler plus longuement des beaux-arts dans l'Inde; il suffira de dire ici que, dans les travaux manuels comme dans ceux de l'intelligence, nous y voyons dominer l'imagination, quelquefois même les sentiments tendres, mais que l'harmonie rationnelle de l'ensemble, l'unité de sujet et de forme, fruits tardifs de la logique et de l'expérience, y manquent complétement.

Géographie.

Les Indiens, comme tous les autres peuples, eurent une géographie mythologique, exposée dans les Pouranas (1). La terre y est considérée comme une surface plane environnée d'une chaîne circulaire de montagnes appelées Lokalohas. Au centre s'élève une hauteur immense, derrière laquelle se couche le soleil, vers Siddhapouva, ou le pôle nord : cette convexité est formée par le mont Mérou, axe du monde, qui soutient le ciel, la terre et les enfers. Les quatre flancs de la montagne sacrée, tournés aux points cardinaux, sont de quatre couleurs, pareilles à celles des quatre castes : blanche, à l'orient, comme le vêtement des Brahmanes; rouge, au nord, comme celui des Kchatrias; jaune, au midi, pour les Vaïsyas; brune ou noire, la dernière, pour les Soudras. De ce centre commun partent quatre grands fleuves, jaillissant de la même

<sup>(1)</sup> Voy., sur la géographie de l'Inde, le Mémoire géographique et historique de M. Reinaud, déjà cité. Nouvelle série des Mémoires de l'Acad. des inscr., t. XVIII, 2° partie, passim. (Note de la 2° édition française.)

source qui, tombant du pied de Vichnou à l'étoile polaire, traverse la sphère de la lune et se divise sur le sommet du Mérou; de là, elle se dirige vers les quatre principales régions du monde (Mahadwipas), où croissent les quatre arbres de vie, de quatre espèces différentes, nommés en général Calpavrikchas. Ces fleuves baignent au nord l'Uttara-Corou, à l'est Bardrasva, à l'ouest Chetumala, au sud Jambou. Le monde, ainsi constitué, figure un lotos flottant sur l'océan : les quatre Mahadwipas sont les pétales de son calice; les huit feuilles extérieures représentent huit dwipas secondaires.

Il est inutile de dire que les traditions des Pouranas varient sur les nombres et sur les distributions; mais la division la plus générale, peut-être même celle originaire, groupe autour du Mérou sept dwipas qui forment sept zones concentriques, avec sept climats correspondant. Ces zones ont pour clôture sept courants ou mers: une salée, Jamboudwipa; une enchantée, Kousa; une de sucre, Plaksa; une de beurre, Salmala; une de lait caillé, Kraounscha; une de lait et d'ambroisie, Saca; une d'eau douce, Pouskara.

Quelquefois le monde est divisé en neuf Kandas ou contrées: Ilavratta au centre et au point le plus élevé de la terre; à l'orient; Badrasva; à l'occident, Chétou; trois chaînes de montagnes se dressent au midi: Nischiada, Hémacouta, Hymachiala; au nord trois autres: Nila, Sweta, Sringavan. Entre les premières chaînes sont situées les deux régions d'Arricanda et Sinnaracanda; deux aussi entre les autres, Ramiasa et Iraniamaya; au delà de la chaîne la plus méridionale est Barata ou l'Inde elle-même; au delà de la chaîne septentrionale Korou ou Airavatou, patrie de l'éléphant de ce nom, ancêtre des autres éléphants.

La cime du Mérou est un plateau circulaire enceint de collines, où, sur une autre terre céleste (Svargaboumi), l'ordre de la terre inférieure est répété par les cieux (Svargas), demeure des planètes, et par les habitations divines qui leur correspondent (1). Sept patalas composent la région inférieure.

Les Indiens eurent aussi leur pays des fables habité par des singes, des faunes et des ours; c'était le Décan (2). Ils pla-

<sup>(1)</sup> Voy. Wilkord, Of the geographic systems of the Hind; dans les Asiac Researches, t. VIII.

<sup>(2)</sup> Darchina, pays de la droite.

çaient les démons dans la merveilleuse Lanka (Ceylan). Les exploits de leurs héros furent consacrés à la conquête de ces pays.

Tout progrès dans les sciences naturelles leur fut interdit par l'impossibilité où ils étaient de chercher aux effets d'autres causes que celles qui leur étaient assignées par la tradition.

Leur astronomie, tant vantée par Bailly, fut réduite à des limites très-restreintes par Delambre, qui démontra qu'ils ne savaient pas même calculer les éclipses, ni tenir note des observations, bien qu'ils employassent pour les computs astronomiques d'admirables méthodes particulières. Il est prouvé que le Surya-Siddantha, que les Brahmanes prétendent révélé il y a deux mille ans, est postérieur à l'an 1000 de notre ère.

Inventions.

Mais si nous considérons que les Indiens inventèrent les échecs (1), le papier de coton, une sphère armillaire, toute différente de celle décrite par Ptolémée (2); s'il est hors de doute que dans un de leurs livres astronomiques, très-ancien, se trouve un système de trigonométrie, science entièrement ignorée des Grecs et des Arabes; qu'ils connurent l'algèbre; que les dix chiffres numériques ayant une valeur absolue et une autre de position, nous viennent d'eux (3), invention la plus

- (1) Un extrait du Schah-Nameh, dont M. Reinaud a donné la traduction dans le Journal asiatique (août 1844), attribue l'invention du jeu d'échecs au désir de consoler une reine du pays de Sandaly, dont le fils le plus aimé avait été tué en combattant contre son frère. La malheureuse mère voulut savoir tous les détails de cette funeste bataille, et pour le lui faire comprendre on tailla, en ébène et en ivoire, des chars, des éléphants, des cavaliers, des soldats et les deux princes rivaux; puis on les fit manœuvrer sur une table qu'on avait divisée en plusieurs cases pour représenter la marche des différents corps. La reine se plaisait à suivre ainsi chaque jour les phases du dernier combat que son fils avait vaillamment soutenu, et les échecs furent inventés. Ce jeu se nomme en sanskrit tchatur-anga ou les quatre corps d'armée. (Note de la 2° édition française.)
- (2) Colebrooke et Ed. Strackey, Asiatic Researches, t. XII. Un des résultats les plus singuliers auxquels je suis parvenu, dit M. Reinaud dans son savant Mémoire sur l'Inde, c'est la preuve qu'au moyen âge, certaines doctrines indiennes sur l'astronomie, la géographie et le calendrier, pénétrèrent, par le canal des Arabes, jusqu'en Europe, et y balancèrent l'influence d'Hipparque et de Ptolémée, jusqu'à ce que, Vasco de Gama faisant le tour de l'Afrique, et Christophe Colomb découvrant l'Amérique, un nouveau champ sut ouvert à l'activité des esprits. (Note de la 2° édition française.)
- (3) Voy. DE MARLES, t. III, liv. 1. Léonard Fironacci de Pise, marchand du x11º siècle, apprit l'usage des chissres dans la douane de Bougie en Afrique,

merveilleuse après celle de l'alphabet, quelle hante idée ne devons-nous pas avoir de ce peuple, que Schlegel n'hésite pas à nommer le plus sage et le plus savant de l'antiquité (1). Mais son attachement servile aux formes, tant dans ses œuvres que dans ses actes, l'empêcha de s'élancer avec hardiesse dans la voie du progrès; de sorte que, même aujourd'hui, la vie des Indiens est soumise à une infinité de pratiques minutieuses: l'omission d'une seule entraîne des châtiments éternels, et leur accomplissement sauve jusqu'à trente millions d'âmes. Qu'y at-il d'étonnant si, enveloppés dans ce filet, ils courbent le front devant quiconque vient pour les conquérir? si le poids de la défaite est plus pesant pour eux que pour tout autre; s'il annihile leurs sublimes qualités pour favoriser leurs penchants les plus vils, et les entraîner au plus bas degré de l'ignorance et de la dépravation? Cependant un grand fonds d'honnêteté respire encore dans leurs derniers écrits. Nous lisons, en effet,

et les introduisit le premier en Italie, non sous le nom de nombres arabes; mais de Indorum figura, comme l'observe Xinénès, Del vecchio e nuovo gnomone fiorentino. Introd., p. 62, 1757. Et Giov. Sacrobosco a dit:

#### Talibus Indorum fruimur bis quinque figuris.

GATTERER, dans son Histoire universelle (Wettgeschichte bis Cyrus, p. 586), attribue aux Phéniciens et aux Egyptiens la prodigieuse invention d'exprimer les dizaines par la position des chissres : il assirme que dans les manuscrits égyptiens, en écriture courante, on reconnaît neuf lettres de l'alphabet qui indiquent les neuf chissres et un dixième signe qui fait l'office du zéro des Indiens et des Thibétains. Il ajoute que Cécrops et Pythagore connurent ce système de numération égyptienne, qui tira son origine de l'arithmétique hiéroglyphique linéaire, dans laquelle certaines lignes perpendiculaires ont une valeur de position, en même temps qu'un grand nombre de lignes horizontales rangées par siles indiquent les dizaines et les multiples de dix. Il ne donne pas, du reste, de preuves sussisantes, et il est démenti par les découvertes récentes. Que dans l'école de Pythagore on enseignat un mode de numération plus précis et plus facile, c'est ce qu'indique l'ancienne tradition de la table qui porte le nom de ce philosophe; mais il pouvait l'avoir appris dans l'Inde. On trouve aussi chez les Romains une certaine variation résultant de la place du signe numérique; ainsi l'unité placée devant le V sait quatre, elle sait six mise après. Une véritable valeur de position se trouve dans la méthode qu'employait Apollonius pour les myriades, selon ce que rapporte Pappo (DELAMBRE, Arithm. des Grecs, dans les Œuvres d'Archimède, 1807, p. 578); mais aucun des peuples connus ne s'est élevé, que l'on sache, à la méthode aussi simple qu'unisorme dont se servent depuis un temps immémorial les Indiens, les Thibétains et les Chinois.

(i) Ueber die Sprache, etc.

dans le Karma Lotchana, qui traite des devoirs domestiques (1):
« Un tribunal est comme la ville de Benarès. Le juge ressemble
« à Siva, les officiers de justice aux dix millions de Lingas. Ne
« nous rendons jamais coupables de faux témoignage. Quand
« un homme est appelé au tribunal, ses aïeux attendent le ju« gement de sa véracité ou de son mensonge. Les mers et les
« montagnes pèsent moins sur la terre que l'injuste ou l'in« grat. »

# ÉGYPTE.

### CHAPITRE XV.

SOURCES HISTORIQUES.

Les Égyptiens ont eu, de même que tout autre peuple, des traditions allégoriques et épiques (2): leurs prêtres montraient les gros rouleaux de papyrus qui les contenaient; mais le temps a tout détruit. Moïse nous donne un portrait fidèle de l'Égypte à son époque; ce n'est pas une histoire. Les historiens hébreux qui l'ont suivi ne parlent d'elle que lorsqu'elle est mêlée aux événements de leur nation. Le scrupuleux Hérodote voyagea dans ce pays soixante ans environ après que les Perses eurent abattu le trône des Pharaons, et il recueillit des renseignements des prêtres de Memphis; plus tard, Diodore en obtint de ceux de Thèbes; enfin Manéthon, prêtre et grammate des enceintes sacrées qui sont en Égypte, de race sébennytique, citoyen d'Héliopolis, écrivit, sous le règne de Ptolémée Philadelphe, un traité sur l'Égypte, dont une partie, traduite par Eusèbe (3),

<sup>(1)</sup> Traduit du sanskrit en bengalien, et imprimé en 1821 à Sirampour.

<sup>(2)</sup> Gens Ægyptiorum quæ plurimorum sæculorum et eventorum memoriam litteris continet. Cicéron. Ce passage dément ceux qui croient que des considérations religieuses les empêchèrent d'écrire l'histoire.

<sup>(3)</sup> On n'a découvert que de nos jours une traduction arménienne complète de son ouvrage, à Constantinople; elle a été imprimée à Milan, puis plus correctement à Venise, sous ce titre : Eusebu Pamphili Chronicum bipartitum,

nous a été conservée, ainsi que des fragments du juif Josephe.

Ces trois historiens s'adressèrent donc aux trois foyers de la science égyptienne, c'est-à-dire aux temples de Memphis, de Thèbes et d'Héliopolis, dont les prêtres avaient conservé des mémoires sur les événements; mémoires qu'ils cachaient au vulgaire, ou qu'ils falsifiaient pour les curieux. D'ailleurs, du temps d'Hérodote, la lecture des hiéroglyphes leur était devenue difficile, au point que, d'un gros rouleau de papyrus, ils ne purent relever pour lui que les seuls noms de 330 rois : le peu qu'ils surent lui apprendre ne concernait que leur temple; c'étaient des éloges pour les rois qui l'augmentèrent et le favorisèrent, des blasphèmes pour ceux qui dirigèrent les arts vers d'autres édifices. Ils ne lui fournirent pas même tous les noms des rois, puisque d'autres furent trouvés dans la suite par Diodore, qui affirme avoir examiné attentivement tout ce qu'il rapporte (1), traite de fabuleux les renseignements donnés par Hérodote, cite Cadmus, Hellanicus, Hécatée, et d'autres écrivains aujourd'hui perdus. Mais il fut aussi abusé par les prêtres, trompés peut-être eux-mêmes par la diversité d'interprétations à laquelle étaient sujets les écrits et les symboles sacrés.

Né au milieu des prêtres, Manéthon pouvait avoir en main des documents plus sûrs: en effet, des découvertes successives ont paru favorables à son catalogue des rois d'Égypte (2), en

nunc primum ex armenico textu in latinum conversum, adnotationibus auctum, græcis fragmentis exornatum, opera P. Jo. BAPT. AUCHER, Ancyrani monachi armeni. 1818, in-4°.

(1) Γεγραμμένα φιλοτίμως έξητακότες.

<sup>(2)</sup> L'autorité de Manéthon sut attaquée par Meiners, Tychsen, Larcher ; défendue par Heyne, Gatterer, Heeren, Saint-Martin, et par les deux Chan-POLLION. - Les explorations de M. Lepsius dans la plaine des Pyramides, explorations qui ont eu pour résultat la découverte des cartouches de tous les rois de la v° dynastie éléphantine, prouvent que cette dynastie forma bien réellement une dynastie de l'empire égyptien, qui suit immédiatement la sve, et qui eut comme elle son siége à Memphis. C'est un fait dont l'importance est immense pour la chronologie de l'histoire égyptienne, que celui de la réalité historique de cette cinquième dynastie, prouvée comme elle l'est à présent par l'existence des cartouches de tous les rois qui la composaient; car ce fait. qui rend aux listes de Manéthon toute leur autorité, restitue à l'histoire du genre humain une époque de l'empire égyptien antérieure d'au moins 4000 ans à notre ère; et ce sont là des résultats dont l'idée même et encore moins l'espérance n'auraient pu venir à l'esprit de personne, avant l'immortelle déconverte de Champollion. Voy. M. Raoul Rochette, Journal des savants, août 1846. Voy. aussi, sur Manéthon, la publication de M. Böckh intitulée : Ma-

le montrant conforme aux noms conservés par les hiéroglyphes, surtout à l'égard des dix-huitième et dix-neuvième dynasties. Mais l'histoire se contente-t-elle de noms? Si elle recherche, au contraire, des événements, quelle confusion, quelles contradictions des auteurs entre eux et avec eux-mêmes! Le plus illustre de ces rois fut Sésostris. Eh bien, l'historien juif Josèphe nie qu'il fût roi; Manéthon et Chérémone le font naître d'Aménophis, prince pusillanime, qui, épouvanté par des prédictions et par des prodiges, s'enfuit devant une troupe de lépreux mutinés, et se réfugia en Éthiopie: Lysimaque ne le nomme seulement pas. Manéthon dit encore qu'Aménophis, en quittant l'Égypte, confia à un ami son fils Séthos, âgé de cinq ans: Chérémon veut qu'à ce moment la reine en fût enceinte, ait accouché de lui dans une caverne, et qu'arrivé à l'adolescence, il ait recouvré le royaume paternel. Diodore, qui met Manéthon au nombre des prêtres inventeurs de récits invraisemblables, représente Aménophis comme un héros dont la sagesse aurait préparé la gloire de son fils. Il réunit tous les enfants mâles nés le même jour que le prince, les fit élever avec lui et comme lui, et lui composa ainsi une garde qui, plus tard, lui facilita ses succès. Mais Diodore lui-même ajoute qu'il court mille fables sur ce grand monarque, et que les chants à sa louange ne s'accordent pas avec les monuments.

Que de contradictions! Que sera-ce donc pour des rois moins célèbres et plus antiques? Ils se flattaient de s'immortaliser par des édifices éternels, et le nom des fondateurs des pyramides n'a pas même survécu. Hérodote convient que les faits de l'histoire d'Égypte n'acquièrent quelque certitude que postérieurement à Psamméticus (1); peut-être parce que l'accès du pays fut alors ouvert aux Grecs, et qu'une colonie d'Ioniens et de Cariens fut fondée à l'endroit nommé les Camps (2). Il y a plus à profiter que partout ailleurs dans l'étude des monuments, témoins de l'antique civilisation d'un continent où l'on trouve jusqu'aux moindres ébauches d'une civilisation qui vient de naître. De la Méditerranée jusqu'au Sennaar et aux ruines

netho and die Hundssternperiode, ein Beitrag zur Geschichte der Pharaonen, von Aug. Böckh, Berlin, 1845, in-8°. (Note de la 2° édition française.)

<sup>(1)</sup> On peut encore consulter d'autres auteurs anciens : Strabon, qui visita ce pays au commencement de notre ère; Plutarque, dans quelques-unes de ses Vies et dans le traité d'Isis et d'Osiris; Porphyre, Jahblique, Horapollon.

<sup>(2)</sup> Voyage de Denon dans la haute et basse Égypte. Paris, 1802.

d'Axum, près du 14° degré de latitude, et du désert de Libye au golfe Arabique, des milliers de monuments nous révèlent des peuples dont les arts, les mœurs, le culte, gardent une même empreinte, et qui, pendant des siècles, durent marcher d'un pas égal.

Beaucoup de voyageurs avaient décrit les monuments égyptiens, Pokoke et Norden mieux que les autres, et pourtant trop incomplétement, quand Napoléon y conduisit une commission de savants et d'artistes pour retracer fidèlement les lieux, les édifices, les inscriptions. Cependant peu d'exemplaires du voyage de Denon (1) furent mis en circulation, et les dessins, quoique admirablement exécutés, sont faits sur une trop petite échelle. L'ouvrage gigantesque intitulé Description de l'Égypte, dont la publication commença sous les auspices du gouvernement impérial (2), pouvait encore moins devenir populaire. Hamilton (3) et Leake, et après eux l'Italien Belzoni (4), observateur exact et diligent, quoique d'une érudition médiocre et manquant de cette imagination si nécessaire aux antiquaires, vinrent tirer parti de ces matériaux; puis le général Minutoli, qui, dans son voyage, copia les mêmes monuments avec une exactitude minutieuse (5); et le Français Caillaud, qui découvrit les ruines de Méroé, mère de Thèbes, et décrivit, en traversant la Nubie et le royaume de Sennaar, une série de constructions colossales semblables à celles de l'Égypte (6). Nous passerons les autres sous silence pour rappeler les deux expéditions, l'une française, di-

(1) Voyage de Denon dans la haute et basse Égypte. Paris, 1802.

(2) Description de l'Egypte, ou Recueil des observations et des recherches qui ont été faites en Égypte pendant l'expédition de l'armée française. Paris, 1809-1825, in-fol. — 2° édition du texte par Panckoucke. Paris, 1821, 24 vol. in-8°.

- (3) Remarks on several parts of Turkey. Londres, 1809. La première partie regarde l'Égypte.
- (4) Narrative of the operations and recent discoveries in Egypt and Nubia. Londres, 1821. Accompagné d'excellentes gravures, qui ont été fort mal imitées dans la traduction publiée à Milan par Sorzogno. Traduit en français par Depping, Paris, 1821.
  - (5) Voyage au temple de Jupiter Ammon et en Égypte. Berlin, 1824 (allemand).
  - (6) Recherches sur les arts et métiers, les usages de la vie civile et domestique des anciens peuples de l'Égypte, de la Nubie, de l'Éthiopie. Paris, 1821. Voyage à Méroé, au fleuve Blanc, etc., 1824. Voyage à l'oasis de Thèbes et dans les déserts situés à l'orient et à l'occident de la Thébaïde, fait pendant les années 1814-1818.

rigée par Champollion le jeune; l'autre toscane, par Hippolyte Rosellini, qui étendirent beaucoup nos connaissances sur ce pays, moins pourtant qu'on ne l'espérait (1). En examinant tou-

(1) Les ouvrages à consulter plus particulièrement sur l'Égypte sont :

JABLONSKI, Pantheon mythicum ægygtiacum. 1750, in-8°. — Opuscula. Lugd. Batav., 1804.

GATTERER, Commentationes de theologia Ægyptiorum. Gættingen, t. Vill, et son Histoire universelle.

Zoega, De origine et usu obeliscorum. Rome, 1797.

Les travaux de Kircher, Marsham, Perizonius, Briant, de Paw, Lacroze, de Rossi, Laughton, J. Franklin, James Wilson (History of Egypt from earliest accounts to the year. 1801. Londres, 1805), et d'autres encore, ont cédé la place aux travaux plus récents de:

QUATREMÈRE, Recherches sur la langue et la littérature de l'Égypte.

Paris, 1808.

FRÉD. CREUTZER, Commentationes Hérodotex. — Ægyptiaca et Hellenica pars 1. Leipzig, 1810; et Symbolik.

Sylvestre de Sacy, Relation de l'Égypte, par Abdallatif. Paris, 1810. Les extraits des écrivains orientaux forment le lien entre l'antiquité et les temps modernes.

— Mémoires géographiques et historiques sur l'Égypte. 1811.

CHAMPOLLION, l'Égypte sous les Pharaons. 1814.

GAU, Antiquités de la Nubie. Paris, 1814. Elles font suite à la description de l'Egypte, dont la première partie regarde les monuments de la haute Egypte, depuis la frontière de Nubie jusqu'à Thèbes; la deuxième et la troisième, ceux de Thèbes, avec d'excellentes planches.

BURCKARD, Travels in Nubia. Londres, 1819.

Tout ce que l'on connaissait à l'égard de la géographie égyptienne jusqu'à Caillaud a été savamment résumé dans la géographie de RITTER. Berlin, 1822.

CHAMPOLLION, Lettre à M. Dacier relative à l'alphabet des hiéroglyphes phonétiques, 1822.

— Lettres à M. le duc de Blacas, relatives au musée égypt. de Turin, 1824, in-8°.

GAZZERA, Descrizione dei monumenti egizii del real museo di Torino. 1824.

PASTORET, Histoire de la législation. Paris, 1825.

PEYRON, Papyri Græci R. taurinensis musæi Ægyptii editi atque illustrati. Dans les Mémoires de l'Académie de Turin, vol. XXXI, XXXIII, 1826-27.

San Quintino, Lezioni archeologiche intorno ad alcuni monumenti, elc. Ibid.

CHAMPOLLION, Précis du système hiéroglyphique, 1828.

M. J. Henry, Lettres à M. Champollion le jeune sur l'incertitude de l'âge des monuments égyptiens. Paris, 1828.

CHAMPOLLION, Lettres écrites d'Égypte et de Nubie en 1828 et 1829. Paris, 1833.

TREMBLEY, l'Art égyptien considéré dans toutes ses productions, temples, palais, etc. Paris, 1833 et suiv.

G. SEYFFART, Systema astronomiæ ægyptiacæ quadripartitum. Leipzig,

tefois les inscriptions des monuments, une critique impartiale a reconnu pour récents quelques-uns de ceux auxquels on avait assigné une date très-ancienne, et on a pu constater que les

1833, et plusieurs Mémoires en allemand sur la littérature, les arts, la mythologie, l'histoire de l'ancienne Egypte.

- J. G. Wilkinson, Topographical survey, etc. Topographie de Thèbes et vue générale de l'Égypte. Londres, 1835.
  - Manners and customs of the ancient Egyptians. Londres, 5 vol. in-8°.
  - Moderne Egypt and Thebes.

CHAMPOLLION, Grammaire égyptienne. Paris, 1836, in-fol.

SCHWARTZE, Geschichte, Mythologie, etc., des altens Egyptiens. Histoire, mythologie, constitution de l'ancienne Egypte, selon les classiques et les livres originaux égyptiens. Leipzig, 1836.

Fourrier, Letronne, Champollion-Figeac, ont mis tout ce que nous connaissons de l'ancienne Egypte à la portée du plus grand nombre.

En 1836, plusieurs Anglais demeurant en Égypte fondèrent, sous la direction de M. Waln, une Société égyptienne pour faciliter les recherches sur le pays. Elle commença par rassembler au Caire une bibliothèque des meilleurs ouvrages publiés sur l'Orient, et s'appliqua ensuite à réunir des documents de toute espèce relatifs à l'Egypte et aux pays environnants.

NESTOR L'Hôte; Lettres écrites d'Égypte en 1838 et 1839.

Le D' C. LEEMANS, Description raisonnée des monuments égyptiens du musée d'antiquités des Pays-Bas à Leyde. Leyde, 1840, in-8°.

— Monuments égyptiens du musée d'antiquités des Pays-Bas à Leyde, publiés par le D<sup>r</sup> C. Leemans, in-sol.

CHAMPOLLION, Dictionnaire égyptien en écriture hiérogl. Paris, 1841, in-fol.

Papyri in Hieroglyphic and hieratic characters from the collection of the earl of Belmore now deposited in the british museum. London, 1843, in-fol.

Francesco Barucchi, Discorsi critici sopra la cronologia egizia. Torino, 1844.

Notices descriptives conformes aux manuscrits autographes rédigés sur les lieux par Champollion le jeune, 1844.

Aug. Boeckh, Manetho und die Hundssternperiode ein Beitrag zur Geschichte der Pharaonen. Berlin, 1845, in-8°.

CHRISTIAN CARL JOSIAS BUNSEN; Ægyptens stelle in der Weltgeschichte. Geschichliche untersuchung in funf Büchern. Hambourg, 1845, 3 vol. in-8°.

Le même en anglais, trad. par CH. COTTREL. Londres, 1848.

Monuments de l'Égypte et de la Nubie, d'après les dessins exécutés sur les lieux sous la direction de Champollion le jeune. Paris, F. Didot, 1835-1845, 4 vol. in-sol.

Lenormand, Musée égyptien, in-fol. — Éclaircissements sur le cercueil du roi Mycérinus. — L'Égypte pharaonique. Paris, 1846, 2 vol.

Emmanuel de Rongé, Examen de l'ouvrage de M. le chev. de Bunsen. Paris, 1847.

E. Prisse d'Avennes, Fac-simile d'un papyrus égyptien en caractères

Égyptiens continuèrent leurs études, leurs arts, leur manière de vivre particulière, même après la conquête de l'Égypte par les Perses, Alexandre et les Romains (1).

Les lecteurs une fois prévenus de toutes ces incertitudes, nous rapporterons ce qui peut exposer à moins d'erreurs, en divisant cette histoire en trois périodes : la première, depuis les temps les plus reculés jusqu'à Sésostris (1500) ; la seconde, de ce roi à Psamméticus (650) ; la troisième traitera des temps postérieurs, jusqu'à ce que la conquête des Perses déshérite le pays de toute gloire nationale (528).

## CHAPITRE XVI.

#### TEMPS ANTIQUES.

Malgré l'antiquité prétendue des Égyptiens, tout démontre que leur pays reçut du dehors ses habitants et sa civilisation.

Peut-être qu'un peuple de l'Asie méridionale ayant traversé la mer Rouge (2), s'étendit dans l'Éthiopie, où il vécut d'abord

hiératiques, trouvé à Thèbes, donné à la Bibliothèque royale de Paris—Paris, 1847, in-fol.

— Monuments égyptiens d'après les dessins exécutés sur les lieux par Prisse d'Avennes, pour faire suite aux monuments de l'Égypte et de la Nubie. Paris, Didot, 1847, in-fol.

J. B. LESUEUR, Chronologie des rois d'Égypte. Paris, 1848, in-40.

W. Brunet de Presle, Examen critique de la succession des dynastiesegyptiennes. Paris, Didot, 1850, in-8°.

PRICHARD, Analysis of the Egypt Mythology. — A Critical examination — of Egyptian chronology.

(1) Les sources principales de l'histoire égyptienne, à l'aide desquelles opeut essayer d'en reconstituer aujourd'hui le cadre, saus les lacunes qui resteront toujours dans les détails de cette histoire, sont, pour le haut et le moyer empire : la liste des trente-huit rois thébains, dressée par Éralosthène, l'indication, donnée par Apollodore, des cinquante-trois rois qui succédèren à ceux-là, rapprochées l'une et l'autre des listes de rois des dix-sept première dynasties de Manéthon, et mises en rapport avec les monuments originaux tels que la chambre des rois de Karnak, la table d'Abydos et le papyres royal de Turin, d'une part; de l'autre, avec les inscriptions isolées portant des cartouches royaux. (Voy. le compte rendu, par M. Raoul-Rochette, de l'ouvrage de M. Bunsen intitulé : Egyptens stelle in der Weltgeschichte. Journal des savants, juin, 1846, p. 360. — Note de la 2º édition française.)

(2) Æthiopia ab Indo flumine consurgentes, juxta Ægyptum consederant. Eusèbe.

On sait que les anciens consondirent souvent avec les Ethiopiens les habi-

au milieu des rochers et dans les cavernes, puis descendit dans l'Égypte à mesure que la contrée s'assainissait après le déluge. En effet, le nom d'Arabie était anciennement commun aux deux rives de l'Érythrée. Ménès, premier instituteur et roi de l'Égypte, ressemble, de nom comme d'attributs et d'actions, au Manou indien. Jones et Langlès ont aperçu beaucoup de ressemblance entre les racines des mots égyptiens et celles du sanskrit; et Blumenbach, en comparant les crânes, les a trouvés partie indiens, partie éthiopiens.

Le voyage annuel que les dieux, selon Homère, faisaient de l'Olympe en Éthiopie (1), comme dans un pays hospitalier et généreux en sacrifices; celui de la statue du dieu Ammon, que l'on portait tous les ans vers la Libye, et qu'on ramenait quelques jours après (2), indiquent que les Égyptiens reconnaissaient tenir leurs dieux, c'est-à-dire la civilisation, des Éthiopiens, qui se considéraient comme antérieurs aux Égyptiens, tout aussi bien qu'ils reconnaissaient l'antiquité relative de la race indienne. Aujourd'hui encore, en Éthiopie, les Barabras arrangent leurs cheveux comme nous les voyons dans les peintures égyptiennes; ils tissent des sandales d'écorce pareilles à celles qu'on retrouve dans les anciens tombeaux; ils portent sur la tête certaines calottes de bois comme celles des momies, et façonnent grossièrement dans le style égyptien leurs menus ustensiles. Bien plus, certains objets adoptés pour le culte égyptien sont originaires de Nubie, comme la marjolaine, consacrée à Isis, et l'ibis, qui ne descend de ces parages que lors - du débordement du Nil.

La nature même des lieux annonce que la culture de l'Égypte lui est venue du Midi. Le pays est traversé par le Nil, le plus grand fleuve de ce vaste continent après le Niger. Il cache ses sources dans les monts de la Lune et dans l'Abyssinie : pour sortir de la Nubie, comme on appelle le vaste désert supérieur où errèrent longtemps des hordes de brigands, il s'ouvre un

tants de l'Afrique orientale, de l'Yémen et de la péninsule en deçà du Gange. Champollion croit indigène la civilisation de l'Égypte.

<sup>(1)</sup> Ζεὺς γὰρ ἐς Ὠχεανὸν μετ' ἀμύμονας Αἰθιοπῆας Χθιζὸς ἔθη κατὰ δαῖτα, θεοὶ δ' ἄμχ πάντες ἕποντο.

<sup>\*</sup> Puisque Jupiter descendit hier à un festin sur l'Océan parmi les innocents Elhiopiens, où le suivirent tous les dieux. » Iliade, 1, 423.

<sup>(2)</sup> DIODORF, I.

passage au milieu de roches granitiques; et, d'écueils en écueils, se précipite à travers ces cataractes du Nil, plus célèbres qu'admirables. C'est ainsi qu'il s'avance, sans être encore navigable, entre des rives nues et stériles. Mais à partir de Syène, le pays devient riche de productions, d'or, d'encens; et de là jusqu'à Cercasor (1), le fleuve s'écoule uniformément vers le nord dans une vallée large de quinze milles environ, bordée à l'est par plusieurs montagnes de granit, à l'ouest par un désert de sable. Près de Cercasor, il se divise en deux bras, aboutissant tous deux à la Méditerranée: l'un à l'est, près de Péluse; l'autre à l'ouest, près de Canope, après s'être subdivisés en beaucoup de branches et avoir parcouru au moins mille lieues.

La contrée qui s'étend de Syène à Chemmis s'appelle la haute Égypte, avec Thèbes ou Diospolis; de Chemmis à Cercasor, on la nomme la moyenne ou Heptanome, avec Memphis; la basse Égypte est comprise entre les deux bras du Nil, et appelée le

Delta, à cause de sa ressemblance avec le  $\Delta$  grec.

L'Égypte n'est donc autre chose que la vallée du Nil renfermée entre des déserts : comme eux, elle resterait aride et inculte, sans les inondations du fleuve. Loin de se creuser un lit profond, le Nil parcourt une vallée légèrement convexe; de sorte que, pour peu qu'il se gonfle, il franchit ses bords et s'étend sur les terrains environnants. Au solstice d'été, les pluies périodiques dans les montagnes du tropique, d'où il jaillit, grossissent le fleuve (2) qui inonde l'Égypte. Il s'élève jusqu'au solstice d'automne; alors il se retire lentement, en laissant un limon fécond dans lequel il suffit de semer pour recueillir d'abondants.

(1) Cercasorum, selon Hérodote; Cercesura, d'après Strabon.

<sup>(2)</sup> D'après le témoignage des soldats du général Bonaparte, il ne pleuvait jamais au Caire, très-rarement à Alexandrie : le duc de Raguse, qui commanda dans cette dernière ville, du mois de novembre 1798 au mois d'août 1799, yvil pleuvoir une seule fois durant une demi-heure. Maintenant il y pleut trente ou quarante jours, et quelquefois davantage, en hiver; quinze ou vingt jours au Caire. On croit que les nombreuses plantations ordonnées par le pacha d'Égypte en sont cause; il y a aujourd'hui 20,000 pieds d'arbres au-dessus du Caire seulement. A Thèbes, un vieillard de 122 ans assura au même duc de Raguse qu'au temps de sa jeunesse il pleuvait souvent dans la haute Egypte, et que les montagnes de Libye et d'Arabie, qui forment la vallée du Nil, nourrissaient alors des arbres et de l'herbe. Les arbres une fois détruits, la pluie cessa et les paturages se desséchèrent, Voy. Académie des sciences, séance du 29 février 1836.

produits (1). Si donc le pays se présente durant l'été semblable à une mer dont les eaux limoneuses et saumâtres laissent voir le faîte des édifices et la cime des cèdres, des palmiers, des acacias, des orangers, il se change durant l'hiver en une riante campagne où verdissent le riz, l'orge, le lin, le doura, et où paissent des troupeaux de brebis et de génisses. Puis vient le printemps, qui, au lieu de se montrer souriant comme dans nos latitudes, découvre un terrain grisâtre, poudreux et crevassé (2).

- (1) Les fêtes qui se célèbrent lors de la crue du Nil sont décrites d'une manière très-pittoresque dans la lettre quatorzième du t. Il de Savary.
- (2) Savary dit que l'Égypte est un paradis terrestre; Volney, le pays le plus malheureux du monde. C'est le cas d'appliquer l'adage bien connu, Distingue tempora et concordabis jura. Rozière, qui fit partie de l'expédition française en Égypte, en parle en ces termes:
- « Les alentours de Syène et des Cataractes sont pittoresques au delà de toute expression; mais le reste de l'Égypte, et spécialement le Delta, est d'une monotonie telle qu'il serait impossible de la rencontrer ailleurs... Les campagnes du Delta ossrent trois tableaux différents, selon les trois saisons de l'année égyptienne. A commencer de la première moitié du printemps, on n'y voit qu'une terre grise et poudreuse, si profondément crevassée qu'on osc à peine la parcourir. A l'équinoxe d'automne, c'est une immense couche d'eau rousse ou saumâtre d'où surgissent des palmiers, des villages, des digues étroites pour les communications. Une fois que se sont retirées les eaux qui se soutiennent peu de temps à cette hauteur, vous n'apercevez plus jusqu'à la fin de la saison qu'un sol noir et fangeux. Dans l'hiver, la nature déploie toute sa magnificence; alors la fratcheur, l'énergie de la végétation nouvelle, l'abondance des productions qui couvrent la terre, dépassent tout ce que l'on admire dans nos pays les plus vantés. Durant cette saison fortunée, l'Égypte est d'un bout à l'autre une magnifique prairie, un champ de fleurs ou un océan d'épis; fertilité que fait mieux ressortir le contraste de l'aridité absolue qui l'environne, et cette terre si déchue justifie encore les éloges que lui donnèrent jadis les voyageurs. Mais, malgré la splendeur du spectacle, la monotonie diminue le ravissement. L'âme, faule du renouvellement de sensations, éprouve un certain vide, et l'œil enchanté d'abord s'égare bientôt indifférent sur ces plaines interminables, qui de tous côtés, aussi loin que le regard puisse atteindre, présentent toujours et toujours les mêmes objets, les mêmes teintes. les mêmes accidents.
- « Tout concourt à augmenter cet esset. Le ciel, aussi unisorme que la terre, n'offre qu'une voûte constamment pure, plutôt blanche qu'azurée, durant le jour entier. L'atmosphère est inondée d'une lumière que l'œil a peine à supporter, et un soleil étincelant, dont rien ne tempère l'ardeur, brûle toute la journée cette plaine immense presque découverte; car il est du caractère des sites égyptiens d'être dépourvus d'ombre sans être dépourvus d'arbres.
- « Telle qu'elle est toutesois, l'Egypte platt aux étrangers et rend heureux ses habitants, qui possèdent ce que les hommes apprécient le plus, un sol sertile et un beau ciel. Sous ce climat sortuné, où l'eau ne gèle jamais, où la neige est inconnue, les arbres ne perdent leurs seuilles que pour en produire de

Si vous y joignez un ciel toujours limpide, plutôt blanc que bleu, une atmosphère inondée d'une lumière éblouissante, un soleil qui darde sans relâche ses rayons sur la plaine uniforme

nouvelles; jamais la végétation n'y est suspendue, et le cultivateur, au comble de ses vœux, ne compterait qu'une saison perpétuellement productive, si l'époque du débordement du Nil ne limitait la culture à une partie de l'année. Aussi, lorsque les travaux de l'homme suppléent aux inondations, la terre peut dans une année donner deux et trois récoltes...

« Le Saïd déploie une culture encore plus riche que la basse Egypte. Là, d'immenses moissons de blé, d'orge, de maïs, des champs de fèves en fleur, à perte de vue, des plaines de trèfle et de lupins; là, des champs de lin et de sésame qui fournissent d'huile le pays; le kenna avec lequel, de temps immémorial, les femmes se teignent les ongles en rouge; l'indigo, le coton herbacé, les plants de tabac, et ces courges rampantes qui convrent de leurs fruits verts les plages sablonneuses. S'il a moins de rizières que ne le comportent les terrains bas et submergés, des forêts de cannes à sucre y mûrissent parfaitement; le coton y prospère davantage, et, de plus, le safran dont les fleurs rouges et précieuses se recueillent avec des soins particuliers; le bamia, qui donne un fruit vert et visqueux; surtout le dourra ou sorgho, qui, avec ses tiges articulées et ses larges feuilles pointues, peuple les hauteurs de la Thébaïde, emporte dans ses longs épis la principale nourriture des Egyptiens.

« Le Fayoum a des champs de roses, qui fournissent l'essence la plus suave Là, le lotos révéré des anciens, et que l'on ne trouve plus dans le Saïd, laisse durant l'inondation, éclore sur la surface des eaux ces brillantes fleurs rosée blanches ou bleues, si communes dans les canaux et dans les terrains inondé de la basse Égypte. Le nopal, ou figuier indien épineux, avec ses feuilles d'u vert foncé, de l'épaisseur du doigt, forme des haies qui ressemblent à de haute se murailles : on y voit l'olivier, qui a disparu du reste de l'Egypte; la vigne le saule, qui y sont presque aussi rares.

« Dans la Thébaïde, le palmadum, arbre d'un aspect singulier, frappe par teulièrement la vue. Le tronc, haut de dix à douze pieds, se bisurque constant ment, de même que ses branches, en petit nombre, courtes et inflexibles, and portent à leur extrémité des pignons assez gros, durs, ligneux, de sorme in the gulière, ayant la couleur et le goût du pain d'épice, avec de larges saiscea une de seuilles longues et roides pliées en éventail.

H

(1)

L P

« La Thébaïde, riche spécialement de monuments et de souvenirs antiques, semble vraiment un pays enchanté. Vingt villes, et beaucoup d'endroits in labités, offrent au voyageur stupéfait les grands édifices antiques, chefs-d'œuvere d'architecture non-seulement par leur masse imposante et par leur caractère grave et religieux, mais encore par leur belle et simple ordonnance, par le choix et la large distribution des sculptures emblématiques qui les décorent, et par l'inconcevable richesse des ornements qui ne sont jamais sans signification.

« Thèbes, bouleversée par tant de révolutions, Thèbes, déserte aujourd'hui, remplit encore d'étonnement ceux qui ont vu les merveilles de Rome et d'Athènes. Thèbes, à l'aspect de laquelle les bataillons français, victorieux de tant de pays célèbres dans les arts, s'arrétèrent spontanément en jetant un criunanime de surprise et d'admiration; Thèbes célébrée par Homère, et de son temps

et sans bornes, le contraste de la fécondité des champs avec la désolation des sables, vous ne serez pas surpris que, dans un pays aussi singulier, se fussent enracinées des institutions à part; que les idées y aient alterné perpétuellement de la vie à la mort.

Le seul fait certain qui fasse foi de la haute antiquité de l'Égypte, est la conquête du sol enlevé au Nil: il paraît en effet
hors de doute que la haute Égypte fut habitée en premier, puis
les villes au-dessous de Denderah, jusqu'à ce que le Delta, que
les prêtres du pays disaient une création du Nil, eût été assaini
au moyen de canaux. Abraham, qui trouva déjà un empire organisé dans la basse Égypte, nous apprend à quelle époque reculée remonte cet assainissement.

Méroé.

Manéthon reporte antérieurement aux dynasties égyptiennes celle des divins Aurites et des héros Mestréens. On pourrait chercher les premiers dans les Bérebères d'Auria et dans les Orites de la Genèse, qui dominaient sur les montagnes du Schiaïr (1): les Mestréens sont indiqués dans l'Écriture sous le nom de Mesrim, descendants de Cham, qui, repoussés par les fils de Chus, arrivèrent à l'isthme de Suez; dans le même temps les Chussites côtoyèrent la mer Rouge, et l'ayant traversée, refoulèrent vers le nord la race égyptienne ou cophte, qui d'abord avait régné sur le pays de Meroé. Ce pays était situé au

la première cité du monde, après vingt-quatre siècles de dévastations, en est encore la plus étonnante. On se croirait abusé par un songe quand on contemple l'immensité de ses ruines, la grandeur, la majesté de ses édifices, et les innomblables débris de son ancienne magnificence...

- "Ainsi, malgré sa misère et sa décadence actuelle, l'Égypte conserve les traces d'une condition autresois splendide et prospère; et le contraste continuel de ce qu'elle sut et de ce qu'elle est, bien que douloureux en soi, n'est pas sans un très-grand intérêt pour l'observateur. Il se demande pourquoi cette antique prospérité a cessé; et, trouvant la nature la même en tout que par le passé, il aperçoit dans la différence des institutions sociales la cause d'un si prodigieux changement : vaste et digne sujet de méditation pour ceux qui retracent l'histoire des peuples, et pour ceux qui sont appelés à la tâche glorieuse, mais difficile, de les gouverner. »
- (1) Les anciennes éditions de George Syncelle portent αὐρῖται: mais M. Plath (Quæstionum Ægyptiacarum specimen, Gætting. 1829) a corrigé ce mot avec toute probabilité en ἀερῖται de ἀερία, ancien nom de l'Égypte. Voyez Étienne de Bysance, v. ἀερία. Eusèbe: Ægyptus, quæ prius Aeria dicebatur ab Ægypto rege nomen adepta est. Ainsi les rapprochements avec les Berbères d'Auria ou les Orites de la Genèse tombent avec cette correction. Voy. M. Brunet de Presles. (Note de la 2° édit. française.)

lieu où l'Astaborra ou Tacazzé se réunit au Nil, dans la province nommée aujourd'hui Athar, entre le 13e et le 18e degré de latitude septentrionale. Memnon conduisit de l'Éthiopie une armée au siège de Troie. Huit siècles avant J. C., en sortirent Sabacon, Sebeco, Taraco, grands conquérants qui soumirent au moins la partie supérieure de l'Égypte. Pline rapporte qu'au temps de la guerre de Troie, 250,000 guerriers et 400,000 artisans y habitaient, distribués dans vingt villes (1). Celles-ci n'existaient déjà plus de son temps, les habitations étant construites avec des matériaux très-légers dans des contrées où il n'est besoin de se garantir ni de la pluie ni du froid. Mais les monuments y résistèrent, comme aussi les demeures des dieux, et plusieurs centaines de pyramides dont la hauteur n'excède jamais 80 pieds, richement sculptées, et précédées de pylones (2) qui conduisent à l'entrée. L'emplacement en est rempli au-dessus comme au-dessous du sol. C'est à tort cependant qu'on a voulu trouver l'oracle de Jupiter Ammon dans le temple de El-Mésaura, décrit par Caillaud (3), où l'art égyptien se montre dans sa première forme, encore très-grossière, et d'où le culte d'Ammon se serait répandu par la suite dans toute l'Égypte.

Ce pays offrait un point de halte très-favorable aux caravanes entre l'Éthiopie, l'Afrique septentrionale et l'Arabie Heureuse: les Égyptiens en tiraient les aromates pour l'embaumement des corps; le coton pour les vêtements; l'ébène, l'ivoire, l'or, qui y étaient apportés de l'Inde et de l'Arabie; le sel et les plumes d'autruche qu'on recueillait sur les lieux.

La caste des prêtres élisait le roi parmi les membres les plusdistingués, et il devait récompenser ou punir selon les lois etcoutumes, auxquelles il était tenu de se conformer. Tout condamné à mort recevait l'ordre de se tuer lui-même; s'il ne lefaisait, il était infâme. Les prêtres intimaient cet ordre au roi lui-même, au nom d'Ammon, lorsqu'ils ne le jugeaient plusdigne de régner (4). Leur morale était simple : adorer les

<sup>(1)</sup> Hist. naturelle, VI, 35.

<sup>(2)</sup> Les Français ont appelé pylones, du mot grec πυλών, atrium, vestibule, les constructions pyramidales ou pilastres colossaux qui d'ordinaire précèdent l'entrée des temples et des palais égyptiens.

<sup>(3)</sup> Belzoni suppose que le temple d'Ammon s'élevait dans la petite casis: Minutoli le réfute victorieusement. Heeren le place à Siwah.

<sup>(4)</sup> DIODORE, I.

dieux, ne nuire à personne, s'habituer à la fermeté, mépriser la mort. La tempérance est la base de la vertu; tout excès ravit à l'homme sa dignité: il est doux de jouir des biens acquis avec peine; l'orgueil et le faste sont un signe de petitesse du cœur; les songes, l'art magique, les prodiges ne sont que vanité.

La caste qui fonda cette théocratie vigoureuse dut avoir apporté d'ailleurs en Éthiopie le culte, les lois, les institutions sociales, qui s'étendirent par la religion et par l'industrie. Ces prêtres, en s'établissant dans la résidence qu'ils avaient choisie, y élevaient un temple aux divinités propres à la tribu conduite par eux, et qui le plus souvent étaient au nombre de trois : à l'entour du temple se multipliaient bientôt les cabanes des la-. boureurs, par lesquels ils faisaient cultiver, comme sujet du dieu qui y est adoré, les champs environnants. La dévotion, la douceur d'une vie régulière amenaient les tribus indigènes à se réunir à eux; de là les secours nécessaires pour exécuter les travaux projetés par quelques esprits éclairés. La population une fois accrue, ses chefs faisaient partir, selon la décision des oracles, des colonies qui, transportant avec elles le culte et la civilisation, allaient fonder de nouveaux centres politiques et religieux.

Osiris, Ammon, Phta, auxquels les Égyptiens s'avouaient redevables de leur civilisation, étaient probablement les dieux de colonies pareilles: les nomes ou districts qui formaient la division de leur pays étaient chacun sous la dépendance d'un temple. Les pèlerinages dévots des colons à la mère-patrie facilitaient les relations de commerce, et l'on trafiquait sous la protection des dieux: aussi les frères de Joseph rencontrèrent-ils des caravanes de Madianites en route pour l'Égypte. Voilà comment les sanctuaires édifiés le long du Nil étaient à la fois les temples de la Divinité, la demeure sacerdotale, les centres d'agriculture, les places de commerce et les stations pour les caravanes.

Thèbes, Éléphantine, This, Héracléopolis, dans la haute Égypte, furent les premiers établissements de cette nature; puis Memphis, au milieu de l'Égypte; plus tard ils descendirent à Mendès, à Bubaste, à Sébennytus. Les dynasties que nous donnent les historiens n'appartinrent peut-être pas à des nations qui auraient dominé successivement; mais ce ne seraient que celles de rois ayant régné dans les différentes cités, à mesure que l'une d'elles, l'emportant sur ses rivales, devenait la capitale du pays. Du reste, c'est encore une question de savoir si elles furent contemporaines ou successives (1).

Quelqu'un des nomes, comme il arrive d'ordinaire, devint prédominant et soumit les autres : ce fut ainsi que ceux de This et d'Éléphantine durent recevoir la loi de Thèbes; et que Memphis dicta la sienne aux sept nomes de la basse Égypte. Mais c'est en vain que nous demandons à l'histoire de quelle manière et dans quel temps chacune de ces villes acquit la suprématie. Il paraît seulement que la souveraineté de la caste sacerdotale fut attaquée par la caste des guerriers, qui, l'ayant emporté, substitua à la théocratie le gouvernement des plus forts. Ménès ou Manéthé, que l'on regarde comme le premier roi de l'Égypte, après les dynasties fabuleuses et symboliques, fut peut-être celui qui accomplit cette révolution. Alors le prince cessa d'appartenir à la caste des prêtres; mais celle-ci, dépositaire qu'elle était de la science et interprète de la volonté des dieux, modéra son pouvoir. Les rois étaient soumis, non-seulement dans les solennités publiques, mais encore dans la vie privée, à un cérémonial rigoureux; ils prenaient l'avis du grand prêtre; ils se faisaient même inscrire dès l'instant de leur élection dans la caste sacerdotale; et ils devaient attester, par la construction d'édifices sacrés, leur respect pour la religion et pour ses ministres.

Joseph.

Ménès ou Manéthé.

Nous savons par les saintes Écritures que, dix-huit siècles avant J. C., Memphis étendait sa domination sur la haute et la basse Égypte, et que le jeune Hébreu Joseph, fils de Jacob, y trouva une cour splendide, composée des castes sacerdotale et guerrière, ainsi que des institutions qui attestent une civilisation déjà adulte. Rien n'en saurait mieux faire l'éloge que de voir ce jeune homme, étranger, captif, y parvenir par son propre mérite jusqu'au rang de vice-roi. Profitant de sa position, Joseph, dans un temps de grande disette, amena les propriétaires

(1) L'opinion qui voulait que ces races différentes eussent régné contemporainement est tombée aujourd'hui en discrédit; cependant Eusèbe dit: Forte iisdem temporibus multos reyes Ægyptiorum simul fuisse contigerit. Si quidem Thinilas aiunt et Memphitas, Saitasque et Æthiopes regnasse, oc interim alios quoque: et sicut mihi videtur alios alibi, minime autem alterum alteri successisse, sed alios hic, alios illic regnare oportuisse. Chron. 201, 202. Et Josèphe rapporte que Manéthon assurait τῶν ἐχ τῆς Θηβατδος καὶ τῆς ἄλλης Αἰγύπτου βασιλέων γενέσθαι ἐπανάστασιν ἐπὶ τοὺς ποιμένας. Contra Apion. 1, p. 1040.

D

à renoncer à la possession stable de leurs immeubles, les réunit tous au domaine du roi, et abolit les propriétés indépendantes.

De temps à autre les invasions étrangères interrompaient les progrès de la civilisation égyptienne. Le pays était sans cesse menacé par les peuples nomades de la Libye et de l'Éthiopie, qui descendaient souvent pour le dévaster, surtout tant que les États, petits et désunis, ne purent pas leur résister avec vigueur. Il arriva une fois que les Arabes-Bédouins, attirés par les gras Rois pasteurs pâturages et par les richesses croissantes du bas pays, l'envahirent par l'isthme de Suez. Leurs scheikhs, que les Égyptiens appelèrent Hyksos (1), et les Grecs Rois pasteurs, dressèrent leur camp à Avari, près de Péluse, détruisirent les cités primitives, et pénétrèrent jusqu'à Memphis, dont ils firent le siége de leur puissance. Ils commencèrent par opprimer la religion, c'est-àdire la caste des prêtres, ce qui fit que beaucoup d'entre ceux-ci émigrèrent, et que quelques-uns s'en furent jusque dans la Grèce. Mais bientôt les vainqueurs adoptèrent les rites des vain-

(1) Hyk, roi; Sos, pasteur. Flavius Josèphe les fait régner 500 ans, peut-être de 1800 à 1300 : la sortie des Israélites dut avoir lieu de leur temps. D'autres veulent qu'ils aient dominé 260 ans, de 2082 à 1822, et que ce sut à cette époque que Joseph vint en Egypte. Il dit à ses frères que les Égyptiens abhorraient les pasteurs; on explique ces paroles de la sorte : le peuple les avait en haine parce qu'ils ressemblaient à ses mattres; le roi ne les haïssait pas, puisqu'il les accueillit. Telle est aussi l'opinion de Rosellini, qui place la sortie des Israélites sous Rhamsès III, quatorzième roi de la xvine dynastie. Selon lui, Armaïs ou Danaüs, frère de Sethos, premier roi de la xixe dynastie, se rendit en Grèce. Il prétend que les Hyksos étaient des Scythes venus de l'Asie septentrionale : il suppose la même origine aux Iduméeus et aux Phéniciens qui avaient occupé le pays de Chanaan. Nous avons manifesté une opinion toute différente; mais nous désirons que nos lecteurs aient à trouver dans le récit non-seulement l'expression de nos convictions, mais aussi les éléments contraires, pour la modifier lorsqu'ils le croiront convenable. — D'après les histotoriers arabes, et entre autres Ibn-Khaldoun, Cheddad, chef de la tribu arabe des Adites, subjugua les Cophtes ou Egyptiens, s'avança jusqu'à la mer du Maghreb (l'océan Atlantique), et resta, lui et ses successeurs, deux cents ans dans le pays. Le lieu de la résidence du chef de ces Arabes était une ville d'Égypte nommée Aour on Awar, située dans la partie du Delta où le bras oriental du Nil va se jeter dans la mer. Au bout de deux siècles, les Cophtes réunis à des peuplades de couleur noire chassèrent les Adites de l'Égypte. Il est disficile de ne pas reconnaître, dans cette vague tradition d'une invasion arabe dans la vallée du Nil, la conquête des rois pasteurs. Voy. l'Essai sur l'histoire des Arabes avant l'islamisme par M. Caussin de Perceval, t.I, p. 13, et l'Arabie par M. Noel des Vergers, p. 48. Paris, 1847. (Note de la 2e édit. française.)

cus, et aucune distinction n'apparaît plus entre eux au temps de Moïse.

Les conquérants ne parvinrent pourtant jamais à s'emparer de la haute Égypte, d'où les souverains primitifs continuèrent à leur faire la guerre, jusqu'à ce qu'ils en eussent triomphé sous Thouthmosis. Ce fut dans cette lutte que se prépara la grandeur successive des rois de Thèbes, qui finirent par acquérir la suprématie sur les autres États.

Voilà ce que nous avons pu tirer de plus probable de l'obscure antiquité égyptienne. Quant à ceux qui font consister l'histoire des peuples dans celle des rois, et laissent dormir la critique historique, nous leur dirons qu'à Ménès, premier roi d'Égypte, en succédèrent trois cent trente, dont dix-huit éthiopiens. Busiris II fonda Thèbes; Uchoreus, Memphis (1); Osimandyas plaça dans son palais une bibliothèque, la première du monde, sur laquelle il avait fait inscrire Remèdes de l'ams; belle épigraphe, si elle s'applique aux bons livres que tous peuvent lire; mais, pour les Égyptiens, les livres étaient renfermés dans les bibliothèques comme les momies dans leurs tombeaux.

Osimandyas.

Mœris.

Mœris pourvut aux inégalités des crues du Nil en faisant creuser un lac qui recut son nom. Ce vaste réservoir avait trois mille six cents stades de tour, trois cents pieds de profondeur, avec deux pyramides au milieu (2). On y recueillait les eaux du fleuve quand l'inondation était surabondante, et quand elle était trop faible on les déversait sur la plaine : symbole hiéroglyphique du zèle attentif avec lequel les prêtres surveillaient la culture du pays, et s'occupaient d'y entretenir l'abondance.

(1) Champollion prétend que le magnifique sarcophage d'albâtre découvert par Belzoni appartient à Uchoreus.

<sup>(2)</sup> D'Anville se trompe, lorsque, pour mettre d'accord Hérodote et Diodore avec Ptolémée et Strabon, il suppose l'existence de deux labyrinthes et de deux lacs Mœris. Le labyrinthe est le même dans tous les auteurs, à la seule dissérence que les uns ont procédé à sa description de l'orient à l'occident, les autres du nord au midi. (Voyez DITMAR, Description de l'Égypte antique (allemand), p. 72 et suiv.; LARCHER, Traduction d'Hérodote, 11, 472-483.) Quant au lac Mœris, il existe encore sous le nom de Birket-el-Heroun dans la province de Fayoum, et il a environ 60 lieues de superficie. Brown établit que c'est une vallée naturelle, et que l'art n'a fait que clore son ouverture et pratiquer un canal qui, à travers les rochers et les sables, y conduisit les eaux du Nil. — Voy. aussi Linant de Bellefonds, Mémoire sur le lac Mæris. Alexandrie, 1843, in-4°. (Note de la 2° édit. française.)

## CHAPITRE XVII.

#### LES SÉSOSTRIDES.

Est-ce une loi de la Providence que l'homme ait besoin de la lutte pour se développer? Ce que nous voyons chaque jour dans les individus ne se montre pas moins dans les nations. De même que le sentiment de sa propre force fut révélé à la Grèce par la guerre de Troie, à l'Europe du moyen âge par les croisades, à l'Europe moderne par les batailles de Napoléon, de même le conflit des Égyptiens avec les Hyksos leur donna une telle impulsion qu'ils s'élevèrent au plus haut degré de splendeur et cherchèrent des conquêtes au dehors.

Les Pharaons les plus puissants sont attribués à la dix-hui- xviite dynastième dynastie. Thoutmosis Ier eut la gloire de commencer l'expulsion des étrangers, qui fut consommée par Aménophis II, appelé Memnon par les Grecs. Dans la joie de cette victoire, les Égyptiens élevèrent de nombreux édifices, et le nom du souverain fut immortalisé sur les monuments de Thèbes, d'Éléphantine, et dans le temple de Soleb, en Nubie. Rhamsès II, peutêtre le Danaüs des Grecs, fut chassé par son frère Rhamsès III Miamoun, qui fonda le magnifique palais de Médinet-Abou à Thèbes, tout couvert de peintures qui rappellent ses victoires sur plusieurs peuples, et dont quelques inscriptions sont ainsi conçues: Paroles des chefs du pays de Feccaro et du pays de Robou (1), qui sont au pouvoir de Sa Majesté, et glorifient le dieu bienfaisant, maître du monde; Soleil, gardien de justice, ami d'Ammon. Ta vigilance n'a point de bornes : tu règnes sur l'Égypte comme puissant Soleil : grande est ta force : tu es égal en courage à Boré (2). Notre souffle est à toi, et notre vie en ton pouvoir.

Paroles du roi, maître du monde, à son père Amon-ra, roi des dieux. Tu l'as ordonne, j'ai poursuivi les barbares, j'ai combattu tous les pays. Le monde s'arrêta devant moi.... Mes

<sup>(1)</sup> Nation de race indienne.

<sup>(2)</sup> Le Griffon.

bras domptèrent les chess de la terre, selon le commandement sorti de la bouche.

Paroles d'Amon-ra, maître du ciel, modérateur des dieux. Que ton retour soit joyeux. Tu as poursuivi les neufs arcs (1), tu as tranché les têtes, percé les cœurs des étrangers, rendu libre le souffle des narines de tous ceux qui... Ma bouche t'approuve.

Les peintures des catacombes de Silsili sont dédiées au roi Horus; elles rappellent ses victoires sur les Éthiopiens, et la légende hiéroglyphique de son triomphe dit: Le dieu très-grand revient porté sur la tête de toutes les divinités: l'arc est dans sa main, comme celui de Mandou, divin maître de l'Égypte. Lui, roi des vigilants, mène la race perverse des Cuch (2); régulateur des mondes, approuvé par Phré, fils du Soleil, serviteur d'Ammon, Horus le vivifié. Le nom de Sa Mojesté se fit connaître dans la terre d'Éthiopie, que le roi a châtiée conformément aux paroles à lui adressées par Ammon, son père.

Aménophis.

Sous le règne d'Aménophis III, les Hyksos firent une nouvelle invasion, qui obligea ce prince à se réfugier en Éthiopie, d'où il revint néanmoins vainqueur, grâce à son fils Rhamsès.

XIX\*dynastie, 1476-1280-

Sésostris.

On a accumulé sur ce Rhamsès, ou Sésostris, une multitude de récits qui peut-être réunissent les exploits de différents personnages, et peut-être aussi sont les fruits de l'imagination et de la vanité nationale. Ils rapportent que son père, voulant le rendre très-puissant, ou ayant même reçu l'avis des dieux, ou plutôt des prêtres, réunit mille sept cents enfants, nés le même jour que lui (3), les fit élever avec lui et instruire à tous les exercices militaires; de sorte que, lorsqu'il succéda à son père, il se trouva avoir autant de capitaines expérimentés, et dévoués à leur prince de cette affection solide qui se forme dans l'enfance. A leur tête, il crut pouvoir conquérir le monde, et bientôt il eut rassemblé six cent mille fantassins, vingt-quatre mille chevaux et vingt-sept mille chars de guerre (4); car il est

- (1) Les barbares.
- (2) Les Éthiopiens.
- (3) Un pays où il naît 1700 mâles dans un jour doit compter au moins 60 millions d'habitants; or l'Égypte n'en a jamais eu plus de treize dans ses plus beaux temps. Mais Diodore donnait à l'Égypte trente mille cités, et l'on dissit que Thèbes avait cent portes par chacune desquelles sortaient à la fois dix mille hommes armés.
  - (4) On dit en même temps que ce fut lui qui apprit à dompter les chevaux.

facile aux historiens et à l'imagination de grossir les chiffres. Oubliant en outre l'horreur qu'on attribue aux Égyptiens pour la mer, ils ajoutent à cette armée une flotte aux innombrables voiles. Avec ces forces immenses, Sésostris subjugue l'Éthiopie; il passe en Asie, et par la même route qu'avaient peut-être suivie les premiers civilisateurs et que reprirent souvent ses descendants, il pénètre dans les Indes plus avant que n'avaient fait Hercule et Bacchus; il attaque les Scythes, envahit la Colchide et la Thrace. Abandonnant ensuite, on ne sait pourquoi, tant de conquêtes, il revient après une absence de neuf années, et trouve une conjuration tramée contre lui par son frère Armaïs: il parvient à la déjouer, et ne songe plus qu'à assurer la prospérité publique en remédiant aux maux causés par la guerre. Cent temples s'élèvent alors, plus splendides les uns que les autres, dans l'un desquels sont placées les statues du roi, de la reine et de leurs quatre fils; un réseau de canaux répand la fertilité dans tout le pays et réunit Memphis à la mer. Il n'employa à ces travaux que des esclaves et des étrangers; mais, déployant un luxe barbare et une dévotion inhumaine, il ne se rendait au temple que monté sur un char traîné par les princes qu'il avait vaincus. Il fit aussi, sous l'inspiration de Mercure, d'excellentes lois, divisa le territoire, établit l'impôt et leva des contributions régulières.

Sans insister sur ces invraisemblances, recherchons ce qu'il y a de vrai au fond de ces récits. Il paraît d'abord suffisamment établi que Sésostris fut le plus grand roi qu'ait eu l'Égypte, et qu'il florissait quatorze siècles environ avant l'ère vulgaire. Son plus beau titre de gloire est d'avoir rendu l'indépendance à son pays en chassant tout à fait les Arabes (1), et peut-être que,

<sup>(1)</sup> Les anciens auteurs disent qu'il rendit au peuple les terres qui lui avaient élé enlevées par les rois pasteurs. — Il s'agit probablement ici d'une seconde invasion arabe tentée par les Amâlica, qui, d'après Ibn Saïd et Tahari, cités par Ibn-Khaldoun, eurent en Égypte plusieurs Pharaons de leur nation. Si l'on en croit ces auteurs, les Amâlica avaient été appelés et introduits dans le pays par un roi cophte, qui espérait être secouru par eux contre un ennemi redoutable. Ils auraient profité de cette circonstance pour faire eux-mêmes la conquête de l'Égypte, et leur domination s'y serait prolongée bien au delà du terme qu'on assigne à celle des Hyksos; car les historiens arabes prétendent que les Pharaons de l'époque de Joseph et de celle de Moïse étaient des rois Amâlica. Voy. l'Histoire des Arabes avant l'islamisme, par M. Caussin de Perceval, t. I, p. 19. (Note de la 2° édit. française.)

dans le premier élan, il sortit de l'Égypte pour faire des excursions à la manière des Bédouins dans les contrées les plus riches, telles que l'étaient alors l'Éthiopie, l'Asie antérieure jusqu'à Babylone, et une partie de la Thrace: peut-être se dirigea-t-il aussi par mer vers l'Arabie Heureuse et les côtes voisines, et même jusqu'à la Péninsule indienne. Ce qu'il exécuta dans l'intérieur du pays démontre combien son gouvernement était absolu. Il est encore probable que les plus grands monuments de l'Égypte furent commencés de son temps. Mais les sueurs d'une seule génération ne pouvaient suffire à l'achèvement d'édifices d'une telle masse. Il est à croire aussi que la division des castes fut alors plus complétement organisée; car celle des navigateurs ne pouvait être entièrement établie avant qu'il n'y eût abondance de canaux, ni celle des guerriers avant que le pays ne fût réuni sous l'empire d'un seul.

On croit qu'il est fait mention des expéditions de Sésostris sur les monuments de l'Asie Mineure cités par Hérodote et retrouvés par les modernes : elles sont chantées dans un poëme historique, surtout la victoire remportée sur les Schetos (ne seraient-ce pas les Scythes?), où il est dit : Il rendit le souffe libre aux bouches des Lyciens et des Ioniens (1).

Belzoni découvrit à Allor, dans la Nubie, un temple dédié à Isis par la femme de Rhamsès, et il pénétra le premier dans ce-lui d'Ibsamboul, où il trouva sur la façade quatre colosses assis, ayant chacun soixante et un pieds de hauteur; ils devaient représenter ce Rhamsès dont les victoires sont rappelées dans les bas-reliefs qui couvrent le monument tout entier. Seize salles couvertes de peintures représentant des sujets religieux conduisent au sanctuaire, au fond duquel sont quatre autres statues plus grandes que nature, ce qui laisse supposer que c'est le lieu de la sépulture de Sésostris.

Sésostris II.

Après lui vient son fils Rhamsès IV ou Sésostris II, appelé aussi Pheron, dont le long règne fut paisible, et dont on lit le nom sur le temple de Karnac et ailleurs. Ici, après une lacune avouée même par Hérodote, apparaissent Amasis, l'Éthiopien

<sup>(1)</sup> Campagne de Rhamsès le Grand (Sésostris) contre les Schetos et leurs alliés, manuscrit hiératique égyptien appartenant à M. Sallier, à Aix, en Provence. Notice sur ce manuscrit par Salvolini (d'après Champollion), Paris, 1835, in-8°. — Les manuscrits de Sallier ont été acquis par le British Museum, et publiés en fac-simile sous le titre: Select Papyri in the hieralic character, London, 1841-1844, 3 vol. in-fol.

Actisan, Mendès ou Manès; puis une anarchie qui continua durant cinq générations, jusqu'à ce que, à l'époque de la guerre de Troie, Protée monta sur le trône. Il a pour successeur son fils Rhampsinit; puis viennent sept générations, parmi lesquelles on distingue Nilus, Chéops, Cephren et Mycerinus, fondateurs des grandes pyramides; Bochoris ou Asychis, qui fut législateur, vient après eux; puis l'aveugle Anysis, qui, chassé par l'Éthiopien Sabacon, est rétabli plus tard sur le trône. Ces invasions répétées des Éthiopiens durent sans doute être encouragées par les divisions intestines, entre la caste des guerriers peutêtre et celle des prêtres qui cherchaient à reconquérir à l'aide des armes étrangères leur suprématie perdue. En effet, quand la race éthiopienne eut le pouvoir, elle le confia à la caste sacerdotale représentée par Sethos, prêtre de Vulcain.

Ces histoires doivent être acceptées comme le naturaliste accepte les fossiles épars çà et là, qui attestent les révolutions du globe sans en faire connaître les causes ou la durée. Souvent aussi elles ne sont que des symboles hiéroglyphiques : quand Hérodote parle du règne d'Anysis l'Aveugle, il indique peut-être sous forme allégorique ce que Diodore appelle ouvertement un vide dans la tradition. Si nous réfléchissons que Busiris veut dire tombeau d'Osiris, nous sommes tentés, en lisant que Busiris II fonda Thèbes, d'interpréter que les Pharaons qui la fondèrent reposent dans la tombe d'Osiris, ou bien que l'architecture à ciel ouvert fut substituée aux excavations souterraines. Protée, le roi transformateur, est le symbole de l'âge antique qui finit et fait place au nouveau. Jupiter succède ainsi à Saturne, et Hercule supplée Atlas pour soutenir le monde.

Nous nous bornerons donc à dire que les temps les plus florissants pour l'Égypte s'écoulèrent de 1500 à 800. Vers la fin de cette période, Sabacon, venu soit de l'Éthiopie, soit de Méroé, subjugua l'Égypte, et troubla ainsi la longue paix qui lui avait permis de s'élever à tant de puissance. Il est probable que les prêtres, en supposant qu'ils aient d'abord fait appel aux armes étrangères, réveillèrent par la suite l'ardeur nationale et firent chasser l'étranger : leur puissance s'accrut alors au point que Sethos, prêtre de Phta, s'empara du trône. La caste guerrière qu'il dédaigna s'irrita de cette usurpation, les discordes s'envenimèrent, et Sennachérib, roi d'Assyrie, en profita pour porter la guerre chez les Égyptiens. Ceux-ci, effrayés de cette irruption, s'étaient alliés aux Hébreux et avaient réclamé les

714.

secours de Taraca, roi d'Éthiopie. Leur indépendance courait un grand danger si l'armée de Sennachérib n'avait pas été exterminée sous les murs de Jérusalem : les Hébreux dirent que ce fut par l'ange du Seigneur (1); Hérodote veut que les rats eussent rongé la corde des arcs ; quelques uns ont pensé qu'elle fut détruite par une peste ou par le vent du désert : toujours est-il que ce roi fut obligé de s'en retourner à Ninive.

671.

Le lien national se relâcha au milieu de ces conflits, et l'on vit renaître l'ancienne division de l'Égypte en douze États. Ainsi qu'il arrive en pareil cas, des dissensions s'élevèrent entre eux, et Psamméticus, chef du nome de Saïs, fut chassé de son trône. Il prit alors à son service des Grecs, des Cariens, des Phéniciens, et avec leur aide, il reconquit non-seulement son domaine, mais soumit encore ses rivaux. Ayant ainsi réuni dans ses mains l'autorité dispersée, il transporta à Saïs le trône des Pharaons. La restauration était donc l'œuvre des étrangers; aussi l'Égypte, alliée désormais aux Grecs et aux Asiatiques, commença-t-elle à éprouver l'influence extérieure, jusqu'à ce que Cambyse arrivât de la Perse pour la conquérir.

# CHAPITRE XVIII.

#### INSTITUTIONS ÉGYPTIENNES.

Un pays d'une si haute antiquité, qu'environna tant de gloire, demeure comme un hiéroglyphe de l'ancien monde; il n'existe plus, pour nous raconter ses magnificences, que des ruines éparses, des catacombes enfouies, des canaux obstrués, des squelettes de villes et de temples, des colonnes et des obélisques échappées à la fureur du temps et à l'avidité des peuples barbares ou civilisés, des arcanes de la mort violés par la science, des pyramides qui, du milieu des sables, dressent encore leur sommet tronqué plus haut que tout autre édifice humain, jusqu'à ce que la poussière du désert vienne ensevelir aussi ces débris de sa grandeur déchue. Ces montagnes de pierres taillées, ces immenses figures d'hommes et d'animaux, ces palais de géants s'élevant vers le ciel ou creusés sous la terre, ces pa-

<sup>(1)</sup> Rois, liv. IV, 18.

ges d'histoire écrites pour l'éternité en caractères mystérieux, frappent l'esprit de l'homme en éveillant en lui le désir de savoir d'où vint ce peuple extraordinaire, d'où il a reçu ses arts, à quoi aboutirent l'intelligence intime et l'amour profond de la science qui le distinguèrent, à quelle source il puisa sa stabilité politique.

Castes.

En parlant ailleurs des castes, nous avons supposé qu'elles ont pu dériver des peuples différents habitant ensemble un pays où l'un d'eux prévalut, tandis que les autres continuèrent chacun le genre d'occupation le plus conforme à ses goûts et à ses habitudes. Nous croyons que la nation égyptienne fut ainsi formée de fractions de différents peuples, qui se trouvèrent divisés en castes de prêtres, de guerriers, d'agriculteurs et de négociants. On compte en outre les porchers et les pasteurs, classe distincte ainsi que détestée, et les interprètes, introduits par Psamméticus quand il cherchait à modeler les mœurs égyptiennes sur celles de la Grèce; mais les uns se rattachaient aux agriculteurs, les autres aux prêtres et aux marchands. Le reste de la population était esclave.

Prêtres.

Les prêtres prétendaient avoir reçu d'Isis un tiers des terres en toute possession : ils étaient les dépositaires de la science ; ce qui plaçait entre leurs mains les emplois et le pouvoir, en faisant un contre-poids à l'autorité royale. Chaque prêtre était attaché à un temple, sans que le nombre en fût limité. Constitués hiérarchiquement, ils relevaient d'un pontife héréditaire (1). La tête entièrement rasée, vêtus d'une tunique de lin de la plus grande blancheur, chaussés de sandales de papyrus, ils devaient faire deux oblations par jour et autant la nuit; être très-sobres dans leur nourriture; s'abstenir entièrement de fèves et autres légumes, ainsi que de la chair de porc et de poisson; boire en petite quantité un vin réservé pour le roi et pour eux. Leurs terres étaient exemptes d'impôt, tandis qu'ils exigeaient la dîme sur celles des autres. Le grand prêtre était le premier magistrat après le roi : les autres étaient juges et médecins; mais ces derniers ne s'occupaient chacun que de la cure d'une seule maladie. C'était donc un corps politique et savant tout à la fois, dont les principaux colléges siégeaient à Thèbes, à Memphis, à Héliopolis et à Saïs.

(1) Joseph, pour monter au premier rang, épousa la fille du grand prêtre d'Héliopolis.

Un passage précieux de saint Clément d'Alexandrie nous donne une idée de leur hiérarchie, en décrivant ainsi la procession d'Isis: « Le chantre marche en avant avec le symbole « de la musique et deux livres d'Hermès, l'un contenant des « hymnes à Dieu, l'autre des règles de conduite pour le roi. Il « est suivi par l'horoscope, avec l'horloge et la branche de pal-« mier, symbole de l'astrologie, et il doit toujours avoir devant « lui les quatre livres d'Hermès relatifs aux astres. Vient en-« suite le scribe sacré avec des plumes sur la tête, un livre et « une règle à la main, ainsi que l'encre et le roseau pour écrire : « il doit connaître l'écriture hiéroglyphique, la cosmographie, « la géographie, le chemin du soleil, de la lune et des cinq « planètes, la chorographie de l'Égypte et du Nil, l'appareil « des cérémonies, la nature et le caractère de tout ce qui sert « aux sacrifices. Après lui, le stoliste ayant à la main la coudée « de justice et la coupe pour les libations : il est instruit de œ « qui concerne l'éducation et de l'art de préparer les victimes. « Le prophète s'avance le dernier, portant dans les plis de sa « robe l'urne sacrée, exposée aux yeux de tous, et ayant derrière « lui ceux qui apportent les pains. Administrateur du temple, il « doit apprendre les dix livres sacerdotaux proprement dits, et « veiller à l'emploi des revenus. Les six autres livres herméti-« ques, pour arriver à quarante-deux, ceux qui traitent de « l'art de guérir, sont laissés aux pastophores, dernière classe « des prêtres (1). »

Les prêtres eurent beaucoup à souffrir dans les révolutions successives : au temps de Ptolémée, ils étaient obligés de payer un tribut au roi pour leur initiation, et de faire chaque année un voyage à Alexandrie. Ils se trouvèrent enfin réduits au rôle de gardiens des archives; mais ils subsistèrent toujours, et les Cophtes, réunis encore aujourd'hui en caste et servant d'écrivains, en sont peut-être un dernier reflet (2).

Guerriers.

Une seconde aristocratie moins légitime, puisqu'elle était fondée sur la force, était celle des guerriers, que l'on distribuait dans différents campements destinés à repousser les nomades : ainsi leur poste contre les Éthiopiens était à Éléphan-

(1) Stromat., VI, 4.

<sup>(2)</sup> Il y a dans *Prichard* un beau rapprochement entre la caste sacerdotale égyptienne, celle des Indiens et celle des Hébreux. — Voir, dans un sens opposé, le mémoire de M. Ampère sur les castes égyptiennes dans les Mém. de l'Acad. des inscr. et belles-lettres.

tine; à Daphné, contre les Arabes; à Maréa, contre les Libyens. Ils possédaient chacun douze acres de terrain exempt d'impôt, et se partageaient en Calasiriens et en Hermotibiens. On comptait jusqu'à deux cent cinquante mille des premiers et cent soixante mille des autres, dont mille faisaient chaque année le service auprès du roi, en recevant une solde et des rations.

Comme l'Égypte, entrecoupée de canaux, ne permettait guère aux troupes de s'étendre en largeur sans qu'elles fussent obligées de se diviser, l'armée égyptienne se composait de bataillons carrés de dix mille hommes; de manière que chacun d'eux pouvait opérer seul (1). Tantôt l'embarras des chars, tantôt les superstitions leur occasionnèrent des défaites; mais les monuments démentent le reproche de lâcheté adressé aux Égyptiens, qui marchèrent plusieurs fois à des conquêtes lointaines, et se montrèrent même dans les combats sur mer habiles aux évolutions navales (2).

Le roi était élu parmi les guerriers. Son pouvoir passait à l'aîné, puis aux filles, aux frères, aux sœurs, en conservant toutefois les formes électives, ainsi que nous l'avons vu de nos jours pour l'empire d'Allemagne, bien que devenu désormais héréditaire. Les candidats devaient aller résider près de Thèbes, où se trouvaient les tombeaux des rois; les guerriers et les prêtres faisaient l'élection, et le peuple confirmait ce qu'il ne pouvait empêcher. Alors le nouveau Pharaon, entouré d'un nombreux cortége de prêtres, de peuple, de guerriers, de divinités, était conduit sur le rivage du Nil, d'où un bucentaure le transportait à l'autre bord, pour faire son entrée dans le palais (3). En sa qualité de descendant des dieux, il recevait des dénominations et des honneurs presque divins. Son titre le plus ordinaire était celui de fils du Soleil; le muid d'Osiris ornait son front, et sa statue était placée parmi celles des dieux. C'est ce qui fit confondre quelquefois des hommes et des Rol.

<sup>(1)</sup> XÉNOPHON, Cyropédie, liv. VI, ch. III.

<sup>(2)</sup> Dans le musée égyptien de Turin existe un papyrus du temps de Sésostris, où l'on voit dessiné un gros navire armé de tout point, avec de larges voiles et les mousses sur les cordages. L'un des papyrus de cette précieuse collection a 1 mètre 96 centimètres de longueur, 315 centim. de largeur, en 10 colonnes contenant 311 lignes. Voy. Papyri græci R. Taurinensis musæi ægyptii, etc., par Am. Peyron. Turin, 1826.

<sup>(8)</sup> C'est ce que dit l'évêque Synésius, témoin tardif sans doute, mais qui n'avait, à ce qu'il semble, aucun motif pour mentir.

divinités. Les conquérants grecs et romains eux-mêmes obtinrent le titre d'immortels et le culte qui en était la suite.

Mais si le roi était despote par rapport aux classes infimes de la société, il devait avec les castes privilégiées rester dans les termes de la loi. Les prêtres surtout mettaient un frein à son autorité par des prescriptions qui s'étendaient aux actions les plus indifférentes, aux repas, à la distribution du temps. Les seules personnes d'un mérite reconnu devaient composer sa cour. Chaque matin il se rendait au temple, où le grand prêtre lui adressait un discours sur les vertus d'un souverain, lui exposant à quels maux entraînent les vices opposés à ces vertus, et maudissant ceux qui égaraient les rois. Après le sacrifice, on lui lisait des maximes de morale et les faits historiques les plus propres à inspirer les vertus royales. Qui pourrait ne pas louer un tel usage de la religion, enseignant la morale aux princes, et proclamant la vérité dans des lieux où elle pénètre si difficilement?

A la mort du roi, toute affaire cessait; on prenait le deuil pour soixante jours, durant lesquels on se livrait à des actes de satisfactions pieuses; on s'abstenait de viandes, d'œufs, de fromage, de vin. Puis, comme si les droits de la postérité étaient déjà commencés, le roi défunt était appelé à rendre compte de sa conduite à ceux qui avaient cessé de le craindre. Voilà ces jugements des morts dont parlent tant les anciens, et dans lesquels princes et magistrats étaient l'objet d'une enquête avant d'obtenir la sépulture. Un lac sépare la terre des vivants du dernier séjour des morts: un héraut intime au cadavre arrêté sur le rivage l'ordre de rendre compte de l'usage qu'il a fait de la vie. La frayeur, l'intérêt, l'envie se taisent désormais, et devant les quarante juges apparaissent des vices ou des vertus ignorés jusqu'alors. A-t-il fidèlement accompli les devoirs de son rang, il obtient les honneurs funèbres; sinon, ils lui sont refusés. C'était ainsi que les Égyptiens substituaient les peines idéales aux châtiments réels, l'ignominie aux supplices (1). Le nom des rois condamnés par ce juge-

Jugements des morts.

<sup>(1)</sup> Il y a dans la forme des jugements des morts un vestige de la connaissance que les Égyptiens avaient d'une autre vie, et des rémunérations qu'il fallait en attendre. Les Grecs tirèrent des circonstances qui accompagnaient ce rite solennel, la fable de Caron, de Minos, du Styx, etc. Ce qui ferait croire que les Hébreux avaient adopté cet usage, c'est cette expression qui revier

ment, était effacé des monuments(1): les restes des autres étaient déposés dans des tombeaux révérés.

Dans certaines circonstances importantes, les rois convo- Administraquaient les députés des différents nomes (2), et il est probable que le labyrinthe était destiné à leurs assemblées. Cette merveille de l'antiquité consistait dans la réunion de douze palais resplendissants de tant de beautés qu'ils effaçaient, au dire d'Hérodote, tous les édifices de la Grèce et de l'Asie.

L'impôt était déterminé chaque année, en raison de la hauteur du Nil, comme on le pratique aujourd'hui encore (3); mais nous ignorons dans quelle proportion. Le fisc percevait aussi des droits sur le produit des mines et sur celui de la pêche.

Huit livres de Thaut, c'est-à-dire du trois fois très-grand (4), formaient le code égyptien; mais les lois citées par les historiens doivent appartenir à des temps très-différents, les unes étant tout à fait barbares, quand les autres témoignent d'un grand développement social. L'homme coupable d'adultère recevait mille coups de fouet, la femme avait le nez coupé. Celui qui avait porté un faux témoignage subissait la peine que l'innocent calomnié aurait encourue. On coupait la main à ceux qui falsifiaient les écritures ou les monnaies. L'homicide, même commis sur un esclave, était puni de mort, et l'on assimilait au meurtrier celui qui, pouvant sauver un homme en péril, ne le faisait pas. Celui qui avait connaissance d'un assassinat devait le dénoncer sous peine de flagellation, et la ville la plus voisine était tenue de faire à la personne assassinée de pompeuses obsèques (5), afin qu'elle eût intérêt à maintenir la sûreté des

souvent à propos des bons princes: Il fut placé à côté de ses pères. Flavius Josèphe dit que cette coutume durait encore chez les Asmonéens. (XIII, 23, des Antiquités judaïques.)

- (1) Tel devrait être celui que représente le magnifique colosse du musée égyptien de Turin.
- (2) Le nombre des nomes varia à dissérentes époques; sous Sésostris il était
- (3) Les variations continuelles résultant de la crue du fleuve font que l'impôt se répartit aujourd'hui par cantons et non par têtes. Voy. REYNIER, Économie politique de l'Égypte; et au sujet des vicissitudes de la propriété en Egypte jusqu'à nos jours, consultez les Mémoires de Silvestre de Sacy dans les Mémoires de l'Institut de France, t. 1V et V.
  - (4) Mercure Trismégiste.
  - (5) Usage conservé dans la législation hébraïque.

routes. Le père qui tuait son fils était condamné à tenir son cadavre embrassé trois jours durant, châtiment qui prouve combien cette législation était éloignée d'accorder le droit de vie et de mort aux parents, et combien elle tenait compte de la force des affections naturelles. La femme enceinte ne subissait le supplice qu'après avoir donné le jour à son enfant. Le soldat coupable de lâcheté était noté d'infamie. Chacun était obligé de rendre compte de la manière dont il gagnait sa vie, et l'oisiveté était punie de mort; peine exorbitante avec un but louable; mais il y aurait à la révoquer en doute s'il était vrai que Sabacon eût tout à fait aboli la peine de mort, et fait construire pour les condamnés une ville des masfaiteurs; fâcheuse appellation qui pourrait diminuer le mérite d'une institution aussi belle que digne d'être imitée. Le débiteur donnait sûreté sur ses biens, jamais sur sa personne. Asychis inventa un singulier moyen d'obliger le débiteur à la bonne foi, ce fut de l'obliger à donner pour gage du prêt le cadavre de son père. C'était là un grand lien pour un peuple chez lequel la religion des morts était aussi sacrée.

Diodore raconte que les voleurs étaient organisés, en Égypte, de manière que tous les objets dérobés étaient réunis aux mains d'un chef auquel s'adressaient les personnes volées pour recouvrer leur bien moyennant un quart de sa valeur. Peut-être s'agissait-il de quelque convention que les Égyptiens auraient conclue avec les Arabes-Bédouins, brigands rapaces et étrangers à tout droit des gens (1).

Juges.

La justice était administrée par les prêtres. Trente d'entre eux, choisis par Thèbes, Héliopolis et Memphis, capitales des trois parties de l'Égypte, et largement rémunérés, formaient un tribunal supérieur. En entrant en charge, ils juraient de ne pas obéir au roi toutes les fois qu'il leur commanderait une chose injuste. Leur président était élu par eux dans leur sein, et il portait au cou une chaîne d'or avec l'image de la déesse Saté, ou Vérité. Les plaidoiries se faisaient par écrit, afin d'obvier aux prestiges de l'éloquence; et, après mûr examen des moyens allégués de part et d'autre, le président tournait vers celui qui gagnait son procès l'effigie suspendue à son cou.

Mais, en dépit des louanges prodiguées aux Égyptiens, que

<sup>(1)</sup> RÉGNIER affirme pourtant qu'aujourd'hui encore les voleurs du Caire ont un chef auquel s'adressent ceux à qui il a été soustrait quelque chose.

penser d'un gouvernement dans lequel un Pharaon médite sur les moyens d'opprimer savamment un peuple réfugié, et, ne pouvant parvenir à le dominer en lui imposant d'énormes travaux, ordonne d'égorger tous les enfants nouveau-nés; d'un pays où se trouvent (ce qui est pis que des vainqueurs et des vaincus), d'un côté, des maîtres éclairés, de l'autre, des serfs ignorants et abrutis?

Ainsi les lois, même en ce qu'elles avaient de bien, ne profi- Autres castes. taient qu'au petit nombre, aux castes dominantes; le reste de la population n'avait pas de propriété, ni, par suite, de droits civils. Peut-être aussi les artisans et les négociants ne travaillaient-ils que dans l'intérêt des classes privilégiées. Les Grecs ont dit qu'aux bords du Nil chacun était tenu de continuer la profession de son père; mais peut-être qu'appliquant à autrui leurs propres idées, ils auront expliqué de cette manière que nul ne pouvait sortir de sa caste, dont la condition immuable était la pierre angulaire de l'État.

L'Égypte avait assurément un commerce très-actif; toutes commerce. ses calamités ne le lui enlevèrent jamais, tant il est naturel à sa position. De là les immenses richesses de ses temples, où le peuple entier se réunissait pour les panégyries, ce qui devenait l'occasion d'une multitude d'affaires. Des routes conduisaient en Éthiopie et à Méroé; d'autres descendaient à la mer, où les navires attendaient leur cargaison; d'autres encore s'étendaient jusqu'au Niger, ou aboutissaient à Carthage et dans la Phénicie, ou pénétraient dans l'Arménie, et menaient au Caucase, à Babylone, à Bactres et à Palmyre. Les étoffes et les pierres précieuses de l'Inde, que nous retrouvons dans leurs tombeaux, quelques petits vases ou bijoux venus évidemment de la Chine, nous feraient même présumer qu'ils allaient les chercher à une aussi grande distance. Le roi Amasis ouvrit le Nil aux Grecs; il leur assigna des terrains où ils bâtirent un temple, et donnèrent un nouvel essor au commerce; mais ce fut au détriment du pays. En effet, la constitution de l'Égypte, comme celle des plus anciens États, était fondée sur un système de vie tout particulier, que les législateurs cherchaient à perpétuer en inspirant aux naturels la haine de l'étranger. Par des motifs d'hygiène, non moins que pour se distinguer des autres peuples, ils avaient adopté l'usage de la circoncision. Ils ne se seraient jamais assis à table avec des gens d'une autre nation, et n'auraient voulu rien couper avec un conteau dont un étranger se

serait servi. De là ieur éloignement pour les tribus israélites errantes parmi eux, et la raison qui fit demeurer celles-ci toujours distinctes du peuple au milieu duquel elles vivaient.

Attentifs qu'ils étaient à repousser les flots de la Méditerranée, les Égyptiens la regardaient comme une ennemie. Ils plaçaient à l'occident les pays consacrés à la mort et à l'éternel repos: c'était là que se trouvaient les enfers; et plus loin, dans les sables de la Libye, les génies malfaisants et Typhon. Au lieu de trafiquer directement, ils employaient les hordes nomades qu'ils transformaient en caravanes. Mais l'histoire et les monuments démentent également l'assertion très-erronée de leur aversion pour la mer: nous voyons même les Alexandrins, qui devaient leur existence et leur prospérité au commerce, mettre dans les mains d'Isis le sceptre de la mer.

Les moissons, si abondantes que celle d'une année suffisait pour trois, étaient leur principal moyen d'échange. Ils avaient peu de forêts, et la vigne y fut plantée tard; ils élevaient des chevaux; ils savaient faire éclore les œufs artificiellement; tisser leur lin, et fabriquer, pour y faire rafraîchir l'eau du Nil, des vases de terre très-légers, de formes très-élégantes, avec un brillant vernis (1). Une production particulière à l'Égypte était celle du papyrus, dont les anciens se servaient le plus ordinairement pour écrire.

Pline a traité longuement, mais confusément, du papyrus, dans sept chapitres du huitième livre de son *Histoire naturelle*, et il a fait tomber dans beaucoup d'erreurs ceux qui l'ont commenté et ceux qui l'ont traduit. A les en croire, le papyrus serait une plante ligneuse dont l'aubier aurait formé le papier égyptien, tandis que l'écorce servait à tisser les cordages. C'est, au contraire, une plante herbacée, et l'on employait pour faire le papier la moelle filamenteuse contenue en lames dans sa tige; voici comment: on fendait chaque pied en tranches minces avec un instrument très-affilé; elles étaient ensuite rapprochées l'une de l'autre, de manière à ce qu'elles se touchassent et pussent adhérer par leurs bords au moyen des sucs gommeux dont la plante verte est imprégnée. Lorsqu'elles s'étaient un peu séchées, on les humectait avec de l'eau du Nil, qui n'a pas, comme

<sup>(1)</sup> Ils les appellent qouleh. Le secret de cette sabrication consiste à mêles dans l'argile du sel commun, qui se dissout par son contact avec l'eau et laisse le vase poreux.

Pline le dit à tort, la propriété d'agglutiner. La feuille ainsi composée s'appelait schedu; une fois taillée et séchée au soleil, on l'appliquait sur une autre, de manière que leurs fibres s'entre-croisassent à angle droit. La nouvelle feuille ainsi obtenue s'appelait plagula; elle était mise en presse, battue, lustrée, collée avec de l'eau panée mélangée de vinaigre; puis on recommençait à la battre, à la tailler et à la polir avec l'ivoire. C'est ainsi que sont faits les papyrus de dix-huit siècles avant J. C., de même que ceux du second siècle de l'hégyre. Ce roseau n'est pas propre seulement à l'Égypte; il y en a dans l'Abyssinie, dans la Nubie, la Chaldée, les Indes, et en Sicile, notamment sur les bords du Ciano, ruisseau voisin de Syracuse (1).

Les Égyptiens ont peint sur leurs tombeaux leurs occupations domestiques, de sorte que nous pouvons retracer leur existence intérieure, et parler des arts et des métiers auxquels ils s'exerçaient. Les hommes du peuple portaient une courte tunique de lin, dite calasiris, avec une ceinture et quelquefois des manches garnies de franges; leur chaussure était de papyrus et de cuir; ils allaient nu-tête avec les cheveux frisés, quelquefois les épaules couvertes d'un manteau de laine qu'ils déposaient en entrant dans les temples. Les femmes portaient d'amples vêtements de lin ou de coton, aux larges manches et d'une seule couleur; leurs cheveux étaient disposés avec art; elles avaient pour ornements des bandeaux, des anneaux et des pendants d'oreilles, sortaient de chez elles le visage découvert, et se faisaient suivre par des esclaves vêtus de larges habits rayés. Les riches allaient en palanquin et en char à deux chevaux, précédés de coureurs et suivis de gens portant un siége, ainsi que les objets dont le maître pouvait avoir besoin en route. Ils jouaient aux dames, et les enfants à la mourre, à la balle, et à divers exercices de gymnastique. Les amusements du peuple étaient les combats de taureaux, la chasse aux hyènes, les bouffons et les nains. Des peintures à fresque, des meubles de bois étrangers, des dorures, des marqueteries, des nattes et des tapis, des vases du travail le plus élégant, et des verres de couleur ornaient les

Mœurs.

<sup>(2)</sup> Voy. Bartels, Briefaüber Kalabrien und Sicilien. III, 50. Guillandino, Papyrus, etc. (Venise, 1572, in-4°), et Dureau de la Malle, dans l'Académie de France (1833), ont traité amplement du papyrus. Les Égyptièns tiraient de ses racines une boisson; de la partie succulente, un aliment; et ils faisaient de petits ustensiles et même des nacelles avec son écorce.

d

L

le

pl

de

du

ph

IK

an

Se

re

5

Ü

ee.

ırs.

habitations des riches. Elles avaient plusieurs étages et un jardin carré entouré d'une palissade; des palmiers, des treilles, des pièces d'eau et des pavillons à jour les embellissaient; et l'on y prenait le divertissement des danses, de la musique et des bateleurs. Quand les convives entraient dans la salle du banquet, des esclaves leur ôtaient leurs sandales, d'autres apportaient l'eau et les parfums. Ils s'asseyaient alors séparés des femmes, et, l'ablution finie, ils recevaient une fleur de lotos ou des guirlandes. Ils ne faisaient pas usage du triclinium romain, mais de chaises, de tabourets, de fauteuils à bras, de sofas comme les nôtres, et s'asseyaient deux par chaque table. On y servait du vin, des rafraîchissements, du bœuf, des oies, du poisson, du gibier, des légumes, des fruits, et ils divisaient les portions avec les doigts, l'usage du couteau de table ne leur étant pas connu.

En général, la race qui habitait l'Égypte n'était pas belle; mais c'est à tort que quelques-uns l'ont crue noire. Quoique les basses classes eussent le teint très-brun (1), les classes supérieures étaient blanches: ce fait, réuni aux observations crânologiques, confirme l'opinion que les diverses castes provenaient de peuples différents survenus dans le pays.

Les remarques faites sur les momies sont venues à l'appui de l'assertion d'Hérodote, qui dit que les Égyptiens jouissaient d'une santé parfaite, due probablement à leur grande sobriété, qui les distinguait chez les anciens et que sanctionnait la religion. Les prêtres surtout devaient donner l'exemple de la tempérance, et ils ne dormaient que sur des couches faites de feuilles de palmier tressées, quoique Rome tirât de l'Égypte d'excellents lits de plumes d'oie. Il en est pourtant qui prétendent qu'au milieu de leurs banquets on apportait un cercueil, ou plutôt une de ces caisses dans lesquelles sont renfermées les momies, et qu'ils lui faisaient faire le tour de l'assemblée, en disant à chacun: Bois et jouis avant que tu en sois là:

Ils attribuaient à Ménès l'institution du mariage; ce qui veut dire que la colonie dont il fut le chef commença la civilisation du pays en y établissant le fondement de toute société, les unions légitimes. Ils épousaient leurs cousines et leurs belles-sœur

<sup>(1)</sup> Eustathius, dans ses Commentaires sur l'Odyssée, Δ, vs. 84, assurqu'on employait la locution αίγυπτιάσαι τὴν χροάν pour signifier être hâle par le soleil. Aristote ajoute que les Égyptiens avaient l'os des jambes un percourbé et plié en dehors (Probl. sect. XIV). Pausanias les dit de stature élevée. La momie de l'Institut de Bologne a 11 palmes de hauteur.

restées veuves sans enfants, comme firent les Hébreux et comme font encore les Cophtes. Ce fut plus tard que la dysnatie macédonienne y introduisit les mariages entre frères et sœurs (1). La polygamie était tolérée, non toutefois parmi les prêtres, chez lesquels les traditions primitives avaient dû consérver des idées plus justes de ce lien sacré. Les femmes étaient gardées dans des sérails; il y avait des gens chargés d'en pourvoir le harem du roi, et les eunuques parvenaient à un grand pouvoir. Putiphar, le maître de Joseph, était eunuque de Pharaon; et à peine Abraham arriva-t-il en Égypte, qu'on annonça au roi qu'il amenait avec lui une très-belle femme: Sara fut conduite au sérail, en même temps qu'on usait d'une grande courtoisie envers son frère supposé.

On nous représente les Égyptiens comme des modèles de gratitude et de respect filial, bien que les filles seules fussent obligées par les lois à soutenir leur parents âgés. La défense du pays étant confiée à la caste des guerriers, les autres s'amollissaient dans des occupations efféminées, et, si nous en croyons Hérodote, passaient la journée à filer, abandonnant aux femmes les soins de l'économie domestique.

Mais l'extravagance des usages égyptiens, cet alliage perpétuel du sublime et du mesquin, nous confirme de plus en plus dans l'opinion que ce peuple fut formé du mélange de plusieurs autres, différents de croyances et de civilisation. La politique égyptienne consistait à maintenir obstinément chacun dans ses habitudes propres : disposition commune à plusieurs peuples de l'Asie, qui conservent et ne perfectionnent pas; qui montrent dès l'origine de précieux germes de vérité et ne les font jamais mûrir.

Ce mélange devient encore plus apparent lorsque l'on examine la religion et la doctrine des Égyptiens.

(1) En épousant leurs sœurs, les Ptolémées suivaient l'exemple des rois de Perse, dont ils se regardaient comme les successeurs. Cambyse fut le premier, selon Hérodote (l. 111, c. 31), qui ait épousé sa sœur. Les juges consultés par lui sur la légitimité d'une semblable union lui répondirent qu'ils n'avaient trouvé aucune loi qui permit à un frère d'épouser sa sœur, mais qu'ils en avaient trouvé une qui permettait au roi de Perse de faire tout ce qu'il voulait. D'après ce récit, il est probable que les mariages entre frères et sœurs restèrent limités à la famille royale. (Note de la 2° édition française.)

### CHAPITRE XIX.

SCIENCES DES PREMIERS PEUPLES, ET SPÉCIALEMENT DES ÉGYPTIENS.

Pythagore, Homère, Platon, Lycurgue, Solon, allèrent chercher la science en Égypte. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens (1). Les orphiques et les pythagoriciens, civilisateurs des deux Grèces, ne crurent pas pouvoir mieux faire que de transporter dans leurs assemblées les institutions égyptiennes. Cécrops, fondateur de la ville la plus éclairée de la Grèce et envers laquelle l'Europe se reconnaît redevable de son savoir, venait des rives du Nil. L'oracle déclara que les Égyptiens étaient le plus sage de tous les peuples. Et cependant quelle absence des connaissances les plus communes! quelle superstition chez des gens qui adoraient les ognons de leurs jardins! quelle grossièreté chez ces rois, qui, pour se procurer l'argent nécessaire à l'érection des pyramides, trafiquaient de l'honneur de leurs filles! Comment accorder de semblables contradictions (2)?

La science ne pourra jamais être utile à tous, ni vraiment progressive, tant qu'elle restera le privilége et le secret d'un corps quelconque. Or, chez les peuples anciens, elle était réservée aux prêtres, et même parmi eux elle ne se distribuait que dans une certaine mesure. Mais d'où la tiraient-ils eux-mêmes? C'est un sujet d'étonnement continuel de voir la race humaine apparaître à peine dans l'histoire, et posséder déjà les connaissances les plus variées. Elle sait dès son enfance cultiver la terre à l'aide de divers instruments; elle s'est soumis les animaux; elle fait le pain, le vin, l'huile; elle tisse, elle coud, brode; elle fabrique le verre, pêche le corail, extrait les métaux, taille le diamant; la statuaire, l'architecture, la musique, la danse, la fusion des métaux, les poids, les mesures, les monnaies, les sceaux, la

<sup>(1)</sup> Actes des apôtres, VII, 22.

<sup>(2)</sup> Woodword, Archéologie, vol. I, p. 212, et Schlosser, Weltgeschichte, I, 18, parmi les écrivains récents, portent le jugement le plus opposé sur la science des Egyptiens.

chronologie, l'arithmétique, l'écriture, sont rappelés dans les traditions les plus reculées, et nous y trouvons déjà le culte, les lois, les tribunaux, les droits et les devoirs.

Il y a plus, l'homme possède dès le principe des connaissances que l'on dirait de simple curiosité, auxquelles il n'était pas poussé par le besoin, et qui réclamaient des observations séculaires, une certaine finesse dans les instruments, et de la précision dans le calcul. Le mouvement journalier apparent des astres, l'ombre circulaire projetée sur la lune dans les éclipses, la surface convexe de la mer, avaient pu lui donner l'idée de la rondeur de la terre. Mais comment devina-t-il les dimensions de notre planète? Et cependant elles furent la base des systèmes métriques de l'Égypte et de l'Asie. La période de dix-neuf ans, conservée encore aujourd'hui sous le nom de nombre d'or, était adoptée par les Égyptiens; celle de soixante ans était commune aux Asiatiques; celle de six cents ans était employée par les Chaldéens (1). La sphère, le gnomon, la division du temps en semaines, l'éclipse solaire et lunaire, l'excentricité des comètes, sont connus des Égyptiens, qui, bien que privés du télescope, savent que la voie lactée n'est qu'un vaste amas d'étoiles. Chacun des quatre côtés de leur grande pyramide est parfaitement orienté vers un des points du ciel. Schemschid inaugura la construction de Persépolis le jour même où le soleil entrait dans le signe du Bélier et commençait une période astronomique. Le fondateur de l'empire chinois, Fo-hi, était astronome.

Quand nous voyons un enfant de dix ans savoir non-seulement se nourrir et éviter les dangers, mais traduire en sons articulés ses propres idées, les transmettre par la parole, les fixer par l'écriture, en décomposant toute la science humaine en vingt-quatre lettres, dix chiffres et sept notes musicales, force nous est de croire qu'il fut instruit par quelqu'un qui savait déjà, et que ses connaissances viennent de la tradition. Il ne nous paraît pas possible de tirer une autre conclusion de la science des premiers peuples. La supposer, avec Bailly et Romagnosl, transmise par une nation plus ancienne, ce n'est que reculer la difficulté. Aussi sommes-nous portés à croire

<sup>(1)</sup> DELAMBRE démontre (t. I, p. 3) que Cassini et Bailly supposèrent que la Période luni-solaire de 600 ans était inconnue aux patriarches, par suite de l'interprétation erronée d'un passage de Josèphe.

qu'elle est un reste de celle des premiers hommes, éclairés par la vision de Dieu; et nous ne renoncerons à cette opinion que quand on nous en proposera une autre plus raisonnable. Ce qui nous y confirme; c'est de voir que cette science des premiers jours ne se développe pas peu à peu par des conquêtes successives; au contraire, elle possède d'abord des formules admirables, et non-seulement elle ne les perfectionne pas par la suite, mais elle va même jusqu'à errer dans leur application.

Astronomie des Egyptiens.

En effet, si nous observons les Égyptiens, nous apercevons comment, en sens opposé de la nature des inventions, ils ne sirent que désapprendre; et quand ils communiquèrent leur astronomie aux étrangers, ceux-ci ne purent en tirer qu'un bien mince profit. Nous avons parlé ailleurs de la coïncidence si admirée de l'an sothiaque avec l'année tropicale (1). Leur connaissance de la précession des équinoxes n'avait pour appui que les zodiaques d'Esné et de Denderah, et elle est tombée avec eux. Quant à l'orientation des pyramides, qui est le fait le plus saillant d'où quelques-uns ont supposé qu'elles furent élevées au temps des premiers patriarches, et même avant le déluge, un méridien déterminé à un tiers de degré environ pouvait suffire, par la méthode élémentaire des ombres égales. L'ordre des planètes selon lequel ils nommèrent les jours de la semaine peut être établi hypothétiquement, d'après la durée croissante de leurs révolutions évaluée approximativement. On assure qu'ils enseignèrent à Pythagore le véritable système du monde bien des siècles avant Copernic; mais pouvons-nous en rien croire quand nous voyons que Thalès l'ignore entièrement, et qu'il parut très-étrange aux Grecs quand il fut professé par Philolaus, Philolaus, qui supposait que le soleil était un miroir réfléchissant la lumière et la chaleur des planètes.

Les Athéniens, les Hébreux, les autres colonies sorties de l'Égypte, ne faisaient usage que de l'année lunaire. De l'Égypte, Thalès en apporta une en Grèce de trois cent soixante-cinq jours seulement (2); et Hérodote ne fait pas mention des six heures qu'y auraient ajoutées les prêtres (3). On prétend qu'ils observèrent trois cent soixante-trois éclipses solaires et huit cent trente-deux lunaires; mais cela ne veut pas

<sup>(1)</sup> Voy. page 117.

<sup>(2)</sup> DIOG. LAERCE, liv. I, sur Thalès.

<sup>(3)</sup> Εὐτέρπη, ch. IV.

dire qu'ils les eussent prédites. Nous ne trouvons même nulle part que Thalès, qui fut leur élève, eût indiqué le jour et encore moins l'heure de la fameuse éclipse qu'il avait annoncée. Le géographe Ptolémée ne fit d'ailleurs aucun cas des éclipses notées par les Égyptiens, au milieu desquels il vivait, et s'en tint à celles des Chaldéens (1). Eudoxe, qui étudia durant treize ans la science du ciel en Égypte, n'en rapporta en Grèce qu'une sphère grossière, où la position des astres était la même que dix siècles auparavant (2). Bien plus, Thalès enseigna à ses maîtres la méthode facile de calculer la hauteur des pyramides par son rapport avec l'ombre.

La science d'autres peuples anciens n'a pas moins à perdre à un pareil examen. On rapporte que Calisthène, qui suivit Alexandre le Grand dans son expédition, envoya de Babylone, à Aristote, des observations célestes faites par les Chaldéens, remontant à l'an 2200 avant Jésus-Christ. Il n'y a rien à déduire du silence d'Aristote sur ce fait attesté par Simplicius (3), puisque l'on sait que beaucoup de ses ouvrages ont été perdus, et entre autres l'Astronomicon. Mais quelles étaient ces observations? Probablement un registre des phénomènes les plus apparents, comme éclipses, comètes, conjonctions de planètes. La tour de Bélus, fût-elle ou non celle de Nembrod, offrait au regard un plus vaste horizon; mais en quoi pouvait-elle aider à évaluer les hauteurs et les distances zénithales, le passage des astres au méridien, le cours des planètes dans le zodiaque, les éclipses? L'élévation même de cette tour pouvait, pour des gens inexpérimentés, devenir cause de deux erreurs, à savoir: les réfractions, très-sensibles vers l'horizon, et la dépression horizontale. Ptolémée s'est servi de dix éclipses notées par les Chaldéens, mais toutes lunaires, ne remontant pas plus haut que Nabonassar, et dont la durée est évalue en heures et demi-heures, l'obscurcissement par moitié et par quart de diamètre. Elles attestent pourtant que les Chaldéens connaissaient la véritable durée de l'année, et avaient quelque moyen particulier pour

Astronomie des Chaldéens.

<sup>(1)</sup> Voy. Delambre, Discours préliminaire à l'Histoire de l'astronomie du moyen âge.

<sup>(2)</sup> Ibid., t. 1, p. 120. Voy. aussi Bior, Recherches sur plusieurs points de L'astronomie égyptienne.

<sup>(3)</sup> DELAMBRE, t. I, p. 212. — IDELER, Sur l'astronomie des Chaldéens, t. IV du Ptolémée de Halma, p. 166. — LARCHER, dans les Mémoires de l'Institut de France, t. IV. — DESDOUITS, Cours d'astronomie.

mesurer le temps. Ils se servaient du saros, période de dixhuit années, qui ramène les éclipses de lune dans le même ordre; ils avaient pu la déduire d'une longue expérience et des remarques faites pendant plusieurs siècles sur les phénomènes écliptiques. Mais ils ne savaient ni expliquer ni prédire les éclipses de soleil; ils ignoraient le mouvement des nœuds de l'orbite lunaire; ils ne connaissaient pas la réfraction des rayons; de sorte qu'ils déplacèrent de quinze degrés les cases du zodiaque. Ils n'eurent d'ailleurs ni géométrie, ni trigonométrie, sans lesquelles il n'y a point de science des astres. L'Arabe Albatègne a affirmé qu'ils avaient déterminé l'année sidérale à 365 jours 6 heures 11 minutes, c'est-à-dire à deux minutes près seulement de la vérité: mais ni Hipparque, ni Ptolémée n'en font mention. Si cet Arabe a tiré son assertion d'un auteur perdu et digne de foi, ce devait être encore quelqu'une de ces parcelles de science qu'ils ne surent ni s'approprier ni mettre en pratique. C'est ainsi qu'ils traçaient un méridien et déterminaient la hauteur du soleil; mais ils ne profitèrent pas de cette découverte du cadran solaire pour reconnaître l'obliquité de la terre, l'élévation de l'équateur, la durée de l'année. Anaximène, qui l'inventa en Grèce quelques siècles plus tard, croyait la terre cylindrique, plane en partie; tant il est difficile de déduire d'une connaissance isolée le véritable état de la science.

Astronomie des Phéniciens. Les Phéniciens, qui parcouraient la mer dans tous les sens, durent porter leur attention sur les étoiles pour s'en servir comme de points fixes dans la direction de leurs vaisseaux. Mais quand Strabon leur attribue l'invention de l'arithmétique, de l'astronomie, et la découverte de la constellation de l'Ourse, il ne veut sans doute qu'indiquer l'application qu'ils firent de ces connaissances à l'art nautique.

Des Indiens.

Bailly admirait les observations des Indiens; mais on les a reconnues fausses et supputées à contre-sens (1). Ils employaient cependant certaines formules et des calculs particuliers dont on n'a pu deviner la clef, qu'ils n'avaient peut-être pas eux-mêmes. Leur sphère a vingt-sept *nactrons* ou cases lunaires, très-res-

(1) LAPLACE, Exposé du système du monde, p. 330.

DAWIS, Sur les calculs astronomiques des Indiens, Mémoires de Calculta, t. II, p. 225; VI, 540; VIII, 195.

Bentley, sur l'antiquité du Sourya Siddhanta, et sur les systèmes astronomiques des Egyptiens.

semblantes à celles des Arabes, et pour le zodiaque les mêmes constellations que les Chaldéens, les Égyptiens et les Grecs. Comment des nations d'une civilisation si différente purent-elles jamais se rencontrer dans une création aussi arbitraire?

On fait remonter jusqu'à Yao l'introduction de l'astronomie Des Chinois. dans la Chine; mais les éclipses véritables rapportées par Confucius dans la chronique du royaume de Lu ne commencent qu'à l'année 776 avant J. C., un demi-siècle avant celles des Chaldéens. Il y a toutefois apparence d'authenticité en faveur de l'observation de l'ombre faite par Scheu-Kong vers 1100 avant J. C.; cependant, lorsqu'en 1629 les docteurs chinois disputèrent avec les jésuites, ils ne savaient pas encore calculer les ombres, et ce fut aux derniers que l'on confia la direction des observations dans la région du milieu du Céleste Empire (1).

Il n'y a rien d'étonnant à ce que l'astronomie fût une des premières sciences cultivées par les anciens; cela s'explique par l'admiration qu'excite le spectacle des cieux, et par la facilité d'une science qui, n'admettant que des rapports de lieu et de distance, n'a besoin que des mathématiques. Mais ce serait bâtir sur le sable que de s'appuyer sur les données que nous fournissent les anciens. Les limites des constellations varient selon les auteurs, depuis Hipparque jusqu'à Ticho-Brahé, à Évelins, à Flamsted, à Piazzi, et elles ne servent qu'à reconnaître l'emplacement des étoiles. On n'avait pas dressé avant Hipparque un catalogue des étoiles, seuls points fixes auxquels se rapportent les mouvements des colures et des planètes; on n'avait pas mesuré d'après elles la révolution du soleil et de la lune. Dans l'Orient, on avait altéré ou mal appliqué, sous le voile du mystère, quelques théories sans liaison. La Grèce seule, en émancipant la science du sacerdoce et l'art de l'hiéroglyphe, les poussa dans la voie assurée du progrès.

Ce qui fit tort à l'astronomie, ce fut d'avoir été employée à Astrologic. sonder l'avenir de l'homme. Les Chaldéens acquirent un grand renom dans cette vaine science. Les anciens distinguaient leur astrologie de celle des Égyptiens, qui avait, disait-on, pour inventeurs Pitosiris et Nécepsos. Les Occidentaux ne pronostiquaient l'avenir que d'après les phénomènes naturels et les observations météorologiques. L'astrologie ne fut connue des Grecs et des Romains que par leurs relations avec l'Égypte. Un savant

<sup>(1)</sup> Voy. plus loin, liv. IV.

a entrepris de prouver avec beaucoup d'érudition que l'astronomie égyptienne ne prit un aspect nouveau et scientifique qu'à partir du moment où l'école d'Alexandrie se fut accrue, et que le zodiaque proprement dit y fut apporté de la Grèce, les Égyptiens n'ayant eu jusque-là que des monuments astrologiques. Cette opinion peut s'appuyer sur les figures des astérismes, qui sont tout à fait grecques, sans aucune analogie avec les innombrables bas-reliefs de l'antiquité égyptienne. Comme l'on sait, en outre, que jusqu'à Ératosthène les Grecs n'avaient que onze signes, on est porté à supposer que le zodiaque se perfectionna peu à peu parmi eux, et que, transporté ensuite dans le Delta, il y fut complété par son application à des méthodes astrologiques (1). Ce n'est pas ici qu'il conviendrait de décider la question, et nous ne sommes pas compétent d'ailleurs pour nous en constituer juge. Il nous suffit de l'avoir indiquée pour prouver combien il y a peu à se fier à cette science égyptienne si vantée, et à ces zodiaques que l'on faisait naguère vieux de plusieurs milliers d'années. Il en fut de même des milliers de siècles rêvés par la vanité nationale des Égyptiens, et qui se réduisirent à de pures légendes de calendrier (2).

- (1) LETRONNE, Observations physiques et archéologiques sur l'objet des représentations zodiacales qui nous restent de l'antiquité. Paris, 1824. Il a expliqué plus clairement encore son système dans le fragment de son histoire de l'astrologie, lu à l'Académie des inscriptions et belles-lettres, et dans l'analyse critique des représentations zodiacales de Dendérah et d'Esné. Paris, 1845. (Note de la 2° édition française.)
- (2) Des systèmes en grand nombre ont été mis en avant pour expliquer les périodes égyptiennes et leur nature; mais aucun d'eux jusqu'ici n'a été généralement adopté. Selon Gatterer, suivi par Görres et par la plupart des Allemands, tout dépend de Sothis, Sirius, étoile d'Isis, régulatrice de la grande et de la petite année. Les Égyptiens crurent d'abord que la lune, accomplissant sa révolution totale en 309 lunaisons ou en 9125 jours, elle revenait après 25 années civiles vers le même point de Sothis: ils fixèrent donc la vie d'Apis à 25 ans, de même que la durée du cycle, qui prenaît son nom, à cause du passage de la lune dans la constellation du Taureau pour arriver à Sothis.

Les 25 ans indéterminés excédant d'une heure 13' 42" le véritable cycle lunaire, ils multiplièrent 25 par 20, et imaginèrent un nouveau cycle de 500 ans, au terme duquel cette fraction formait un jour. La vie du phénix est de 500 ans, selon Hérodote.

En comparant l'année civile, de 365 jours, avec l'année tropicale, supposée de 365 jours 1 heure et 1/4, 1460 de ces dernières étaient égales à 1461 des autres (en esset le rapport est de 1507 à 1508). De là, la période sothiaque, sigurée, selon l'opinion la plus récente, dans la vie du phénix.

Ce fut lorsqu'ils connurent la précession des équinoxes qu'ils inventèrent

Nous ne pouvons toutefois que louer les prêtres égyptiens dans l'usage qu'ils faisaient des observations astronomiques des Egyptiens. pour déterminer l'époque des inondations du Nil, et pour procurer d'autres avantages au pays qu'ils civilisaient. Ils durent, dans ce but, étudier l'hydraulique, afin de niveler et de répartir également les eaux, tant pour l'irrigation que pour la navigation. Le canal des rois avait quatre ramifications; son dévelopment était de 160,000 mètres, et il pouvait porter même les gros navires. Au-dessus de Memphis, le canal de Joseph, dérivé du Nil sur la rive gauche, aboutit au canal d'Ilaon, qui se subdivise en une infinité de ruisseaux, et va porter la fertilité aux terres d'Arsinoé. Lorsqu'ils voulaient punir et dompter un pays, il leur suffisait de clore l'orifice qui lui conduisait l'eau. Un nilomètre servant à déterminer l'impôt était élevé dans la partie la plus haute du pays.

Géométrie.

Chimie.

Cilliaic.

Momies.

Les inondations les obligèrent à étudier la géométrie pour rétablir la délimitation des terres, continuellement altérée. On fait dériver de *Chemi*, ancien nom de l'Égypte, le nom de chimie. Les progrès de cette science dans ce pays nous sont du reste attestés par les émaux dont ses momies sont couvertes, par le bleu de cobalt prodigué dans ses peintures, et en général par les couleurs si bien conservées après tant de siècles.

L'habileté des Égyptiens pour la conservation des cadavres est surtout célèbre. On faisait simplement dessécher, dans le natron ou dans le sel commun, les corps des gens appartenant à la classe pauvre, et on les entassait dans les catacombes, enve-

leurs derniers cycles. Ils croyaient que cette précession était d'un quart de degré chaque siècle; de sorte que l'entière révolution devait être de 36,000 ans (en réalité le retard est d'un degré tous les 71 ans, et la période de 26,000 ans envirou); alors ils composèrent l'année dite de Platon.

Les deux formes de la période sothiaque, c'est-à-dire 1460 et 1461, multipliées séparément par le cycle lunaire, donnèrent deux autres grandes périodes de 36,500 et de 36,525 ans. Nous avons donné de cette dernière une génération différente (voir page 117).

Les prêtres dirent à Hérodote que durant les 341 règnes avant Selhos, le soleil changea quatre fois le point de son lever, se couchant deux fois où il se lève, et vice versá. On a expliqué dernièrement ce récit, en supposant que les prêtres auraient dit qu'il s'était écoulé deux périodes sothiaques, durant lesquelles le premier jour indéterminé de Thaut se trouva quatre fois à des points opposés, par l'effet de la révolution de l'année civile égyptienne comparée avec l'année fixe. L'explication, tout ingénieuse qu'elle est, n'est pas entièrement convaincante, et ne s'accorde pas bien avec les paroles d'Hérodote.

loppés de bandes d'une toile grossière. Mais les riches, couverts de différentes couches de mousseline très-fine, de feuilles d'or et d'un plâtre très-léger, ornés de colliers, de figurines, de divers autres objets et de grands rouleaux de papyrus, étaient enfermés dans plusieurs caisses représentant par leur forme l'effigie du défunt (1). On rapporte que les Éthiopiens revê-

### (1) Hérodote décrit ainsi l'embaumement :

« Ils extraient d'abord la cervelle par les narines, partie avec un fer recourbé, et partie en y introduisant certaines drogues. Ils ouvrent ensuite la poitrine avec une pierre d'Ethiopie très-aiguë, et en tirent le ventricule : celui-ci bien nettoyé, arrosé de vin de palmier et saupoudré de thymiates broyés, ils remplissent le ventre de pure myrrhe aussi broyée, de cassie, d'autres aromates, excepté l'encens mâle; et recousent le tout. Cela fait, ils dessèchent le cadavre en le laissant dans le natron pendant soixante jours, au delà desquels la dessiccation n'est pas permise. Après, ils lavent le mort, enveloppent tout son corps de bandelettes taillées d'un linceul de lin enduit par dessous de gomme, dont les Égyptiens se servent beaucoup en place de colle. Les parents le reçoivent en cet état ; font saire une caisse avec l'essigie humaine, et l'y enferment. Puis il est placé debout contre la muraille, et conservé comme un trésor dans la cellule sépulcrale. C'est ainsi qu'ils préparent somptueusement les morts. Mais ceux qui veulent s'en tenir à un terme moyen, en évitant le luxe, s'y prennent de cette autre manière : après avoir introduit dans des seringues de l'huile de cèdre, ils en remplissent le ventricule sans incision ni extraction d'intestins. Tout est introduit par le siège, et l'on ferme au liquide les voies par lesquelles il pourrait se répandre au dehors. Le cadavre est ensuite desséché durant le temps déterminé, et, le dernier jour arrivé, on vide le ventre de l'huile de cèdre qu'on y avait introduite. La force en est si grande qu'elle entraîne avec elle les intestins et les viscères macérés : les chairs sont aussi macérées par le natron, et le mort n'a plus que la peau et les vs. Cette opération terminée, le cadavre est rendu à la famille sans y saire autre chose. Le troisième mode d'embaumement, employé pour ceux qui ont une forture inférieure, est celui-ci : on fait couler dans le ventricule une liqueur médicinale, le mort est desséché pendant les soixante jours, puis livré aux siens. Les femmes des personnages éminents et toutes celles en renom pour leur beauté et pour leur rang, ne sont pas aussitôt après leur mort données à embaumer, de peur que les embaumeurs ne profanent leurs restes, attendu que l'un d'eux fut surpris, dit-on, par un de ses confrères, abusant du cadavre d'une semme nouvellement décédée, et dénoncé par lui. »

Nous croyons que l'on sera bien aise de trouver ici la relation d'une autopsie de momie faite à Paris, en septembre 1828, en présence de personnages distingués.

« La momie est celle de Nauté-Maï (cher aux dieux), prêtre d'Ammon pendant plusieurs années. Elle était enfermée dans une riche boîte de carton, ornée de fleurs, avec des figures de divinités et d'animaux symboliques, trèsbien conservée, attendu qu'elle était recouverte de deux autres caisses en bois.

« On vit à l'ouverture avec quels soins minutieux les Egyptiens arrangeaient leurs momies. Le développement successif des bandes qui entouraient le ca-

taient leurs cadavres d'une gomme si transparente, que les anciens les disaient enveloppés de verre. Les Égyptiens ne possédant pas cette gomme représentaient le mort sur la caisse qui le recouvrait. Les momies ainsi renfermées étaient déposées dans des catacombes creusées dans la roche vive. Les Arabes continuent depuis des siècles à les exhumer pour alimenter leur feu avec le bois et le carton, après avoir fouillé les tombes pour y chercher des trésors.

Les Égyptiens ne rendaient pas seulement ce dernier devoir aux hommes, mais encore aux animaux : la chaîne libyque est percée de galeries longues de plusieurs lieues, larges de vingt pieds, et remplies d'ibis, d'éperviers, de chiens, de chats, de bé-

davre permit d'observer les différentes opérations exécutées par les embaumeurs. Il parut donc : 1° qu'après la dessiccation par le natron, le corps enveloppé dans un drap avait été plongé dans le bitume bouillant, qui avait pénétré dans tous les membres, de manière à former, en se refroidissant, une couche de bitume solide qui enveloppait drap et cadavre : la nuque seulement avait été exempte de l'immersion; 2° qu'après cette opération, chaque membre était enveloppé de bandes, les doigts en premier, puis les bras et les jambes isolément, ensin tout le corps, qui, au moyen de grands lés de toile placés sur le cou, sur la poitrine, les reins, l'abdomen, le dehors des bras, des cuisses, etc., et maintenues par d'innombrables tours de bandes, reprenait la forme du corps vivant, dans ses justes proportions; palliant ainsi l'excessive maigreur du cadavre, réduit à la peau et aux os par le natron.

« Le corps développé, il se trouva avoir la tête rasée comme la portaient les prêtres, les dents à leur place, et un examen attentif fit juger que c'était la momie d'un homme de quarante ans euviron. Une feuille d'or lui couvrait la bouche; une petite plaque d'argent, la poitrine. De ses épaules pendaient des lanières de cuir colorié. La cavité des yeux était remplie de petits tampons de chiffons, qui, de même que toutes les bandes, paraissaient imbibés d'huile de cèdre, puissant préservatif contre la corruption. L'intérieur de la tête était vide, et l'enveloppe du cerveau conservée dans toute son intégrité. Sur sa poitrine, entre ses jambes, et sur d'autres parties du corps, il y avait des trainées d'un bitume très-luisant. La préparation paraît remonter à plus de vingt-cinq siècles. »

Selon le colonel Bagnole, les momies ne sont préparées qu'avec une résine à laquelle les Arabes donnent le nom de *katran*, et que l'on obtient d'un arbrisseau abondant sur les bords de la mer Rouge, dans la Syrie et l'Arabie Heureuse, en l'exposant à une vive chaleur. (*Royal asiatic society*, 16 janvier 1836.)

Houlton a communiqué dernièrement à la Société médico-botanique de Londres, que l'on avait trouvé dans la main d'une momie égyptienne, ensevelie depuis 2000 ans au moins, un oignon qui, ayant été planté, germa avec autant de vigueur que s'il eût été frais. Grande preuve de la longévité des plantes. Cet oignon ne dissérait en rien de ceux ordinaires.

Il y a peu que James Ray a trouvé au Pérou des momies tout à fait pareilles à celles de l'Égypte; elles ont été placées au musée américain de Baltimore.

liers, de chacals, de singes, embaumés. Dans la chaîne arabique, une grotte naturelle très vaste est pleine de crocodiles, de serpents, de grenouilles, jetés pêle-mêle dans une pâte résineuse. Dans le voisinage d'Aboukir, non loin de Memphis, est une catacombe d'oiseaux et surtout d'ibis.

L'embaumement put être prescrit par une sage prévoyance contre la putréfaction activée par le débordement du Nil, qui infecte aujourd'hui l'air d'Alexandrie. On a observé que les pestes survenues en Europe depuis le sixième siècle partirent de l'Égypte, depuis que le christianisme y eut fait cesser les embaumements (1).

Médecine. ~

On serait porté à croire que les études faites sur les cadavres aident aux progrès de la médecine; mais la superstition même, qui faisait conserver avec soin des restes inutiles, interdisait de les faire servir à connaître le mécanisme merveilleux de la vie pour en prévenir ou pour en guérir les altérations. Le cadavre ne supportait pas d'incisions; celui qui l'avait touché était considéré comme souillé; et les paraschistes, qui lui ouvraient le flanc pour l'embaumer, étaient en horreur au point d'être poursuivis à coups de pierre par les parents du mort. Toute la médecine se réduisait d'ailleurs à un pur empirisme, entourée qu'elle était de mystèré, comme toute chose. On exposait les malades sur les portes, et les passants indiquaient les remèdes qu'ils croyaient opportuns. Ce fut ainsi que se formulèrent certaines recettes qui se transmettaient de père en fils, et que l'on employait sans beaucoup de discernement. Leur recueil constitua par la suite une médecine absolue et dogmatique, qui, ratifiée par la religion, obligeait les médecins à soigner les malades selon la méthode déterminée. Celui qui s'en écartait était puni de mort si le traitement avait un résultat funeste.

Peut-être tant de rigueur n'était-elle applicable qu'aux cas de peste, de lèpre et de contagions semblables, au traitement desquelles les gouvernements les mieux constitués ont de tout

<sup>(1)</sup> Cette opinion fut émise en France dans ces dernières années par le docteur Pariset, et ne fut point contredite, que nous sachions. Nous nous permettrons d'observer : 1° que des cadavres et leur putréfaction produisent des miasmes, mais non la peste; 2° que les anciennes pestes étaient aussi venues de l'Égypte, et notamment la plus connue, celle d'Athènes. « On dit que l'épidémie commença dans l'Éthiopie, au delà de l'Égypte; que, descendant ensuite dans l'Égypte et dans la Libye... elle arriva à l'improviste dans la ville d'Athènes. » Thucydide, liv. II, 48.

temps imposé des règles sévères. Il est vrai qu'ils ajoutaient à toutes les cures des opérations magiques dont l'histoire sainte peut nous donner une idée dans les temps anciens. Ils connurent toutefois dans l'hygiène la partie la plus importante de la médecine; car ils instituèrent et conservèrent un admirable système diététique (1).

Ce peuple géomètre, au contraire des Indiens à l'imagina- Littérature. tion vive, employait communément la prose, bien qu'il eût aussi ses poëmes et ses chants nationaux; mais il ne nous est resté ou l'on n'a déchiffré encore aucun monument de sa littérature (2). Il faut en dire autant de sa philosophie, dont les fragments se rattachent à la théologie.

## CHAPITRE XX.

#### RELIGION DES ÉGYPTIENS.

Nous trouvons encore l'unité de Dieu (3) au fond de la religion égyptienne. Un temple portait cette inscription : « Je suis « celui qui est, fut, sera : aucun mortel n'a soulevé le voile qui « me couvre. » On lisait sur un autre : « A toi qui es une et « tout, divine Isis (4).

- (1) Chacun peut voir au musée d'anatomie comparée du jardin des Plantes de Paris un tibia d'Egyptien fracturé et ressoudé par un moyen chirurgical.
- (2) On peut aujourd'hui citer comme un premier échantillon des compositions littéraires des Égyptiens une légende publiée par M. E. de Rougé, sous le titre de Notice sur un manuscrit égyptien en écriture hiératique, écrit sous le règne de Mérienphtha, fils du grand Rhamsès, vers le xve siècle avant J. C. Paris, 1852. (Note de la 2<sup>e</sup> édition française.)
- (3) C'est ce qu'assirment Hérodote, Porphyre, Jamblique, Plutarque, Proclus...
- (4) Les auteurs grecs et latins attribuent à Isis les qualités de tous les autres dieux. Καὶ ή περιοχή δὲ τόπος λέγεται πολλάχις διὸ καὶ τὴν οὐσίαν καταρκτὴν τόπον θεων καλούσιν και την Ισιν οι Αέγύπτιοι ώς πολλών θεων ιδιότητας περιέχουσαν. Ainsi Simplicius, en commentant Aristote, t. IV, Auscult. Phys. Apulée, au commencement du IX° liv. l'appelle : Regina cœli, sive tu Ceres alma frugum parens originalis... seu tu cælestis Venus... seu Phæbi soror... triformi facies larvales impelus comprimens, terræque claustra cohibens. Ailleurs il fait dire d'Isis : cujus numen unicum... multiformi specie, ritu vario, nomine multijugo totus veneratur orbis... L. IX. C'est pourquoi elle fut appelée Myrionyma, aux dix mille noms. Pignorius rapporte

Mais l'auteur des livres hermétiques s'écriait : « O Égypte! le « jour viendra où ta religion et ton culte pur seront convertis « en fables ridicules, incroyables pour la postérité, et les pa-« roles sculptées sur la pierre resteront comme unique monu-« ment de ta piété. » Sa prophétie fut vraie, puisque la religion dégénéra au point de n'en plus laisser apercevoir le plus sublime fondement. La caste sacerdotale, qui avait conservé cette croyance patriarcale, ne la communiquait qu'aux initiés, en l'enveloppant, du reste, de symboles pour la rendre inaccessible aux profanes, et pour en imposer au vulgaire. Le symbole se confondait avec l'être même en multipliant les divinités; les légendes astronomiques et calendaires métamorphosaient les révolutions du ciel en exploits de dieux. Ajoutez à cela l'adulation, qui, ayant une fois placé dans les enceintes sacrées les statues des sages et des puissants, les égalait facilement à la Divinité, non sans doute dans l'esprit du prêtre, mais bien dans celui du peuple.

Quand d'ailleurs ces prêtres vinrent civiliser l'Éthiopie et l'Égypte, ils y trouvèrent un fétichisme grossier: les arbres, les animaux, le Nil, certaines constellations, y étaient adorés; dieux et croyances variaient dans chaque tribu, sans rapports l'une avec l'autre (1). Ils ne purent ou ne voulurent pas déraciner ce fétichisme, et toutes ces divinités demeurèrent ensemble avec le dieu des Thesmophores; il en résule que les superstitions les plus grossières vécurent à côté des dogmes purs, mais ne se fondirent pas avec eux. Il faut donc distinguer la religion sacerdotale de celle du vulgaire, à laquelle peuvent seules s'adresser les railleries de ceux qui, dans l'histoire, ne voient que l'extérieur.

Religion , saccrdoce.

Les dogmes particuliers aux prêtres reconnaissaient un Être

cette inscription de Capoue: TE TIBI UNA QUÆ ES OMNIA DEA ISIS ARRIUS BALBINUS, V. C. Voir Visconti, Museo Chiaramonti.

Cela correspond à ce que dit Plutarque, D'Isis et d'Osiris. A Saïs, le temple de Minerve, que l'on croit être la même qu'Isis, porte cette inscription: Je suis tout ce qui fut, est et sera: aucun mortel n'a jamais soulevé mon voile.

(1) Le culte des animaux est encore général en Afrique. Bossman a trouvé les serpents adorés à Fida, dans la Guinée, et quelques-uns tenus dans une enceinte à part, comme on le faisait en Égypte. Il en est de même dans le Sénégal et sur les côtes d'Ethiopie. Voy. An Essay on the supertitions, customs and arts commons to the ancient Égyptians, Abyssinians and the Ashantees. Londres, 1821.

suprême unique, que ne sauraient représenter des images corporelles. Plutarque nous dit que leur haute science consistait à regarder *Phtha* comme le grand architecte de l'univers : on adorait spécialement sa sagesse à Saïs sous le nom de *Néït*, sa bonté dans Éléphantine sous celui de *Cnef*, dont le symbole était un serpent roulé sur lui-même.

Ces attributs, passant à la doctrine exotérique, devenaient trois personnes : père, mère et fils; la force qui féconde, celle qui engendre et le fruit. Nous avons déjà rencontré cette trinité dans les croyances babyloniennes et indiennes. Chaque temple figurait et nommait diversement ses trinités, et les habitants des territoires qui en dépendaient ne voulaient céder sur ce point ni à leurs voisins, ni même à leurs vainqueurs; ce qui faisait que la fusion et la conquête conservaient le plus souvent les divinités dont le nombre augmentait ainsi étrangement.

La prédominance de Thèbes fit prévaloir la trinité d'Isis, Osiris et Horus; les symboles et les fables relatives aux autres s'y rattachèrent en telle profusion, qu'Isis fut appelée *Myrionyma*, aux mille noms; et l'on divulgua sur cette triade des mythes si divers, qu'il est très-difficile de les mettre d'accord.

Isis et Osiris, encore au sein de l'unité génératrice, produisirent Arouéris ou Horus; puis, sortis à la lumière, Isis trouve l'orge et le blé, Osiris invente les instruments aratoires, enseigne la culture sur les rives du Nil, y établit les lois, le mariage, le culte, et propage ensuite ces bienfaits en conquérant les peuples, non par la force, mais par la musique et par la poésie. Cependant Typhon, génie du mal, cherche à lui ravir le trône; et, s'étant ligué avec les Éthiopiens, il le tue, le renferme dans une caisse et le jette dans le fleuve. Isis le pleure, et court à sa recherche avec Anubis, engendré à Osiris par Nephti, sœur de Typhon; l'ayant retrouvé à Byblos renfermé dans un roseau, elle le rapporte en Égypte, et demande vengeance à Horus, leur fils. Typhon découvre le cadavre d'Osiris, le coupe en quatorze morceaux, et les disperse au loin. Isis parvient pourtant à les remettre ensemble, moins l'organe de la génération, auquel elle supplée par un phallus de sycomore, qui, de ce moment, devient sacré; puis elle ensevelit le cadavre à Philé, terre sainte. Osiris revient des enfers pour instruire son fils dans l'art de la guerre; celui-ci combat et vainc Typhon, qu'il enchaîne. Qui le croirait? cet ennemi est mis en liberté par Isis; alors Horus, indigné, arrache à sa mère le diadème, qu'Hermès remplace par une tête de génisse. Typhon conteste la légitimité d'Horus, qui le défait, le chasse dans les déserts, et Horus est le dernier des dieux qui règne sur l'Égypte.

On pourra, si l'on veut, voir dans ce mythe l'histoire de l'Égypte en ce qui concerne la manière dont les tribus de pêcheurs et de pasteurs furent amenées à la connaissance de l'agriculture et de la Divinité; ou bien les révolutions physiques et astronomiques, symbolisant dans la double vie d'Osiris la double récolte du pays; la marche différente du Nil dans les accidents de son cours; ou enfin le soleil montant et descendant sur l'équateur (1).

De quelque manière qu'on l'entende, il paraît que la théogonie égyptienne se fondait sur l'émanation. De huit dieux supérieurs, il en naît douze intermédiaires, et de ceux-ci, sept inférieurs. Les grandes divinités sont des intelligences immatérielles que la seule raison peut comprendre; elles contiennent en elles le principe du monde réel, et leur lumière s'épanche en une série de gradations qui la représentent plus ou moins. Les dieux du second ordre dérivent des premiers, avec quatre de plus. Les incarnations viennent au troisième rang; divinités qui naissent, accomplissent leur mission, puis retournent au ciel, où elles se montrent sous forme de constellations.

Le développement successif de l'Être infini se répandant graduellement dans toutes les sphères, même inférieures, pour vivifier par sa présence jusqu'aux moindres parties du grand tout, est représenté sous la forme historique des incarnations: celles-ci sont toujours plus parfaites jusqu'à celle de l'homme, sous laquelle Osiris meurt, renaît, et devient l'auteur et le conservateur du monde visible.

Osiris, bienfaiteur et sauveur du peuple, devait rester le modèle des rois. Ceux-ci, élevés dans une vie innocente au sein du temple, servis, non par des esclaves, mais par les fils des prêtres, avant de monter sur le trône à l'âge de vingt ans révolus, étaient initiés aux grades supérieurs de la doctrine se-

(1) Plutarque dit que les Égyptiens comparaient cette trinité au triangle rectangle qui a quatre parties de base, trois de hauteur, cinq d'hypoténuse. La base représente Osiris, l'autre côté Isis, l'hypoténuse Horus (D'Isis et Osiris). On sait que Platon, dans sa République, exprimait par cette figure l'emblème rationnel, emprunté certainement à l'Égypte.

crète. On les assujettissait alors à d'invariables prescriptions; on les appelait eux-mêmes prêtres; on leur faisait un devoir de se montrer bienfaisants comme leur modèle, et, comme lui, après leur mort on les consacrait avec de l'eau du Nil (1). C'est ce qui put faire confondre avec le dieu, dans les chansons populaires et dans les représentations religieuses, quelque Pharaon plus digne de la gratitude nationale, et donner naissance à l'opinion qu'Osiris était un ancien roi.

Nous avons attribué la prédominance de cette divinité au triomphe de la tribu dont elle était particulièrement révérée. Plus tard, au temps des Ptolémées et de la grandeur d'Alexandrie, prévalut Sérapis, qui hérita de toutes les attributions d'Orisis; ce fut lui qui devint le maître des éléments, le souverain des eaux, des puissances terrestres et infernales, le dispensateur de la vie et le juge des morts, bienfaisant et terrible, dieu de la joie et des ténèbres. Sa figure, représentée d'abord, comme celle des génies de la nature, par des canopes, c'est-àdire par des vases sphériques surmontés d'une tête d'homme ou d'animal, se métamorphosa plus dignement en un dieu au visage sévère, ayant le muid sur la tête, et, à son côté, un monstre enlacé d'un serpent à la triple tête, de chien, de loup et de lion.

Les profanes ont aussi raconté sur lui d'étranges fables; mais son oracle, consulté par Nicocréon, roi de Chyre, répondit : « Je vous dirai quel dieu je suis; écoutez. La voûte des cieux « est ma tête, mon ventre est la mer; mes pieds sont sur la « terre, mes oreilles dans les régions de l'éther; mon œil est la « face splendide du soleil qui voit au loin. » Peut-être l'enseignait-on ainsi dans ses mystères, qui se propagèrent beaucoup, même chez les Romains.

De même qu'Osiris offrait le modèle d'un prince, Hermès était celui du prêtre, ministre de la science et de la religion. La réunion de ces deux types forme le lien symbolique entre le glaive des Pharaons et le bâton sacré des prêtres. Thaut ou Hermès, trois fois très-grand (trismégiste), existait avant toutes choses; lui seul il comprit la nature du Demiourgos, et déposa cette connaissance dans des livres qu'il ne révéla que quand les âmes furent créées. Il vint ensuite en aide au prequand les âmes furent créées. Il vint ensuite en aide au pre-

Sérapis.

Hermès,

<sup>(1)</sup> STRABON, XVII. — PLUTARQUE, sur Isis et Osiris, Diodore de Sicile, I. Voy. l'édition de Gustave Parthey. Berlin, 1850. (Note de la 2° édit. française.)

mier auteur, et façonna les corps qui devaient être réunis aux âmes, ajoutant à celles-ci la douceur, la prudence, la modération, l'obéissance, l'amour du vrai. Il écrivit l'histoire des dieux, du ciel et de la création; il communiqua la science à Caméphis, aïeul d'Isis et d'Osiris, et il accorda à ceux-ci de pénétrer les mystères de ses livres, dont ils gardèrent pour eux une partie, et gravèrent le reste sur des colonnes (1), comme règle pour la vie des hommes.

Ces premiers écrits furent ensuite traduits en hiéroglyphes et en langue vulgaire par le second Hermès ou Thaut, deux fois grand, inventeur de l'écriture, de la grammaire, de l'astronomie, de la géométrie, de la médecine, de la musique, de l'arithmétique et de tous les arts qui embellissent la société. Il trouva la lyre, et constitua la caste sacerdotale, à laquelle il confia ses livres sacrés. Il est, en un mot, le symbole des thesmophores, instituteurs de l'Égypte. On accumula sur lui, dans la suite, beaucoup d'idées astronomiques, physiques et morales, combinées avec des faits historiques, en confondant Hermès, Thaut, Anubis, l'étoile de Syrius, le chien vigilant, Mercure, le conducteur des âmes.

Science hermétique, Les livres d'Hermès sont perdus, et les anciens nous donnent des renseignements très-divers sur la philosophie qu'ils contenaient. Selon le stoïcien Cheremon, qui vécut sous Tibère et accompagna en Égypte Élius Gallus (2), ils ne reconnaissaient d'autre monde que le monde visible, d'autre existence que l'existence matérielle, d'autres dieux que les astres, dont les révolutions étaient figurées dans les différents mythes et dirigeaient toutes les actions humaines. Les néo-platoniciens lavèrent les Égyptiens de ce sabéisme matériel, et supposèrent (en leur appliquant des noms et des idées plus perfectionnés et plus modernes) qu'ils croyaient à une intelligence subsistant

(2) Voy. Porphyre, Epistola ad Anebonem Egyptium, dans la préface de Jamblique, de Mysteriis; Chiswik, 1821.

<sup>(1)</sup> Manéthon dit que les colonnes hiéroglyphiques de Thaut étaient èν τη Σηριαδική γη. Les interprètes ont en vain cherché où se trouvait cette tèrre sériadique; nous ne saurions le dire; nous avertirons seulement que le Juif Josèphe raconte comment le patriarche Seth, ayant appris d'Adam qu'il surviendrait un déluge d'eau et de feu, afin de ne pas laisser périr les connaissances primitives, surtout celles astronomiques, les grava sur deux colonnes, une de pierre, l'autre de brique, qui subsistaient encore dans la terre de Siriad, κατὰ τὴν Σιριάδα. Archéol. I, c. II, § 3.

par elle-même (τνοῦς, λόγος); intelligence démiurgique d'abord, supérieure et antérieure au monde; puis, divisée, éparse dans toutes les sphères (1). Le sens originaire des livres hermétiques semble avoir été une intuition simple mais profonde de la nature, considérée comme vivante et identique dans toutes ses parties. La lutte de la matière et de l'esprit, du physique et de l'intellectuel, se manifesta plus tard, et par suite les savants égyptiens se seront partagés entre différents systèmes, ainsi que les Indiens (2).

Dieux, esprits, âmes, tout en un mot, selon la doctrine hermétique, se développait dans l'espace et dans la durée, formant un système de gradation qui se résolvait dans l'unité, comme leurs pyramides finissaient en pointe. Le ciel est réparti entre trois ordres de divinités: six ordres de démons sont au centre de notre monde, d'où ils communiquent leurs vertus propres aux animaux et aux plantes; d'autres régissent les sphères et les astres, intermédiaires entre l'homme et la Divinité.

Aussitôt qu'une âme veut abandonner le sein du Père suprême, celui-ci la confie à un démon tutélaire qui l'accompagne toute la vie, dans laquelle elle oublie son origine divine, et contracte des souillures dont elle doit se laver pour retourner pure au séjour des bienheureux. Les démons l'assistent encore après la mort, et l'on couvrait les cadavres d'amulettes pour les recommander aux bons et pour éloigner les méchants. Considérant la vie comme un court pèlerinage à l'égard de l'éternité qui nous attend au delà, ils prenaient moins de soin à construire leurs maisons que leurs tombeaux, ces pyramides et ces vastes nécropoles près Thèbes, Lycopolis, Memphis, Abydos, dans lesquelles l'homme devait passer d'innombrables années sous le sceptre d'Osiris et d'Isis. Avant d'y pénétrer, l'homme doit se présenter au jugement d'Osiris. Ceux qui se sont conservés bons durant cette vie montent aux sphères après neuf ans de purgation (3); ceux qui obéirent aux appétits sensuels devront recommencer trois fois la vie, et subir la transmigration dans le corps des animaux, jusqu'à ce que tous,

Les âmes.

<sup>(1)</sup> Voy. principalement Jamblique, de Mysteriis Ægyp., p. 305. — Eusèbe, Præp. evang., 111, 4.

<sup>(2)</sup> GUIGNAUT SUR Creutzer, liv. III, p. 873.

<sup>(3)</sup> PINDARE, Olymp., 1I, 109.

après trois mille ans, aient à retourner dans le sein de Dieu.

Les rites funéraires attestent les croyances d'un peuple et son degré de civilisation. Le Grec brûle les cadavres, enveloppe matérielle de l'esprit (1) qui s'élève avec la flamme, en laissant la matière à la terre, d'où elle est sortie. Les disciples de Zoroastre et les Thibétains livrent les morts en pâture aux oiseaux dans des enceintes aux murailles élevées, pour que leur contact n'ait à souiller ni le feu ni la terre. Nous rendons la terre à la terre comme une semence pour l'avenir : ce soin pieux nous rend cher le champ du repos où l'amour qui survit va chercher la personne aimée, bien mieux que s'il avait à errer dans l'immensité de l'espace.

C'est à tort cependant que l'on a voulu déduire des précautions que prenaient les Égyptiens pour conserver les momies qu'ils ne croyaient pas à l'immortalité de l'àme, et pensaient qu'elle périssait avec le corps. Le contraire est prouvé par les jugements des morts, la lutte entre le bon et le mauvais ange, et un amenti ou hadès, enfer des âmes. Peut-être supposaientils que celles-ci ne se séparaient du corps que lors de sa décomposition, et s'ingéniaient-ils par ce motif à les maintenir unies, afin d'éviter les pénibles transmigrations qu'elles étaient obligées de subir jusqu'au moment où elles devaient renaître dans un corps humain. Peut-être était-ce une application matérielle de la croyance ou du pressentiment de la résurrection du corps; et cette pensée aurait fait conserver soigneusement des restes que le souffle d'une vie immortelle ranimerait un jour.

Il est 'probable qu'Hérodote ne nous a pas transmis la formule rituelle des embaumeurs, par respect pour les mystères : mais Porphyre, plus récent et moins scrupuleux, raconte qu'après l'extraction des viscères, que l'on déposait dans un coffre, ils se tournaient vers le soleil, et que l'un d'eux s'écriait : « So- « leil Seigneur, et vous divinités qui donnez la vie, accueillez- « moi et consignez-moi aux dieux infernaux, afin que j'entre « dans leur séjour, parce que je n'ai jamais cessé de révérer les « dieux dont mes parents m'ont enseigné le culte. Tant qu'a « duré ma vie, j'ai toujours honoré ceux qui m'ont engendré; « je n'ai jamais fait périr personne, nié un dépôt, ni porté au-

<sup>(1)</sup> Les anciens poëtes italieus appelaient le corps soma ou salma, somme, fardeau.

« trement dommage. Que si j'ai manqué en mangeant ou en « buvant des choses prohibées, je n'ai pas péché pour moi, « mais pour cette portion de mon corps. » Ces paroles prononcées, le coffre était jeté à l'eau, et le corps, embaumé comme chose pure, était placé dans les nécropoles ou cités des morts, pourvu que le jugement eût déclaré le défunt bon et pieux.

Rien de plus difficile néanmoins que de déterminer, dans la mythologie égyptienne, la limite où l'astronomie fait place au mythe, l'allégorie à l'histoire, la personnification à la réalité, d'autant plus que beaucoup de ses personnages passèrent chez les autres nations en y subissant toujours de nouveaux changements. Nous n'entreprendrons pas de rechercher si Memnon, fameux par sa statue parlante (1), fut, soit un Pharaon, soit un

(1) Letronne (Mémoires de l'Académie des inscript. et belles lettres, t. X, année 1833, puis dans un ouvrage séparé, sous le titre de Statue vocale de Memnon) détruisit la supposition d'une fraude dans le phénomène de la statue de Memnon. Il dit qu'Aménophis III fit placer devant l'édifice appelé Amenophium deux énormes colosses monolithes pareils de matière et de dimensions, qu'aucune particularité ne distinguait de tant d'autres. Celui au nord sut brisé par moitié dans un tremblement de terre, l'an 27 avant J. C. : après quoi la partie restée debout faisait entendre un son au lever du soleil. Les voyageurs y firent attention; quelques-uns, comme Strabon, crurent que c'était une fraude; mais, quand on reconnut que l'art n'y était pour rien, la curiosité et l'étonnement s'accrurent : les poésies et les légendes se multiplièrent ; les Grecs, habitués à composer l'histoire avec les homonymes, dirent que c'était la statue de Memnon, parce qu'elle se trouvait dans les Memnonia on quartiers des tombeaux, et que chaque matin ce sils de l'Aurore saluait sa mère. Bientôt la célébrité du colosse et de sa voix surpassa celle de tous les autres monuments de Thèbes; aussi, de Néron à Septime Sévère, les jambes et le piédestal se couvrirent-ils d'inscriptions attestant l'admiration des curieux. Septime Sévère crut qu'il serait bien de restaurer le colosse, dans l'espoir que sa voix augmenterait de volume et contribuerait mieux que les persécutions à remettre le paganisme en honneur : mais cette opération, au lieu de ranimer la voix, l'éteignit pour toujours.

Plus récemment, Wilkinson prétendit avoir découvert que le son était produit par une personne qui, cachée dans une niche, frappait contre une pierre sonore fixée sur la poitrine, pierre qui rend encore à présent le son métallique (ὡς χάλχοιο τυπετός) entendu de son temps par Julie Balbilla. Mais le fait ne paraît pas suffisamment prouvé. On peut croire de plus qu'existant dans la partie restaurée du corps, cette niche y fut placée plus tard pour suppléer artificiellement au phénomène qui avait cessé. On a présenté, il y a peu, à l'Académie française un écrit dans lequel ce son était attribué à un développement d'action électrique. M. Sellier revint sur cette question devant la même Académie, en la présentant non plus comme conjecture, mais comme théorie, à l'aide de nombreuses expériences tendant à démontrer qu'il existe des re-

dieu, soit le génie du son et de la lumière. Nous n'entrerons pas dans l'examen d'autres questions vivement débattues entre des savants du premier ordre avec des arguments d'un poids égal; nous nous sommes contenté d'en tirer, non sans peine, cette esquisse des doctrines sacerdotales.

Religion populaire.

A côté de ces dernières subsistaient les croyances matérielles, déplorable égarement des descendants de Cham. Diodore rapporte qu'un roi, tout exprès pour entretenir la discorde entre les Égyptiens, avait enseigné à une province le culte d'un dieu, à une autre celui d'une divinité différente. Les religions ne s'imposent pas de la sorte. Mais il est vrai que cette diversité de dieux était une source perpétuelle de dissensions. Du temps des Romains, les habitants de Cynopolis combattaient pour les chiens sacrés contre les Oxyrinchites; les Ombites firent pour les éperviers la guerre aux Tentyrites.

Animaux sacrés. Avec le progrès des idées, l'on a cherché des motifs naturels ou de gratitude au culte des différents animaux et de certaines plantes; on a voulu y apercevoir des indications astronomiques ou des symboles ingénieux, confirmés quelquefois par leur application aux hiéroglyphes. Le singe cynocéphale signifiait la lune, parce que la femelle est sujette au flux menstruel; ou la caste sacerdotale, parce qu'il ne mange pas de poisson: le scarabée, dont la figure se trouve par milliers sur les antiquités égyptiennes, exprimait la puissance créatrice; le lion, l'inondation du Nil, par suite de coïncidences astronomiques; le crocodile, l'eau potable; le serpent, le temps indivisible; le chat détruit les rats; la gazelle fuit dans le désert à la crue du Nil, et, par la régularité d'un acte naturel, elle marque la division du jour en douze heures. De même parmi les plantes: le palmier, dont les rameaux se renouvellent chaque année, était le

lations entre la production du son et le développement de l'électricité. Nous rapporterons la suivante : si l'on répand sur une plaque vibrante de la poudre de silex, elle se fixe sur les lignes nodales; si à sa place on emploie la colophane réduite en poudre impalpable, il arrive au contraire que les lignes nodales se dépouillent et que les parties vibrantes se couvrent de résine. Or, les lignes nodales attirent le verre pulvérisé, qui s'y amasse en tourbillon; elles se dépouillent en employant la colophane, qui fuit de même en tourbillonnant, tandis que les cavités intermédiaires l'arrêtent. Ces dernières possèdent l'électricité positive, les premières la négative : d'où l'on déduit que dans un corps sonore l'électricité se divise en fractions.

symbole de l'année; l'ognon de mer (πρόμμυον, scylla maritima) était vénéré comme remède contre l'hydropisie (1), le lotos surtout (nymphæa nelumbo) était considéré comme sacré: sur lui reposaient les dieux de l'Égypte, de même que ceux de l'Inde, et il leur servait d'ornement. Il devait cette vénération à sa ressemblance avec le phallus.

On croirait à tort que tous les animaux de la même espèce fussent sacrés, et que dès lors on ne s'en nourrît pas : quelques individus seulement étaient gardés avec soin aux frais de l'État, servis par les plus hauts personnages, et leurs obsèques se célébraient avec une pompe incroyable. L'ibis et le bœuf Apis recevaient les plus grands honneurs. Le premier, se nourrissant de serpents sur les bords du Nil, annonçait sa crue par son apparition (2); on lui attribuait une pureté virginale, un inviolable attachement pour le pays natal, au point de se laisser mourir de faim quand on le transportait ailleurs; il connaissait les phases de la lune, et réglait sa nourriture en proportion. Les Égyptiens l'élevaient dans l'enceinte des temples, et le laissaient errer par la ville : le tuer, même involontairement, était un crime capital; et l'on disait que si les dieux avaient pris une figure quelconque, c'eût été celle de l'ibis. A sa mort, il était embaumé avec tout le soin que l'on mettait à préserver de la corruption le corps de ses parents : aussi en trouve-t-on un grand nombre dans les tombeaux, et en existe-t-il des représentations à l'infini.

Le bœuf Apis naissait d'une génisse fécondée par un rayon céleste; il devait être noir, sauf un triangle sur le front et un croissant au flanc droit, avoir de plus sous la langue une excroissance de la forme d'un scarabée. Dès qu'un Apis était découvert, on allait le chercher en grande pompe; il était nourri durant quatre mois dans un vaste édifice ouvert au levant; puis on annonçait une grande fête, après laquelle il était con-

Apis.

L'ibis.

<sup>(1)</sup> Les admirateurs de l'Egypte ont prétendu qu'on y révérait dans l'ognon la figure de la terre et sa stratification par couches. Il nous semble plus probable qu'il était en honneur aux environs de Péluse parce qu'il était un remède contre une cruelle maladie du genre de la tympanite, occasionnée par les exhalaisons du lac Serbonite, imprégné de soufre et de bitume.

<sup>(2) «</sup> Les ibis, dit Hérodote, ont la tête et le cou déplumés sur le devant, des plumes blanches, excepté sur la tête, à la nuque, à l'extrémité des ailes et au croupion, où elles sont noires. » On débattit le point de savoir de quelle variété il était question; Cuvier décida qu'il s'agissait du Numenius Ibix.

duit à Héliopolis, où il était nourri pendant quarante jours par les prêtres dans le temple. Amené enfin à Memphis, dans le sanctuaire de Phtha, il y recevait les adorations de toute l'Égypte. Mourait-il? le deuil était général, jusqu'à ce que l'on en trouvât un nouveau, et il était enseveli dans le temple de Sérapis ou dans le tombeau des rois.

Chaque animal était d'ailleurs consacré à un dieu qui, dans les représentations figurées, en portait quelques-uns des traits caractéristiques: de là les sphinx, les canopes, les bizarres figures des dieux et les accouplements étranges, caractère distinctif de l'art égyptien.

Pratiques.

Le culte d'Osiris devait porter les Égyptiens à imiter ce dieu, en répandant l'agriculture et les arts, en combattant Typhon, c'est-à-dire en empêchant l'envahissement de la mer d'un côté, des sables du désert de l'autre. Leur croyance les conduisait cependant à des pratiques étranges; ils ne mangeaient jamais de froment; ils faisaient leur pain avec l'olyra, espèce de seigle (1), et ils réputaient immondes certains animaux, surtout les porcs. Un soldat romain, ayant tué par hasard un chat, fut massacré par le peuple en furie, malgré l'intervention du roi et le nom formidable de Rome. On dit que Cambyse fit placer en avant de son armée une rangée d'animaux sacrés, et que les Égyptiens se laissèrent mettre en déroute pour ne pas tirer sur eux. Sous Adrien, Alexandrie fut dans le trouble et la désolation, parce qu'on ne trouvait pas de bœuf Apis. Lors des fêtes d'Isis, hommes et femmes se battaient et commettaient mille obscénités. On accourait en foule aux oracles des animaux érigés en dieux; et il est presque hors de doute qu'on alla jusqu'à leur sacrifier des hommes.

La religion égyptienne est donc un tel mélange de ce qu'il y a de plus sublime et de plus abject, que l'on dirait impossible d'y introduire jamais un parfait accord (2). Les prêtres devaient pourtant y être parvenus, puisque les institutions religieuses y jetèrent de si profondes racines. Deux fois les Perses envahirent l'Égypte; le despotisme des Grecs y dura trois siècles, puis

<sup>(1)</sup> C'est ce que croit Galien. D'autres ont dit que c'était le riz; mais il paralt que ce grain, qui est aujourd'hui le principal produit du pays, n'y a élé introduit de l'Inde que sous les califes.

<sup>(2)</sup> Consultez Champollion, Panthéon égyptien. Paris, 1823. — Die Mythologie der Ægypter, dargestellt von Konrad Schwenck, Francfort, 1816. (Note de la 2<sup>e</sup> édit. française.)

l'administration romaine, et néanmoins ces institutions résistèrent à l'influence étrangère. Au moment même où ils perdaient leur indépendance nationale, les Égyptiens triomphaient par la religion, et non-seulement ils conservaient intacts leurs autels et leurs dieux, mais ils étendaient sur les vainqueurs le mystérieux empire des âmes. Les Ptolémées et les empereurs romains révérèrent, tout aussi bien que les Pharaons, le roi Osiris et le prêtre Hermès, érigèrent des temples et des obélisques à leur divinité, en briguèrent la parenté dans des titres fastueux; et la langue grecque et la latine, à l'envi des hiéroglyphes, exprimèrent l'adoration et les offrandes.

## CHAPITRE XXI.

## LES HIÉROGLYPHES.

Sur les pyramides, sur les temples, dans les hypogées, sur les obélisques, sur les caisses et les enveloppes des momies, on voit dessinées par milliers des figures d'un aspect aussi riche que bizarre : les astres s'y mêlent aux animaux domestiques et sauvages; on y trouve des hommes entiers ou des membres du corps humain, dans toutes sortes d'accoutrements, avec tout ce qui natt dans les champs ou sert à l'habillement, à la défense, à la commodité de la vie; joignez-y un assemblage de lignes droites, courbes, brisées, réunies en figures de toute sorte; puis, comme si la nature ne suffisait pas, viennent les produits de l'imagination, et des ailes sont attachées au quadrupède, des têtes d'animaux au buste de l'homme, des visages humains accouplés à des monstres inconnus.

Le vulgaire, en présence de cet amas incohérent, ne savait qu'admirer cette extravagance fantastique; le penseur regrettait de ne pouvoir sonder le mystère des siècles qu'il croyait caché sous ces figures. Maintes tentatives faites pour soulever le voile demeurèrent sans résultat, et le P. Kircher (1), qui

<sup>(1)</sup> Voy. Œdipus Ægyptius. — Obeliscus Pamphilius, 1630-1676. Pour la gloire de l'Italie, il faut rappeler qu'un siècle auparavant Pietro Valeriano avait jugé alphabétiques certains groupes d'hiéroglyphes. Voy. Hiéroglyph., l. XLVII, ch. xxvu, p. 57. — Plus tard, Samuel Shuckford (Histoire du

consacra ses travaux à étudier les obélisques transportés à Rome, quoiqu'il dépassât tous les autres par son immense érudition, obtint un si faible succès, que les savants européens considéraient comme désespérée l'interprétation des hiéroglyphes.

Cependant, de même que l'on croyait que l'homme s'était élevé de l'état sauvage à la vie sociale, qu'il était parti du cri et de l'interjection pour arriver à expliquer par la parole les pensées les plus subtiles, les sentiments les plus exquis, de même s'était répandue l'opinion que pour donner de la stabilité à ses idées, il avait d'abord inventé l'écriture idéographique, c'est-à-dire l'art de représenter les idées des choses, non leurs noms. L'écriture hiéroglyphique passait pour telle; puis, en l'abrégeant et en la perfectionnant, on aurait trouvé les caractères syllabiques comme ceux des Chinois, et enfin l'écriture alphabétique.

Rien de moins naturel pourtant que ce passage. Comment, en effet, une écriture sans aucune relation avec la parole, peignant à l'œil les objets, non les paroles, pouvait-elle engendrer un système dans lequel se retracent, non les images, mais les sons? Supposez une écriture représentative aussi parfaite que vous le voudrez, elle n'exprimera jamais la plus simple proposition, même analytiquement. Celui qui croira qu'elle peut suggérer la pensée de signes propres à noter les uns après les autres les éléments de chaque mot, pourra aussi bien croire que la vue du Jupiter Olympien peut suggérer la manière d'écrire son nom (1).

monde, 1730, P. II, p. 282) pensa que les signes idéographiques pourraient être mêlés avec des groupes alphabétiques.

<sup>(1)</sup> Le dernier à soutenir que l'alphabet est sorti des hiéroglyphes fut l'Allemand Knopp dans le Scrift aus Bild, où il prétend que tous les alphabets existants sont une altération d'images et de symboles. Si nous observons en effet l'alphabet phénicien, dont ceux de l'Europe sont dérivés, nous voyons que aleph dans leur idiome veut dire taureau, et qu'une tête de taureau représente l'A; bait signifie maison, et le B en a la forme; dalet est porte, et le D en représente une. Si nous en venons à nos langages modernes, le B reproduit la forme de la bouche quand elle prononce cette lettre; de même l'O; l'S, le serpent, etc., etc. Mais cela ne nous paraît indiquer autre chose, sinon que le premier des alphabets fut imitatif des figures dans la forme des lettres. Avant Knopp, Champollion avait remarqué une grande différence entre l'alphabet figuratif des Égyptiens et celui des Hébreux. Groguet, avant ce dernier (Voyage de Norden, notes et éclaircissements, t. III, p. 296), avait considéré les hiéroglyphes comme des majuscules calligraphiques de l'alphabet hébreu.

Cependant les Égyptiens, dans leurs anciennes traditions, attribuent à Thaut ou à Hermès l'invention des seize lettres primitives que les Grecs disaient avoir reçues de Cadmus (1), les seules dont on ne puisse attribuer l'origine à un personnage historique, et qui suffisent à exprimer quelque son que ce soit sortant de la bouche de l'homme; synthèse profonde dépassant tellement les lois naturelles de l'intelligence, que beaucoup pensent qu'elle ne saurait avoir pour auteur que Dieu luimême, ou les patriarches antédiluviens, éclairés par sa vision.

Quand cependant on désespérait de l'explication des hiéroglyphes, la lumière arriva tout à coup, à la suite d'un événement dont le but était tout autre. Napoléon, dans l'intention de frapper les Anglais au cœur et d'exécuter le grand dessein conçu jadis par saint Louis, débarque en Égypte, et, au milieu de triomphes et de désastres, il envoie des savants explorer le pays. Au nombre de leurs découvertes, qui, au contraire de celle de Colomb, révélèrent un monde antique oublié, l'inscription de Rosette fut peut-être la plus importante. Raschid ou Rosette est la plus délicieuse des villes de l'Égypte; elle est à cinq milles environ de la mer, rafraîchie par les vents du nord, entourée de riantes campagnes arrosées par le bras du Nil qui se jette dans la Méditerranée, près l'ancienne bouche Bolbitine. Lorsque les Français, s'occupant de la fortifier, nettoyaient un fossé, ils en tirèrent un obélisque portant une triple inscription, grecque, démotique et hiéroglyphique. Comme ils en reconnurent le prix, ils songèrent à l'expédier aussitôt à Paris; mais elle tomba entre les mains des Anglais, et fut portée dans le musée britannique. Si les trois textes n'étaient que la traduction l'un de l'autre, on avait enfin trouvé le moyen de lire ces hiéroglyphes impénétrables. Les mots grecs révéleraient le secret des autres; l'Isis mystérieuse laisserait tomber le voile de sa face; aussi par toute l'Europe résonna joyeusement le mot d'Archimède: Je l'ai trouvé; et

Inscription de Rosette.

Le Prussien Sickler a fait depuis, sur ce sujet, un très-beau travail, intitulé : Die heilige priester Sprache der Egyptier als ein dem semitischem Sprachstamme nahverwandter Dialekt aus historischen Monumenten erwiesen. 1822-24.

<sup>(1)</sup> a, b, g, d, e, i, k, l, m, n, o, p, r, s, t, u. Les huit autres lettres ajoutées en Grèce par Palamède et par Simonide, ainsi que les innombrables variations introduites dans les autres alphabets, rentrent dans celles-ci.

Sylvestre de Sacy, Ackerblad, Pahlin, Young et d'autres savants, s'appliquèrent à déchiffrer ces textes précieux.

Mais les difficultés se révèlent à l'œuvre. Comment expliquer ces hiéroglyphes, si l'on ignore la langue qu'ils ont eue à exprimer?

Telle qu'elle soit, les noms propres étrangers devront être identiques dans toutes, et la lecture de ceux-ci donnera la clef des autres. Nous avons dit les noms propres étrangers, car ils ne représentaient aucune idée dans le langage parlé, que l'on pût traduire en signes idéographiques. Or, l'inscription de Rosette offrait précisément beaucoup de ces noms : par malheur le commencement, où ils se trouvaient, en était mutilé et ne conservait que le nom de Ptolémée (1). Mais une circonstance

(1) L'inscription de Rosette se compose d'abord de beaucoup de signes hiéroglyphiques dont le commencement manque, puis de 34 lignes en égyptien, enfin de 53 en grec. MM. Marcel, directeur de l'imprimerie française au Caire, et Galland, employé dans cet établissement, en tirèrent aussitôt une copie qui sut envoyée en France. Ameilhon publia, en 1801, le premier éclaircissement qui révéla au monde littéraire une aussi importante conquête; mais son étude ne porta que sur le grec. En 1802, le savant orientaliste Sylvestre de Sacy, dont la perte semble irréparable, s'occupa de la partie égyptienne, et le savant Suédois Ackerblad lui adressa quelques lettres à ce sujet. (Ambilnon, Éclaircissements sur l'inscription grecque du monument trouvé à Rosette, 1801. — Sacy, Lettre au citoyen Chaptal, au sujet de l'inscription egyptienne du monument, etc. Paris, 1802. — ACKERBLAD, Lettre sur l'inscription égyptienne de Rosette. Paris, 1802.) Vinrent ensuite le Suédois comte Pahlin et Cousinery, celui-ci dans le Magasin encyclopédique de 1807-1808, celui-là dans l'Analyse de l'inscription en hiéroglyphes du monument, etc. Dresde, 1804. Quand ensuite la pierre fut portée à Londres, Grauville Penn publia exactement l'inscription grecque, puis la Société d'archéologie de Londres fit graver, de grandeur naturelle, les trois inscriptions, qui ferent reproduites de la même manière à Munich, en 1817. Ceux qui s'en sont occupés par la suite ont travaillé sur ces exemplaires.— Parmi les publications auxquelles a donné lieu, depuis trente ans, l'inscription de Rosette, on peut citer:

Historisch-antiquarische untersuchungen über Ægypten oder die inschrift von Rosette aus dem Griechischen übersetzt und erläutert, von Drumann. Kænigsberg, 1823.

Essai sur le texte grec de l'inscription de Rosette, par CH. LENORMANT. Paris, 1840, in-4°.

Inscription grecque de Rosette, texte et traduction littérale accompagnée d'un commentaire critique, historique et archéologique, par M. L. TRONNE. Paris, 1840. Firmin Didot.

Analyse grammaticale du texte démotique du décret de Rosette, per Fr DE SAULCY. 1<sup>re</sup> partie. Paris, 1845, in-4°.

Inscriptio Rosettana hieroglyphica, vel interpretatio deereti Rosettani

favorable fit que l'Italien Belzoni trouva à Philé et transporta en Angleterre la base d'un obélisque sur laquelle se trouvait, en écriture hiéroglyphique et grecque, en outre du nom de Ptolémée, celui de Cléopâtre. Dans ces deux noms sont employées six lettres pareilles, P, T, L, A, E, O, qui, comparaison faite, prouvèrent qu'il existait des signes alphabétiques dans les hiéroglyphes. On s'était déjà douté que les noms de rois étaient renfermés dans certains parallélogrammes dits car-

sacra lingua litterisque sacris veterum Ægyptiorum redactæ partis, studio Henrici Brugsch. Berolini, 1851, in-4°. (Note de la 2° édit. française.)

Voici la version des six premières lignes du texte grec, faite par M. Ameilhon: Regnante (Rege) juvene et successore patris in regnum, domino coronarum perillustri, Ægypti stabilitore et rerum quæ pertinent ad deos, pio hostium vectore, vitæ hominum emendatore, domino triginta annorum periodorum, sicut vulcanus ille magnus; rege sicut sol, magnus rex, tam superiorum quam inferiorum regionum; gnato deorum philopatorum; quem vulcanus approbavit, cui sol dedit victoriam, imagine vivente jovis, pilio solis, dilecto a phtha, anno nono, sub pontifice æte (ætæ filio), alexandri quidem et deorum soterum adelphorum, et deorum evergetum, et deorum philopatorum, et dea epiphanis gratiosi; athlophora berenices evergetidis pyrrha, filia philini; canophora arsinoes philopatores, irene, filia ptolomæi; mensis xandici quarta die, ægyptionum vero mechir octodecima; decretum.

Cette canéphore Arsinoé dément, du moins pour cette époque, l'assertion d'Hérodote, qu'il n'y avait pas de prêtresses en Egypte.

L'inscription de l'obélisque de Philé porte :

Au roi Ptolémée, à la reine Cléopâtre sa sœur, à la reine Cléopâtre sa femme, dieux évergètes, salut.

Nous, prêtres d'Isis, adorée à l'Abaton et à Philé, déesse très-grande; Considérant que les stratéges, les épistates, les thébarques, les chanceliers royaux, les épistates des corps préposés à la garde du pays, tous les officiers publics qui viennent à Philé, les troupes qui les accompagnent, et le reste de leur suite, nous obligent à leur fournir de l'argent, ce qui fait que le temple en est appauvri et que nous risquons de n'avoir plus de quoi suffire aux dépenses légales des sacrifices et des libations qui se font pour votre conservation et celle de vos enfants;

Nous vous supplions, 6 dieux très-grands, de faire écrire par votre férrent et épistolographe Numenius, à Lochus votre parent et stratége de la Thébaïde, de ne pas user avec nous de vexations pareilles et de ne pas souffrir qu'il en soit usé par d'autres; de nous donner à cet effet les ordonnances et autorisations habituelles, dans lesquelles nous vous prions d'insérer l'autorisation d'élever une stèle où nous inscrirons le bienfait exercé par vous à notre égard dans cette occasion, afin que cette stèle conserve un éternel souvenir de la faveur que vous nous aurez accordée.

S'il en est ainsi, nous et le temple serons en ceci, comme nous sommes en d'autres choses, vos très-obligés. Vivez heureux. — Voy. Letronne, Inscr. d'Égypte, t. 11, p. 337.

touches; or l'inscription nouvelle en était la confirmation, et comme les monuments sont pleins de cartouches semblables, on s'assura, en les étudiant, qu'il y avait dans les hiéroglyphes des caractères alphabétiques dont on put alors vérifier la figure.

Voilà en quoi consiste la découverte de Champollion (1), déjà indiquée dans ses lettres à Dacier en 1822, puis dans le *Précis du système des hiéroglyphes*, publié deux ans après; découverte perfectionnée dans le voyage qu'il fit en Égypte et en Nubie, déposée enfin dans la grammaire (2) qu'en mourant,

(1) D'autres nations disputent à la France l'honneur de cette découverte. Les Anglais mettent en avant le docteur Young, auteur de l'article Égypte, dans l'Encyclopædia Britannica, 1819, et de l'Account of some recent discoveries in hieroglyph. litter. (Londres, 1723); les Allemands, le célèbre Spohn, qui, dans ses Mémoires, proposa des règles excellentes pour l'explication de ces énigmes Seyffarth, son élève, professeur à Leipzig, dans ses Rudimenta hieroglyphica (Leipzig, 1826), alla plus loin que Champollion sur quelques points. Dernièrement, Pahlin publia ses Nouvelles recherches sur l'inscription en lettres sacrées du monument de Rosette (Florence, 1830), où il s'approprie la découverte de Champollion. Elle ne constituerait, selon lui, qu'une fausse application des principes établis dans son Analyse de l'inscription de Rosette (Dresde, 1804) et dans ses Fragments de l'étude des hiéroglyphes.

LENORMANT, Sur le précis du système hiéroglyphique de Champollion le jeune, 1830. — Recherches sur l'origine, la destination chez les anciens, et l'utilité actuelle des hiéroglyphes d'Horapollon. 1838, in-4°. (Note de la 2° édition française.)

(2) Grammaire égyptienne ou principes généraux de l'écriture sacrée égyptienne, appliquée à la représentation de la langue parlée, par CHAN-POLLION LE JEUNE, publiée sur le manuscrit autographe. Paris, 1836.

Dictionnaire égyptien en écriture hiéroglyphique, par Champollion Le Jeune, publié d'après les manuscrits autographes, par M. Champollion-Figeac. Paris, Firmin Didot. 1841, in-fol. — Catalogue des signes hiéroglyphiques de l'imprimerie nationale, dressé par M. E. de Rougé, conservateur des monuments égyptiens du musée du Louvre. Paris, 1851, in-4°. (Note de la 2° édition française).

On peut consulter encore les ouvrages suivants :

Conjectures sur l'inscription de Rosette, par Pahlin, 1804.

Spiegazione della statua egizia de Ozial, 1824.

Explication du zodiaque de Denderah, 1824.

Atti de l'Academia di Torino, t. XXIX, XXXIV, etc.

Dissertazioni di Peyron, Gazzera, San Quintino...

Essai sur les hiéroglyphes égyptiens, par Lacour de Bordeaux, 1821.

Horapollinis Niloi hieroglyphica, de Conrad Leemans; Amsterdam, 1835. Il sait connaître tout ce que l'on sait à ce sujet jusqu'à présent; mais 82

jeune encore, il recommanda aux soins de son frère comme son titre de gloire près de la postérité; et la postérité fera justice, au milieu des grands éloges et des vives oppositions (1)

neutralité entre Champollion et Seyffarth n'est pas ce que l'on pouvait désirer de lui.

Analyse grammaticale et raisonnée des différents textes égyptiens (Paris, 1837), de Francesco Salvolini, élève de Champollion. Le 1er vol. contient le texte hiéroglyphique et démotique du monument de Rosette. En 1825, il avait annoté le manuscrit d'Aix que nous avons cité. Il mourut à l'âge de vingt-neuf ans.

Young, Rudiments of an egyptian dictionnary in the ancient enchorial character containing all the words of which the sense has been ascertuined. Londres, 1831.

Spohn, De lingua et litteris veterum Ægyptiorum, etc. Edidit et absolvit H. Seyffarth. Leipzig, 1831.

J. Burton, Excerpta hieroglyphica, 1828-1830, au Caire.

OR. FÉLIX, Note sur les dynasties des Pharaons avec les hiéroglyphes précédés de leur alphabet. Au Caire, 1828, et Florence, 1838.

ZARDETTI, Lettera sopra due antichi monumenti egizii, etc. Milan, 1835.

WILKINSON, Materia hieroglyphica. Malte, 1828. La 1<sup>re</sup> partie est un tableau des divinités; la 2<sup>e</sup>, de l'histoire ancienne.

Kosegarten, De prisca Ægyptiorum litteratura commentatio prima. Weimar, 1828.

REUVENS, Lettres à M. Letronne sur les papyrus bilingues et grecs, et sur quelques autres monuments gréco-égyptiens du musée d'antiquités de l'université de Leiden, 1830.

Papyri græci musei antiquarii publici Ludguni-Batavi. Edidit Conrad Leemans. Ludguni-Batav., 1843, in-4°.

IDELER, Hermapion, sive rudimenta hieroglyphicæ veterum Ægyptio-rum litteraturæ. Leipzig, 1836.

NORK, Versuchte der hieroglyphie. Leipzig, 1837.

GOULIANOFF, Examen critique de la théorie de Champollion. Dresde, 1836. Examen de quelques points des doctrines de J.-F. Champollion, relatives à l'écriture hiéroglyphique des anciens Égyptiens, par M. Ed. Dulau-Rier. Paris, 1847.

Scriptura Ægyptiorum demotica ex papyris et inscriptionibus explanata. Scripsit Henricus Brugsch. Berolini, 1848. — Du même: Numerorum apud veteres Ægyptios demoticorum doctrina. Berlin, 1849. — De natura et indole linguæ popularis Ægyptiorum. Berlin, 1850. — Samlung demotischer urkunden. Berlin, 1850. (Note de la 2° édition française.)

(1) Le fameux Klaproth, l'un des philologues les plus profonds, combattit énergiquement le système de Champollion, et beaucoup d'autres avec lui. Il nous sussira de nommer le Napolitain Cataldo Janelli, qui non-seulement nie que les hiéroglyphes soient alphabétiques, mais que la langue cophte ait jamais été celle des prêtres, assirmant que les hiéroglyphes sont lexéoschèmes, c'est-à-dire, signes de paroles. Voyez Fundamenta hermeneutica hierographiæ crypticæ veterum gentium, sive hermeneutices hierographicæ libritjes. Naples, 1830. — Hieroglyphica Ægyptia ex Horo Apolline, etc., ex

dont Champollion a été l'objet; car il pourrait avoir erré dans l'application de son système sans que celui-ci cessat d'être vrai; de même que ne serait pas moins vraie la formule générale d'une équation algébrique, parce que son inventeur se serait toujours trompé dans son emploi.

La plupart des savants paraissent néanmoins avoir admis que la langue des anciens Égyptiens n'avait pas entièrement péri avec l'empire des Pharaons, et qu'elle s'est conservée dans l'idiome cophte: bien que celui-ci, dans lequel ont été traduits plusieurs ouvrages ecclésiastiques chrétiens (1), soit altéré sur-

obelisco Flaminio. 1b. — Tabulæ Rosettanæ hieroglyphicæ et centuriæ sinogrammatum interpretatio tentata. 1b. — Tentamen hermeneuticum in hierographiam crypticam veterum gentium, etc. 1b., 1831.

(1) Les livres cophtes sont écrits en trois dialectes: saïde ou thébain; baïrien ou memphitique; basmurien, de la basse Égypte. M. Quatremère a soutenu, avec nombre de preuves à l'appui, que la langue cophte est l'ancien égyptien. (Recherches critiques et historiques sur la langue et la littérature de l'Égypte.) Nous avons vu dans une note précédente que le fait était nié par Janelli. M. John Williams soutient, de son côté, qu'il est impossible qu'un petit nombre de personnes (comme la famille de Jacob fixée en Egypte) aient conservé leur propre langue parmi des étrangers. On doit plutôt croire, selon lui, qu'ils adoptèrent et conservèrent l'ancienne langue égyptienne, qui en conséquence serait l'hébreu du Pentateuque. Cela posé, il soutient que les hiéroglyphes en sont la traduction en langue figurée, et s'appuie sur l'explication de diverses inscriptions. An Essai on the hieroglyphes. Londres, 1836.

Kircher, Tuki, Blumberg, Lacroze, Valperga-Caluso, sous le titre de Didymus Taurinensis, et en dernier lieu le savant Amédée Peyron, qui a composé un dictionnaire cophte (Turin, 1835), ont sait des travaux sur cette langue. Tattan en a publié une grammaire à Londres en 1830, et l'on en attend une plus complète du docteur Lepsius, secrétaire rédacteur de l'Institut archéologique de Rome; il est déjà connu savorablement par la Paleografia siccome amminicolo alle indagini di lingua, referita specialmente al sanscritto. — Sull' origine e affinità dei nomi numerali nelle lingue indo germanica, semitica e copta. Berlin, 1834. Selon lui, le coplite, véritable langage des anciens Égyptiens, se montre beaucoup plus ancien et plus stable que telle langue indo-germanique ou sémitique que ce soit; il y a trouvé les chissres des nombres et leurs noms; ce qui les lui fait croire transmis à l'Inde par les Egyptiens : il a remarqué de plus une extrême concordance entre l'alphabet démotique et le sémitique. — M. Lepsius a publié, en 1837, à Rome, une lettre à M. le professeur Rosellini sur l'alphabet hiéroglyphique. (Note de la 2º édition française.)

Klaproth, dans ses Mémoires relatifs à l'Asie, Paris, 1836, t. 1, p. 306, ayant confronté 205 mots cophtes, a trouvé qu'ils n'avaient aucun rapport avec la langue des Berbères, et beaucoup, au contraire, avec celle des peuples du nord-est de l'Europe, surtout avec celle des races finniques; il en conclut que les Égyptiens ne sont nullement originaires d'Afrique.

tout par le mélange des mots grecs et arabes, il est moins différent de l'idiome antique que ne le sont nos langues modernes de celles parlées il y a mille ans. L'égyptien était monosyllabique.

Champollion, bien loin d'admettre cette généalogie de l'écriture dont nous avons parlé, juge comme nous impossible que la pure image de la chose signifiée devienne jamais l'écriture de son nom, ou qu'un hiéroglyphe passe à l'état phonétique sans avoir été précédé par l'alphabet des sons. Les Égyptiens faisaient donc usage contemporainement de trois genres d'écriture : la démotique ou écriture vulgaire, pour les besoins ordinaires de la vie; l'hiératique ou sacerdotale, dans les livres ou sur le papyrus; l'hiéroglyphique ou monumentale. Aucune de ces écritures ne pouvait toutefois exprimer la simple pensée tant que lui aurait manqué le secours de la phonétique; aussi Champollion et Seyffarth s'accordent-ils à croire que l'alphabet a été le germe des symboles hiératiques et hiéroglyphiques (1), qui ne constituaient qu'une calligraphie, un artifice pour soustraire la science au vulgaire ou pour faire que les idées frappassent davantage les sens.

Parmi ces caractères, quelques-uns sont des imitations plus ou moins fidèles des objets naturels; comme ils ornaient les monuments publics, on mettait le plus grand soin à les dessiner et à les colorier. Leurs formes furent simplifiées pour les usages plus habituels; on les tronqua et on les réduisit à une seule couleur, ou même à de simples contours; enfin, elles furent altérées par des abréviations dans l'écriture démotique, au point qu'elles conservent à peine trace de leur ancienne provenance. Il est à observer que dans tout ce que nous connaissons d'hiéroglyphes, en remontant jusqu'à ceux qui se lisent sur les très-antiques débris dont fut bâti plus tard l'ancien temple de Karnac, et en descendant jusqu'aux Romains, il n'y a rien qui indique la diversité d'époque: même genre, même style, à tel point que l'on peut les considérer comme inventés tous dans le même temps, et aussitôt après la formation de la mythologie égyptienne (2). Les écritures hiératique et démoti-

<sup>(1)</sup> Nous laissons à l'auteur la responsabilité de cet accord prétendu entre Seyssarth et Champollion : ce dernier n'a jamais pu dire que l'alphabet avait été le germe des symboles hiératiques et hiéroglyphiques. (Note de la 2° édit. française.)

<sup>(2)</sup> La diversité des éléments de l'écriture hiéroglyphique, dit cependant

que procèdent de droite à gauche; celle hiéroglyphique, de même, ou en sens contraire ou perpendiculairement; on en reconnaît la direction à celle des animaux.

Voilà pour la forme : quant à la substance, l'écriture hiéroglyphique se sert tour à tour de l'imitation, de la similitude, de la représentation des sons. Les hiéroglyphes figuratifs copient l'objet au naturel; les tropiques ou symboliques réveillent l'idée par une similitude prochaine ou éloignée, se rattachant aux doctrines ou aux opinions. On voit, dans l'inscription de Rosette, enfant, statue, aspic exprimés par leur propre image; ils sont donc figuratifs. En signes symboliques, la lune indique le mois; le roseau, écrire; l'abeille, le peuple obéissant; le scarabée, le monde; le mâle, la paternité; un serpent horizontal, le roi; tortueux, le cours des astres. En langue égyptienne, épervier se disait baieth, et ce mot exprimait aussi l'âme, de bai, âme, et eth, cœur: un épervier figurait donc l'âme, par la même raison qu'un papillon la représentait chez les Grecs (1). Ce qu'il y a de plus difficile est précisément d'entendre ces énigmes; mais, d'un côté, le livre d'Horapollon, de l'autre, l'induction et la comparaison avec les textes hiératiques, ont été d'un grand secours (1).

M. Brunet de Presles, montre qu'elle est née et qu'elle s'est développée graduellement sur le même sol. Elle n'a pas le caractère d'unité de l'écriture importée chez les Grecs. On voit que plusieurs siècles ont travaillé à pallier ses imperfections primitives. Elle ressemble à ces vieilles cathédrales, œuvres de plusieurs siècles, qui ont imprimé chacun leur caractère à quelque partie, ou à ces constitutions anciennes qui conservent encore des traces de harbarie dans certaines dispositions inusitées et non abolies. De même, dans l'écriture, les Egyptiens n'ont jamais voulu se défaire de méthodes qui trahissaient l'enfance de l'art, et les scribes des derniers temps, en faisant souvent usage d'archaïsmes calligraphiques, ont augmenté l'obscurité inhérente à ce système. Voy. Des Hiéroglyphes, par M. W. Brunet, p. 7. (Note de la 2° édition française.)

(1) Ψυχή, âme et papillon.

(2) Par exemple, sur un papyrus reporté dans le grand ouvrage sur l'Egypte, le nom du mort se trouve reproduit une multitude de fois, presque toujours en signes phonétiques, et on peut le transcrire Ptamn, c'est-à-dire Petamon. Sur le papyrus lui-même, il est parfois noté par les deux signes phonétiques pt, puis un obélisque. L'obélisque est donc le symbole d'Amon. Dans le plus grand rituel du musée égyptien de Turin, dû à vingt années de recherches du chevalier Drovetti, le nom du défunt Aupkonch revient plus de quatre cents fois, tantôt entièrement écrit en signes phonétiques, tantôt avec ces quatre seuls, Auph, et le signe appelé clef du Nil ou croix ansée : celle-ci est donc le symbole de la vie, qui en cophte se dit onch. Voy. Das Todtenbuch der

Les caractères phonétiques ne diffèrent pas des autres dans la forme matérielle, étant eux-mêmes des images de choses sensibles; toutefois ils ne figurent plus l'idée, mais le son, l'alphabet. Le principe général à cet égard fut de représenter un son par l'image de quelque objet dont le nom dans la langue parlée commençat par la lettre qu'on voulait exprimer. Ainsi, dans l'inscription de Philé, les trois premières lettres du nom ALCssandre sont écrites par un Aigle, un Lion et une Coupe, de même qu'on pourrait par hasard le faire en italien comme en français. Mais on aurait pu l'écrire aussi avec une Abeille, un Livre et un Cercle, ou tous autres objets; de là dérivent ce grand nombre d'homophones, c'est-à-dire signes différents exprimant un même son. Bien que les caractères de cet alphabet (1) se fixent de plus en plus en avançant, les homophonies en sont la complication la plus ardue; aussi s'en prévalut-on pour repousser l'interprétation de Champollion, en soutenant qu'un peuple ne voudrait jamais adopter un alphabet aussi vague et aussi mobile. Les caractères phonétiques sont dans les inscriptions en nombre beaucoup plus grand que les signes figuratifs et symboliques (2); ceux des voyelles ont une valeur indéterminée; ils sont même souvent omis, selon l'usage des langues sémitiques : ainsi on écrit sn au lieu de son, frère ; rt, au lieu de rat, pied; Amn pour Amon, Trins pour Trajanus, ce qui sert à écarter les différences de dialectes en ne marquant que les radicales.

L'écriture chinoise syllabique et celles de l'Europe qui sont alphabétiques n'emploient à la fois qu'un système. L'écriture hiéroglyphique, au contraire, mêle ensemble la phonétique et

Ægypter nach dem hieroglyphischen papyrus in Turin mit einem Vorworte zum ersten male heransgegeben, von D'R. Lepsius. Leipzig, 1842. (Note de la 2° édition française.)

<sup>(1)</sup> L'aigle ou l'ibis d'Hermès, ou bien un bras étendu, indique l'A; un œil avec le sourcil, l'E; une chouette, l'U; deux plumes ou deux feuilles, l'I; un vase ou un braisier, le B; une flûte, le C; une hache ou un triangle, le K; un lion en repos, l'L; une ligne brisée, l'N; un carré, le P; une bouche ouverte, l'R; une signe droite et recourbée au bout, l'S; une main, le T.

En étendant cette liste, on aurait pu espérer un bon dictionnaire des signes idéaux on phonétiques; mais quand on pense que chaque caractère est représenté par plusieurs signes de ce genre, que les voyelles sont supprimées, et que Salvolini a calculé des milliers de combinaisons possibles, on peut se demander si réellement Champollion mérite les honneurs d'une grande découverte.

<sup>(2)</sup> Champollion assirme avoir reconqu la valeur de 267 hiéroglyphes.

l'idéographique, l'alphabet, les symboles, les figures, ainsi que l'on fait parmi nous quand on s'amuse à composer des rébus; on peut s'en former une idée en jetant les yeux sur un traité d'algèbre, où la même ligne présente, avec les mêmes caractères, des signes phonétiques et idéographiques. Cela suffirait déjà pour faire comprendre la difficulté de lire une pareille écriture, et pourquoi, après en avoir même trouvé la clef, on n'a pu encore déchiffrer un texte hiéroglyphique entier. Il est pourtant à espérer que la comparaison de figures innombrahles, depuis l'immense pyramide jusqu'au plus petit amulette, depuis l'inscription jusqu'aux enveloppes de momies, associée à la connaissance de la langue cophte, aidera un jour à lire cette écriture mystérieuse.

Belzoni, parvenu avec d'immenses fatigues à la pyramide de Cephren, veut y pénétrer; il réussit, après de longs efforts, à en découvrir l'entrée, masquée par le travail de l'art et par les décombres. Il se traîne de corridor en corridor, de puits en puits, à la chambre sépulcrale; il y trouve un sarcophage; mais quoi? ce sarcophage ne renferme que le squelette d'un bœuf. C'est là précisément le cas des hiéroglyphes; car tant de studieuse persévérance n'a jusqu'à présent produit aucun grand résultat. Plus d'une fois, lorsqu'on croyait ouvrir les archives de la science primitive, on n'aperçut que quelque nom de roi, quelque formule de jugement, ou des inscriptions, soit votives, soit mortuaires (1). Il en est ainsi dans les choses humaines; on croit y trouver le bonheur et la science, on n'y rencontre que la mort et le néant.

<sup>(1)</sup> Le monument hiéroglyphique stant étudié par Rosellini est interprété ainsi par lui : « Pour le salut du roi, oblations parfaites à Amon, roi des dieux protecteurs de Thèbes, afin qu'il accorde aux morts un bon logis avec nour-riture de bœufs et d'oies, des vivres et de l'eau, de la cire, des parsums pour toutes les années de l'inondation, du vin et du lait pour la durée du cours du Soleil, seigneur de l'allégresse : que Thaut leur accorde ses purifications dans les assemblées du ciel et de la terre; offrande faite au Schaï Amonmaï défunt, par son fils Schaï. »

## CHAPITRE XXII.

DES BEAUX-ARTS EN GÉMÉRAL, ET SPÉCIALEMENT DANS L'INDE ET EN ÉGYPTE.

Il est un autre aspect sous lequel l'hiéroglyphe doit être considéré, c'est-à-dire comme un premier pas dans la voie des beaux-arts (1). Nous le retrouvons en Egypte tel qu'il est dans la Chine et au Mexique. Peindre et écrire s'exprimaient par le même mot chez les Égyptiens et chez les Grecs. En effet, l'art ne tendait pas dans le principe à imiter la nature, mais à retracer les idées jusqu'au moment où il exprima les images sans plus penser à la signification grammaticale. Tel fut le premier pas qu'il fit pour arriver à son émancipation du Gange au Vatican. Cependant le symbole dans lequel l'imagination des hommes, peu distraits par les occupations et les vaines théories sociales, cherchait un appui pour ses croyances, parce qu'il parlait plus aux sens qu'à la raison et à l'intelligence; le symbole mettait encore des limites à l'art. C'est pour cela que nous avons déjà vu les Orientaux exprimer les attributs des êtres supérieurs par des figures de bêtes et de monstres hideux, en suppléant à l'infériorité de la pensée par la grandeur de l'exécution. L'Éthiopie et l'Égypte peuplaient les temples de sphinx et de colosses d'une nature mixte; les pagodes de l'Inde renferment des géants aux cent bras et aux cent mamelles: la force génératrice y est symbolisée par les organes prolifiques; Siva y a trois yeux, Brahma quatre têtes, Ganésa

<sup>(1)</sup> Sur les monuments les plus grands comme les plus petits, les hiéroglyphes sont erdinairement tracés avec une netteté, une finesse d'exécution qui permettent de reconnaître tous les objets pris dans la nature; si les figures d'hommes ont cette roideur et ces formes grêles qui étaient consacrées dans l'art égyptien, les animaux, les oiseaux surtout, sont très-bien rendus. Lors de l'expédition française en Egypte, on supposait que les hiéroglyphes les mieux sculptés étaient peut-être l'œuvre des Grecs, et l'on croyait voir dans les autres l'enfance de l'art: l'interprétation des légendes a fait connaître, au contraire, que les monuments dont les sculptures sont les plus négligées datent ordinairement de l'époque romaine, et que les plus parfaites remontent aux temps des Pharaons, principalement aux xviiie, xixe et xxe dynasties. Voy. des Hiéroglyphes, par M. W. Brunet de Presles, p. 14, 15. (Note de la 2º édit. française.)

une tête d'éléphant sur un buste d'homme : le repos de l'Être suprême est figuré par des lits magnifiques sur lesquels des dieux chinois, japonais, tartares, indiens, siégent revêtus d'habits splendides ornés de diamants, pour représenter leur magnificence surnaturelle.

Enchaîné à l'expression de l'hiéroglyphe ou à l'obligation du symbole, l'art ne put prendre son élan avec la liberté qui est son élément; mais quand les Grecs, délivrés de la terreur que leur inspiraient les phénomènes de la nature, écartèrent le voile des mystères religieux, et représentèrent les dieux sous les formes d'élite de la nature humaine, il s'abandonna à son essor, et livra à l'inspiration le choix de l'expression et de la pose.

Il y a encore cette différence capitale entre les artistes égyptiens ou indiens et les grecs, que les premiers ne sont que de simples traducteurs de la pensée d'autrui, tandis que les autres exécutèrent de leurs mains ce que leur propre génie avait conçu. La caste sacerdotale imaginait un temple, une peinture, une statue, aussitôt des milliers de bras accomplissaient le travail; chaque ouvrier s'y adonnait tout entier, comme un homme dont toute la vie est destinée à un même travail. Un atelier de sculpture est représenté dans la grotte ouverte par Belzoni; on y voit d'abord une classe qui dégrossit le bloc, une autre mastique les fissures, une troisième dessine les figures en rouge, la suivante les corrige en noir; puis vient celle qui les sculpte, celle qui leur applique une couleur blanche, celle qui les peint, enfin celle qui les vernit. Voilà ce qui se pratiquait pour les statues : parfois on sciait le bloc en deux moitiés pour donner le côté droit à faire à ceux-ci, à ceux-là le côté gauche, puis on rapprochait les deux parties. De là l'extrême finesse à laquelle nous voyons amenés les porphyres les plus durs, de là l'immensité des constructions auxquelles ne travaillaient pas des hommes, mais des générations : de là encore l'uniformité, le plan n'étant pas abandonné à la fantaisie d'un artiste, mais impérieusement commandé par l'expression hiéroglyphique ou symbolique, et dirigé par un prêtre. Là, l'artiste n'est qu'une machine; esclave comme dans tout le reste, il lui faut apporter toute son intelligence mécanique à achever le travail avec une exactitude et un fini incroyables, non à le perfectionner, et cela sans qu'il puisse compter la gloire au nombre de ses récompenses. Ainsi, tandis que les artistes grecs

s'immortalisèrent et survécurent à leurs ouvrages, on demande en vain dans l'Inde et dans l'Égypte à des monuments qui défient les siècles (1) quels furent les muets sans existence propre dont ils sont les créations.

Tous ces motifs firent que, chez ces peuples, l'art resta dans l'enfance: mais il y a injustice de la part de ceux qui, idolatres des types grecs, avouent à peine qu'il y ait eu des arts avant eux (2). Cependant la théorie des arts, c'est leur histoire, et, dans leur développement grandiose chez les divers peuples, nous trouvons une progression technique, sinon égale, au moins semblable.

Et d'abord ils ont partout les mêmes sources d'inspiration: la religion, la poésie, l'histoire. La religion domine dans les formes plastiques de la croyance d'un peuple : la poésie est la peinture parlante, comme l'art est une poésie muette. Homère et Dante, non moins que Kalidasa et les Hermès, inspirent des monuments dans lesquels l'image qui frappe le regard traduit l'image pensée. Les guerres des Pandos et des Koros, les victoires de Sésostris et l'expulsion des Hyksos étaient retracées par les Indiens et par les Égyptiens, comme la bataille de Marathon dans le Pœcile par les Athéniens, la ligue lombarde par les Milanais, lors des premiers essais de l'art renaissant, et la conquête des Normands par les Anglais sur les tapisseries antiques. L'art, toujours inspiré par les mêmes sentiments, a marché d'un pas uniforme dans les pays les plus éloignés.

Plus que tout autre art, l'architecture s'inspire du caractère Architecture. national. Les grottes où s'abritèrent les hommes après le déluge furent aussi les premières voûtes courbées par les mains de la Providence pour abriter l'image de la Divinité ou le cadavre des morts. C'est pourquoi chez toutes les nations on trouve quelques antres sacrés. La Grèce se rappelait la grotte du Parnasse, dédiée au dieu Pan et à la nymphe Corcyre; le labyrinthe, excavation souterraine, servait au culte de Jupiter. Épiménide de Crète passa quarante-cinq ans dans une caverne; dans une autre, Minos reçut ses lois de la main de Jupiter. Le

Age troglodytique.

<sup>(1)</sup> Wilford pense avoir trouvé dans une inscription d'Ellora le nom de l'architecte Sakia-Padamrata. On n'a conservé dans le nombre des artistes égyptiens que le nom de Memnon, qui sculpta trois statues dans le temple de Thèbes. Voy. Diopore, liv. I.

<sup>(2)</sup> Winckelmann ne dit pas un mot des Orientaux, et, s'il se souvient des Egyptiens et des Étrusques, ce n'est que pour les mépriser.

Caucase est plein de grottes. Reineg en décrivit un grand nombre près la ville de Gori, où l'on trouve Uphliszieché, c'est-àdire la cité des seigneurs, dont les portes, les rues, les temples, les murs sont creusés dans le roc. Il en existe de même dans la Géorgie, à Cuba, à Podrona, et un rocher, dans le district de Badill, contient plus de mille cellules: le Paropamise est percé de toutes parts, soit pour le culte, soit pour des usages domestiques: Hoek et Bruns ont visité les souterrains de Benian (1): on en trouve dans les hautes montagnes de Mahon, avec des couleurs parfaitement conservées; ils sont plus multipliés dans l'Éthiopie, dans l'Inde et dans l'Égypte: personne n'ignore ceux que l'on trouve à Rome, dans l'Étrurie (2) et dans les îles de la Méditerranée.

Ainsi, la première époque de l'art, celle des troglodytes, se présente uniformément chez tous les peuples, à quelque distance qu'ils soient. On peut rapporter à cette classe les innombrables tombeaux souterrains que l'on trouve, à partir de la Mésopotamie, dans le pachalik d'Orfa, dans l'Asie Mineure, dans la Lycie où était Patare, dans l'Arabie Pétrée, en Égypte, sur les côtes de Cyrène, à Malte, à Gozo, en Sicile, dans la Campanie (3), dans l'Étrurie maritime, dans la France méridionale, dans le Morbihan, enfin dans la Cafrerie (4), et jusque chez les Hottentots (5).

Age? cyclopeen. La seconde époque est celle des constructions cyclopéennes, ouvrages gigantesques attribués à une race d'hommes plus robustes, appelés cyclopes. Ils sont pour la plupart isolés, de blocs bruts, soutenus par leur propre masse, disposés en forme de tours, ou d'enceintes de gros piliers réunis au moyen de longues pierres s'étendant de l'un à l'autre en manière d'architraves, ou enfin de murailles avec des portes. Quelques-unes de

<sup>(1)</sup> Veteris Mediæ et Persiæ monumenta.

<sup>(2)</sup> Un hypogée très-remarquable est celui qui existe dans le bourg des Fieselani, au-dessus de l'antique Fiesele; il est creusé dans une pierre sablonneuse, compacte, aux couches séparées, et aujourd'hui il se remplit facilement d'eau. A quoi pouvait-il servir? On l'ignore. Voy. Targioni Tozzetti, Viaggio in Toscana, vol. 1; Nuovo giornale dei letterati. Pise, 1826, n° 25. — Bandini. Lettere Fieselane.

<sup>(3)</sup> G. SANCHEZ, La Campania sotterranea, o brevi notizie degli edifizii scavati entro roccia nelle Sicilie edin altre regioni. Napoli, 1833.

<sup>(4)</sup> SPARMANN, Voyage au cap de Bonne-Espérance, t. 111, p. 162.

<sup>(5)</sup> G. Barow, Voyage dans les parties méridionales de l'Afrique en 1797-1798, t. I, p. 191.

ces murailles sont en pierres de toutes grosseurs, telles que la nature les façonna, soutenues par des éclats et des cailloux qui en remplissent les interstices. D'autres sont en blocs rangés de la même manière, mais équarris au ciseau, bien que grossièrement, d'une forme et d'une masse très-inégales. Il en est aussi de pierres parallélipipèdes perpendiculaires, raboteuses, différentes dans quelques murailles, égales dans d'autres (1), mais toutes sans ciment. Les murs cyclopéens des villes italiennes ont cela de particulier, que leurs énormes polygones sont pour la plupart disposés horizontalement (2).

Les autels druidiques et les Stone-keng ou pierres levées de l'Angleterre, du pays de Galles et de la Germanie, appartiennent au style cyclopéen le plus imparfait. L'emploi de pierres non dégrossies était rituel pour les anciens autels (3) : c'est ainsi que les élevaient les Druides, dont les Dolmens (4) se formaient de six ou sept pierres plantées verticalement, sur lesquelles on en plaçait une plus longue et plus large, d'où le sang humain s'écoulait au moyen d'un sillon creusé à cet effet. On trouve encore dans l'Armorique beaucoup de Menhirs (5), monolithes bruts, hauts de deux à vingt mètres, ressemblant quelque peu aux obélisques (6). Dans le comté de Cornouailles et dans le pays de Galles, les Cromlek (7) sont des pierres circulaires ou carrées, soutenues par d'autres qui leur servent de

- (1) Dodwel, Views and descriptions of Cyclopian or Pelasgie remains with constructions of a late period from drawings by the late. Loudres, 1834, avec 131 planches, addition posthume au Tour in Greece.
- (2) Les murailles cyclopéennes ou pélasgiques qui existent encore dans plusieurs localités de l'Italie centrale ou méridionale sont formées, en général, de blocs immenses taillés en polygones irréguliers, se combinant et s'unissant entre eux sans avoir exigé l'emploi d'aucun ciment. Voyez à ce sujet les Recherches sur les monuments cyclopéens et la description de la collection des modèles en relief composant la galerie pélasgique de la bibliothèque Mazarine, par L. C. F. Petit-Radel. Paris, 1841. (Note de la 2° édition française.)
- (3) Si altare lapideum feceris, non ædificabis illud de sectis lapidibus; si enim levaveris cultrum super eo, polluetur. Ex. XX. Ædificabis altare Domino Deo tuo quod ferrum non tetigit et de saxis informibus et impolitis. Deut. XXVII.
  - (4) Dol men, table de pierre.
  - (5) Men hir, pierre longue.
- (6) Parsois on les appelle *Hir-men-sul*, longue pierre du soleil, ce qui les rapprocherait de la destination des obélisques, ainsi qu'on la leur a supposée.
- (7) Crouve lechs, lieu courbe. Voir de Fremenville, Antiquités de la Bretagne.

base: la Norvége, la France (1) et le Portugal (2) en ont beaucoup de cette espèce. Dans le comté de Wiltshire, non loin de Salisbury, on voit un stone-heng formé de quatre rangées de piliers bruts en cercles concentriques, ayant six pieds de diamètre et de vingt à vingt-huit de hauteur, sur lesquels sont placées horizontalement d'autres pierres longues, liées ensemble à leurs extrémités par des dentelures (3). Quelques-unes de ces pierres pèsent jusqu'à trente tonneaux. Sur la côte de Carnac, dans le Morbihan, se dressent, comme une armée de géants, une file de douze cents menhirs, dont quelques-uns s'élèvent jusqu'à quarante pieds du sol : peut-être est-ce là que se réunissaient les druides au fracas de l'Océan. Ceux qui prêchèrent dans ces contrées la religion du Christ, voulant enlever aux Armoricains ces symboles vénérés de leur antique croyance, en détruisirent quelques-uns; ils en consacrèrent d'autres en y plantant une croix, ou en leur en donnant la forme; mais le paysan les regarde encore avec une terreur secrète, et il sait les nuits où des troupes de nains difformes viennent y danser leurs branles, en effrayant le voyageur attardé par des hurlements épouvantables (4).

- (1) Pierre levée, pierre des fées.
- (2) Antas.
- (3) Il fut renversé le 3 janvier 1797.
- (4) Le nom de bourg de Carnac dérive, selon toute apparence, du celtique carn, pierre. Il est situé dans le département du Morbihan, à 12 kilom. environ de la petite ville d'Auray. C'est près du bourg, non loin de la mer et dans la direction de l'est à l'ouest, que sont disposées les pierres dont le calcul le plus modéré porte encore le nombre à douze cents, quoiqu'une grande quantité de ces blocs ait été détruite, et que tous les jours, malgré les ordres les plus sévères, on y porte atteinte soit par un simple esprit de destruction, soit par l'espoir de trouver des trésors cachés sous ces pierres gigantesques. Les pierres de Carnac ont donné lieu à une multitude de conjectures. Les uns ont voulu y voir les traces d'un ancien camp romain, les autres un champ sunèbre, les autres les emblèmes du culte du soleil, d'autres un zodiaque; d'autres ensin ont pensé que toute cette côte hérissée de pierres levées étaient une dépendance d'un sanctuaire druidique. Chaque enceinte pouvait avoir une destination différente et avoir servi aux besoins du commerce, de la législation, de la justice, de la religion. Voy. à ce sujet Maudet de Renhouet, Recherches historiques sur la Bretagne et antiquités égyptiennes dans le département du Morbihan, 1812. — Recherches sur les pierres de Carnac, in-4°. — MAHÉ, Essai sur les antiquités du département du Morbihan. Vannes, 1825. -DE FREMINVILLE, Antiquités de la Bretagne. Brest, 1837. — Mémoires de la Société des antiquaires de France, passim. (Note de la 2º édition francaise.)

Ces monuments si antiques ont leurs pareils à d'immenses distances, puisque dans la Nouvelle-York, dans la Pensylvanie, sur les bords de l'Ohio, on voit de longues murailles faites de blocs énormes, s'étendre à l'entour d'enceintes carrées ou circulaires, destinées probablement à un usage guerrier ou à des solennités politiques et religieuses, en tout conformes aux constructions appelées en Grèce et en Italie cyclopéennes ou pélasgiques. Walter en vu parmi les Cosséahs de l'Indostan, et dans les îles de Tinian et de Rota. Dans l'archipel des Mariannes, on trouve des rangées de gros piliers massifs surmontés d'une espèce de chapiteau; on aperçoit au milieu un cercle de pierres enfoncées en terre et à distance l'une de l'autre. La Condamine et Humboldt admirèrent les constructions de Cagnar au Pérou, formées de très-grosses pierres, dans le genre du mur de Nerva à Rome (1), et dont il paraît que les blocs énormes furent élevés à la hauteur où on les voit placés, au moyen d'un plan incliné fait avec des terres que l'on amoncelait à mesure. Acosta et Cieça de Léon mesurèrent, dans celles de Tiaguanaco et de Tiahuanaco, de grosses pierres de 12 mètres de long sur 5,8 de large et 1,9 d'épaisseur, disposées comme dans les murs cyclopéens (2). La grande île de Laocoo, dans la mer du Japon, sur la côte occidentale de Corée, a un pont d'une construction semblable.

Il y a dans la Thessalie et dans la Thrace des murailles polygones d'une haute antiquité; on en voit d'autres à Pylos, à Modon, à Messène et dans les îles (3). En Italie, celles de Terraccine, Fondi, Circello, Arpino, Cossa, Anagni, Norba, immenses ruines d'énormes polygones liés sans ciment, montrent que, dans ces lieux, on ne les employa que comme défenses et pour sépultures, non pour servir de temples; tandis que les Phéniciens s'en servirent aussi pour cet usage, comme nous le voyons dans le temple des Géants à Gozo, décrit par Mazara, qui le répute antédiluvien.

Nous comprenons dans cette classe de monuments les tertres qui couvrent les restes de quelques héros, et qui tous offrent un type commun. En Thesalie, vers Thessalonique, sur

Tumuli.

<sup>(1:</sup> J.A CONDAMINE, Mémoires de l'Académie de Berlin, 1746, p. 443. — HUMBOLDT, Vue des Cordillères, t. I, p. 310.

<sup>(2)</sup> PEDRO CIEÇA, Chronique du Pérou (Anvers, 1554), p. 254.

<sup>(3)</sup> BLOUET les a dessinées. Expédition scientistque de Morée.

les rives de l'Hellespont, et partout où dominèrent les Pélasges, les vallées sont pleines de ces tumuli, seconde forme solennelle de sépultures (1). Aux Thermopyles, à Chéronée, à Marathon, à Pharsale, on en rencontre un grand nombre (2). Le Caucase, de même que la Colchide et la Crimée, en offrent de très-anciens. Les rives du fleuve Hylas (Dniester) conservent les tombes des princes cymmériens et des rois scythes qui les subjuguèrent. Pallas remarqua dans la Russie méridionale ceux des Eschondes, et Meyer ceux des steppes Kirghises, sur les deux rives du fleuve Ablakilla. On y retrouve au milieu des cendres de petits bronzes ciselés en forme de fleurs et de feuilles, et sur des pierres tumulaires des visages humains (3). On découvre une infinité de ces tombeaux, érigés par les Germains et les Slaves, entre le Rhin et le Danube, ainsi que dans les prairies de l'Elbe et de l'Oder, où dorment les héros teutons et vendes. Ceux des Chinois et des Thibétains s'élèvent à peine de quelques mètres (4). Celui d'Aliatte, père de Crésus, roi de Lydie, avait six stades de tour (5). Les tumuli du roi scandinave Gormus et de la reine Damboda ont trois cents mètres de largeur et trente de hauteur. Il en existe un près de Pella, capitale de la Macédoine, formé de trois chambres avec de longues galeries. On en conserve encore en grand nombre dans l'Armorique. Il

## (1) Virgile dit:

Ingens aggeritur tumulo tellus. (Eneid., III, 62.)

Et dans Homère, Andromaque, en parlant de son père: « Alors, il prit toutes ses armes, dont il couvrit le corps sur le bûcher, et il lui éleva un tertre que les Oréades compatissantes, filles de Jupiter, couronnèrent d'ormes touffus. » Nous trouvons un exemple des sépultures troglodytes dans Abraham, qui achète une grotte pour ensevelir Sara.

- (2) Sieglitz, Beytrage zur geschichte des Baukunst. Ritter s'en est occupé spécialement dans son Verhalle.
  - (3) Voy. CYPRIEN ROBERT, dans l'Univers catholique.
  - (4) DUHALDE, Description de la Chine, t. 11, p. 126.
- (5) C'est-à-dire 633 mètres. Hérodote, liv. I, c. 93. Il est bien remarquable qu'Hérodote, en nous donnant la description du tombeau d'Aliatte et Lydie, ait observé que ce monument était couronné à son sommet par cint pyramides de pierre. Or, le tombeau de Porsenna à Chiusi se terminait aussi d'après ce que nous en ont dit Varron et Pline, par cinq pyramides, et il en de même de celui que Piranesi, d'Hancarville, Nibby, attribuent à Aruns, de Porsenna, et dont on voit encore les ruines à l'extrémité orientale d'Albar près de l'église de Santa-Maria della Stella. Ne peut-on pas voir dans ce a prochement un nouvel argument en faveur de l'origine lydienne des Etrusque (Note de la 2° édition française.)

en existe un, non loin de Vannes, haut de trente-deux mètres, et large au moins du triple à sa base.

Si l'on traverse l'Atlantique, les rives de l'Ohio et du lac Ontario, New-York, la Pensylvanie occidentale, nous offrent par milliers de ces collines funéraires, on ne peut plus semblables à celles de la Sibérie : ce qui pourrait indiquer que les peuples de ce pays passèrent en Amérique par le détroit de Behring (1). Au Pérou, de longues galeries, communiquant entre elles au moyen de puits, forment l'intérieur de ces collines artificielles, appelées huacas. Des amas de terre et de cailloux se voient aussi de la chaîne des Andes à celle des Alléghanys, et des lacs du Canada au golfe du Mexique, d'autant plus nombreux qu'on s'avance vers le midi, et toujours de la même forme. Dans le voisinage de Saint-Louis en Amérique, l'Italien Beltrami reconnut beaucoup de puits sépulcraux, rectangulaires, circulaires ou pyramidaux; l'un d'eux avait soixante pieds de profondeur et trente de circuit à sa base, avec un contre-fort triangulaire du côté du levant, semblable à celui de la tour des Géants à Gozo. On en dit autant des morais ou sépulcres de l'Océanie.

Quelques voyageurs visitent près de Smyrne, sur le penchant du mont Sipyle, les ruines de la ville où régnait Tantale, père de Pélops et bisaïeul d'Agamemnon, cent cinquante ans avant la guerre de Troie. Elle s'appela d'abord Tantalis, puis Sipyle, et il y a deux mille ans qu'elle fut détruite par un tremblement de terre. Un lac prit sa place; mais la citadelle subsiste encore. Les murs, presque entièrement conservés, s'élèvent au sommet du mont; le fossé est creusé dans le roc, et l'on voit la porte de l'acropolis qui conduisait sur le plateau où le temple était assis. Beaucoup de décombres sont épars au pied de la colline, et l'on distingue les talus qui soutenaient les chemins: le tout est fait de pierres taillées, mais sans ciment. On voit à cet endroit la tombe dite de Tantale, l'un des tumuli dont nous parlons. Son soubassement circulaire, de construction pélasgique, renferme au centre une chambre dans laquelle est le cadavre; les pierres en sont taillées, et vont se rétrécissant graduellement. A l'entour est la nécropole de Sipyle, où l'on compte encore dix-neuf tumuli plus ou moins entiers, mais qui furent fouillés par les Romains (2).

(1) Nous en parlerons de nouveau, liv. Iv.

<sup>(2)</sup> Voir la relation de la dernière expédition française en Morée.

Puisque nous en sommes aux tombeaux de l'Asie Mineure, nous rappellerons la vallée d'Urgub, qui, dans sa longueur de sept lieues, est pleine de cônes réguliers blancs, dont les habitants du pays font aujourd'hui leurs demeures, et qui devait être autrefois la nécropole de plusieurs villes. A mesure que le torrent va rongeant le sol, on en voit sortir ces tombeaux coniques qui s'élèvent de un à cent mètres, et sont toujours taillés dans le roc. Il en est quelques-uns décorés de colonnes doriques avec un fronton. Les gens du pays les appellent Bin bir kilesia, c'est-à-dire les mille et une églises, dans la croyance que ce sont des chapelles (1).

Les curieux débris de Mycènes et de Tyrinthe offrent des restes de constructions cyclopéennes plus avancées : l'ouverture des portes est faite de pierres oblongues taillées à angles aigus, qui, en s'élevant l'une sur l'autre, forment un encadrement triangulaire. La Porte des lions à Mycènes est pratiquée au moyen de deux murs qui surplombent de vingt-sept pieds pour se joindre du haut, en laissant au-dessous une entrée pyramidale à travers un bastion de dix-huit pieds d'épaisseur. Elle est surmontée de deux lions grimpant contre un autel, l'une des sculptures les plus antiques de la Grèce. Au même endroit, le tombeau d'Agamemnon, appelé encore la chambre d'Atrée, est extrêmement remarquable. La porte est aussi pyramidale, avec un vide triangulaire au-dessus, qui devait contenir quelques sculptures. L'intérieur consiste en une salle circulaire dont le mur est en pierres parallélipipèdes; elle a plus de cinquante pieds de hau-. teur sur quarante-huit de circonférence, et se termine en coupole par des lits de pierres graduellement saillantes, jusqu'à ne laisser qu'une ouverture de deux pieds, fermée par une seule pierre enchâssée dans les autres. La façade offre quelques ornements, et de chaque côté de la porte sont deux colonnes avec chapiteaux.

Des monuments du même genre existent à Orchomène, près Amyclée, aux environs de Sparte. La Sardaigne abonde en voûtes sépulcrales se rétrécissant en dôme, d'après le même procédé (2); il en est de même des îles Baléares (3). Les cucu-

<sup>(1)</sup> CH. TEXIER, Journal de Smyrne, 1837.

<sup>(2)</sup> PETIT-RADEL, Notice sur les Nuraghes. Voy. le liv. III du présent ouvrage.

<sup>(3)</sup> L'Espagnol Marmora les attribue aux Phéniciens.

melles, dont on exhume chaque jour tant de remarquables restes de l'art étrusque, ne sout pas d'une autre nature.

Nous rencontrons une progression semblable chez les In- Architecture indienne. diens. Inspirés par le spectacle d'une nature gigantesque, multipliée à l'infini dans le temps et dans l'espace par leurs croyances, ils creusèrent dans le roc des édifices immenses et très-riches d'ornements, qui durent réclamer le concours de plusieurs générations. Ils étaient dessinés d'après un système arrêté et symbolique. En effet, dans le Matsya (le plus important des dix-huit Pouranas, celui qui guide à la vertu, au bonheur, à la science), les chapitres vingt-six et vingt-sept contiennent la liturgie artistique, dans laquelle des règles en rapport avec leur ciel sont assignées à l'architecture et à la sculpture (1).

Dans ce pays encore, la première époque de l'art est celle des troglodytes, et il paraît que l'on commença par creuser le granit et le porphyre de l'Himalaya et du Kachemyr sans le déplacer. Les temples de cette nature abondent partout vers les frontières de la Perse, dans le haut Indostan, dans les montagnes du Kachemyr, berceau des Brahmanes. Aboul-Fazil, qui parcourut souvent ces contrées avec le fameux conquérant l'empereur Ackbar, en compta jusqu'à deux mille, tous souterrains, couverts de sculptures : chacun d'eux, selon lui, contient trois divinités colossales, un homme, une femme, un enfant. Les naturels prétendent qu'ils sont l'ouvrage des génies et des géants: ce que les Égyptiens disent de leurs pyramides (2), et nos gens du peuple des monuments qui les étonnent le plus. L'homme instruit y admire la prédominance de l'intelligence sur la force, et le pouvoir excessif d'une théocratie qui condamnait à un travail forcé des millions de bras. Mais, précisément parce que rien n'y était accordé à l'imagination, on n'y peut presque pas distinguer le progrès. Ni dessins ni illustratrations ne sauraient aider à déterminer l'âge, même relatif, de

<sup>(1)</sup> Voy. Asiatic Researches, t. I. On n'a pas encore donné connaissance à l'Europe de ce Pourana. - M. Reinaud a fait connaître, dans son Mémoire sur l'Inde, un passage d'Albyrouny, extrait du Sanhita, passage relatif aux formes et aux attributs que les artistes de l'Inde doivent donner aux images des dieux du panthéon indien. Voy. Mém. de l'Acad. des inscriptions et belles-lettres, t. XVIII, p. 119 et suiv. (Note de la 2° édition française.).

<sup>(2)</sup> MARLES, Hist. générale de l'Inde, et ROBERT, l. 1.

ces monuments. Il nous faut donc nous contenter, en traçant leur histoire, de les diviser en excavations souterraines, en constructions au niveau du sol, et en véritables édifices.

Mahabalipour.

Le plus remarquable entre tous est le rocher de Mahabalipour, ou des sept pagodes, à quarante-deux milles de Pondichéry, où se trouvent accumulés tant de colosses, de petits temples et de palais en ruines, qu'on le prendrait pour une ville pétrifiée. Sept temples s'enfoncent sous la montagne; un long vestibule y conduit; ses parois, en roc vif, sont couvertes d'animaux sculptés en creux, comme l'éléphant de Rama et de Ganesa, la tortue de Vichnou, la génisse de Parvadi, et bien d'autres, de grandeur naturelle. On arrive bientôt à une petite place circulaire, toujours creusée dans le rocher, d'où l'on monte par un double perron en pierre et par deux corridors pratiqués de la même manière. Enfin on parvient aux temples contigus, qui communiquent par une porte percée au ciseau. Là s'offrent des portiques, des enfilades de colonnes, une infinité de statues de Crichna, Vichnou, Siva, Rama, Ganesa, et des neuf avatars ou incarnations de Vichnou, adhérentes au rocher dont elles sont formées (1). Les inscriptions, en caractères antérieurs au sanskrit, attesteraient la haute antiquité des sept pagodes, quand même cette antiquité ne serait pas prouvée par le style des voûtes qui ne sont pas cintrées ni terminées en pointe, mais formées de deux segments de cercle se rejoignant presque en triangle à leur sommet.

Mahabalipour fut l'ouvrage des géants, premiers maîtres du monde. Banâceren aux mille bras fut assiégé dans cette ville par Crichna, qui la prit d'assaut, abattit toutes les mains du monarque, à l'exception de deux, avec lesquelles il l'obligea à lui rendre hommage-lige. De ce moment, Crichna fut adoré de cette race. Mais l'un de ces géants fut aimé d'une nymphe céleste; enlevé par elle au ciel dans une vision, il en revint riche de connaissances dans les sciences et dans les arts, disposa le plan de la ville sur le modèle de celle des dieux, et la remplit de palais aux lits d'or et d'argent; il la rendit enfin si belle, que la cour d'Indra en devint jalouse, et que celui-ci ordonna

<sup>(1)</sup> Elle est ainsi décrite par le P. Paulin de Saint-Barthéleur dans son Voyage aux Indes orientales.

au dieu de la mer de l'engloutir. Tel est le récit des Brahmanes.

La grotte d'Éléphantine indique une architecture plus avancée; elle est située dans une île sacrée voisine de Bombay, peu éloignée aussi des bouches de l'Indus, et sur la frontière du pays où Brahma est adoré. Cette île a pris son nom d'un rocher qui dominait le port, taillé en forme d'éléphant avec un tigre sur le dos, monument que les Portugais trouvèrent intact lorsqu'ils y abordèrent pour la première fois. La haute antiquité de ces travaux se reconnaît à une grande simplicité jointe à une rare perfection; en outre, il n'est resté aucun souvenir de leur construction; et quoiqu'ils soient d'un porphyre trèsdur, qui ne pouvait être entamé que par le fameux acier indien voudz, les parois en sont tout effeuillées.

En s'enfonçant dans la vallée, on arrive à la catacombe d'É- éléphantine. léphantine (1), où, sous une montagne conique, s'ouvre un grand espace quadrangulaire de cent trente sur cent trentetrois pieds anglais. Sept nefs symboliques se dirigent parallèlement, soutenues par cinquante piliers parfaitement alignés et distants l'un de l'autre de quinze pieds (2); ils sont massifs, et diffèrent entre eux dans la forme et dans les ornements, qui n'ont rien de disgracieux. Sur un piédestal carré pose un large pied-droit, couronné d'un bel astragale circulaire et de deux rebords polygones, que supporte le fût rond et cannelé, haut de sept pieds environ, se tordant vers la sommité, et ceint d'une rangée de perles et de pétales renversés. Une guirlande de ces mêmes fleurs est surmontée du chapiteau, en forme de coussin arrondi, que presse une plinthe, au-dessus de laquelle s'étend l'architrave. Des têtes de dieux, de lions, d'éléphants, de chevaux en relief, sont semées partout comme ornements. Lorsque Diégo de Conto entra dans ce temple, peu après l'arrivée des Portugais dans l'Inde, il y admira une porte en mosaïque, des idoles assises avec un rosaire en main, un enduit` de chaux et de bitume fondu, aux couleurs d'un éclat étonnant, qui couvrait l'intérieur (3); et sur la voûte, les cosmogonies brahmaniques avec les génies du ciel en adoration, représentées

<sup>(1)</sup> Elle est décrite dans le voyage d'Anqueril et dessinée dans celui de Nie-BUHR, t. II, Voyage en Arabie et dans les pays circonvoisins. Amsterdam, 1780.

<sup>(2)</sup> SIEGLITZ, Gesch. des Baukunst der Alten.

<sup>(3)</sup> De Asia, t. IV, dec. VII, liv. III, c. 2, et Marles, déjà cité.

en peinture. Dans les nefs principales s'ouvraient de nombreuses chapelles remplies de sculptures, chacune avec une idole ayant jusqu'à vingt pieds de hauteur; puis des têtes, des bras, des symboles, et tout à l'entour des divinités secondaires et des moines pieux. Souvent le lingam était représenté dans sa forme naturelle sur les autels de ces chapelles, désormais détruites, à l'exception de deux. Dans le sanctuaire, au fond du temple, on voyait se dresser le buste de la Trimourti avec ses trois têtes, de dix-sept pieds de hauteur sur vingt-deux de largeur; une cloison dérobait la face du dieu aux profanes, excepté les jours solennels.

Les grottes d'Amboli, dans l'île de Salsetta (1), ne sont pas moins curieuses; on y remarque de longues enfilades de salles souterraines, des corridors, des ness précédées de portiques et de monstres vomissant la flamme, chevauchés par des hommes qui parfois lancent des slèches de leur bouche béante. Au fond est une divinité dont chaque épaule, aux sept bras, soutient une voûte formée, comme toutes celles des souterrains indiens, de pierres avançant graduellement jusqu'à la dernière, qui sert de piédestal à un groupe de dieux. Des nains bizarres par le mélange de leurs membres; un Siva prêt à pourfendre un enfant suspendu, tandis que d'autres le supplient à genoux de l'épargner; un labyrinthe d'escaliers qui montent et redescendent, complètent l'étrange architecture de cet hypogée que fréquentent des milliers de pèlerins.

Ellora.

Le souterrain d'Ellora, dans le Deccan, l'emporte sur tous ceux de l'Inde. Il s'étend sous une montagne d'un granit rouge très-dur, percée de main d'homme dans un espace de six milles et plus; il contient des temples disposés en amphithéàtre, ou superposés l'un à l'autre, des obélisques, des ponts, des chapelles, des salles, des cellules, des colosses, des portiques, des galeries sans fin, le tout creusé dans le roc vif, et, chose prodigieuse, appuyé sur le dos d'une rangée d'énormes éléphants. Chaque divinité a au moins un sanctuaire dans ce vaste panthéon (2): Siva en a vingt; et partout des bas-reliefs

<sup>(1)</sup> Elles furent d'abord décrites par le Napolitain Genelli Careri, Giroin torno al mondo, t. III, p. 36; puis par Anquetil Duperron, Introduction au Zend-Avesta, mais plus exactement par les voyageurs récents.

<sup>(2)</sup> Crichna a dit : « Ceux qui servent avec foi d'autres dieux que moi m'adorent aussi involontairement. » Ce précepte de tolérance universelle, consigné dans le Bhagavat-gita, apprend aux pèlerins que leurs cultes divers

offrent, sur les parois, des sujets tirés des Védas. Le plus beau de ces temples, où l'antique le plus reculé s'unit au moderne et même au moresque, s'éloigne de la forme constante, qui est quadrangulaire, pour se déployer en croix grecque.

Ces immenses hypogées, que l'on croirait une fiction orientale si on ne les voyait encore debout, et dans les ténèbres mystérieuses desquels les Brahmanes venaient méditer ou initier leurs néophytes, sont conformes aux hypogées de l'Égypte et à ceux des Étrusques; ils ont les mêmes plans symboliques, les mêmes portes carrées et basses, les mêmes dessins cosmogoniques sur les voûtes, les mêmes niches pour les dieux.

L'art sort ensuite du sein de la terre, mais sans oser s'en dé-seconde épotacher; il s'empare des rocs qui se présentent à lui, comme nous le voyons dans les milliers de pagodes et dans les sublimes pyramides de Carnate, Ramiseram, Déogour, Tanchore, Bénarès, Jagrenat, Tripettas, et dans les palais épars, au milieu des forêts de la délicieuse Ceylan, autrefois le séjour de peuples très-civilisés, et maintenant l'asile de pauvres sauvages. Les types sacerdotaux vivent encore; mais, sur la forme carrée, aux côtés tournés vers les quatre points cardinaux, s'élève la pyramide au quadruple triangle, image de la Trimourti, ou le sphéroïde allongé vers le ciel, figure de l'œuf primitif : dans l'intérieur, les ténèbres sacrées sont, comme dans les hypogées, tempérées par la seule lumière des lampes qui de même éclairent faiblement les longues rangées de colonnes à chapiteaux symboliques (1). Ce sont maintenant des pyramides faites d'énormes morceaux de granit sans ciment : une porte étroite donne entrée dans la salle où une lampe descend de la voûte sur le lingam prolifique, devant lequel les prêtres offrent le sacrifice. De même que ces pyramides nous rappellent l'Égypte, les temples ronds consacrés à Vesta, dans le Latium, nous reviennent en mémoire à l'aspect de petits temples qui s'élèvent

doivent être confondus dans le culte d'un seul dieu dont les apparences sont variées. Les artistes hindous, pénétrés de ce précepte, réunissent dans un même lieu consacré, et comme dans l'asile de la paix, les images symboliques des chefs divins sous les drapeaux desquels les hommes peuvent se faire la guerre. Voy. M. LANGLOIS, Description du Kelaça (temple de Siva) à Ellora. (Note de la 2º édition française.)

<sup>(1)</sup> En voir les dessins dans les Views of Indostan du peintre Hodges.

sur un perron circulaire entouré de portiques et de colonnades, et où des dragons, des dauphins, des monstres bizarres semblent se jouer sur les toits et s'enlacer aux canaux par où s'écoulent les eaux pluviales. On remarque toujours au milieu la cellule réservée au Brahmane, éclairée par une seule lampe ou par une ouverture dans la voûte. Des nefs basses, précédées elles-mêmes de portiques, s'étendent tout autour; et c'est là que le peuple se réunit sous les regards des dieux secondaires. Le tout est enceint d'un mur qui parfois n'a pas moins d'une demi-lieue de circuit, et dont l'approche est annoncée par des obélisques et des colonnes monolithes.

Dans les catacombes d'Ellora, dont nous venons de parler, on voit pour ainsi dire l'art sortir du souterrain pour apparaître à ciel ouvert. En s'approchant de la montagne sous laquelle s'enfoncent ces grottes, on rencontre d'abord un monument sombre, isolé, des portiques affaissés et sans ornement conduisant au sanctuaire d'un Bouddha étranger, aux oreilles pendantes, aux cheveux crépus. Ce sont les Dehrwaras, ou séjours des impurs; c'est là que s'arrêtent les parias pour adorer un dieu réprouvé comme eux. Vient ensuite le Jagannata, temple de l'assemblée des fidèles, dont la façade repose sur quatre énormes piliers soutenus par des éléphants, et les chapiteaux par des lions. Il a trente-quatre pieds de profondeur sur cinquante-sept de largeur; un escalier mène au sanctuaire; les marches en sont gardées par deux statues, dites portiers de Vichnou, et alentour est un grand nombre de figures dans l'attitude de l'adoration.

En descendant par un étroit soupirail dans une autre grotte carrée, soutenue par douze piliers, un corridor aboutit au temple de Rama, d'une profondeur de trente-six pieds, avec deux rangées de colonnes, dont les fûts sont couverts de feuillages, la base de figures nues, se tenant embrassées à la manière des Grâces.

Mais le temple d'Indra, dieu du firmament, abandonne les formes antiques : c'est une véritable pagode ou pyramide carrée à plusieurs étages, se terminant en coupole, taillée en entier dans le roc. Nous ne tenterons point de décrire les merveilleuses et bizarres sculptures qui ornent ce ciel d'Indra; les proportions y sont agrandies et améliorées, car le temple a soixante-dix-neuf pieds de long sur soixante-six; les colonnes

ont vingt-deux pieds de haut, à l'exception de douze autour de l'autel, qui figurent le lingam (1).

A deux cents toises de là, un corridor long de cent pieds, creusé dans la même roche, aboutit au *Doumar Leyna*, autre merveille souterraine. A l'entrée sont deux lions tenant chacun sous ses griffes un jeune éléphant abattu; d'un côté du pérystyle, un groupe représente Siva avec le bœuf, paraissant danser en compagnie de différents dieux; de l'autre, Derma Raja, juge des enfers, assis, la massue en main, le cordon brahmanique sur l'épaule, et près de lui la belle Sita, d'une stature non moins gigantesque.

En avançant, on trouve le temple partagé en sept rangées de piliers, avec des cariatides debout, puis on monte aux étages supérieurs, où sont, dans de petites chambres, d'autres divinités. Du plus élevé, on descend par le flanc de la montagne en face d'une cascade qui se précipite de cent pieds de hauteur. De là, on arrive à la grotte de Genuassa, ou des cérémonies nuptiales. Elle est précédée d'un long vestibule orné de statues des diverses divinités qu'on y révère : l'Amour, l'Hyménée, la Génération, entourés de jeunes garçons tenant le schiori, c'està-dire un chasse-mouches fait d'une queue de bœuf. Souria, dieu hermaphrodite du soleil, est traîné par sept chevaux; des jeunes filles demi-nues, comme les Heures, le schiori en main, le cordon d'hyménée au cou, et de petits Amours jouant à leurs pieds, couvrent les piliers de leurs vastes corps. La porte du temple proprement dit est gardée par deux colosses mâles avec leurs femmes très-petites. A l'intérieur des nefs, les plafonds à corniches rectilignes sont bas, soutenus par des lions et appuyés sur des colonnes striées; leurs chapitaux sont enveloppés dans les immenses feuilles des plantes nées sous le climat des tropiques, renversées et pendantes vers la terre, au lieu de se dresser comme le gracieux acanthe corinthien. C'est avec une intention profonde qu'à la grotte des mariages fait suite celle de Siva, dans laquelle l'art essaye de s'émanciper des types sacerdotaux. L'espace extérieur où est le bœuf Nandi, seulpté dans le rocher, ne diffère pas des autres; mais la nef unique, avec ses quatre galeries latérales étroites, a un caractère particulier.

Le merveilleux temple de Ramischiouer, ou de Rama-Isouara,

<sup>(1)</sup> Voy. Langlès, Monuments de l'Inde. Didot, 1824. — Daniel, Antiquities of India, et les auteurs déjà cités.

incarnation de Vichnou, semble un appendice des grottes nuptiales. Deux statues de femmes sont à l'extrémité du vestibule qui sépare la cour du bœuf Nandi du portique carré environnant le sanctuaire; des niches et des bas-reliefs présentent des groupes allégoriques en grand nombre : ici, c'est l'avare avec sa famille criant après les voleurs qui l'ont dépouillé, tandis que Siva danse à la face de ces misérables affamés; là, ce sont les querelles de ce dieu avec sa femme Parvati; ailleurs un couple venu pour se marier, et le prêtre offrant aux époux la noix de coco rituelle, en deux parties, qu'il les invite à réunir; puis Ravana, ravisseur de l'Hélène indienne, servant de point d'appui à Rama, qui le rend témoin de ses caresses à Sita recouvrée. La finesse du travail dans les sculptures a tellement du style grec, qu'on les croirait postérieures à Alexandre; mais la voûte proprement dite ne paraît pas encore dans l'architecture (1).

Le Ramischiouer le cède, pour la majesté de l'ensemble et pour la délicatesse des détails, au Kélaça, palais de Siva, qui occupe presque le centre des excavations infinies pratiquées dans cette montagne. Siva habite l'une des trois cimes mytho-

<sup>(1) «</sup> Sir Charles Malet, dit M. Langlois, rapporte deux traditions bien disférentes sur l'origine des monuments d'Ellora. Les musulmans les attribuent au radja El, qui vivait il y a neuf cents ans. Les Indiens les sont remonter jusqu'à Élon, qui aurait régné dans le Dwaparâ-Youga, c'est-à-dire il y a plus de sept mille neuf cents ans. Les Pouranas parlent d'un roi Éla, autrement appelé Pourouravas, qui date du commencement de la monarchie indienne; nous ne pouvons pas raisonnablement adopter une pareille antiquité. Les sculptures gravées sur le monument donneraient un démenti formel à cette prétention désordonnée. La présence de Crichna et des Pandous parmi les personnages représentés nous donne déjà une date postérieure à la grande guerre décrite par le Mahabharata, et qui peut avoir eu lieu de mille deux cents ans à mille ans avant notre ère. Le culte de Crichna n'a dû être adopté qu'à une époque assez éloignée de son existence réelle; et si même il faut reconnaître parmi toutes les sculptures d'Ellora quelques figures bouddhiques, nous serons obligés de descendre à une date voisine de notre ère, au moment où se balançait l'influence des Brahmanes et des réformateurs fatigués de leur joug. Une antiquité de deux mille ans me paraît tout ce que l'on doit accorder à ces belles ruines, et, dans cette supposition, je ne voudrais pas nier absolument les rapports qui ont pu avoir lieu, pour le perfectionnement des arts, entre l'Inde et l'Occident. Les belles médailles indo-bactriennes, qu'un heureux destin nous a révélées dernièrement, peuvent nous indiquer le chemin que l'art grec aurait suivi; mais, en tout cas, s'il faut dépouiller l'Inde de son originalité, on sera contraint d'avouer que cet art grec s'est transformé pour se faire indien. » (Note de la 2ª édition française.)

logiques de l'Himalaya; le printemps y est éternel, et, sur des tapis de fleurs qui recouvrent les neiges perpétuelles et les abimes sans fond, dansent continuellement les laitières toujours jeunes, au gazouillement des oiseaux de toutes les couleurs. Le palais dont nous parlons, qui n'offre plus désormais que de magnifiques ruines, reproduisait ce théâtre des amours de Siva. Le temple proprement dit est une pyramide détachée, bien que prise sur la roche même; elle est entourée de statues d'hommes et d'éléphants qui, dans des attitudes différentes, soutiennent des fardeaux et font jaillir l'eau de leurs trompes. Le temple est précédé d'un grand nombre de cours, avec des puits et des obélisques ou des colonnes isolées, la plupart surmontées d'un lion. Devant l'entrée du palais est accroupi le bœuf sacré; et un pont taillé dans le roc, qui conduit aux étages supérieurs, fait baldaquin sur la tête de Bavani, femme de Siva, siégeant de côté entre deux éléphants, dont les trompes se joignent en arc au-dessus de sa tête. Ici, on voit pour la première fois les fenêtres, inusitées dans les monuments de la manière primitive, et enfin une petite voûte. Le Kêlaça communique avec des labyrinthes mystérieux dans lesquels aucun voyageur, quelque hardi qu'il fût, n'a osé pénétrer.

Nous ne ferons que mentionner la grotte de Des-Avatar, ou des dix incarnations de Vichnou, pour parler du temple le plus renommé de tout l'Indostan, la maison de Visouacarmá. Ce dieu des arts, fils de Brahma, et son architecte, l'inspirateur des soixante-quatre métiers, a trois yeux; une tiare de pierreries, des colliers, des bracelets d'or, parent ses membres nus, d'une blancheur éclatante. Assis à l'européenne au fond de son temple, sur un siége soutenu par deux lions et élevé sur une estrade, il est dans l'attitude de la méditation: à ses côtés, deux serviteurs tiennent le chasse-mouches. Huit génies, nus aussi, voltigent dans la niche voûtée où il est placé, et derrière laquelle est érigé un autel circulaire surmonté d'un globe conique. Deux rangées de gros piliers forment deux nefs latérales aussi sombres qu'étroites, dont la voûte est plate et basse, tandis que celle du milieu est à cintre aigu imparfait, et se termine en abside, dans le genre des basiliques romaines. Un ornement de bas-relief se continue par tout le temple. Au-dessus est une rangée de statuettes assises sur la plinthe, au point où se terminent les arêtes de la voûte, qui ne se croisent pas comme chez nous, mais s'étendent parallèlement comme les cercles d'un tonneau (1).

La description de tous les édifices signalés dans l'Indostan par les voyageurs ne saurait entrer dans le plan de cet ouvrage; ce que nous en avons dit suffit pour donner une idée de leur style, et pour suivre les progrès de l'art. Nous ajouterons seulement que parmi les temples de l'île de Salsetta, où la montagne de Keneri, comme la chaîne Libyque de l'Égypte, est partout creusée en grottes pratiquées l'une sur l'autre, il en est un qu'occupèrent autrefois des moines portugais. On rapporte que l'abbé et ses religieux, s'étant munis de vivres, de lumières et d'un fil, voulurent pénétrer dans un labyrinthe qui y aboutit; mais ils errèrent durant sept jours sans pouvoir trouver une issue ni autre chose que des puits et des cellules. Les Brahmanes assurent qu'il passait sous la mer, et mettait en communication un grand nombre de pagodes. On cite dans l'Indostan d'autres routes souterraines de ce genre qui, en temps de guerre, auraient servi aux prêtres pour gouverner secrètement le pays.

Nous avons vu jusqu'ici l'art attaché à la terre; voyons-le maintenant élever les blocs de pierre et les disposer symétriquement à ciel découvert.

Les premières pagodes de ce genre sont des contructions cyclopéennes, faites de rocs énormes superposés et allant en diminuant, de manière à former des pyramides à quatre pans, mode de construction aussi facile que solide. Le Ramesouram, dans l'île de Ramesour, est si antique, qu'on le prétend bâti par Rama. Il est construit de blocs tour à tour horizontaux et transversaux, couverts extérieurement de sculptures; les murs ont jusqu'à cent pieds de hauteur, et ils sont surmontés par un portique soutenu par deux mille cinq cent piliers d'une architecture très-bizarre, aux sculptures cosmogoniques.

La pyramide de Tangiaour, que lord Valentia appelle le mo-

<sup>(1) «</sup> Ce temple, consacré d'abord à Bouddha, dit M. Langlois, a dû être ensuite occupé par les sectateurs de Siva, qui y ont sculpté à gauche leur obscène symbole et à droite leurs pygmées dissormes, célébrant l'union charnelle de leur dieu et de leur déesse. Mais on y chercherait vainement ces croix que donne la gravure des Recherches asiatiques, et que reproduit Langlès, tirant de cette circonstance des conséquences qui tombent d'elles-mêmes. Il est évident que le temple de Visouacarmà est bouddhiste; il est donc postérieur au vresiècle avant notre ère, comme il doit être antérieur au ixe de cette même ère. » (Note de la 2e édition française.)

dèle le plus remarquable, dans l'Inde, des constructions de ce genre, s'élève à deux cents pieds sur une base très-large; elle abonde en bas-reliefs et en statues, quoiqu'elle n'ait à l'intérieur qu'une salle rustique qui n'est pas même polie au ciseau. A partir du pied, une massif d'une largeur égale aux deux tiers de la hauteur de l'édifice monte d'abord tout uni jusqu'à un quart de l'élévation totale, puis il diminue graduellement de seize pieds; il est enfin couronné d'une coupole assez légère et d'une boule métallique avec une pointe. A chacun des seize étages est une rangée de piliers et de corniches, qu'interrompent des fenêtres surmontées de trèfles et de rosaces. Lors de certaines solennités, on les remplit de lampions, et elles donnent ainsi le spectacle d'une illumination non moins fameuse dans l'Inde que celles de Pise et du dôme de Saint-Pierre en Italie. La façade est ornée de momies dans des postures symboliques, de huit bœufs, et d'une rosace à la manière gothique. Sous le pérystile carré, une troupe de taureaux font cortége au bœuf colossal, d'un seul morceau de porphyre bronzé, haut de treize pieds et long de seize. Dans les grandes fêtes, les Indiens dansent encore autour de lui, le peignent de différentes couleurs, et lui suspendent au cou des guirlandes. Ils croient qu'il se lève chaque nuit pour faire le tour de la pagode-monde, mise sous sa tutelle; de même que Siva fait une fois l'an le tour de la cité, traîné sur un char élevé par des taureaux, au milieu des hurlements effroyables d'un peuple de pèlerins (1).

Les mahométans n'arrivent jamais au milieu des merveilles de l'Inde sans tirer le canon contre les sculptures. Ce fut ainsi qu'ils détruisirent le temple de Soumnat, merveille de l'Asie, dans lequel cinquante-six piliers couverts de lames d'or et de pierres précieuses soutenaient la voûte de la chapelle, où l'on voyait une idole d'un seul morceau et d'une hauteur de cinquante coudées.

La pagode la plus remarquable sous le rapport de l'art est Pagode mo-

<sup>(1)</sup> On aperçoit là quelque trace du cintre aigu, de même que près de Madras dans la grotte de Talicot. La voûte apparaît, comme nous l'avons dit, dans le temple de Visouacarmà. Il existe sur le sieuve Kaveri des débris d'un pont détruit, qui dut avoir 300 pieds de long; il était formé de larges pierres ayant 2 pieds de largeur sur 20 de hauteur, placées de champ sur des colonnes de granit noir; c'est l'unique pont cintré que l'on connaisse chez les Indiens.

celle de Brahma, à Schalembroum, à vingt-sept milles de Pondichéry. On lui attribue quatre mille ans d'existence. Quatre portes y donnent accès, et chacune d'elles est surmontée d'une pyramide, ayant cent douze pieds de hauteur. Elle forme un carré long de l'orient à l'occident, qui n'a pas moins de trois cent quatre-vingts toises sur cent soixante. Elle est entourée de trois murailles concentriques, construites en briques et revêtues de pierres de taille. Quatre portes sont soutenues chacune par deux piliers hauts de quarante-cinq pieds, d'un seul morceau; leurs deux chapiteaux, éloignés l'un de l'autre de vingt-sept pieds, sont réunis par une chaîne en pierre, transversale et mobile, de vingt-neuf anneaux. Caylus prétend que les piliers et la chaîne sont faits du même bloc, dont la longueur devait être au moins de soixante pieds : et il y en a quatre! Des lions de style égyptien figurent dans lés corniches appuyées sur les piliers, qui sont surmontés de quatre pyramides à sept étages, divisés par autant de larges bandes de métal sur lesquelles les sculptures sont en profusion. Trois cloitres successifs renfermés dans cette enceinte ont au milieu une cour intérieure dans laquelle sont trois petits temples semblables, avec des péristyles chargés de sculptures et une étroite cellule, en pierres énormes, éclairée par des lampes, où l'on adore le Lingam, Vichnou et Brahma.

L'entrée du temple de ce dernier dieu est décorée de cinq piliers de bois de sandal, que les Brahmanes disent être le symbole des cinq castes et des cinq éléments; ils disent aussi que dix-huit pouranas sont figurés par les dix-huit piliers du même bois qui divisent le temple, au fond duquel le dieu invisible, mais présent comme l'air que l'on respire, siège sur un trône d'or. De même, les cinq voyelles ou syllabes sacrées sont rappelées par la forme et la couleur des dalles de marbre qui pavent le sanctuaire : les neuf globes dorés qui surmontent cette salle d'or signifient les neuf ouvertures du corps humain et les neuf incarnations. Le toit est soutenu par soixante-quatre cartouches, nombre égal à celui des métiers brahmaniques; et quatre-vingt-seize barreaux, correspondant aux quatrevingt-seize modes de la pensée humaine, forment la grille dont est environné le sanctuaire symbolique. Des chapelles, des pagodes, des piscines régénératrices, entourent le temple.

Parvati, femme de Siva, a là aussi un temple splendide, où sa statue est chaque jour baignée dans une eau que les pèle-

rins boivent ensuite dévotement. Une salle appuyée sur cent colonnes sert de tabernacle, quand la déesse, portée en grande pompe, vient visiter la chapelle des joies sans fin ou de l'éternité. Une forêt de colonnes, les innombrables sculptures, les portiques, les lames d'or, les inscriptions, tout est d'une étonnante bizarrerie dans ce temple, qui est comme le modèle de tous les autres. Caylus et Maurice y ont signalé une foule de rapports avec ceux de l'antique Égypte. Les Français avaient fait de Schalembroum une caserne; le tabernacle servait de salle de bal. Assiégés dans la place, ils durent la céder aux Anglais, qui y rétablirent les Brahmanes.

C'est précisément parce qu'ils servaient de demeure à ces derniers que ces édifices prenaient de si grandes proportions, au point de ressembler à des villes. L'Indostan en conserve beaucoup de ce genre; il nous suffirade rappeler Jagrenat, sur la côte d'Orissa, dans le Bengale; immense carré de portiques et de cours, à double rang de piliers qui soutiennent deux cent soixante-six arcades entourées de statues noires d'une masse extraordinaire: il a quatre portes vers les points cardinaux; et à l'entour, des bosquets parsemés d'oratoires, de pyramides, et de piscines sacrées pour les ablutions habituelles des pèlerins. C'était la résidence du pontife suprême du brahmanisme; elle est révérée aujourd'hui à l'égal de la Mecque. Tout Indien doit l'avoir visitée au moins une fois en sa vie, et l'on y rencontre souvent jusqu'à deux cent mille pèlerins. Il en vient douze millions par an, qui remplissent continuellement la ville, où n'habitent que des prêtres et des mendiants: On raconte que l'idole fut l'ouvrage de Vichnou, qui, transformé en charpentier, avait demandé à y travailler seul et sans témoins. Mais le roi, qui lui avait commandé la statue en expiation de ses péchés, pris de curiosité, comme la Psyché grecque, mit l'œil à une fente de la porte. A peine eut-il regardé, que le dieu disparut, laissant son œuvre grossièrement ébauchée (1). Le bœuf de Siva élève son énorme masse au milieu du temple, sur les os du dieu Crichna, renfermés dans le bois de sandal. Quand il va se promener hors du temple, des milliers d'Indiens se prosternent, et beaucoup se font écraser sous son char. La pagode princi-

<sup>(1)</sup> La très-légère taxe imposée par le gouvernement anglais aux pèlerins de Jagrenat produisit dans les dix-sept ans qui précédèrent 1830 la somme de 400,000 livres sterling.

pale a sept étages qui vont en diminuant, jusqu'à une hauteur de trois cent quarante-quatre pieds : elle se termine en voûte arrondie, couverte de cuivre doré, avec des rosaces figurant deux larges queues de paon.

L'ensemble des édifices dont se compose le temple présente un coup d'œil sans égal; il annonce de loin au navigateur le voisinage de la côte, qui est très-basse dans cette partie du golfe du Bengale. La vue seule du temple suffit pour attirer sur les fidèles les bénédictions célestes : toutes les fautes sont pardonnées à celui qui peut porter à sa bouche quelque reste du repas offert au dieu, dût-on l'arracher de la gueule d'un chien. Recevoir les coups de bâton des Brahmanes qui distribuent le riz est œuvre méritoire; et un moyen sûr de gagner le paradis est de mourir sur cette terre sainte. Voilà pourquoi les dévots qui sentent leur mort approcher se font transporter à Jagrenat pour l'y attendre; mais elle est hâtée de beaucoup par les fatigues du voyage, par les tortures auxquelles ils se soumettent, et par les épidémies qu'ils y apportent. Les corps des pèlerins restent privés de sépulture; ils sont le repas habituel des chiens, des chacals, des vautours; et leurs os, épars çà et là, indiquent durant plusieurs lieues le chemin du sanctuaire.

En lisant la description de semblables monuments, on trouve le récit d'Hérodote moins incroyable, lorsque cet historien raconte que Sémiramis fit tailler le mont Bagistan de manière à la représenter au milieu de plusieurs centaines de guerriers.

Les formes symboliques sont conservées dans tous ces édifices : le nombre quatre et le carré sont la base de leur harmonie; le triangle pyramidal, produit par le nombre ternaire et divin, sert à les élever vers le ciel; et le nombre sept est celui qui préside à la disposition des nefs sous les trois, les sept ou les neuf étages cosmogoniques.

Architecture egyptienne.

Nous passerons plus rapidement sur l'art égyptien, dont les monuments sont beaucoup mieux connus. Là encore, nous trouvons les trois époques ou plutôt les trois haltes de l'archisouterrains, tecture, que nous avons signalées dans l'Inde. Une infinité d'excavations dans la chaîne Libyque révèlent l'usage primitif d'habiter dans les grottes (1), usage qui se reproduisit en

<sup>(1)</sup> Pour donner une idée du genre de vie des anciens troglodytes, nous rap-

Égypte, où elles servaient tantôt d'abri contre l'éclat et contre l'ardeur du soleil, tantôt de tombeaux. Près de chaque ville s'ouvrent ses catacombes, enfilade de longs corridors aboutis-

porterons les mœurs des Fellahs modernes, décrites par Banzoni dans le Voyage en Égypte et en Nubie :

« Quand je ne voulais pas traverser le fleuve le soir pour retourner au temple de Louxor où nous habitions, je me plaçais à l'extrémité d'un tombeau. au milieu des troglodytes, et c'était pour moi un amusement. Ce peuple occupe ordinairement le passage entre la première et la seconde entrée des sépulcres; les murs et les plasonds sont noirs comme des cheminées; la porte intérieure est bouchée avec de la boue; il n'y a qu'une ouverture, à peine suffisante pour qu'un homme puisse y pénétrer. Leurs troupeaux y passent la nuit, mélant leurs bélements à la voix de leurs maîtres. Quelques figures égyptiennes mutilées, parmi lesquelles on distingue souvent les deux renards, symbole de la vigilance, décorent l'entrée des anciennes cavernes sépulcrales. Une petite mèche, alimentée de suif ou d'huile rance, et placée dans un creux du mur, répand un faible rayon de lumière dans ces horribles retraites : une natte étendue à terre est le seul objet de commodité qu'on y trouve; et moimême je n'en eus pas d'autre quand il m'arriva de passer la nuit dans ces tombes. Les troglodytes se réunissaient le soir autour de moi, et nos entretiens roulaient principalement sur les antiquités. Chacun racontait ses découvertes; ils m'apportaient des vieilleries pour me les vendre, et j'eus souvent à m'applaudir de mon séjour dans ces rochers. J'étais toujours sûr d'y trouver pour mon souper du pain et du lait apprêté dans une écuelle de bois : mais, quand ils savaient que je passerais la nuit chez eux, ils tuaient une paire de poulets et les faisaient rôtir dans un petit four chaussé avec des morceaux de caisses de momies, ou avec les os et la toile des morts. Il n'est pas rare, dans ces tombeaux, de s'asseoir au milieu des crânes et des ossements qui appartinrent aux contemporains des Ptolémées, et l'Arabe qui vit dans leurs sépulcres ne se fait aucun scrupule d'en tirer parti pour ses besoins. L'habitude finit par y rendre aussi indifférent qu'eux-mêmes ; et je me serais arrangé pour dormir sur un puits de momies aussi bien qu'en tout autre lieu.

« Chacun peut être heureux, s'il le veut, attendu que le bonheur dépend certainement de nous. L'homme qui se contente de ce que le sort lui donne est heureux, suitout s'il sait se persuader que c'est tout ce qu'il pourra obtenir. On ne croirait certainement pas trouver la félicité chez un peuple qui habite des antres comme les bêtes fauves; qui se voit sans cesse environné des cadavres, des cercueils des anciens habitants du pays, et qui de plus est soumis à un pouvoir tyrannique dont il n'a aucune amélioration à espérer, car il ne connaît pas même la justice, et le gouverne au gré de ses caprices despotiques. L'habitude a néanmoins rendu familière et supportable à ces malheureux leur horrible situation, et leur vie n'est pas sans quelque gaieté. Le soir, le fellah rentre et se place près de la caveine pour fumer avec ses compagnons et parler des choses qui l'intéressent, comme de la dernière inondation du Nil et de l'espérance de la prochaine moisson : sa femme lui apporte l'écuelle avec les lentilles et le pain trempé dans l'eau; c'est une sête s'il peut y ajouter du beurre. Sachant bien qu'il ne pourrait améliorer son état. c'est là tout ce que désire le paysan de Gournah. Il se contente de ce qu'il

sant à des salles soutenues par des piliers massifs hauts de douze à quinze pieds, et dans les détours desquels les plus hardis ne s'aventurent qu'à peine, de peur de s'égarer ou de mettre le feu aux momies qui y sont encaissées.

La voîte en est naturelle; les colonnes et les parois sont partout couvertes de peintures à fresque ou de bas-reliefs coloriés, une partie historique, l'autre de pur ornement, la plupart représentant des scènes de la vie domestique ou civile. Les catabombes d'Elétya, près d'Edfou, sont pleines d'ouvrages de ce genre, ainsi que celles de Beni-Hassan dans l'Egypte centrale. Celles des rois, dans la chaîne Libyque, offrent plus de magnificence, ayant de cinquante à trois cent soixante pieds de profondeur, et formant chacune une suite de galeries, de cham-

possède, et il est heureux. S'il est jeune, ses efforts tendent à amasser la somme de cent piastres (environ soixante francs) pour acheter une femme et se marier. Les enfants ne sont point à charge à la maison ; leur vêtement ne coûte rien, car ils vont nus ou couverts de haillons. Lorsqu'ils avancent en âge, leur mère leur apprend qu'il faut gagner pour se vêtir; l'exemple de leurs parents les instruit bientôt à tromper les voyageurs pour en tirer de l'argent. Les femmes, bien que dans la détresse de toutes choses, aimeraient à briller : elles se parent avec plaisir de colliers de verre et de corail grossier. Si l'une d'elles trouve le moyen de se procurer des boucles d'argent ou des bracelets, elle est enviée de ses compagnes. Quoique l'usage de l'Orient habitue les femmes à une très-grande modestie, les laides seules se montrent très-fidèles à la coutume de se cacher aux regards des hommes. Celles qui sont jolies, sans violer formellement l'usage, trouvent mille moyens de faire voir à l'étranger que la nature leur a donné des attraits pour plaire. Un voile qui tombe, ou se dérange par hasard, rend tout à la fois service à la coquetterie commandée par la nature sans offenser la modestie prescrite par les mœurs.

« Quand un jeune homme veut se marier, il va trouver le père de celle qu'il a choisie, et convient avec lui du prix qu'il met à la cession de sa tille. Le marché conclu, il examine combien il peut destiner d'argent à ses noces. L'arrangement de la maison n'exige pas de grandes dépenses. Trois ou quatre vases de terre, une pierre pour broyer le blé et une natte pour s'étendre, voilà tout le mobilier dont il a besoin. La femme apporte ses habillements et ses bijoux, et, si l'époux est galant, il lui donne une paire de bracelets d'argent, d'ivoire ou de verre. Le logis est tout prêt; c'est une caverne sépulcrale qui ne coûte rien ni pour le loyer ni pour les réparations : la pluie ne traversera jamais le toit; la porte, on peut s'en passer, car il n'y a rien à enfermer, à l'exception d'une armoire, saite d'un mélange de terre et de paille séché au soleil, dans laquelle ils serrent leurs effets les plus précieux. Une planche, provenant du cercueil d'une momie, clot cette espèce de niche. Si la maison ne platt pas au jeune couple, il en prend une autre; il peut la choisir entre cent, je dirais même entre mille, si tous ces tombeaux étaient disposés pour recevoir des hôtes vivants. »

bres, de grandes salles, dans la principale desquelles le sarcophage était élevé sur une estrade. Il y en a un long de douze pieds, en granit rouge de Syène, qui résonne comme une cloche, et auquel on ne parvenait qu'après avoir passé douze portes. On doit bien regretter que la cupidité des Arabes les ait conduits presque partout pour chercher de l'or, et qu'ils aient non-seulement dispersé les restes des morts, mais encore mutilé les principaux monuments de l'art. Le tombeau d'Acheucheroès Osirei ou Petosiris, c'est-à-dire Busiris ou Ochoreos, qui régnait vers l'an 1597 avant Jésus-Christ, tombeau que Belzoni ouvrit avec la plus grande peine, surpassa toute attente: il y trouva, après quatre mille ans, des sculptures et des peintures d'une extrême fraîcheur. Un sarcophage d'albâtre oriental très-pur, long de neuf pieds dix pouces et large de cinq pieds sept pouces, était dans la salle principale; une lumière que l'on place à l'intérieur fait apparaître, à travers la transparence de l'albâtre, les milliers de figures dont il est couvert. Ce chefd'œuvre sans égal de l'art égyptien orne à présent le musée britannique (1).

L'architecture égyptienne, née dans les grottes ou les excavations de la chaîne Libyque, conserva toujours les caractères de son origine : simplicité et solidité. De là ses grandes lignes non interrompues, ses piliers massifs et écrasés, ses surfaces planes, ses formes quadrangulaires et ses angles saillants: aussi à peine si, dans des édifices longs de quatre cents pieds, hauts de plus de cinquante, il y a, depuis tant de siècles, une seule pierre dérangée. La colonne destinée à soutenir des masses si énormes ne pouvait jamais acquérir de légèreté. Les chapitaux sont ornés de feuilles de lotos, de palmier et de figures d'animaux; mais comme les artistes égyptiens comprenaient qu'ils ne pouvaient poser l'architrave sur des ornements légers, ils faisaient sortir du milieu de ceux-ci un dé pour l'y appuyer. A la différence de ceux des Grecs, les chapiteaux sont divers l'un de l'autre, bien que de proportions égales. Les temples n'ont pas non plus un comble élevé, mais ils se terminent en plateforme; ils ne se courbent pas en arcs, mais, anguleux et bas, ils tiennent de la grotte; à peine si quelque ouverture y laisse

<sup>(1)</sup> Voy., dans son Second voyage en Égypte et en Nubie, la description de ces grottes et de la manière dont il parvint à les découvrir. C'est un récit plein d'intérêt, parce qu'il est simple et sans prétention.

pénétrer la lumière, tant pour en adoucir, l'éclat que pour inspirer le recueillement.

Les Egyptiens avaient sous la main, pour ces immenses travaux, d'inépuisables carrières de porphyre et de granit rose, noir ou gris, dans la chaîne supérieure; de grès, dans la région moderne; de pierre calcaire, dans la partie inférieure. L'agriculture, réclamant peu de bras, laissait la plus grande partie des forces de la nation à la disposition de la caste dominatrice. Belzoni, qui, sans autre secours que sa stature athlétique, contraint à coups de bâton les Fellahs de creuser où il lui plaît, nous offre une image de ces chefs d'ouvriers tenant des générations entières occupées à travailler péniblement pour un roi ou pour un prêtre; à suppléer, à force de bras, à l'insuffisance des machines, à consumer leur vie pour élever, assise par assise, d'immenses pyramides, ou pour polir les faces d'un obélisque avec la même patience qu'ils mettaient à filer et à tisser. Rois et prêtres rivalisaient à qui entreprendrait les ouvrages les plus merveilleux, c'est-à-dire à qui rendrait plus misérable le peuple, qui seul accomplissait le labeur.

Celui qui observe ces monuments avec nos idées actuelles doit croire qu'il a fallu des siècles pour les achever; mais l'histoire nous apprend que les monarques du Pérou mirent à fin des travaux non moins prodigieux : telles sont les deux routes qui de Cusco conduisent à Quito, l'une à travers les précipices de Cordillères, l'autre le long du littoral, sur cinq cents lieues de sable : tels sont encore le temple du Soleil, le palais de Cusco, celui de Cagiambé, et de nombreux canaux. Leur monarchie n'eut pourtant qu'une durée de trois siècles et demi sous treize rois; celle des Mexicains dura moins encore, et quels édifices merveilleux n'ont-ils pas construits! Les Chinois terminèrent en cinq années leur immense muraille. Que ne pouvait pas faire un peuple comme celui de l'Egypte, déjà constitué au temps d'Abraham, comme le trouvèrent les Romains du siècle de César?

L'architecture, la sculpture, la peinture et l'écriture, se trouvent partout intimement unies dans les constructions égyptiennes; on ne les considérait pas comme achevées tant qu'elles n'étaient pas couvertes d'hiéroglyphes et de tableaux historiques, le tout revêtu de couleurs si bien préparées, qu'après tant de siècles on les dirait appliquées d'hier. Les grandes superficies planes semblent des pages apprêtées pour y retracer

les fastes du pays, ses connaissances, ses dogmes. Les sculptures de l'extérieur sont en bas-relief, et celles de l'intérieur en ronde-bosse. Il ne faut pas observer ces ouvrages avec un œil habitué aux formes grecques; car trop de causes faisaient obstacle au développement du beau artistique chez les Egyptiens. La population avait le teint cuivré, des formes disgracieuses et sans proportion, les traits du visage se rapprochant de ceux des Chinois. Attentifs à reproduire la nature telle qu'ils la voyaient, ils donnaient à leurs figures de femme des tailles de guêpe et des poitrines d'une énorme saillie. Une religion pour laquelle le repos était la suprême béatitude ne voulait voir aux dieux que l'expression d'une quiétude majestueuse. La momie, qui semble avoir été leur type artistique, produisit les statues aux jambes réunies, aux bras attachés au torse, au cou roidi; et puis l'hiéroglyphe, qui devait exprimer, non la chose ellemême, mais le nom ou l'idée, exigeait une inaltérable uniformité. C'est ce qui fit que, même après avoir eu connaissance de l'art grec, ils conservèrent le goût des contours rectilignes, qui exclut, comme l'observe Strabon en le leur reprochant, et l'effet et la grâce (1).

On aurait tort cependant de concevoir, d'après cela, du mépris pour l'art égyptien, d'autant plus que les découvertes récentes ont dû modifier le jugement sévère qu'en portaient nos pères. La tête colossale trouvée dans le tombeau d'Osymandyas (2) offre « ce calme plein de grâce, cette physionomie heureuse qui plaît plus encore que la beauté. Il est impossible de représenter la divinité sous des traits qui la rendent plus chère et plus vénérable. L'exécution en est merveilleuse, et on la croirait des meilleurs temps de la Grèce, si elle ne portait l'empreinte égyptienne (3). » Hansilton admira les bas-reliefs de la tombe même, où, si la perspective manque, il y a une grande franchise de dessin et une vigueur d'expression très-remarquable. Il suffit de parcourir les musées de Turin, de Paris et de Londres, pour reconnaître que les artistes de l'Égypte savaient au besoin s'écarter des types, quoiqu'ils fussent gênés, d'un côté par l'obligation de greffer des têtes d'animaux sur des

<sup>(1)</sup> Πολύστυλος οξχος έν Μέμφει οὐδὲν ἔχει χαρίεν... γραφικον. Géogr., XVII.

<sup>(2)</sup> L'édifice dont il est question ici n'était pas, ainsi qu'on le verra plus loin, le tombeau décrit par Diodore comme celui du roi Osymandyas. (Note de la 2e édition française.)

<sup>(3)</sup> Description de l'Égypte, p. 129.

corps humains; de l'autre, par la nécessité de faire du dessin le supplément de l'écriture, afin de représenter les idées plutôt que les choses.

Dans un pays où le dogme fondamental de la religion était un dieu mort, où l'on ne considérait la vie que comme un instant bien court dans la succession infinie des temps, l'habitation des morts devait surpasser en somptuosité celle des vivants. Les Égyptiens, comme les Perses, distinguaient la magnificence des principales villes, non moins par la splendeur des tombeaux, que par celle des palais ou des temples. Les rois étaient sacrés près des cendres de leurs prédécesseurs, et de là on les faisait monter sur le trône en leur rappelant qu'après leur mort ils seraient jugés dans ce même lieu pour une consécration nouvelle.

"yramides.

Comme les rois de la Thébaïde étaient déposés dans des montagnes creusées, lorsque le siége du gouvernement fut transporté à Memphis, les nouveaux souverains voulurent élever des montagnes artificielles pour qu'elles couvrissent leurs tombeaux: telles furent les pyramides, que l'on retrouve chez les peuples les plus éloignés, à Otaïti, au Mexique, où celle de Schiolollan est fameuse : construite sur le modèle de celle de Teotihuacan, et parfaitement orientée, elle a mille trois cent cinquante pieds de base et cent soixante-huit de hauteur. Cinq pyramides ornaient le tombeau du roi étrusque Porsenna; celle de Tzarina, reine des Scythes, était triangulaire, d'un stade de hauteur sur trois de largeur (1). La base de la plus grande pyramide de Gizé, à la gauche du Nil, orientée exactement vers les quatre points cardinaux, est la mesure juste du stade égyptien, la 408° partie du degré terrestre, et son apothème est en la 600°. La base de la seconde pyramide est égale à un 540° du degré de l'écliptique, équivalant au 480° du parallèle méridien de Thèbes, exactitude surprenante et mystérieuse. On sait que les pyramides s'élèvent par gradins et finissent en plate-forme; elles sont, en outre, revêtues en très-belles pierres de taille. Saladin les fit enlever de celles de Gizé pour construire la citadelle du Caire (2). En outre des trois célèbres pyramides de

<sup>(1)</sup> DIODORE, liv. II, ch. 34.

<sup>(2)</sup> Les Grecs tirèrent le nom de pyramide de πῦρ, seu, ou de πυρός, froment accoutumés à inventer une histoire sur chaque étymologie, ils déduisirent la première de la ressemblance de la pyramide avec la flamme; la seconde, en supposant ces éditices destinés à servir de greniers. Tout ce qui a été dit sur

Gizé, au nord de Memphis, on en voit d'autres au sud de cette ville, principalement à Daschiour et à Sacara; beaucoup en briques, et toutes de grandeur différente. Si les rois qui les éle-

les pyramides avant 1813 est résumé dans l'ouvrage de Beck, Allgemeine geschichte, I, p. 705-714. Il faut en outre consulter Larcher et Letronne, Commentaires sur Strabon; Sacy et Dornedden, qui ont discuté sur l'origine du nom; Hist. von den egyptischen Pyramiden, Berlin, 1815; Thorlucius, sur les monuments symboliques égyptiens, dans le vol. XVIII de la Skandin. litterat. Skrivter, 1822.

Ni les anciens ni les modernes n'ont connu la hauteur précise des pyramides. On ignore même le nombre de leurs assises. Greaves en compta jusqu'à 207 dans la plus grande des pyramides; Maillet et Thévenot, 208; Pokoke, 212; Belom, 250; Leuwenstein, 260. Quant à ses dimensions, voici celles que lui donnent les écrivains les plus connus:

| H               | [auteur<br>pieds. | •                     | Longueur pieds. | d'un côté. |
|-----------------|-------------------|-----------------------|-----------------|------------|
| Hérodote        | 800               | •••••                 | . 800           |            |
| Strabon         | 625               | •••••                 | . 600           |            |
| Diodore         | 660               | • • • • • • • • • • • | . 700           |            |
| Pline           | 660               | • • • • • • • • • • • | . 708           |            |
| Le Bruyn        | 616               | •••••                 | . 704           |            |
| Prospero Alpino | 625               | • • • • • • • • • • • | . 750           |            |
| Thévenot        | <b>52</b> 0       | ••••••                | . 682           |            |
| Niebuhr         | 440               | • • • • • • • • • •   | . 710           |            |
| Greaves         | 444               | • • • • • • • • • • • | . 648           |            |

Si l'on s'en rapporte aux ingénieurs de l'expédition d'Égypte, la pyramide de Chéops, qui est la plus grande, aurait 232<sup>m</sup>,747 de largeur; 138 mètres de hauteur perpendiculaire, ou bien 140<sup>m</sup>,966, en y ajoutant les deux assises dégradées à sa cime et le double socle taillé dans le roc. Peut-être faudrait-il y ajouter 6 autres mètres pour le sommet qui n'existe plus; ce qui ferait deux fois la hauteur des tours de Notre-Dame. Sa base occupe une superficie carrée de 53<sup>m</sup>,361 carrés. En y entrant, on parcourt une galerie qui mène à une chambre dite de la Reine, longue de 5<sup>m</sup>,793, large de 5<sup>m</sup>,22, haute de 6<sup>m</sup>,307. Celle du roi est longue de 10<sup>m</sup>,47, large de 5<sup>m</sup>,22, haute de 5<sup>m</sup>,86, ayant au milieu un sarcophaga de granit. Dans l'intérieur, on trouve des puits qui ont 63<sup>m</sup>,344 de profondeur. La masse en a été calculée à 2,662,628 mètres cubes.

La seconde pyramide de Cephren, à l'occident de la plus grande, a 204<sup>m</sup>,90 de base au-dessus du socle, et 132 mètres de hauteur perpendiculaire : elle renferme un puits de 20 mètres de profondeur, qui conduit à une chambre sépulcrale où se trouve un sarcophage. Elle a de remarquable que chaque pierre des quatre angles extérieurs est embottée dans celle inférieure, ce qui rend la pyramide extrêmement solide. Les pierres des façades n'ont été liées avec du ciment qu'à leur partie intérieure, pour qu'il ne fût pas exposé à l'influence de l'atmosphère, qui l'aurait détérioré.

La troisième pyramide est de beaucoup plus petite.

vèrent avec tant de dépenses (1) crurent s'immortaliser, leur espérance fut vaine, puisqu'on ne sait avec certitude le nom d'aucun d'eux (2). On a même discuté sur la destination réelle de ces monuments; mais il paraît certain qu'ils ne servaient que de tombeaux aux rois, au pontife suprême ou au dieu: fait moins étrange pour qui considère la constitution politique et religieuse du pays.

L'étonnement qu'excitent de pareilles masses ne s'accroît pas peu lorsqu'on réfléchit qu'elles ne sont pour ainsi dire que la flèche d'immenses édifices souterrains (3).

Temples.

Les temples étaient la partie principale des cités primitives: l'histoire nous l'apprend, et leurs noms mêmes, qui se rapportent au culte de quelque divinité, en rendent témoignage. Souvent aussi le temple servait de forteresse. Les Hébreux s'y réfugièrent quand Jérusalem fut prise par Titus; les Mexicains, quand ils furent assaillis par Cortès. Humboldt a pensé que telle était la destination des temples de forme primitive, comme la tour de Bélus, à Babylone.

Nous avons dit qu'en Égypte la civilisation s'était propagée en même temps que s'était étendue la caste sacerdotale, chaque pays nouveau mis en culture devenant le territoire et la propriété du temple, qui, de cette manière, demeurait le centre de l'État, dans la signification la plus rigoureuse du mot. Il ne faut donc pas s'étonner que les prêtres voulussent lui donner tant de majestueuse grandeur, que le peuple y consacrât ses sueurs,

- (1) Volney a calculé qu'avec ce qu'ont coûté les trois pyramides de Gizéon aurait pu ouvrir, de la mer Rouge à Alexandrie, un canal de 150 pieds de largeur sur 30 de profondeur, revêtu entièrement en pierres de taille, avec un parapet, et de plus une ville de guerre et de commerce contenant 400 maisons munies de citernes.
- (2) Περὶ δὲ πυραμίδων οὐδὲν ὅλως παρὰ τοῖς ἐγχωρίοις, οὅτε παρὰ τοῖς συγγρεφεύσιν συμφωνεῖται. Pour ce qui concerne les pyramides, ni les gens du pays ni les écrivaius ne sont d'accord. Diodore, I. Pline dit, en faisant de la morale: Inter omnes non constat a quibus factæ sint, justissimo casu obliteralis auctoribus. La plupart attribuent les trois plus grandes à Chéops, Cephrenet Mycerinus.
- (3) Voyez sur les pyramides: Jonard, Remarques et recherches sur les pyramides, et Description générale de Memphis et des pyramides, dans le grand ouvrage de la commission d'Égypte. Lepère, Mémoire sur les pyramides des Égyptiens et sur leur système religieux. Paris, 1800. Hill, Von den Ægyptischen Pyramiden. Berlin, 1815, in-4°. Howard Vist, Operations carried on at the Pyramide of Gisch in 1837. Londres, 1840. 2 vol. (Note de la 2° édition française.)

et que les rois y prodiguassent des trésors pour se concilier la caste sacerdotale (1).

Presque toujours on trouve au milieu de leurs temples, à quelque siècle qu'ils appartiennent, un sanctuaire de médiocre grandeur; mais à l'entour, des colonnades, des péristyles, des pylônes; plus loin, sont les figures colossales, les obélisques, les mâts ornés de banderoles, comme ceux de Saint-Marc à Venise, les galeries de sphinx et de béliers; et plus loin encore d'autres rangées de colosses: architecture sans dessin arrêté comme sans fin, à laquelle cent siècles auraient pu continuer d'ajouter des ornements sans pouvoir jamais la dire terminée. Aussi est-il bien difficile de fixer une date à ces monuments, dans lesquels les bas-reliefs et les hiéroglyphes sont souvent postérieurs de mille ans à l'édifice.

L'histoire des constructions ajoutées successivement au temple était inscrite sur les grands obélisques monolithes, dont quelques-uns ont jusqu'à cent pieds de haut, couverts d'inscriptions et terminés en pyramide, avec l'effigie du roi qui les fit élever, ou quelques scènes religieuses et hiéroglyphiques. Les autres nations, désespérant d'égaler ces merveilles, prirent le parti d'en dépouiller l'Égypte, et dernièrement encore les Français ont transporté à Paris un des obélisques de Louxor. Les Romains en avaient déjà enlevé un grand nombre, et parmi ceux qui servent encore à l'ornement de Rome, le plus grand a cent quatre-vingts mètres cubes, et doit peser 470,000 kilogrammes; sa hauteur, sans le piédestal, est de trente-trois mètres trente millimètres, et sa largeur de deux à trois mètres à la base (2).

(1) Amasis fit transporter d'Éléphantis à Saïs un édifice d'une seule pierre ayant 21 coudées en longueur, 14 en hauteur et 8 en largeur; trente mille marins y furent employés durant trois ans. Cet édifice se voyait encore, du temps d'Hérodote, à la porte du temple de Minerve. HÉRODOTE, II, 175.

Sa plus grande largeur à la base :

Il pesait 4457 quintaux et 5000 avec le revêtement qu'on lui avait appliqué pour le transporter.

Si nous pensons que l'architecte Fontana s'immortalisa rien que pour avoir

Colosses.

Le même style grandiose domine dans tous les ouvrages d'ornement dont nous avons parlé. Autour de Médinet-Abou de Thèbes ne se dressent pas moins de dix-sept colosses, et dans le nombre deux de grès pesant 2,612,000 livres, d'un seul bloc. Dans le tombeau d'Osymandyas, on voit un amas de pierres, débris d'un colosse mesurant vingt-deux pieds de distance d'une épaule à l'autre, et l'index quatre. Il devait donc avoir cinquante-quatre pieds de hauteur, et peser deux millions de livres : il fut pourtant transporté là d'une distance de quarantecinq lieues. On remarque au même endroit une série de fondations de seize pieds carrés sur douze de hauteur, qui, sans doute, supportaient autant de sphinx massifs. Ces figures étaient l'objet d'un culte comme symboles, et les sabéens d'Égypte dansaient chaque année autour du grand sphinx, maintenant recouvert par les sables : mais, en 1379, le supérieur d'un couvent musulman le fit mutiler. Les colosses de Louxor ont qua-

su dresser l'obélisque qui décore la place du Vatican, et quelle rumeur on a faite dernièrement, quand, à l'aide des immenses progrès de la mécanique, on a transporté celui de Louxor à Paris, combien ne devons-nous pas nous étonner qu'une population esclave ait pu, seulement à force de bras, les tailler dans les montagnes, les transporter par terre et les élever à leur place! Il ne paratt pas démontré qu'ils se servissent de gnomons; mais ce qui prouve qu'ils joignaient l'habileté artistique à la force matérielle, c'est la légère convexité donnée aux faces de leurs obélisques, opération nécessaire optiquement pour qu'elles parussent planes à l'œil.

L'obélisque de Saint-Jean de Latran à Rome est le plus antique de tous, puisqu'il remonte à Mœris, qui régnait 1736 ans avant J. C. Ceux de Louxor sont de Rhamsès III, 1561 avant J. C. Il y en a encore treize à Rome d'une époque postérieure. Les Romains en sirent quelques-uns en l'honneur de leurs empereurs, comme celui de Barberini, le Sallustien, l'Albani et celui de Bénévent. Ceux de Sainte-Marie Majeure et de Monte-Cavallo surent apportés d'Égypte par l'ordre de Claude. Le premier, relevé par Sixte V, est de granit rouge, sans hiéroglyphes : il a 14m.74 de hauteur et 1m.40 de largeur à sa base L'autre est un peu plus haut. Alexandre VII en fit relever un sur la place de Sainte Marie de la Minerve, où il sut trouvé au milieu de beaucoup d'antiquités égyptiennes; il a 5<sup>m</sup>.40 de hauteur. Celui du mont Citorio, provenant d'Héliopolis, fut apporté à Rome sous Auguste; il est brisé en cinq morceaux; Pie V le sit restaurer; sa hauteur-est de 22 mèt.; le piédestal en a 7. Celui du Vatican, qui n'a jamais été abattu, vient aussi d'Héliopolis; il a 27m.70 de hauteur et 2<sup>m</sup>.77 de largeur à sa base. L'obélisque de la place Navone, venu sous Caracalla, a environ 16<sup>m</sup>.60; celui de la place du Peuple, 25 m. sur 2<sup>m</sup>.60, et il est tout couvert d'hiéroglyphes, ainsi que celui de la Trinité du Mont, qui a 14m.74 de hauteur, et fut érigé par Pie VI en 1789.

Rosellini et Ungarelli promirent de déchissrer les hiéroglyphes de Rome. Expédition scientifique dans leur patrie. rante pieds d'élévation. Qui peut dire combien de merveilles recouvre le sol qui s'est exhaussé de vingt pieds depuis le commencement de notre ère, et quels devaient être les temples qui les contenaient!

On a déjà compris qu'à la différence de l'art indien, celui de l'Égypte ne s'occupait pas exclusivement des temples, mais qu'il bâtissait des palais et des cités. Quelle magnifique idée devait donner d'elle la ville de Philé, dont les pieds se baignaient dans le Nil, tandis que, pour rivaliser avec les collines d'alentour, elle élevait dans les airs ses terrasses, ses portes majestueuses, ses propylées, ses maisons alignées le long des quais de granit et entremêlées de l'épaisse verdure des palmiers! Des constructions non moins splendides ornaient Edfou (la ville du soleil), Nomalis Bouto (Esné), Hermoutis; mais plus encore No-Ammon, la Thèbes aux cent portes des Grecs, dans laquelle les prêtres disaient, selon Tacite, que vécurent autrefois 700,000 hommes en état de porter les armes (1). Elle embrassait les cinq quartiers de Karnac, Louxor, Memnonium, Médinet-Abou et Kourna. Six obélisques, en outre des deux récemment enlevés, y subsistent encore, ainsi que dix-sept pylônes colossaux, sept cent cinquante colonnes, parmi lesquelles plusieurs d'un diamètre de peu inférieur à celui de la colonne Trajane, à Rome; soixante-sept statues monolithes plus grandes que nature. L'hippodrome de Médinet-Abou est une enceinte de quinze cents mètres de long sur sur neuf cent quatre-vingt-huit de large. Une galerie de soixante sphinx au moins conduit au palais de Karnac, et le pylône, s'élevant de quarante-trois mètres au-dessus du sol sur une longueur de cent treize, introduisait dans une première cour dont on peut apprécier la vaste étendue. Au delà du pylône est une immense salle hypostyle de quarante-sept mille pieds carrés, dont les voûtes plates sont soutenues par cent trente-quatre colonnes, les plus grosses qu'on ait employées pour des constructions intérieures. Si l'on est étonné à l'aspect des énormes architraves monolithes, on ne l'est pas moins de la profusion des sculptures et des ornements symboliques. Une allée de sphinx réu-

<sup>(1)</sup> Il est très-probable qu'on lui aura parlé de la caste tout entière des guerriers, et non pas des hommes en état de porter les armes. L'emplacement de cette ville, que l'on peut encore mesurer, est de 1,626 hectares environ. Celui de Paris, quoique de 3,437, ne renserme pas autant de population.

nit Karnac à Louxor sur une longueur de deux mille trois cent mètres. Dans le Memnonium est le tombeau d'Osymandyas, sur lequel il y avait autrefois un cercle d'or ou de bronze doré, d'une circonférence de trois cent soixante-cinq coudées (1).

- (1) « On voit à Thèbes les tombeaux des anciens rois, monuments admirables qui ont enlevé à la postérité l'espoir d'en égaler la magnificence. Les prêtres prétendent que leurs livres sacrés sont mention de quarante-sept monuments royaux semblables; mais au temps de Ptolémée, fils de Lagus, il n'en restait que dix-sept : encore une bonne partie était-elle détruite dès le commencement de la CLXXX° olympiade, quand nous allames dans ce lieu célèbre. Non-seulement les Egyptiens qui ont interrogé leurs archives nationales, mais beaucoup de Greca qui, venus à Thèbes sous Ptolémée, ont écrit l'histoire de l'Egypte, se trouvent d'accord avec notre récit, entre autres Hécatée.
- « Ces historiens disent donc qu'à une distance de dix stades des premiers tombeaux, où la tradition rapporte qu'on enterrait les femmes de Jupiter, était le monument du roi Osymandyas. On rencontrait d'abord un pylône de pierre diversement sculpté, d'une longueur de deux plèthres et d'une hauteur de quarante-ciuq coudées. Après l'avoir traversé, on trouvait un péristyle tétragone de pierre, dont chaque côté avait quatre plèthres (120 mètres), et qui, au lieu d'être soutenu par des colonnes, l'était par des figures monolithes hautes de seize condées. La voûte plate, monolithe, était large de deux orgyes et semée d'étoiles sur fond azur. A la suite de ce péristyle, on trouvait une autre entrée près de laquelle on voyait trois statues faites d'un seul morceau de marbre de Syène; l'une représentait un homme assis, dont le pied mesuré dépassait sept condées : c'était la plus grande de l'Égypte ; les deux autres statues, plus petites, représentaient la mère et la fille de cet homme, l'une à sa droite, l'autre à sa gauche. Ce colosse n'était pas moins admirable par la sinesse du travail que par la nature de la pierre, qui n'offrait pas la moindre fissure ni une seule tache.
- « Aux pieds de la statue on lisait : Je suis Osymandyas, le roi des rois. Si quelqu'un veut savoir combien je suis grand et où je repose, qu'il triomphe de quelqu'une de ces masses qui sont mon ouvrage.
- « Il existait, en outre de la mère de ce roi, une statue isolée, d'une seule pierre, haute de vingt coudées, avec trois couronnes en tête, pour indiquer qu'elle fut fille, semme et mère de rois.
- « A la suite du second pylone, on voyait un autre péristyle beaucoup plus remarquable. Des bas-reliefs de tous genres y retraçaient la guerre soutenue par Osymandyas contre la Bactriane rebelle. Son armée était de quatre cent mille fantassins et de vingt mille chevaux, divisée en quatre corps commandés chacun par l'un de ses fils. Sur la première paroi, le roi était représenté attaquant une forteresse baignée par un fleuve, et combattant vail amment les guerriers qui lui barraient le passage; il était accompagné d'un lion qui le secondait dans sa fureur. Quelques interprètes ont prétendu qu'en effet un lion apprivoisé et élevé par le roi l'avait soutenu dans le combat en décidant la fuite de l'ennemi; d'autres racontent que ce roi, aussi vain que vaillant, afin de faire son propre éloge, avait voulu, par le symbole du lion, exprimer sa force d'âme. Sur la seconde paroi étaient représentés des prisonnièrs, eunuques et sans mains, pour indiquer que dans le combat ils s'étaient montrés

C'est là aussi qu'est la statue de Memnon, dont la voix saluait le soleil levant.

Sans poursuivre plus loin la description de tant de monu-

efféminés et sans force. Sur la troisième, on voyait toutes sortes de sculptures et de dessins très-finis, qui rappelaient et les sacrifices offerts par le roi, et son triomphe à son retour de cette expédition.

- « Au milieu du péristyle était un autel à ciel déconvert, d'une belle pierre richement sculptée et d'une merveilleuse grandeur. Deux statues monolithes, assises, hautes de vingt-sept coudées, étaient appuyées le dos au mur. Entre elles, et de chaque côté, se trouvaient trois entrées conduisant dans une salle hypostyle, dont le plasond posait sur des colonnes alternées; elle était disposée en sonne d'odéon, et chacun de ses côtés était de deux plèthres (environ 60 mètres).
- « Une grande quantité de statues en bois représentaient des hommes qui plaidaient, les yeux fixés sur les juges siégeant pour prononcer, et sculptés, au nombre de trente, sur l'un des murs. Au milieu d'eux, on voyait le président du tribunal portant à son cou une image de la Vérité, représentée les yeux fermés et ayant à ses pieds un grand nombre de livres. Les juges enseignaient par leur aspect que le magistrat ne doit rien recevoir, et le président qu'il n'a d'yeux que pour la vérité.
- « Après cette salle était un passage flanqué de bâtiments divers, où on préparait des mets délicats au goût, et où le roi était sculpté et peint de couleurs très-vives, avec les habits royaux, apportant en tribut au dieu de l'or et de l'argent retirés des mines dans l'année. Au bas était inscrite la somme équivalente à trente-deux millions de mines de notre monnaie.
- « Après ce passage venait la bibliothèque sacrée, avec l'inscription : Remèdes de l'âme. On y apercevait une série d'images des dieux de l'Égypte et celle du roi qui, en offrant à chaque divinité les dons convenables, paraissait démontrer à Osiris et à ses assesseurs dans les enfers qu'il avait accompli les devoirs de la piété envers les dieux, ceux de la justice envers les hommes.
- « Au mur de la bibl'othèque était contiguë une salle faite avec beaucoup d'art; vingt tables y étaient entourées de lits où l'on voyait les images de Jupiter, de Junon, du roi Osymandyas; c'est là qu'on supposait que le corps du roi était enseveli.
- « A l'enfour étaient construites beaucoup de chapelles contenant des peintures représentant les animaux sacrés de l'Egypte, et d'où l'on montait sur le comble de ce vaste tombeau.
- « Une fois monté, on voyait sur le monument un cercle d'or épais d'une coudée et de trois cent soixante-cinq coudées de tour. A chaque coudée correspondait un jour de l'année; le lever et le coucher des astres y étaient marqués, ainsi que les indications astrologiques enseignées par la superstition égyptienne. Ce cercle fut enlevée par Cambyse lorsqu'il subjugua l'Egypte.
- « Tel était donc le monument qui rensermait les cendres du roi Osymandyas, et qui l'emportait de beaucoup sur tous les autres par les sommes immenses qu'il avait coûté et par l'habileté des artistes employés à sa construction. »

Diodore, I. I, c. 46, 47, 48, 49.

Dans un travail très-remarquable inséré au IX<sup>e</sup> volume des Mémoires de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, M. Letronne a prouvé non-

ments, nous dirons seulement que les Français de l'expédition napoléonienne venus pour les dessiner avec ce dédain que la révolution avait répandu sur tout le passé, et l'école sur tout ce qui n'était pas grec, en restèrent stupéfiés. Ce fut au point qu'ils avouèrent qu'on ne pourrait rien faire de mieux aujour-d'hui, et qu'interrompant leur récit, ils s'écriaient : « On se fa- « tigue d'écrire et de lire; car l'esprit est étourdi à la pensée « de travaux si gigantesques qu'à peine en croit-on l'exécution « possible lorsqu'on les a vus de ses propres yeux. »

Que si de cette immensité nous descendons à de menus ouvrages, c'est le même art et un plus grand fini dans les ustensiles domestiques et religieux, dans les vases, dans les armes, surtout dans les gravures sur pierres dures, mais principalement dans ces scarabées si connus de tous. Ils se portaient soit

seulement que le Memnonium de Thèbes n'est pas le tombeau d'Osymandyas, mais que la description de Diodore ne peut s'appliquer à aucun des monsments dont les ruines subsistent encore dans les environs de la ville aux cent portes, et que ce merveilleux édifice n'a jamais existé que dans l'imagination des prêtres égyptions, dont il satisfaisait la vanité : « Ces prêtres, dit en terminant le savant archéologue français, qui voulaient que leur nation eût toujours été la plus habile et la plus savante en toute chose, qui croyaient et surtout tenaient à ce qu'on crût qu'elle était infiniment plus puissante des milliers d'années auparavant, avaient rempli leurs livres sacrés ou surchargé leurs traditions d'histoires saites après coup, d'exagérations palpables, de mosonges évidents. Ils les débitaient sans crainte à des voyageurs qui ne savaient pas leur langue et n'entendaient pas leurs symboles; ils exploitaient ainsi largement l'enthousiasme peu éclairé des Grecs, comme le prouvent, entre autres, les étranges récits que l'hiérogrammatiste de Saïs a faits à Hérodote (liv. II, 28), et la curieuse histoire que les prêtres de Memphis lui assuraient tenir de Ménélas en personne (II, 118). Que serait-ce si nous possédions les écrits d'Hécatée de Milet, d'Hécatée d'Abdère, et des nombreux écrivaiss grecs qui, après leurs voyages dans ce pays, avaient rédigé des Egyptiaques? A en juger par la description de l'Osymandyeum, que de beaux contes nous avons perdus! Du reste, en effaçant l'Osymandyeum du nombre des monuments réels, je ne crois pas diminuer l'opinion qu'il faut avoir de la puissance de l'ancienne Égypte. Cette puissance, les ressources du pays, l'état avancé de sa civilisation et de ses arts, leur influence sur ceux de la Grèce, sont attestés par trop de preuves pour que sa gloire légitime ait rien à craindre des essons d'une critique étroite ou d'un scepticisme outré. Mais il est bon de se désendre contre cet enthousiasme peu réfléchi qui, s'interdisant l'examen, craindrait de soumettre à une discussion impartiale des récits peut-être mensongers, et, du moment qu'il s'agirait de l'ancienne Egypte, regarderait le donte presque comme un sacrilége. Il faut prendre garde d'en faire un pays si extraordinaire qu'il en devienne inexplicable. » Voy. le Mémoire sur le monument d'Osymandyas, par M. Letronne, membre de l'Académie des inscriptions. Nouvelle série, t. IX, p. 376-377. (Note de la 2° édition française.)

comme simples ornements, soit en bagues ou en colliers, et l'on y voit sculptées des légendes funèbres, des prières pour les morts, des symboles de divinités; ils ont fait connaître quelques noms de rois antérieurs à la guerre de Troie. L'Europe possède maintenant assez d'œuvres égyptiennes pour juger de leur mérite, chacun y ayant butiné à l'envi avant que le pacha en défendît l'importation, en 1835. Quelques morceaux de choix dans la collection de Salt se sont payés 7,000 liv. sterl.; 320 la plus belle momie; 168 le plus beau papyrus. Il suffit d'entrer dans le magnifique musée de Turin ou dans celui de Londres pour abjurer les préjugés que l'école avait répandus contre l'art égyptien. On trouve dans les têtes une grande variété de physionomie, de l'expression même, un fini merveilleux, mais le reste du corps négligé: la peinture n'étant qu'une simple indication, une représentation d'idées, elle se contentait de reproduire avec précision la partie principale et caractéristique. L'individualité n'avait pas encore acquis en Égypte une telle énergie, qu'elle pût opérer par elle-même, et l'ordre de conception et de liberté ne se détachait pas de celui de foi et de religion. L'art n'était pas cultivé pour lui-même, comme moyen pour le génie de manifester sa puissance, mais afin d'imiter en grand ce qui pouvait ajouter au culte des dieux et aux fastes nationaux.

Résumant donc ce que nous avons dit sur l'art en général, nous pouvons y distinguer trois systèmes : l'oriental, symbolique par essence et plus ou moins conventionnel; le grec, qui comprend toute l'antiquité classique, où la représentation de la nature est portée au comble de la perfection, l'idéal rendu dans sa forme la plus suave, dans son expression la plus sublime. En dernier viendra l'art chrétien, qui embrasse tout ce que l'art moderne a d'original et d'éminent; qui, se modelant sur la nature réelle, ne se contente pas uniquement de la beauté physique, mais cherche à y joindre la beauté morale, et qui, ne dédaignant ni les douleurs, ni la faiblesse, ni les imperfections de l'humanité, atteint au plus haut degré de vérité.

## CHAPITRE XXIII.

#### RAPPROCHEMENTS.

Tandis que la Vénus de Médicis et l'Apollon du Belvéder révèlent un peuple idolâtre des beautés de la forme, les statuettes et les colosses égyptiens indiquent une nation grave, servile, compassée. Les monuments de la Grèce attirent et plaisent, ceux de l'Égypte produisent je ne sais quel découragement qui inspire le silence et la réflexion. Les premiers excitent le goût du beau chez le peuple qui les contemple ; les autres, toujours religieux, éveillent l'idée de l'infini.

On ne saurait confondre non plus les ouvrages des Égyptiens avec ceux des Indiens. Ils concordent au fond, c'est-à-dire dans l'expression symbolique; mais leur développement successif se diversifie selon des circonstances particulières. L'architecture des premiers est simple jusqu'à l'uniformité absolue : dans l'Inde, tout est varié avec une bizarrerie inépuisable, et l'accessoire l'emporte sur la forme; tandis qu'en Égypte, la forme permet à peine de songer à l'ornement. Sur le Nil, tout est ligne droite, mélange de lignes sur le Gange : différence naturelle entre un peuple sévère et géométrique et une nation à l'imagination vive. La sculpture égyptienne manque de mouvement; elle grandit, mais sans violer les proportions; celle de l'Inde est décousue, disproportionnée, maniérée dans la pose et dans l'expression. Les pyramides de l'Inde le cèdent de beaucoup à celles de l'Égypte, puisque la pyramide indienne qu'on appelle la Grande, et que lord Valentia considère comme un prodige, s'élève à peine à deux cents pieds. Les pagodes aussi n'ont en pierre de taille que la base; le reste est en bois revêtu d'un enduit et de faïence. L'Égypte ne consacrait pas un grand travail à ses grottes, qu'elle destinait à la sépulture des cadavres: comme aussi l'imagination moins vive ne produisit pas chez elle autant de poëmes ni de traités de philosophie, tandis que la profondeur de la pensée et la jalousie sacerdotale y inventèrent les hiéroglyphes tout à fait inconnus à l'Inde.

Des ressemblances de plus en plus frappantes résultent de la comparaison générale de ces deux peuples. L'inspection des

cranes y conduisit aux mêmes résultats, et démontra la prédominance des classes sacerdotales et guerrières. Chez l'un et chez l'autre, la législation est dans la main des prêtres. Le roi, choisi parmi les guerriers, est entravé par le cérémonial, et toute la constitution se fonde sur la division des castes, qui est identique dans la classe élevée et varie selon les circonstances dans la classe inférieure. Les prêtres ont dans les deux pays les mêmes droits, les mêmes domaines, le même vêtement, et leur autorité est également fondée sur la science. Les guerriers emploient la même espèce d'armes, combattent sur des chars et non sur des chevaux; seulement, en Égypte, ils font moins usage des éléphants et acquièrent une plus grande puissance (1). En Égypte, la propriété foncière resta réglée comme dans l'Inde, jusqu'à ce que Joseph fut venu la concentrer tout entière dans les mains du pharaon. La civilisation y marcha du même pas, quoique l'égalité du sol permît de réduire plus facilement en un seul les petits États de l'Égypte.

Les dieux se ressemblent beaucoup: Isis et Osiris rappellent l'Isi et l'Isaoura des Indiens. Le lingam est vénéré chez tous deux; les animaux sont sacrés aussi dans l'Inde, quoiqu'à un degré bien moindre qu'en Égypte : l'œuf, qui symbolisait pour les Indiens l'origine de toute chose, figurait sur les bords du Nil dans la bouche de Cnef, et Horus, fils d'Isis, imitait le Kama né de Lakmi. Gorres trouve dans Osiris la septième incarnation de Vichnou; mais Kreutzer le compare avec plus de raison à Crichna, qui, noir comme Osiris, entouré de nymphes et d'animaux, répand comme lui la fécondité et l'agriculture, obtient par excellence le titre de bon, et expire cloué par une flèche au tronc d'un sandal à la fin de l'avant-dernière période du monde. En général, la religion égyptienne, de même que celle de l'Inde, réduit le dualisme en panthéisme, ainsi qu'il apparait par la légende d'Isis rendant la liberté à Typhon vaincu par Horus. Le culte extérieur est attaché dans les deux pays à certains sanctuaires, et célébré avec des sacrifices de sang et d'amour, des pèlerinages, des pénitences, des baptêmes, des processions dans lesquelles la divinité est conduite d'un temple à un autre (2). L'Indien répète continuellement oum, l'Égyptien

(2) PRICHARD établit un long parallèle entre les deux religions, An analysis

<sup>(1)</sup> DARBERG, Ueber die Musik der Inder, pl. II, donne deux figures de Kchatrias, qui ressemblent beaucoup, surtout pour la coissure, aux guerriers égyptiens dessinés dans le vol. II, pl. X, de la Description de l'Égypte.

on, et tous deux croient au jugement des morts avec l'assistance de deux génies, l'un ami, l'autre ennemi; jugement qui livre les méchants à l'enfer. Tous deux croient à la transmigration des âmes, s'accordant même dans le nombre des degrés qu'elles ont à parcourir et dans la durée des périodes.

Chez les deux peuples, on rencontre d'ailleurs un zèle égal pour la culture des champs, la même forme de charrue, la même habileté à tisser le coton, la polygamie permise sans être généralement passée dans les mœurs, des classes réprouvées, déshéritées même des droits de l'humanité.

Quand Burr, capitaine anglais de la division des Indes, fut envoyé en Égypte avec un corps d'Îndiens pour combattre Bonaparte, il trouva que les prêtres, représentés sur le temple de Denderah et ceux des bords du Gange se ressemblaient beaucoup. « Les Indiens qui nous accompagnaient, dit-il, observaient ces ruines avec une admiration respectueuse, à raison de la ressemblance entre les diverses figures qu'ils voyaient de le divinités de leur patrie : aussi croyaient-ils que ce temple était l'ouvrage d'un de leurs rak-schahs, qui avait via sité ce pays (1). »

Tant de rapports pourraient-ils être seulement accidentels? N'indiqueraient-ils qu'une simple origine commune? ou la colonie qui civilisa l'Égypte venait-elle de l'Inde? La tradition veut que ce fussent des Indiens, probablement des Banians conduits par des Brahmanes. Les tombes égyptiennes sont pleines d'étoffes, de pierres fines et d'ustensiles indiens qui attestent des relations entre les deux pays, malgré l'antique préjugé qui attribue aux sujets des pharaons l'horreur de la mer. Le nom même de Manès, auteur de la civilisation égyptienne, qui se rapproche de celui de l'Indien Manou (2), attesterait que quelque colonie indienne, parvenue sur la côte occidentale de la mer Rouge, au lieu de s'y établir, gagna l'Éthiopie, y assujettit la race primitive des Arabes abyssiniens, et se répandit de là en Égypte. On a découvert en Éthiopie des carac-

of, etc., Londres, 18!9; mais, par système, il ne se sert pas des monuments ni des découvertes récentes.

<sup>(1)</sup> Bibliothèque britannique. t. XXXVIII, p. 208-221.

<sup>(2)</sup> Carver, dans les Travels through the interior parts north America, dit que certains sauvages adorent un génie Maniton, sous la forme d'un grand serpent. Cela viendrait à l'appui d'une hypothèse que nous avons exposée plus haut.

tères ressemblant extrêmement à ceux de l'ancien sanskrit, surtout dans les grottes de Kanara, et les caractères himyarites que révèle actuellement l'Afrique orientale ornaient encore, au quatorzième siècle de notre ère, les portes de Samarcande (1).

Mais faisons trêve aux inductions auxquelles on ne sait si de nouvelles découvertes viendront ajouter du poids ou enlever toute valeur. Elles ne pourront toujours que faire mieux apprécier le mérite des Égyptiens, objet de trop de dédains d'un côté, de trop d'enthousiasme de l'autre. Dans le même moment où quelques-uns admirent leurs chefs-d'œuvre, il en est qui ne sauraient, au milieu de tant de grandeur et de solidité, y apercevoir rien qu'un éclair de beauté. Ils ne peuvent reconnaître le génie dans ces ouvrages, qui, pour eux, ressemblent à une ruche immense où chaque abeille construit sa cellule, où rien n'apparaît que l'oppression de générations entières. Comment parler de leur science avec certitude quand ce fut pour eux une étude capitale que de la garder secrète? Leur politique, à l'intérieur, consista à assujettir le plus grand nombre au crédit et à la puissance de quelques-uns; à l'extérieur, à tenir le peuple isolé, sans pourvoir à le reudre fort. Aussi, ses barrières une fois abattues par les Perses, l'Égypte devint-elle le théâtre d'invasions irrésistibles; Grecs, Romains, Byzantins, Arabes, Fatimites, Curdes, Mamelucks, Turcs, la désolèrent successivement jusqu'à ce que le pharaon qui maintenant l'opprime savamment, en faisant du fond de son palais d'Alexandrie trembler Constantinople, comme Sésostris et Saladin faisaient trembler Babylone et Bagdad, vint lui promettre une nouvelle vie (2).

<sup>(1)</sup> Langlès, Notes sur le Voyage de Norden, t. 111, p. 299-349.

<sup>(2)</sup> On sait que, depuis la mort de Méhémet-Ali, l'Egypte est retombée sous la dépendance du sultan. (Note de la 2° édition française.)

# PHÉNICIENS.

## CHAPITRE XXIV.

### HISTOIRE ET INSTITUTIONS.

L'Arabie Heureuse devait anciennement renfermer un trèsgrand penple agricole et commerçant dont la navigation s'étendait le long de l'Afrique, jusqu'à Sofala, ainsi que sur les côtes occidentales de l'Inde et celles du midi de la Perse. Quelques voyageurs (1) ont affirmé l'existence de ce peuple de l'Yémen, déjà civilisé et puissant six cents ans avant Salomon, appelé ensuite par les Grecs les Homérites, et qui constituait le royaume des Himyarites ou Sabéens. Une preuve de son antiquité résulterait de ce que Ninus réclama le secours d'Arieus ou Aricus, l'un des princes de ce pays qui, si nous en croyons Strabon, était constitué en castes, à la manière des Indiens et des Égyptiens.

C'est probablement de ces Arabes que dérivent les Phéniciens, ou, comme les nomme l'Écriture, les Chananéens: Hérodote fait déjà mention d'eux, lorsqu'il dit que les Arabes, au temps de Cambyse, avaient des comptoirs sur la Méditerranée, de Caditis jusqu'à Jéniso (2). Aussi les Phéniciens s'aperçurentils du commerce qu'ils pouvaient faire avec l'Inde par la mer Rouge, et résolurent-ils d'enlever quelque port aux Iduméens. Il est certain qu'ils entretinrent constamment des relations avec les Arabes de Saba: il est probable qu'ils tiraient de l'Yémen l'or qui, selon Strabon, s'y trouvait en abondance, par grains quelquefois de la grosseur d'une noix, et dont les naturels faisaient des bijoux qu'ils échangeaient contre le double d'argent ou le triple de bronze.

<sup>(1)</sup> Pokoke, Specimen historiæ Arabum. — Alb. Schultens, Historia imperii vetustissimi Jectanidarum in Arabia Felici. Hardovici Gueldrorum, 1786.

<sup>(2)</sup> Livre III, 5.

On peut donc croire que les Phéniciens habitèrent d'abord le long du golfe Arabique, dans des cavernes, pêchant et naviguant pour le compte des marchands de la Géodrésie, de la Taprobane, de la Gangaride, de la Chersonèse Dorée, habitudes qu'ils emportèrent avec eux lorsqu'ils furent chassés de cette contrée par quelque circonstance violente. Ce serait alors, si l'on nous permet une conjecture, qu'ils auraient envahi l'Égypte sous le nom d'Hyksos, en même temps qu'ils s'établissaient sur les rives de la Méditerranée dans le pays appelé d'abord Joppé, puis Phénicie, du mot grec qui signifie palmier (1).

(1) « Personne ne doute aujourd'hui, dit M. Guigniaut, que les Phéniciens n'appartiennent à la grande famille des peuples sémitiques, et par conséquent à la race caucasique de l'espèce humaine, à la race blanche. Mais en même temps ils semblent se rattacher à la branche la plus ancienne de cette samille de peuples répandue dans toute l'Asie antérieure, des sources de l'Euphrate et du Tigre au fond de l'Arabie, des bords du golfe Persique à ceux de la Méditerranée, et sur les deux rivages du golfe Arabique en Afrique et en Asie. Cette branche ancienne de la famille sémitique, partie la première du berceau commun, c'est-à-dire des montagnes du Nord, la première aussi parmi cette foule de hordes longtemps nomades, se fixa, puis s'éleva à la civilisation en Chaldée, en Ethiopie, en Egypte, en Palestine, pour devenir à ses frères demeurés pasteurs un objet d'envie et d'exécration tout à la fois. De là cette scission entre les enfants de Sem et ceux de Cham, ces derniers au sud et à l'ouest, les autres à l'est et au nord : de là la confraternité et pourtant l'inimitié profonde des Chananéens, fils de Cham, et des Hébreux, fils de Sem, les uns et les autres arrivés sur le Jourdain d'au dela de l'Euphrate, après des migrations semblables, mais à des époques dissérentes; les Hébieux nomades encore, quand déjà les Chananéens étaient depuis longtemps fixés et civilisés. L'inimitié est pronvée par l'histoire; la confraternité ne ressort pas avec moins d'évidence de la comparaison des langues hébraïque et phénicienne, reconnues presque identiques, et qui de plus en plus s'expliquent l'une par l'autre. Les Phéniciens, en effet, n'étaient autres que les Chananéens, ou du moins une portion d'entre eux. Les Chananéens, selon les livres mosaïques, ici la plus sûre des autorités, constituaient une nation unique, partagée en de nombreuses tribus, toutes fixées dans des villes et déjà civilisées depuis longtemps, à l'époque de l'iuvasion des Israélites sous la conduite de Josué, dans le xve siècle avant notre ère. Par cette invasion et par d'autres semblables qui l'avaient précédée, ils furent exterminés en partie, en partie forcés de se disperser dans les contrées voisines. Seuls du peuple entier, les Chananéens maritimes demeurèrent en possession de leurs places fortes sur la côte ou dans les tles adjacentes. M. Movers, le plus récent et le meilleur historien des Phéniciens, distribue ces Chananéens maritimes en trois hranches : 1º les Sidoniens ou les Phéniciens proprement dits, fondateurs de Sidon et de Tyr; 2º les Syro-Phéniciens, mélange de Chananéens ou Phéniciens purs avec des Syriens ou Araméens, anciennement établis sur la côte ou dans la montagne du Liban : ils occupaient Byblus et Béryte, et étaient soumis aux Phéniciens de Sidon et de Tyr; 3° les Phéniciens-Philistéens, ou simplement les Philistins, qui étaient au

Peut-être est-il vrai que, dans des temps très-reculés, la Méditerranée n'existait pas, et qu'une vaste plaine remplie d'habitants régnait à la même place qu'elle occupe aujourd'hui, jusqu'à ce qu'une immense convulsion de la nature souleva les Apennins, sépara Calpé d'Abila, et, par cette ouverture, précipita la mer sur la florissante vallée, ne laissant à découvert que le flanc des monts et les plateaux qui formèrent depuis l'Espagne, l'Italie, leurs îles et celles de l'Archipel. Le souvenir de cet événement est écrit pour les géologues dans le gisement des terrains, pour les mythographes dans les exploits d'Her-

contraire indépendants, et devinrent souvent redoutables non-seulement aux Hébreux, mais aux Sidoniens eux-mêmes. Ce sut seulement après Moïse qu'ils s'établirent définitivement dans la petite contrée qui prit leur nom, étendu plus tard à la Palestine entière; et ils y occupèrent ou fondèrent les cinq villes de Gat, Ékron, Ascalon, Asdod ou Azotus et Gaza. D'après M. Movers, les plus anciennes émigrations chanauéennes ou phéniciennes, émigrations antérieures aux colonies parties de Sidon ou de Tyr, prirent trois directions principales. La première de ces directions embrasse les côtes sud et ouest de l'Asie Mineure, en y joignant les rivages voisins de la Thrace et les îles jetés sur toutes ces côtes, à commencer par l'île de Chypre, toute pleine de religions phéniciennes, soit pures, soit mélangées avec les cultes grecs apportés plus tard par les colonies helléniques. M. Movers pense qu'en Cilicie des colonies phéniciennes s'établirent au milieu d'une tribu chananéenne venue antérieurement dans ce pays. Il retrouve positivement une pareille tribu dans ces fameux Solymes, connus depuis les temps homériques, qui habitaient à l'ouest des Ciliciens, qui parlaient la langue phénicienne et qui adoraient Saturne, c'est-àdire Baal. De nombreux vestiges des religions phéniciennes, ou sémitiques en général, se remarquent également sur les côtes occidentales et septentrionales de l'Asie Mineure. Enfin les Cabires de Lemnos, d'Imbros et de Samothrace, à la suite desquels se retrouve Cadmus, le même qui fut le sondateur de Thèbes aux sept portes; ces Cabires, que l'on adorait dans un temple de cette ville, achèvent de nous montrer l'influence de la religion phénicienne pénétrant par le nord jusqu'au cœur de la Grèce, où elle arrivait d'un autre côté par le sud, des îles de Rhodes et de Crète. C'est ici la seconde direction des émigrations phéniciennes ou chananéennes qui, parties des côtes de la Syrie ou de l'Asie Mineure, couvrirent les deux îles que nous venons de citer, occupèrent celle de Cythère, et de là passèrent dans le Péloponèse. Par une troisième direction, et avec des effets plus vastes encore, sinon plus frappants, que œux des précédentes, les tribus phéniciennes, chananéennes, arabes, parties de la Palestine et des pays voisins, se portèrent en Egypte, et de là le long de la côte septentrionale de l'Afrique, ainsi que dans plusieurs îles et sur plusieurs points des côtes méridionales de l'Europe. Ce sont, en esset, des nomades de cette race que M. Movers voit dans les fameux Hycsos, dans ces pasteurs dont les rois forment les XV\*, XVI\* et XVII\* dynasties de Manéthon. Voy. M. GUIGNIAUT, Religions de l'antiquité, t. II, 3º partie, Paris, 1849, p. 822 à 834. (Note de la 2º édition française.) -

cule. Un tel désastre facilita les communications entre les pays sauvés du cataclysme, qui autrement seraient restés peut-être barbares et ignorés, comme la Tartarie et l'intérieur de l'Afrique, tandis qu'une multitude de ports et l'étendue des côtes multiplièrent les relations et propagèrent la civilisation.

Les Phéniciens vinrent profiter de cet avantage en s'établissant sur cette lisière de terre qui s'étend entre le Liban et la mer. La tradition raconte que, trente siècles avant J. C., Memroum enseigna aux Sidoniens à se couvrir de peaux, à construire des maisons, à faire jaillir le feu de la pierre, et qu'ayant abattu un arbre, il le lança à la mer et en fit un navire. Le véritable Memroum dut être la nécessité et la nature du pays ; car la pauvreté du sol et l'oppression portent ordinairement les nations au commerce et à l'industrie : témoin Venise, Gênes, la Hollande. Le commerce était si naturel à cette contrée, que chaque fois que l'épée d'un conquérant vint interrompre l'œuvre de la paix, une nouvelle ville surgit aussitôt pour prendre la place de celle qui était détruite. Si Nabuchodonosor extermine Sidon, Tyr s'élève en face de ses ruines, et lorsque Tyr succombe, son destructeur lui-même bâtit, au milieu du désert, Alexandrie, qui, après tant de désastres, n'a pas encore aujourd'hui perdu son importance.

Nous aimerions à passer des annales de peuples condamnés par des despotes à l'immobilité ou à un mouvement force, à celles d'un peuple qui, comme les Phéniciens, fonde son existence sur le négoce et l'industrie, se disperse parmi les nations voisines ou éloignées, faisant (selon l'élégante expression de Bianchini) commerce de lois et échange d'habitudes policées. Mais, par malheur, nous sommes ici dans les ténèbres. Les écrivains hébreux, notamment Ézéchiel et Josèphe, ne font mention qu'incidemment des Phéniciens; le dernier, ainsi qu'Eusèbe dans la Préparation évangélique, nomme Dius et Ménandre d'Éphèse, historiens de Tyr; Théodote, Ipsicrate et Mochus sont cités par Tatien (1); nous savons par Appien (2) que les Tyriens enregistraient leurs événements particuliers et ceux des peuples avec lesquels ils eurent affaire: mais le temps n'a épargné que quelques fragments détachés. Sanchoniathon, historien national, le plus célèbre après Moïse, avait écrit un

<sup>(1)</sup> Oratio ad Græcos, nº 37.

<sup>(2)</sup> Lib. I, § 17.

traité de la philosophie d'Hermès, une théologie égyptienne et les fastes de la Phénicie. Ses deux premiers ouvrages, puisés dans les écrits de Thaut et dans les registres déposés dans les sanctuaires des Amonéens, nous auraient initiés à la science égyptienne et phénicienne avec d'autant plus de certitude que le roi Abibal, auquel Sanchoniathon les dédia, en avait fait reconnaître l'exactitude par une commission de savants. Son histoire fut traduite en grec par Érennius Philon de Byblos, qui vivait dans le second siècle après notre ère; mais la traduction est perdue comme l'original, sauf quelques fragments qui se rapportent plutôt à la cosmographie (1). On a dernièrement

(1) Les fragments de Sanchoniathon, insérés par Eusèbe dans la Préparation évangélique, ont été depuis longtemps l'objet d'une controverse animée, les uns admettant et les autres niant leur authenticité. « Personne n'a traité d'une manière aussi large et aussi approfondie cette question, dit M. Guigniaut, que M. Movers, qui a consacré à la discuter le 3<sup>e</sup> et le 4<sup>e</sup> chapitre de son ouvrage sur la religion des Phéniciens. Ces peuples, d'après lui, eurent des livres sacrés dont ils attribuaient l'origine à leurs divinités. Le dieu premier principe de cette révélation, l'antique Bel ou Chijun, on Saturne, est identique à Chon on à l'Hercule de Tyr. C'est de lui que ces livres auraient pris le nom de San-Chon-Idth, qui veut dire la loi entière de Chon, et représente le canon sacerdotal, existant à la fois dans toutes les villes principales de la Phénicie, comme le mytique Sanchiniathon, collecteur supposé de ces écrits antiques, et pendant du Vydsa ou Véda-Vydsa (collecteur des Védas) de l'Inde, est dit originaire, non-seulement de Béryle, mais aussi de Tyr et de Sidon. Telle est l'origine que M. Movers assigne au nom de Sanchoniathon; telle est l'idée qu'il se sait, d'après Porphyre, des livres sacrés des Phéniciens, réunis sous ce nom collectif à l'origine, mais entendu plus tard comme individuel. Cette idée ne diffère pas au fond de celle qu'en donne Philon de Byblos, dans les fragments textuels qu'Eusèlie nous a transmis : seulement le Sanchoniathon tout historique qu'il introduisait, dont il prétendait avoir retronvé et traduit les ouvrages, avait, selon lui, retrouvé lui-même les antiques écrits de Taaut et des Cabires, allégorisés, c'est-à-dire falsifiés par les prêtres, et les avait rétablis dans leur intégrité primitive, dans leur sens originel, également tout historique. Cé Sanchoniathon-là, sauf le nom, est l'invention pure de Philon, et son histoire phénicienne, celle même dont nous avons des frágments, celle que Philon disait avoir traduite, n'était qu'une mythologie phénicienne et asiatique, rédigée par lui dans le système d'Évhémère, et où les légendes des dieux étaient travesties en des histoires humaines pour servir à des vues polémiques contre les croyances helléniques et contre les traditions juives. Ce que nous venons de dire fait comprendre ce mélange d'éléments si divers, phéniciens, juiss, grecs, égyptiens même, que l'on remarque dans les fragments du pseudo-Sanchoniathon. Cependant, quant aux éléments phéniciens, non-seulement M. Movers les reconnaît pour tels, mais il les croit directement puisés à des sources phéniciennes; il y voit les débris épars, défigurés, mais d'autant plus précieux pour nous, des livres perdus de Taaut et du Sanannoncé la découverte de la traduction entière (1), mais la critique n'a pu l'accepter; nous en restons donc aux notions insuffisantes que nous avions auparavant (2).

La Phénicie, même en ses plus beaux temps, ne comprenait qu'une côte d'un peu plus de cent cinquante milles en longueur, sur trente dans sa plus grande largeur. Mais ce territoire et les îles voisines étaient semés de villes. On rencontrait d'abord Arad sur l'île, et Antarad sur le continent; puis Tripoli, qui existe encore, Byblos et le temple d'Apollon; Béryte ensuite,

choniathon canonique et symbolique; auquel Philon substitua son Sanchoniathon historique, fondé sur le premier. Pas plus que les autres évhéméristes, Philon n'a inventé les noms, les mythes, les légendes sacerdotales ou populaires qu'il tourne à son but; il les a seulement présentés par le côté qui pouvait le mieux y servir, par le côté grossier, odieux ou ridicule. Son livre était rempli d'un savoir dont il aurait pu faire un beaucoup meilleur usage; mais l'usage qu'il en a fait ne doit pas nous prévenir contre la valeur des documents qu'il a si mal employés, et qu'il s'agit seulement de tâcher de rendre à leur sens primitif, en les dégageant, autant qu'il est possible, d'un alliage impur. » Voy. Notes et éclaircissements sur le tome II des Religions de l'antiquité, Paris, 1849, p. 848-852. (Note de la 2º édition française.)

- (1) Par l'Allemand François de Wagenfeld. Voir Analyse de l'histoire primitive des Phéniciens, faite d'après le ms. récemment découvert de l'entière traduction de Philon (allemand), 1835. L'année suivante, le texte prétendu original parut à Brême sous cetitre: Sanchuniatonis historiarum Phæniciæ libros novem græce versos a Philone Byblio édidit latinaque versione donavit F. Wagenfeld, et il devint aussitôt l'objet des critiques les plus justes et les plus sévères des savants de l'Allemagne, tels que MM. O. Müller, Movers et plusieurs autres. (Note de la 2° édition française.)
- (2) Voy. Heeren, Idées sur la politique et sur le commerce des peuples anciens (allemand).

ABB. MIGNOT, Mémoires sur les Phéniciens, vol. 34-42 du Recueil de l'A-cadémie des inscriptions.

HENRICI ARENTII HAMAKERI, Miscellanea Phænicia. Leiden, 1828.

Voyez surtout Movers, Das Phænizische Alterthum, Berlin, 1849; et la Phénicie de M. Hoefen dans l'Univers, publié chez MM. Firmin Didot, Paris, 1852. (Note de la 2º édition française.)

Guill. Gesen prétendit, en 1835, découvrir la clef des inscriptions phéniciennes en caractères différents des caractères communs (Ueber die punischnumidische Schrift und die damit geschriebenen grösstentheils unerklaerten Inschriften und Münzen, in Palæographische Studien. Leipzig). En 1837, il publia, aussi à Leipzig, Scripturæ linguæque phæniciæ monumenta quotquot supersunt, edita et inedita, ad autographorum optimorumque apographorum fidem, où sont illustrées les inscriptions qui, après 1817, sont sorties de l'emplacement de Carthage dans la Numidie. Le résultat, qui paraît avoir été obtenu de toutes les études faites jusqu'à nos jours, est que les langages carthaginois, phénicien et numide étaient identiques avec l'hébreu.

Sidon, Tyr; et, dans les intervalles, Sarepta, Botris, Ortosia, villes moins considérables. Toutes ces villes, singulier spectacle d'opulence, furent bâties l'une après l'autre, selon le besoin du commerce. Sidon, la première entre elles, mentionnée par Moïse, domina jusqu'au temps de Josué et d'Homère. Prise alors par un roi d'Ascalon, ses habitants élevèrent Tyr, qui bientôt éclipsa sa métropole. D'autres Sidoniens fondèrent Arad, et ces trois cités élevèrent d'un commun accord celle de Tripoli, qui de là prit son nom (1).

Gouvernement. Elles ne formaient pas par leur réunion un seul État; mais, comme les républiques italiennes du moyen âge, chacune d'elles avait dans son territoire une organisation distincte, sous un roi ou des chefs particuliers. Leur lien dans la paix était le culte de Melkarth et des intérêts communs; le danger, dans les circonstances difficiles. L'autorité des chefs, comme il arrive dans les pays commerçants, était tempérée par d'autres magistrats qui marchaient de pair dans les cérémonies, et avec lesquels ils devaient se concerter pour les ambassades à envoyer. La diète générale des principales cités se tenait de temps à autre dans Tripoli, où les rois délibéraient avec l'assemblée sur les mesures à prendre pour l'avantage de toutes (2).

Rois, 1040-976. Iram. L'historien Josèphe nous a conservé la série des rois de Tyr depuis Abibal, contemporain de Saül. Iram, son fils, fut d'abord en guerre avec les Hébreux, puis fit alliance avec David et Salomon. Il recevait d'eux de l'huile, du vin, du blé, et il leur fournissait en échange des marins pour la navigation du golfe Persique, des charpentiers, des maçons, des matériaux pour la construction du palais et du temple. Ce dernier peut donner une idée de l'habileté des Phéniciens dans l'art d'édifier, indépendamment de ce que l'on rapporte de celui de Melkarth dans l'île de Tyr, qui, dit-on, n'avait pas d'égal au monde. Iram en

<sup>(1)</sup> Le désir connu des anciens peuples de rappeler dans une nouvelle patrie les noms de la première nous permet de suivre la trace des migrations des Phéniciens. Néarque, au temps d'Alexandre, visitait les lles Tyrus et Aradus, et la ville de Sidon, dans le golfe Persique. Les tles de Bahrain, à l'embouchure de l'Euphrate, furent appelées Tylos et Aradus: ces noms furent enfin portés sur les côtes de la Méditerranée. Il est vrai qu'on pourrait nous rétorquer l'argument et croire que ces noms, et ceux également phéniciens qu'un récent voyageur a rencontrés dans le golfe Persique (Lettre du docteur Seetzen dans la Correspondance mensuelle du baron de Zach, septembre 1813), provinrent de colonies phéniciennes transplantées dans ces parages.

<sup>(2)</sup> ARIEN, II, 24, 15. — DIODORE, II, 113.

éleva aussi un à Astarté, un autre au Jupiter national, et entoura la ville de murailles, en la réunissant à la terre ferme au moyen d'un môle merveilleux. On ajoute que Salomon reconnut mal les grands services d'Iram, ce qui cependant ne rompit pas leurs relations; ils s'écrivaient, au contraire, fréquemment, et s'envoyaient des énigmes, en imposant une amende à celui qui ne parviendrait pas à les déchiffrer.

Après Iram viennent Beleazar (976), Abdastrate (969), Astarte (948), Aserim et Jhelès (936); puis Éthaal I<sup>er</sup> (926)? père de Jézabel. Badezor, successeur de ce dernier, donna le jour à Pygmalion, Barca, Anne et Élise ou Didon (879-726)? Celle-ci avait épousé le grand prêtre Sichée, que tua Pygmalion pour s'emparer de ses richesses. Elle parvint à lui échapper, et alla fonder Carthage (591).

Sous le règne d'Éthaal II, Nabuchodonosor assiégea Tyr, et, après une défense de treize ans (572), la détruisit, apportant ainsi par la fureur des conquêtes une grave perturbation dans les pacifiques opérations du commerce. Une nouvelle Tyr prit la place de l'ancienne; et quand Cyrus étendit au loin ses conquêtes, les Phéniciens se soumirent à lui, préférant le payement d'un tribut aux chances d'une guerre: ils conservèrent d'ailleurs leurs constitutions et leurs rois nationaux, ainsi que le commerce continental de l'empire des Perses.

Ici, le spectacle d'un peuple industrieux nous offre un intérêt bien plus puissant que les vicissitudes d'une dynastie. Nous le voyons s'élancer d'un territoire restreint et ingrat pour s'aventurer sur les flots, mettre à profit le bois que lui offre le Liban, et utiliser les anses nombreuses de la côte : placé sur les confins des trois parties du monde, il recevait d'une main les productions de l'Asie et de l'Afrique, pour les offrir de l'autre à l'Europe. A l'intérieur, il s'appliquait aux arts de la paix (1), et nous avons vu les rois d'Israël lui demander ses architectes, ses sculpteurs, ses ciseleurs et ses fondeurs en bronze (2). Les Phéniciens conservèrent dans les constructions de leurs villes beaucoup des habitudes troglodytiques, et la Phénicie est encore aujourd'hui parsemée de grottes. Mais on ne trouve plus de monuments purement phéniciens, à moins qu'on ne veuille considérer comme tels quelques-uns de ceux de l'île

<sup>(1)</sup> Viderunt populum habitantem in ea, absque nullo limore, juxla consueludinem Sidoniorum, securum et quietum. Indic. XVIII, 7.

<sup>(2)</sup> Rois, 111, 7, 13.

de Chypre, principalement dans le voisinage de Larnaca, et quelques statues transportées à Londres des côtes de Barbarie. Nous en avons quelques-uns modifiés par le mélange des types étrangers, comme le bas-relief égypto-phénicien de Carpentras, et d'autres gréco-phéniciens.

Les Grecs leur ont attribué la plus surprenante des inventions, celle de l'alphabet; mais les Grecs eux-mêmes rappellent des inscriptions antérieures à la migration de Cadmus, et peutêtre les Phéniciens ne firent-ils autre chose que faciliter l'écriture par l'introduction du papyrus (1). L'alphabet phénicien était le même que celui dont se servirent les Hébreux jusqu'à Cyrus, et que les Samaritains conservèrent; mais ils eurent aussi des caractères sacrés et secrets. Les inscriptions connues jusqu'ici sont funéraires ou religieuses; et trois fragments d'écritures phéniciennes, récemment découverts, attendent des interprètes dans les bibliothèques de la Propagande, du Vatican et de Turin (2).

On croit généralement qu'à l'embouchure du fleuve Bélus fut inventé le verre (3), qui, par la suite, aida à connaître l'in-

- (1) CHR. FR. WEBER, Versuch einer Geschichte der Schreibkunst. Gestingen, 1807.
- (2) Jusqu'en 1837 on connaissait soixante-quatorze inscriptions phéniciennes, puniques ou liby ques, reproduites ou interprétées dans l'ouvrage de Gésénius. Depuis lors ce nombre s'est augmenté de trente-cinq. Parmi les inscriptions récemment découvertes, la plus étendue et la plus intéressante est celle de Marseille. Elle est gravée sur deux fragments de pierre, bien ajustés, que mit à nu un maçon démolissant une vieille maison située non loin de l'emplacement occupé autrefois par le temple de Diane. M. de Saulcy en a publié le premier une traduction en 1846. En 1847, M. Judas en donna un fac-simile dans son ouvrage intitulé: Étude démonstrative de la langue phénicienne. Enfin M. l'abbé Bargès en a fait paraître dans la même année une traduction complète avec commentaires. L'inscription est divisée en treize paragraphes, et contient différentes dispositions concernant les offrandes qui doivent être présentées aux prêtres par les maîtres des sacrifices dans le temple de Baal. Voy. La Phénicie, par M. Hoefer, Paris, 1852, p. 140. (Note de la 2° édition française.)
- (3) Les anciens connaissaient-ils le verre? Le plaçaient-ils à leurs senètres? L'opinion vulgaire répond, non; l'histoire, oui. Hérodote (liv. III, § 54) parle de caisses de momies en verre, ῦαλος: Aristophane le nomme dans les Nuées, v. 766, et dans les Acarnanes, v. 73; Aristote également. Galien enseigne la manière de le faire; Lucrèce, Horace, Martial, Sénèque, sont des autorités irrésragables. Pline (XXXVI, ch. 26) dit: Sidone quondam iis officinis nobili, siquidem etiam specula excogitaverat. Hæc fuit antiqua ratio vitri. Peut-être indique-t-il ici qu'ils faisaient aussi les miroirs. Au temps de ce naturaliste on donnait au verre toute couleur et toute sorme, soit par le soussile, soit par le tour, soit même en le ciselant. Funditur in officinis, lin.

mensité de la création, depuis la marche des corps célestes jusqu'à la structure de l'insecte imperceptible à l'œil nu. Ils s'en servaient peu ou point pour les fenêtres, puisqu'ils laissaient leurs appartements ouverts à l'air libre. Le métal était préféré pour les coupes; mais ils couvraient de verre les parois de leurs chambres; ils en faisaient des ornements et des colliers, en le mêlant à l'ambre et à l'ivoire travaillé.

Les Phéniciens furent renommés aussi pour la finesse de

giturque, aliud flatu figuratur, aliud torno teritur, aliud argenti modo cælatur. (Ibid.) Il fait mention, avec Dion Cassius, d'un individu qui serait parvenu à rendre le verre malléable, chose qui, tout improbable qu'elle soit, indique combien cet art était avancé. On a exhumé des fioles à Pompéi; on a trouvé à Herculanum des pâtes de verre colorié pour simuler des pierres fines, conformément à ce que dit encore Pline: Fit et album et murrhinum, aut hyacinthos, sapphirosque imilatum, et omnibus aliis coloribus.... maximus tamen honos in candido translucentibus, quam proxima cristalli similitudine. Le verre blanc, et qui se rapproche le plus de la transparence du cristal, était donc comme aujourd'hui le plus estimé. Néron paya 6,000 sesterces deux petits vases de verre, tant ce genre d'ouvrages avait acquis de perfection dans la forme et dans l'ornement. On substitua même les coupes de verre à celles d'argent et d'or: usus vero ad potandum argenti metalli et auri propulit (Pline, ib.).

Peut-être les anciens auront-ils pensé de bonne heure au plus grand avantage du verre, celui d'en garnir les fenêtres en donnant ainsi passage à la lumière et non à l'air. Mais aucune autorité ne nous en donne la certitude pour les temps reculés. Il en est fait mention pour la première fois dans l'ambassade de l'Hébreu Philon, quand les envoyés d'Alexandrie comparent les fenêtres de verre à celles en pierres spéculaires : τοῖς ὑάλφ λευκῆ διαφάνεσε παραπλησίως λίθοις. Fea, dans son Histoire de l'art, commenta ce passage et recueillit plusieurs indices des second et troisième siècles après J. C., d'où résulte indubitablement l'usage des vitres aux fenêtres. Mougez, dans le Dictionnaire d'antiquités de l'Encyclopédie méthodique, en a réuni d'antres, mais tous des temps inférieurs et dès lors inutiles, puisque l'on a trouvé à Herculanum des vitres entières que l'on voit au musée de Naples. On découvrit, en 1772, à Pompéi, une croisée ayant près de trois palmes d'embrasure, dont les vitres carrées étaient grandes d'une palme.

Nous pouvons donc supposer qu'on en saisait déjà usage plus anciennement, quoiqu'on employat plus souvent les pierres spéculaires. Celles-ci étaient si transparentes, que Pline, pour donner une idée de la simplicité du vernis qu'Apelles étendait sur ses tableaux, dit qu'on y voyait veluti per lapidem specularem intuentibus. Les plus belles venaient d'Espagne et de Cappadoce; d'autres se tiraient du Bolonais, et il y en avait dans quelques endroits dont la longueur allait jusqu'à cinq pieds. On n'en trouve plus de cette espèce : elles surent remplacées par le verre, qui peu à peu devint d'un prix trèsmodique. Sénèque dit : Quedam nostra demum prodisse memoria scimus, ut speculariorum usus perlucente testa, clarum transmittentium lumen. Ep. 90.

leurs tissus. Un chien affamé, raconte-t-on, mordit dans un coquillage, et la liqueur qu'il en fit jaillir teignit le poil de sa gueule d'un rouge magnitique. Cette circonstance fut observée, et amena la découverte de la pourpre. La couleur n'en était pas, au surplus, toujours rouge; mais il y avait encore la blanche, la noire, et d'autres nuances encore. On entendait, en général, sous ce nom une teinture faite avec la liqueur extraite d'un certain coquillage, pour la distinguer des couleurs végétales; on l'employait spécialement pour les étoffes de laine (1).

Beligion.

Nous ne pouvons, par malheur, accorder d'éloges aux Phéniciens en ce qui touche leur religion, et la Bible rappelle à chaque instant leurs superstitions. Isis, allant chercher à Byblos l'époux qu'elle a perdu, nous annonce que leur culte venait de l'Égypte; et, dans les fêtes annuelles d'Adonis, une tête mystique était apportée par mer des rives du Nil dans cette ville,

(1) a ti est sujourd'hui bien reconne, dit M. Deshayes dans su description des mollusques de la Méditerrante (Expédition scientifique de la Morác, t. III, p. 189), que le mures brandaris est la coquille qui fournissant aux anciens leur belle couleur de pourpre. M. Boblaye, pendant l'exploration de la Morés par la commission scientifique, a observé dans les roines d'une ville antique des amas considérables du murex brandaris, amas qu'il crut d'abort être semblables à quelques-uns des dépôts les plus modernes que l'on rencontre épars dans les plaines basses de la Morée; mais ayant remarqué que ces amas de murex brandaris étaient formés de cette seule espèce, dont le fest avait une altération particulière que ne présente pas celui des individus recueillis dans les dépôts modernes, ce savant demeura convaincu par l'escemble de ces farta que ces amas élaient le résultat de la l'abrication en grand de la trinture pourpre, dont ilé étaient une preuve authentique. Plusieurs travaux historiques sur la pourpre des anciens ayant été produits à diverses époques, i) est inutile d'insister davantage sur un sujet à l'égard duquel sous ne pourrions répéter que ce qui était déja su. » On peut consulter sur la pourpre, en outre des anciens, tels que Aristote (Bist. aximal., 1. V. c. 13), Pine (Hist. nat., 1X, 36, 27, 38), Vitruve (VII, 3), Fan. Columna, Tractatus de Purpura / in-4°. Rome, 1674. — Wenelive, Programma de Purpure # Bysso; m-4°. lense, 1708. — Richten, de Purpura antiquo et novo pigmento ; iu-4°. Gosting., 1741. - Roswall, Dissertatio de Purpura ; iu-1°. Londres, 1750. - PRISSORREL, Observ. on the Limax, etc. (Phil. Transact. of Lond., aunée 1757). — Anari, de Restitutione purpurarum, édition ill. Cescore, 1784. -- Carelli, de Antique el nupero Purpure. -- Rosa, Dissertazione delle Porpore el delle malerie vestiarie presso gli antichi , 1784 — Manto, Memorias sobre la Purpura de los antiguos, restaurade 🙌 España, in-4°. Madrid , 1779. - BLAINVILE, Disposition méthodique d espèces récentes et fossiles des genres pourpre, ricinule, licorne et conch depas, etc. (Nouvelles Annaies du Muséum, anaée 1832, t. I. p. 188) Schmitt, Forschungen aus dem Gobiele des Alterthums, t. I. p. 94-4 (Note de la 2º édition française.)

sur les monnaies de laquelle est l'effigie d'Isis (1). L'Assyrie dut aussi répandre ses croyances dans l'Asie antérieure par le commerce et par les expéditions guerrières, dans lesquelles elle transporta des populations entières de la Syrie, de la Phénicie, de la Judée, sur les bords du Tigre et de l'Euphrate. Ce mélange se retrouve dans la théologie des Phéniciens, révélée par Taaut, qui la fit écrire par les sept frères Cabires, et par Esmoun ou Esculape, leur frère. Mais le fils de Tabion, le plus ancien des interprètes phéniciens, y ajouta beaucoup de fictions qui la dénaturèrent; c'est ce qui fut cause que le dieu Surmobélus et Turus ou Cusarté, plusieurs générations plus tard, la dégagèrent des allégories dont Taaut l'avait d'abord enveloppée (2). C'est encore ici la parole divine exprimée par l'intelligence suprême, puis rédigée, de l'ordre de celle-ci, par les divinités planétaires, enfin révélée à la caste sacerdotale par les dieux inférieurs, incarnation graduelle analogue à celle des Védas indiens. Le temps, le désir, le nuage, sont les trois grands principes des choses: les deux derniers engendrèrent l'éther mâle et l'air femelle, qui produisirent l'œuf d'où sortirent d'abord quelques animaux privés de sentiment; puis ceux doués d'intelligence, le soleil, la lune, les étoiles, le feu, la flamme et les tonnerres, dont le fracas éveille les animaux et les fait se mouvoir dans la mer et sur la terre.

Cette cosmogonie, rapportée par Sanchoniathon, tend à expliquer l'univers au moyen des causes matérielles, non toutefois sans un spiritualisme grossier. Il est fait aussi mention d'un Mochus, Phénicien qui aurait voulu le premier démontrer l'origine de l'univers par la combinaison des atomes (3).

- (1) Lucien, de Dea Syra, ch. vii.
- (2) Porphyre sur Eusèbe, Præp. evang., lib. I.
- (3) Mochus ou Moschus, forme de son nom moins autorisée, qui l'a fait rapprocher de Moïse, et qui doit peut-être son origine à cette hypothèse même, était de Sidon; et, si l'on en croit Posidonius, il aurait, dès les temps antérieurs à la guerre de Troie, exposé le dogme des atomes. Ni ce fait, ni le fragment cosmogonique qui nous reste de Mochus, ne sont des raisons suffisantes pour distinguer, avec Mosheim, deux personnages de ce nom, un historien et un philosophe, comme nous le voyons par l'exemple de Sanchoniathon, associé à Mochus en qualité d'historien de son pays, renvoyé aussi bien que lui avant la guerre de Troie, et dont l'histoire toute primitive débutait par cette cosmogonie, dans les fragments de laquelle quelques modernes ont cru trouver aussi le caractère matérialiste de la philosophie atomistique. Voyez M. Guigniaut, Religions de l'antiquité, 3° partie du t. II, p. 840. (Note de la 2° édition française.)

Baal.

La religion populaire offrait là, comme en Assyrie, une succession de Baal, et d'autres divinités en rapport avec les astres (1). Baal, Saturne phénicien, avait deux yeux au front et deux à la nuque, deux fermés et deux ouverts; quatre ailes au dos, dont deux étendues et deux repliées, plus deux à la tête. On racontait que, pour le salut commun, il avait immolé son prepre fils Jeud; c'est pourquoi on lui offrait des sacrifices sanglants: c'étaient surtout des enfants que l'on faisait passer à travers la flamme, ou bien on les jetait dans la fournaise ardente qui brûlait dans la poitrine de son idole (2).

Astaroth.

Au dieu mâle, comme dans toutes les religions orientales, ils associaient la divinité femelle, Astarté ou Vénus (3), objet d'un culte obscène dans Byblos, tandis qu'ailleurs le sang souillait ses autels. Ils disaient que la déesse, voulant parcourir la terre, se mit une tête de taureau, et consacra dans Tyr une étoile

- (1) Baal, Beel, sont la forme phénicienne ou cananéenne; Bel, d'où Bélus, est la forme araméenne et babylonienne, toutes deux nettement distinguées par les Septante d'un seul et même nom. Bel ou Baal, le Maître, désigné ainsi par ses serviteurs ou ses adorateurs, recevait les épithètes, souvent considérées elles-mêmes comme des noms propres, d'Adon, le Seigneur, de Moloch, le Roi, d'Adod ou d'Adad, le Souverain des dieux, le Dien suprême. L'idée de Dieu, dans cette conception purement théocratique, ne fait qu'un avec celle de Maître, et elle est principalement représentée par le nom de Baal ou Bel, qui entre comme élément fondamentat dans un si grand nombre de noms composés, répondant aux points de vue divers, aux déterminations individuelles, ou aux applications locales de cette divinité générale, une à la fois et multiple, des Sémites. Voy. M. Guigniaut, Notes et éclaircissements sur le t. Il des Religions de l'antiquité, p. 873. (Note de la 2° édition française.)
  - (2) Eusèbe, Prép. evang., liv. I, ch. dernier. Minutius, in Octav.
- (3) Astarté, dit M. Maury, est le nom que les Grecs ont donné à une des grandes déesses de la Syrie, et qui n'est qu'une corruption de celui d'Astaroth, que portait à Sidon cette déesse. La ressemblance du noin d'Astaroth avec celui d'Achera, ressemblance qui existait du moins pour des oreilles grecques peu accoutumées à saisir les nuances qui séparaient les lettres hébraïques, fit confondre par les Hellènes ces deux divinités, qui offraient, en leur qualité de grandes déesses, une certaine analogie, et le nom commun d'Astarté leur sut ensuite imposé à toutes deux. M. Movers cependant distingue nettement Achera d'Astaroth. Il considère la première déesse comme une personnification de la terre et du principe humide. La seconde est, au contraire, à ses yeux, une déesse céleste, d'une origine toute sabéiste. C'est la même que la Didon ou Élissa carthaginoise, que l'on adorait à Carthage comme la déesse suprême. Les anciens l'ont tour à tour assimilée à Junon et à Vénus; mais, afin de ne pas confondre cette Vénus avec celle de leur mythologie, ils la surnommèrent Aphrodite-Uranie, c'est-à-dire la Vénus céleste. (Note de la 2º édit. française.)

tombée du ciel : mythe astronomique indiquant la conjonction de la planète de Vénus avec la lune, qui monte au signe du Taureau à l'instant où Vénus y est arrivée.

Adonis.

Elle avait pour amant Adonis, qui signifie seigneur; et quand, au commencement de juin, le fleuve de ce nom coulait, comme aujourd'hui encore, empourpré par les ocres qu'il charrie dans ses crues, on disait que son onde était teinte du sang de l'amant de Vénus, tué dans le Liban. On lui offrait alors des sacrifices funèbres, on se fustigeait jusqu'au sang; les femmes surtout éclataient en gémissements et coupaient leur chevelure, hommage qu'elles pouvaient racheter en se prostituant, et en offrant au temple le prix de leur déshonneur. Ces Adonies, qui ne sont pas étrangères à la tradition d'Osiris, se propagèrent beaucoup; nous les retrouvons à Antioche sur l'Oronte, à Alexandrie d'Égypte, à Athènes, à Chypre, à Argos; et Théocrite et Bion nous sont témoins de la magnificence de ces cérémonies et du deuil efféminé qui y régnait (1).

A Azotus on adorait Dagon, Dercéto à Joppé (2); mais nous ignorons le nom qu'ils donnaient à leur Neptune, en l'honneur duquel ils jetaient à la mer un grand nombre de victimes humaines.

Sept Cabires (3) ou Pateks étaient des dieux protecteurs ou des forces élémentaires : on y ajoutait Esmoun, dieu de la médecine, dont le temple, à Béryte, était fréquenté par les malades, qui venaient y dormir (4) et obtenaient des guérisons miraculeuses. Le père des Cabires était appelé Sydyck, principe du feu : on portait leurs images sur les navires. Ce furent

<sup>(1)</sup> Théocrite, XV. — Bion, I. On sait quel soin le législateur et les prophètes hébreux apportèrent à repousser au loin ce culte. La malédiction encourne par la descendance de Cham, pour avoir découvert la nudité de son père, devait éloigner les Hébreux de l'adoration du Phallus.

<sup>(2)</sup> Dagon, dont le nom semble venir de Dag, poisson, était adoré comme un dieu demi-homme et demi-poisson, non-seulement à Azotus, mais dans les autres villes des Philistins. Il paraît avoir été distinct de la déesse Atergatis ou Dercéto, qui s'en rapproche cependant aussi bien par les mythes que par les représentations figurées. (Note de la 2° édition française.)

<sup>(3)</sup> Soit de xaíeiv, brûler, soit de cabirim, qui, en persan, veut dire les forts, soit du mot hébreu chaberim, les associés. Kibir, qbir, en maltais, signifie le diable.

<sup>(4)</sup> C'est à quoi paraît faire allusion Isaïe, dans le ch. Lxv, 4, où il dit : Populus... qui immolant in hortis... qui habitant in sepulcris, et in delubris idolorum dormiunt.

peut-être les Phéniciens qui en introduisirent le culte dans la Samothrace.

Mclkarth.

Le plus grand des dieux était Melkarth ou roi de la cité; il était surtout adoré dans Tyr, dont la puissance croissante lui valut de l'emporter aussi sur les autres divinités du pays. Le culte de cet Hercule était transporté partout où abordaient des colonies phéniciennes, et il formait le lien entre celles-ci et la mère-patrie (1). Les Carthaginois envoyaient à son temple la dime des revenus publics au commencement du printemps, époque à laquelle y accouraient les Théores de toutes les colonies. Dans toutes on lui allumait chaque année un grand feu, d'où on laissait s'envoler un aigle; scène que les Grecs transportèrent sur l'Œta, et que les Romains adoptèrent dans leurs apothéoses adulatrices. Les ruines d'un temple de Melkarth existent encore à Malte; mais le plus magnifique des édifices consacrés à ce dieu était le temple de Cadix, où il n'avait pas d'autre simulacre que la flamme.

Nous pouvons juger de la puissance des prêtres chez les Phéniciens, en voyant leur pontife Sichée, beau-frère du roi Pygmalion, et eux-mêmes répandus par centaines dans Israël dès qu'ils y sont tolérés (2).

## CHAPITRE XXV.

DU COMMERCE (3).

Les Phéniciens furent surtout renommés pour le trafic; et comme on pense généralement, ce qui est en grande partie la

- (1) Le Melkarth de Tyr, assimilé par les Grecs à leur Jupiter Olympien aussi bien qu'à leur Hercule, se rapproche à bien des égards de Baal-Chammon ou Baal-Moloch, dieu du feu en même temps que du soleil. Melkarth paraît avoir pénétré fort anciennement dans la Grèce, mais il ne s'était pas originairement associé au type d'Hercule. C'est vraisemblablement sous les formes de Mélicerte et de Meilichios (Ζεὺς Μειλίχιος), qu'il nous apparaît. En effet, le dieu marin Mélicerte paraît être dérivé du Melkarth tyrien, dieu de la navigation, et le surnom de Meilichios pourrait bien être une forme hellénisée du nom de Melkarth ou de celui de Moloch. Voy. M. Maury, Éclaircissements au II vol. des Religions de l'antiquité. (Note de la 2° édition française.)
  - (2) Rois, I, ch. xvIII, xXII, et ci-dessus, p. 241.
  - (3) Consulter en outre l'ouvrage célèbre de Heeren: Gatterer, Einleitung zur synchronistichen Universal historie. Eichhorn, Geschichte des ostindischen Handels.

faute des historiens, que les nations de l'antiquité ne furent que guerrières et conquérantes, nous nous arrêterons quelque peu à démontrer l'importance et la nature de leur commerce, l'un des agents les plus efficaces de la civilisation.

Il est facile d'imaginer que le besoin suggéra l'échange mutuel; mais si nous demandons à l'histoire comment cet échange s'étendit de peuple à peuple, quelle est l'époque à laquelle on substitua aux denrées les métaux précieux, où furent battues les premières monnaies, jusqu'à quel point le trafic aida dans le principe à la civilisation, elle ne sait pas nous répondre. Laissant donc de côté les conjectures pour les faits, nous reconnattrons que dans l'antiquité le commerce différait de celui des modernes en ce qu'il se faisait principalement par terre. Ce n'est pas que les mers, et en particulier la Méditerranée, ne fussent sillonnées par des navires; mais c'était un mode secondaire, un accessoire au commerce de terre. Les choses durèrent ainsi jusqu'à ce que la navigation autour de l'Afrique et la découverte de l'Amérique vinssent changer la nature des relations entre les peuples.

Les négociants devaient naturellement se diriger vers les pays qui offraient le plus de productions à exporter. L'Europe était en grande partie inculte; mais, lors même qu'elle se civilisa, elle avait encore peu d'objets d'échange à proposer aux étrangers, et devait se borner au commerce de consommation. Les côtes d'Asie et d'Afrique ouvraient au contraire un vaste champ aux spéculations; c'était surtout sur les rives de l'Indus que les besoins du luxe trouvaient à se satisfaire. Comme les Arabes et les Mongols modernes, les anciens Perses avaient de l'or et de l'argent en telle abondance, qu'ils l'employaient non-seulement à l'ornement des palais et des trônes, mais encore aux ustensiles les plus communs. D'où le tiraient-ils? Dans l'Asie Mineure, le Méandre et le Pactole roulaient des sables d'or, mais il ne paraît pas qu'il y en eût des mines. Le Taurus en a peu, jusqu'au point où il se divise pour embrasser le désert de Cobi, d'où l'on en tirait une grande quantité, ainsi que de la grande Bucharie. Cette chaîne en devient plus riche en s'avançant vers le levant. Mais ces régions, peu connues aujourd'hui, l'étaient encore bien moins dans les temps antiques. Les mines qu'exploite maintenant la Russie, au delà du lac Baïkal (1), n'en fournis-

<sup>(1)</sup> Agatharchidas, dans Photius, décrit la manière dont les anciens ex-

saient guère alors; il en venait beaucoup plus de la Sibérie. Quant à l'argent, si abondant sous la domination perse, que certains peuples payaient tout leur tribut en espèces, il se tirait du Caucase, de la Bactriane, et encore plus de l'Espagne.

Les perles et les pierres précieuses, très-recherchées pour la parure des rois et des prêtres, pour anneaux, cachets, poignées, bracelets, chaînes, et même pour le harnachement des chevaux, venaient du cœur de l'Afrique et de l'Indostan. Le golfe Persique, les côtes de Ceylan et de la peninsule au delà du Gange, furent toujours très-abondants en perles (1). Ce fut de ces parages qu'elles allèrent orner les femmes de Darius, comme de Tippoo-Saïb, mort en défendant sa capitale contre les Anglais, et du roi de Lahore, Radjet-Sing, quand naguère il recevait pompeusement les envoyés de l'Europe.

Le Levant possède, en outre, les laines les plus fines, le poil du chameau et de la chèvre d'Angora, du chanvre sans

trayaient et purifiaient l'or. Il croit plus malheureux que tous les autres les esclaves employés à ces travaux. « On brise d'abord, au moyen du feu, la roche qui renserme le minerai; on détache alors les morceaux avec des instruments en fer ou à sorce de bras, ce qui est l'ouvrage des plus jeunes et des plus vigoureux : on creuse ainsi les galeries en suivant la veine. Chaque mineur à une lanterne attachée à son bonnet; ils doivent travailler dans une attitude des plus pénibles, selon l'ordre du surintendant, qui les accable de coups. Les enfants courent ramasser les morceaux de minerai détachés, et les portent en rampant hors de la galerie. Là, les vieillards et les insirmes les remettent aux surveillants. Ceux-ci sont des hommes vigoureux, de plus de trente ans, qui broient le minerai en poudre aussi fine que la farine de froment. D'autres jettent cette poudre sur une table inclinée, et, en y versant de l'eau, ils la frottent avec leurs mains pour en chasser les parties terreuses; restent ainsi les parcelles métalliques qui sont plus pesantes. On la bat aussi fréquemment avec des éponges, qui enlèvent dans leurs pores ce qui est léger et sans valeur, en laissant le métal sur la table. Elle est ensuite donnée aux fondeurs; on y mêle du plomb, du sable, de l'étain, et du son d'orge; on renferme le tout dans un vase hermétiquement clos avec du mastic. Ce mélange reste durant cinq jours et cinq nuits exposé à un seu violent; le sixième, on le laisse refroidir, et on en verse le contenu dans un autre vase, où ne reste que l'or, qui a perdu bien peu du poids de la poudre qu'on y a mise. »

(1) Les Brahmanes reçoivent vingt pour cent des perles que recueillent les plongeurs, en récompense des prières qu'ils sont pour éloigner d'eux tous les accidents sunestes, et surtout les chiens de mer. Si quelque fraudeur se soustrait à ce tribut, il n'a à compter sur aucun secours en cas de sinistre. Avant que les Portugais arrivassent dans les sindes, la pêche se faisait tous les vingt ou vingt-quatre ans; ils en réduisirent l'intervalle à dix ans; les Hollandais, à sept ou huit; elle se sait maintenant tous les deux ans, ce qui ne laisse pas aux coquillages le temps de se reproduire et de parvenir à une suffisante grosseur.

égal: de plus, le coton et la soie, le premier très-commun, l'autre plus rare, mais que les Mèdes employaient toutefois pour leurs vêtements (1). Sans parler des troupeaux d'Arabie et de Kachemyr, des laines de choix étaient fournies par l'Asie Mineure, et spécialement par Milet, aux manufactures de Babylone et de la Grèce. Les fourrures n'étaient pas moins recherchées, plutôt par luxe que par besoin de se garantir du froid.

L'encens, prodigué dans les sacrifices, venait de l'Arabie et de la partie de l'Afrique opposée à l'entrée du golfe Persique; il était donc porté, avec les autres parfums de ces contrées, soit dans la Phénicie, soit en traversant le golfe, à Babylone et dans l'intérieur de l'Asie. Il paraît que la cannelle, qui, de même que le poivre, est aujourd'hui un produit particulier à l'Asie, croissait aussi alors dans l'Arabie. Le livre de Job fait déjà mention du commerce des Indes et de ses toiles peintes (2).

Tels étaient les principaux objets du commerce antique. Mais caravanes. les longues distances, les déserts à traverser, les hordes menacantes, obligeaient à voyager en grand nombre, à se faire escorter d'hommes armés, et à se secourir réciproquement. Quelle qu'en fût la cause, les grands sleuves de l'Asie n'eurent pas, durant de longs siècles, pour les transports, l'importance qu'ont acquise ceux de l'Europe; mais, dès la plus haute antiquité, quand l'homme venait à peine de faire la conquête du chameau et de l'éléphant, nous-trouvons les caravanes (kiervanes). Nombreuses comme elles étaient, il fallait déterminer les lieux vers lesquels toutes se dirigeraient, et choisir les plus favorables pour l'achat et pour la vente. Les fleuves, les sources, les ombrages, les oasis, traçaient la route et indiquaient les stations, tant pour le repos que pour les entrepôts et les marchés. En Asie, où l'on traversait des pays civilisés, on fit

<sup>(1)</sup> Il n'est pas certain que les passages de la Vulgate où la soie est nommée indiquent précisément cette étosse dans l'original. - Quant à l'usage de la soie dans les empires de la Perse ou de l'Assyrie, Hérodote et Xénophon, se reportant au temps de Cyrus, parlent seulement d'habits médiques dont ils n'indiquent pas la matière, mais qu'ils désignent comme des objets d'un grand prix. Procope cependant a expliqué l'expression habit médique par habit fait d'une étosse de soie : Μηδικήν ἐσθήτα, ην νῦν Σηρικήν καλούσι. Veste MEDICA quam sericam appellant hodie. Voy. Procope, de Bello aendal. 1. II, c. vi, et le Mémoire sur le commerce de la soie chez les anciens, par M. PARDESSUS, dans les Mémoires de l'Académie des inscriptions et belleslettres. Nouvelle série, t. XV. (Note de la 2º édition française.)

<sup>(2)</sup> Non conferetur tinctis Indiæ coloribus, ch. xxviii.

des chemins et l'on disposa des hôtelleries, ou, comme on le dit aujourd'hui, des caravansérails. On les construisit et on les entretint avec des dépenses et des efforts dignes d'États despotiques, dans lesquels l'activité d'un peuple entier est concentrée sur un seul point. Hérodote nous décrit ceux des Perses, qui ne diffèrent en rien de ceux que Marc-Pol trouva dans la Mongolie. La religion de Mahomet a consacré leur fondation comme une œuvre méritoire.

De même que dans le moyen âge, lorsqu'il n'y avait aucune sûreté publique, les religieux réunissaient autour de leur monastère les quelques marchands qui venaient y trafiquer, les protégeant de l'immunité des lieux saints, et les attirant par le concours des fêtes; ainsi, dans ces siècles reculés, les temples devenaient l'occasion et la sauvegarde du commerce. Les pèlerinages annuels servaient de rendez-vous aux négociants, qui s'y réunissaient à des époques fixes, et, continuant leur voyage, s'arrêtaient aux différents sanctuaires, où leur arrivée correspondait avec les solennités périodiques; de manière qu'ils y trouvaient la foule que la dévotion y avait fait accourir, et par suite plus d'occasions d'acheter et d'échanger. A combien de besoins, à combien de commodités ne satisfaisaient pas les peuples placés sur la route des caravanes, en échangeant leurs denrées avec celles des pays étrangers! Les habitants des contrées limitrophes, en se rendant en grand nombre aux caravansérails, augmentent les communications et les avantages que trouve l'homme à se rapprocher de l'homme. Les nomades euxmêmes se lient d'intérêts avec les trafiquants en leur fournissant les chameaux et en leur servant même parfois de conducteurs. Les haltes, les points de départ et d'arrivée, les routes, tout est déterminé. Où s'ouvrent les marchés, les tentes mobiles se convertissent bientôt en édifices; chaque année voit s'accroître le nombre des caravanes, des acheteurs, des hôtelleries et des magasins; se former des bourgs et des cités où le luxe et l'abondance fomentent les arts et l'industrie, les biens et les maux de la civilisation. Ainsi, les habitudes du commerce par voie de terre deviennent de jour en jour plus invariablement fixées. Non pas qu'elles n'eussent à se ressentir des fréquentes révolutions des empires, et ne fussent souvent changées ou interrompues; mais les nouveaux conquérants, ne tardant pas à comprendre l'avantage apporté par le commerce, tant aux particuliers qu'à leur trésor, se hâtaient de rétablir,

avec la tranquillité publique et la sécurité des routes, cet échange mutel de la richesse des nations.

Denrées.

On peut dire que, dans l'antiquité, le commerce ne se faisait qu'en denrées, se bornant à satisfaire aux besoins ou au luxe, à se procurer les matières premières et à les vendre ou à les échanger lorsque l'industrie les avait raffinées. L'échange en était la forme la plus habituelle, et, lors même qu'on y employait les métaux précieux comme mesure des valeurs, c'était plutôt au poids qu'en pièces monnayées. L'usage de l'argent monnayé, si important aujourd'hui, resta à l'état d'enfance chez les Phéniciens, les Perses et les Hébreux; s'il y eut plus tard à Athènes, à Alexandrie, à Rome, des changeurs et des banquiers, peut-être ignorèrent-ils le parti qu'on pouvait tirer des lettres de change et des traites (1), sans lesquelles on ne sau-

(1) GIOV. VILLANI et SAVARY (Parfait négociant) attribuent les lettres de change aux Hébreux bannis de France sous Dagobert en 640, Philippe-Auguste en 1181, et Philippe le Long en 1316; retirés en Lombardie, ils se servaient, pour faire venir de France l'argent qu'ils y avaient laissé, des voyageurs et des marchands, en leur remettant des lettres en quelques lignes. Mais Dupuy de la Serre (Traité de l'art des lettres de change) les réfute, 1° parce qu'ils sont trop indéterminés quant au temps; 2° parce que l'ordonnance de bannissement défendait toute communication et assistance à l'égard des Hébreux expulsés, d'où suit qu'il n'est pas probable que personne eût voulu recevoir leur argent en dépôt. Il attribue donc cette invention, ainsi que Derubys, historien de Lyon, aux Guelfes florentins, chassés par les Gibelins et réfugiés en France, qui, les premiers, firent des traites, principalement à Lyon, où les marchands se réunissaient sur la Place au Change. Les Gibelins, chassés à leur tour, se retirèrent à Amsterdam, où ils en firent autant.

Philippe le Bel sit, en 1294, avec le syndic et le corps des changenrs italiens, une convention par laquelle ils devaient payer un droit pour les affaires de change. Mais la première mention formelle des lettres de change est dans l'édit de Louis XI, mars 1462, par lequel il consirma la soire de Lyon.

Quant au papier-monnaie, Marc-Pol sut le premier à en saire connattre l'existence à l'Europe, en ayant vu chez les Mongols, alors mattres de la Chine, qui l'introduisirent ensuite dans la Perse. Ils n'en surent pas cependant les inventeurs, mais bien les Chinois. Dès l'an 119 avant J. C., sous le règne de Hu-ti, de la grande dynastie des Hans, un surcrott de dépenses leur sit inventer les phi-pi ou valeurs en peau; c'étaient des morceaux de la peau de certains cers blancs, d'un pied chinois en carré, ornés de certaines peintures ou festons, valant chacun environ 300 livres: ils n'avaient cours, à ce qu'il paraît, qu'à la cour et parmi les grands.

A partir de 605, jusqu'à la fin de la dynastie des Suis, les finances furent dans un tel désordre, que l'on faisait usage de tout comme d'argent monuayé. Au commencement du règne de Hian-Tsung, vers 807, il fut ordonné aux marchands et aux gens riches de déposer leur numéraire dans les caisses pu-

rait obtenir la circulation nécessaire : les anciens n'eurent point de crédit public, ni des transmissions promptes, sûres et fréquentes par le moyen des postes.

Le principal moyen de transport était le chameau, de sorte que les caravanes limitèrent leurs courses au pays où il vivait.

Quelque prodigieuse que soit pourtant la force de ce vaisseau du désert, des centaines suffiraient à peine à porter la cargaison d'un gros bâtiment d'aujourd'hui. Le commerce devait donc se restreindre à des denrées de peu de volume : ainsi, par exemple, bien que le riz fût connu en Europe, elle n'en recevait qu'en très-faible quantité; à telles enseignes qu'au quatorzième siècle nous le voyons encore dans les tarifs de nos villes lombardes considéré comme drogue et vendu par les pharmaciens. Que l'on calcule ce que coûteraient le nitre et le sucre s'il fallait qu'ils nous vinssent du Bengale par terre. Les côtes d'Afrique et l'Égypte regorgeaient de froment, et pourtant, au lieu de l'expédier au dehors, on l'amoncelait dans des magasins jusqu'à ce que la famine contraignît des étrangers à venir le chercher. Le vin exige aussi des chariots et de bonnes routes; or, l'Europe méridionale, qui maintenant en produit le plus, cultivait à peine la vigne, et les pays auxquels la nature la refusa ne buvaient pas de vin. Les huiles, employées au lieu

bliques, où l'on recevait en retour des bons qui eurent cours sous le nom de fey-thsian, monnaie volante. L'usage en fut aboli après trois ans.

Taï-Tsou, fondateur de la dynastie des Sungs, permit aux marchands de déposer leur argent ou leurs marchandises dans divers trésors impériaux, en recevant des pian-thsian, ou monnaie commode. En 901, il en avait été émis pour 1,700,000 onces d'argent, et, en 1021, pour 1,130,000,000.

Mais le véritable papier-monnaie, ou, comme nous disons maintenant, les assignats, substitués au numéraire sans aucune hypothèque, furent introduits d'abord dans le pays de Chou, et appelés ci-lsi ou coupons. Cet exemple su imité sous Cin-Tsungi (de 997 à 1022), en faisant des assignats payables tous les trois ans; six maisons des plus sortes dirigèrent cette opération de sinance, mais elles faillirent, et l'empereur priva les particuliers du droit d'émettre du papier-monnaie, en le réservant à la couronne.

Ceux qui voudront suivre les vicissitudes des assignats en Chine les trouverent dans les Mémoires relatifs à l'Asie, par Klaproth, t. I, p. 365. Il nous sussit d'avoir indiqué que c'est au peuple de ce pays qu'appartient une invention aussi importante. Les Mantchoux, mattres actuels de la Chine, ignorant œ grand principe d'une bonne administration sinancière, que plus un pays a de dettes, plus il est riche et prospère, n'ont jamais mis en circulation de papier monnaie d'aucune sorte.

Il fut introduit au Japon du temps de Daīri Go-Diagonotemoo, qui régna de 1319 à 1331.

de beurre et à tant d'autres usages par les anciens, sont moins difficiles à transporter, mais on aimait mieux charger des épices, de l'encens, des étoffes fines, des pierreries, des métaux, et tout ce qui, sous un petit volume, renferme une grande valeur.

Personnel.

Les interprètes et les courtiers que nous trouvons en Égypte nous prouvent que des classes diverses d'individus se consacraient au commerce; mais on ne doit pas s'attendre à trouver chez les anciens la subdivision du travail des modernes. Aujourd'hui le négociant peut, en vivant paisiblement dans son hôtel de Londres ou d'Amsterdam, trafiquer avec les deux mondes par l'intermédiaire de courtiers, de commis, de correspondants: il devait alors entreprendre en personne de longs voyages, être à la fois capitaine et propriétaire de la caravane ou du navire.

Marine.

Nous avons dit aussi du navire, car on aurait tort de conclure de ce qui précède que le commerce maritime fût tout à fait nul. Nous parlerons bientôt des Phéniciens, et l'on verra qu'il en était autrement; mais il se réduisait pour ainsi dire à un simple cabotage, à voyager d'un port à un autre port, d'un promontoire à l'autre, sans se hasarder en pleine mer. C'était moins encore l'absence de la boussole qui l'arrêtait dans son essor que l'ignorance où l'on était d'un autre continent au delà de l'Atlantique. A quoi bon s'en aller au large s'il n'y a point de bords? C'est pourquoi nous avons dit (1) que l'importance de la découverte de Colomb ne consista pas tant dans ce qu'elle révéla des régions inconnues, que dans la direction nouvelle qu'elle imprima à la navigation en l'arrachant à ses allures étroites pour la lancer dans l'immensité de l'Océan.

Celui qui connaît la mer sait combien est pénible la navigation des côtes, et quelle utile école elle offre aux marins : les Portugais n'en connaissaient pas d'autre quand ils parvinrent à doubler le cap de Bonne-Espérance, ni les Normands du moyen âge quand ils coururent par toute l'Europe; aujourd'hui encore la pêche de Terre-Neuve et le transport du charbon de terre forment les meilleurs matelots de la marine anglaise. Les trois continents connus des anciens étant contigus, l'amour du gain et des découvertes suffisait pour les faire visiter de côte en

<sup>(1)</sup> Voy. l'Introduction, p. 53, et pour tout le reste, l'ouvrage de HEEREN, déjà cité.

côte. La Méditerranée, correspondant avec la mer Noire, entourée des pays les plus féconds et les mieux cultivés, parsemée d'îles, peu agitée par les marées, facilita les communications. De même dans l'océan Indien, correspondant avec les golfes Persique et Arabique; le peu d'éloignement des côtes, le grand nombre d'îles, la régularité des vents étésiens, aidèrent à la navigation. Les vents de sud-ouest, soufflant de mai à octobre, emportaient les navires des rivages africains vers ceux du Malabar et de Ceylan; puis le vent du nord, qui, pendant les mêmes mois, règne dans le golfe Arabique, les poussait par le détroit de Bab-el-Mandeb. L'hiver venu, les vents de nordest dans la mer des Indes et ceux du sud dans le golfe Arabique favorisaient le retour des bâtiments.

Route des caravanes. L'invariabilité gardée, ainsi que nous l'avons dit, par le commerce dans son parcours, nous permet d'en déterminer la direction. Babylone sur l'Euphrate, Bactres et Samarcande sur l'Oxus, les côtes de la Méditerranée et de la mer Noire paraissaient désignées par la nature pour devenir florissantes en donnant l'essor au commerce : c'étaient donc là les points de départ et d'arrivée des caravanes.

Celles qui trafiquaient entre l'Arabie et la Phénicie, chargées des produits de l'Inde et du désert, s'arrêtaient à Pétra, dans l'Arabie septentrionale, et de là gagnaient le Liban.

Celles qui faisaient le trajet de la Perse à la Babylonie se dirigeaient vers la grande ville, où les matières brutes de l'Inde étaient plus particulièrement travaillées, soit par la Lydie jusqu'à Suze, soit par la Phénicie, en traversant Palmyre dans le désert, Tamsaque sur l'Euphrate, et le mur médique; soit enfin par la Syrie, en parcourant la Mésopotamie, contrée dangereuse par ses bandes errantes qu'il fallait se concilier à l'aide de présents: elles passaient l'Euphrate à Antemusia, descendaient à Édesse par Bambica, et, franchissant les landes des Scénites ou nomades, elles allaient toucher Scène, à soixante milles seulement de Séleucie, sur le Tigre.

Voilà pour l'Asie occidentale: pour l'intérieur, les caravanes allaient de Babylone et de Suze dans l'Inde, en laissant au nord le désert entre la Perse et la Médie. Par cette route, elles traversaient la Mésopotamie jusqu'à Echatane et Ragès, vers les portes Caspiennes, aujourd'hui gorges de Dariel (1); seul pas-

<sup>(1)</sup> Des récits fabuleux attribuent la construction de cette forteresse à une

sage ouvert de ce côté entre l'occident et l'orient. De là par Hécatompyle, dans la Parthie; par Alexandrie en Arie, Prophtasie, Ortospane, elles atteignaient l'Indus après un voyage de près de six cents lieues.

Quand les caravanes voulaient aller de l'Asie occidentale dans la Bactriane et à Samarcande, elles se dirigeaient, après Alexandrie en Arie, par Maracande, vers l'Iassarte et les frontières de la Grande-Tartarie. C'était à Bactres et à Samarcande (Grande-Bucharie) qu'était l'entrepôt des marchandises de l'Inde destinées à l'Asie septentrionale; et là, de même que sur les rives occidentales de la mer Caspienne, accouraient en foule, presque comme à leur marché naturel, les hordes de l'intérieur: il en résultait une communication très-fréquente entre une prodigieuse variété de populations nomades. L'Asie était en outre traversée par une route qui, des villes grecques sur la mer Noire, conduisait par les monts Ourals jusque chez les Agrippéens ou Kalmoucks, dans la Grande-Tartarie.

Pour parcourir l'Afrique, les caravanes suivaient la direction dont elles ne se sont pas écartées jusqu'ici, sauf qu'elles partent à présent du Caire. Elles partaient alors de Thèbes, pour aboutir à l'oasis de Jupiter Ammon, où elles recevaient, tant de l'Éthiopie que des nomades, les produits précieux de l'intérieur de cette péninsule, et les transportaient sur le Nil ou à la Méditerranée.

Les Phéniciens commencèrent leurs expéditions nautiques par la piraterie : au temps de la guerre de Troie, quand Homère exalte Rhodes aimée de Jupiter, et l'opulente Corinthe, et la splendide Orchomène enrichie par le commerce, les Phéniciens abordaient sur les côtes de la Grèce, y débitant des bijoux et des bagatelles, et enlevant les jeunes garçons et les jeunes filles, qu'ils vendaient ensuite sur les marchés de l'Asie ou qu'ils remettaient en liberté moyennant une grosse rançon (1). Ils ne

Commerce des Phéniciens.

certaine Daria, qui y dépouillait les voyageurs, qu'elle faisait précipiter dans le Tereck après s'être livrée à eux. Klaproth, si heureux dans ses recherches sur le Caucase, croit que le nom de Dariel vient du tartare dar iol, chemin étroit.

(1) Voici ce qu'Eumée raconte à Ulysse, dans l'Odyssée: « Mon hôte, puisque tu m'interroges et t'informes à ce sujet.... je te dirai : Il est une île dite Siria (si jamais tu l'as entendu nommer), au-dessus d'Ortygie, où le soleil se montre, non pas très-grand, mais très-bienfaisant; elle a de bons bœuss, de bons moutons, est très-riche en vin et en froment; jamais la famine n'envaluit ce peuple, et nul autre mal abhorré n'y tombe sur les misérables mortels;

trouvaient pas à cela plus de honte que les Bédouins d'aujourd'hui à leurs pillages. Dans Homère, Ulysse raconte à Eumée qu'avant de se rendre à Troie, on l'avait vu neuf fois aller en

mais, après que les hommes y ont vieilli dans leur cité, Apollon à l'arc d'argent survient, accompagné de Diane, et les tue avec ses douces sièches. Il y a deux villes, et tout est également partagé entre elles ; à toutes deux commandait mon père Ctésius Orménide, semblable aux immortels. Là, vinrent les Phéniciens, très-habiles sur mer, portant sur leur noir navire beaucoup de colifichets. Mon père avait au logis une semme phénicienne, grande, belle, experte aux ouvrages splendides. Les Phéniciens rusés l'abusèrent, et, lorsqu'elle allait laver, l'un d'eux s'entretint d'amour avec elle près de la nef profonde, ce qui bouleverse d'ordinaire l'esprit des femmes, même lorsqu'il en est quelqu'une qui n'y soit que médiocrement portée. Puis il lui demandait qui elle était, d'où elle venait; et elle lui indiqua bientôt la haute maison de mon père, et: Je me vante de sortir de Sidon, abondante en cuivre, et je suis fille d'Aribante aux grandes richesses; mais les pirates taffiens m'ont enlevée quand je revenais des champs, et, m'ayant amenée ici aux maisons de cet homme, ils me vendirent à lui pour un prix convenable. Alors l'homme qui l'avait embrassée lui parla de nouveau ainsi : Ne nous suivrais-tu pas au pays, pour revoir la haute maison de ton père et de ta mère, et euxmêmes? Car ils vivent encore, et passent pour opulents. Et la femme lui répondit de nouveau : Je le ferais volontiers si vous me promettiez avec serment de me remettre intacte au logis. Ainsi dit-eile, et ceux-ci jurèrent comme elle le leur dicta. Mais après qu'ils eurent juré, la femme parla de nouveau au milieu d'eux, et reprit, disant : Maintenant, silence ; qu'aucun de vos compagnons ne m'adresse la parole, pour que, si quelqu'un me rencontre, soit en chemin, soit à la fontaine, il ne le dise pas au vieillard en rentrant à la maison, de peur que lui venant des soupçons il ne m'attache avec des chaînes pesantes et ne trame votre mort. Mais rappelez vous votre parole, et hâtez l'achat des provisions; et quand le navire sera déjà plein de vivres, qu'un exprès vienne vile vers moi au palais, et j'apporterdi aussi ce que je trouverai sous ma main. Je vous payerai même encore autrement mon passage; car j'élève à la maison un fils du bonhomme, déjà alerte, et qui court avec moi dans le voisinage; je le conduirai au navire, et il vous vaudra un prix infini, en quelque lieu que vous le portiez pour le vendre aux étrangers. Cela dit, elle regagna le beau palais; et eux, restant là toute l'année au milieu de nous dans la nes profonde, ils achetaient beaucoup de richesses. Quand la nef profonde sut remplie par eux pour le retour, ils expédièrent un exprès pour l'annoncer à la femme; il vint en hâte à la maison de mon père, ayant à la main un collier d'or où était l'ambre enchâssé. Ma vénérable mère et ses semmes se le passaient de main en main, et en olfraient un prix en le regardant. Celui-ci y copsentit tacitement; et après qu'il y eut consenti, il retourna à la profonde nes-Alors cette femme me prit par la main, m'emmena hors de la maison, et ayant trouvé dans le vestibule les tables dressées avec les coupes des convives ordinaires de mon père, aussitôt que ceux-ci s'en allèrent à l'assemblée et au parlement du peuple, este enleva et cacha dans son sein trois coupes, et sortit avec moi, qui la suivais aveuglément. Le soleil tombait, et tous les chemins se

course sur la mer; et Ménélas apprend à ses enfants que c'est en faisant la course durant huit années à Chypre, en Phénicie, en Égypte, chez les Éthiopiens, en Lybie, qu'il amassa tant de richesses que nul homme n'en possédait autant. Plutarque aussi (1) dit que les héros s'honoraient du titre de voleurs : dans des temps postérieurs, Solon autorisa les associations pour la piraterie; le brigandage est considéré par Aristote et par Platon comme une espèce de chasse.

Les premiers exploits des héros de la Grèce sont précisément contre des corsaires : l'accroissement que prit ce pays dut donc faire changer de système aux Phéniciens qui, selon Strabon, avaient, peu après la guerre de Troie, des points de relâche sur les côtes occidentales de l'Afrique. Nous avons vu aussi que, du temps de Salomon, ils partirent des ports septentrionaux du golfe Arabique, pour naviguer vers Tarse et Ophir dans l'Arabie Heureuse et l'Éthiopie, d'où ils revenaient au bout de trois ans, chargés d'or, d'argent, d'ivoire, de perles et d'autres marchandises. Leur commerce prenait trois directions principales: vers l'Arabie et l'Inde, au midi; au levant, vers l'Assyrie et Babylone; au nord, vers l'Arménie et le Caucase. La première, plus importante que les autres, suivait la voie de mer comme celle de terre. Sortant du golfe Persique, ils atteignaient la péninsule indienne en deçà du Gange et l'île de Ceylan, où ils chargeaient la cannelle et le cinnamome. Soit effet de l'habitude qu'ont tous les voyageurs d'exagérer les choses, soit pour écarter des concurrents, ils racontaient que la première y était apportée par certains oiseaux de proie, et que des serpents très-venimeux rendaient l'autre extrêmement difficile à recueilhr (2).

Des caravanes de nomades qui se rendaient dans l'Yémen ou

convraient d'ombre; et nous, partis précipitamment, nous gagnames un beau port, où était le navire des Phéniciens, rapides sur la mer. Ceux-ci, étant montés à bord et nous ayant embarqués, fendirent la plaine liquide; et Jupiter faisait souffler un vent propice. Nous voyageames sept jours et sept nuits; puis, quand le saturnien Jupiter ramena le septieme matin, Diane, joyeuse de ses flèches, perça la femme qui, tombée dans la sentine, fit entendre un cri comme une mouette de mer, et ils la jetèrent en pâture aux phoques et aux poissons; et moi, je restai seul, le cœur attristé. Le vent et l'onde nous portèrent à lthaque, où Laërte m'acheta pour ses fermes, et c'est comme cela que je vis aussi cette terre. »

<sup>(1)</sup> Homère, Odyssée, IV. — Plutarque, Vie de Thésée.

<sup>(2)</sup> Hérodote, III. — Le cinnamome est le nom grec et latin de la cannelle :

à Gerrha, près le golfe Arabique, apportaient de l'Arabie à Tyr de l'encens, de la myrrhe, de la cassie (laurus casia), du laudanum (cistus creticus), de l'or, des perles, de l'ivoire. Ce trafic enrichit beaucoup plusieurs peuples de la Syrie et de l'Arabie, notamment les Édomites de l'Idumée, qui revendaient aux Phéniciens ces riches produits, et les Madianites, chez lesquels l'or était tellement abondant, que les Hébreux qui les subjuguèrent en trouvèrent assez dans le pays, non-seulement pour le prodiguer dans leur propre parure, mais pour en faire des colliers à leurs chevaux. Les Phéniciens recevaient de l'Égypte le coton, le blé, des tissus, et lui portaient du vin dans certains tonneaux en terre cuite, que les Perses, lorsqu'ils furent maîtres de l'Égypte, disposaient le long du désert en guise de citernes (1). La Palestine leur fournissait le meilleur froment, du vin et des huiles, qui sont encore supérieures à celles de Provence, ainsi que le baume qu'on appelle aujourd'hui baume de la Mecque, et que l'on recueillait près du lac de Génézareth. Ils tiraient de la Syrie le vin de Calibon (Alep) et la laine du désert : et c'est précisément par le désert que, continuant la route sur laquelle les nécessités du commerce fondèrent Palmyre et Balbeck, ils gagnaient Babylone, d'où, tournant vers la Perse, ils parvenaient aux pays de la soie.

Au nord, ils se dirigeaient vers la mer Noire et la mer Caspienne, tirant de l'Arménie et des pays limitrophes des chevaux, des vases de cuivre et des esclaves, qui étaient très-beaux de ce côté. C'est pour ce commerce d'esclaves que les prophètes les maudissaient en les menaçant de voir aussi leurs enfants vendus un jour aux Sabéens (2).

Les Phéniciens construisaient leurs vaisseaux presque ronds, avec très-peu de quille, pour pouvoir naviguer en rasant la plage; ils triomphaient du vent contraire au moyen de leur large voilure et de grandes rames. Ils construisirent ensuite pour la guerre des navires longs et effilés: la flotte de Salomon, comme aussi celles de Sémiramis et de Sésostris, durent sortir

κιννάμωμον, cinnamomum. C'est lui que de grands oiseaux apportaient des lieux où Bacchus a été nourri, d'après le récit d'Hérodote, et c'est l'arbre qui produit l'encens que des serpents ailés défendaient contre ceux qui voulaient s'emparer de cet aromate. Voy. Hér., l. III, c. 107-112. (Note de la 2° édition française.)

<sup>(1)</sup> **HÉRODOTE**, II, 5, 6.

<sup>(2)</sup> JOEL, IV, I, 8. — Amos, I, 9.

de leurs chantiers. Ils profitèrent sur la mer des observations astronomiques dont les autres peuples se servaient pour les divinations, et ils s'orientaient en portant les yeux sur la petite Ourse : ce qui a fait dire qu'ils découvrirent cette constellation.

Colonies.

Ils portaient ainsi les marchandises de l'Orient d'un bout à l'autre des mers intérieures, sur les côtes desquelles ils fondèrent d'innombrables établissements qui conservèrent des traces de leur idiome. Ils donnèrent des habitants à l'île de Délos aussitôt qu'elle fut sortie du sein de la mer. Chypre, Rhodes, la Sicile, la Sardaigne, les virent se multiplier sur leurs rivages. Ils tiraient de Malte le corail, la poix d'Italie; ils recherchaient surtout les pays riches en mines, que de gré ou de force ils faisaient exploiter par les naturels: quelquefois ils y transportaient des esclaves. L'Espagne était pour eux un pays de prédilection, parce qu'ils y trouvaient l'argent même à fleur de terre; aussi fut-elle pour les Phéniciens ce que le Pérou a été pour les Espagnols. Ils en extrayaient non-seulement de l'argent, mais de l'or, de l'étain, du fer, du plomb (1); elle leur fournissait en outre du blé, du vin, de l'huile, de la cire, une laine très-estimée, du poisson salé, des fruits exquis dont l'abondance suggéra l'idée de les confire. Un mouton d'Espagne se vendait jusqu'à un talent (2); en échange des denrées, ils fournissaient aux naturels le lin, dont les Espagnols faisaient leur vêtement habituel, et ces bagatelles toujours agréables aux yeux des barbares.

Cadix était leur point de départ pour des expéditions plus lointaines: on prétend qu'ils les poussèrent jusqu'à Madère et aux Canaries. Il est certain qu'ils franchirent le détroit, et ils allèrent chercher l'étain, peut-être aussi l'ambre jaune, dont le prix égalait celui de l'or, dans la Grande-Bretagne et dans les îles Scilly ou Cassitérides; ils parvinrent même jusqu'à la Prusse et à la mer Baltique, partout enfin où ils pouvaient aller en côtoyant. On rapporte de plus que Néchao, roi d'Égypte, vers l'an 610 avant J. C., leur persuada de faire le tour de l'Afrique: étant donc partis de la mer Rouge, et suivant toujours la terre autant que le permettaient les courants et les vents, ils seraient, après trois ans de voyage, revenus débarquer à l'embouchure

<sup>(1)</sup> Ézéchiel, XXVII, 12. — STRABON et Diodore.

<sup>(2)</sup> STRABON.

du Nil par le détroit de Cadix (1). Pour prouver qu'ils traversèrent aussi l'Océan, on a prétendu que des inscriptions phéniciennes ont été découvertes au pied des Cordillères, et que le Bélus assyrien et le Mithra persan eurent leur culte en Amérique, où les filles du soleil rappellent les vestales, en même temps que les palais du Mexique et du Pérou offrent les types et les hiéroglyphes de l'Égypte. Quoi qu'il en soit, lorsque Xerxès assaillit la Grèce avec leur flotte, les Phéniciens n'osèrent pas s'avancer au delà de Samos à l'occident, bien que cette île ne soit pas à plus de soixante milles des premières Cyclades, Myconi et Ténos: ajoutez que le grand nombre de leurs vaisseaux leur eût permis de faire, pour ainsi dire, la chaîne (2). Mais peut-être aussi que ce fut une feinte de leur part, quelque nouvel intérêt les détournant de continuer à favoriser les Perses: car l'intérêt était le principal mobile de leurs résolutions; il leur faisait cacher avec soin leurs expéditions pour empêcher que d'autres n'eussent à rivaliser avec eux, et ils répandaient dans ce but des fables étranges que, par la suite, les historiens recueillirent sans discernement. C'est peut-être à eux qu'il faut attribuer les noms effrayants de Bab-el-Mandeb, port de l'affliction; de Mété ou mort, donné à un autre port du golfe Arabique, où probablement il faut chercher le Gardefan ou cap des Funérailles. Strabon raconte même que, lorsqu'ils se voyaient épiés par des navires étrangers, ils leur échappaient en les égarant au milieu des récifs et des bancs de sable, ou ils les attaquaient en corsaires pour les dégoûter des voyages. Ce qui rend cette assertion moins improbable, c'est qu'ils n'étaient pas aussi

<sup>(1)</sup> Malte-Brun nie absolument que les Phéniciens aient fait ce tour de l'Afrique, qu'avec sa bonne foi ordinaire Hérodote ne fait que rapporter comme un ouï-dire. Mais Miot, auteur d'une traduction française d'Hérodote (Paris, 1822), l'admet comme vrai. Son principal argument est précisément ce fait qui semble incroyable à Hérodote, que le soleil se montrait à la droite de ceux qui faisaient le tour de la Libye. Il est évident, dit-il, que quand les Phéniciens eurent passé le tropique du Capricorne, pour aller doubler le cap de Bonne-Espérance, en regardant le soleil, ils en voyaient le mouvement apparent de droite à gauche, puisqu'ils avaient le nord devant eux, l'orient à droite, l'eccident à gauche. Quand ils naviguaient dans la Méditerranée, d'orient en occideut, ils avaient toujours le soleil à gauche; mais aussitôt qu'ils eurent franchi le détroit de Bab-el-Mandeb, vers l'extrémité de l'Afrique, voyageant d'orient en occident, ils voyaient constamment le soleil à leur droite, circonstance tout à fait naturelle, mais toutesois merveilleuse pour des gens qui ne savaient ni concevoir ni s'en expliquer le pourquei. (2) HÉRODOTE, VIII, 132.

loyaux qu'habiles dans les relations commerciales; de sorte que marché phénicien et foi punique passèrent en proverbe chez les Grecs et chez les Romains.

Au reste, tous les peuples commerçants cherchent à avoir des ports où leurs bâtiments soient accueillis, à dominer dans les lieux où ils abordent pour trafiquer, à empêcher la concurrence, et à éviter les collisions qui peuvent troubler la paix. Telle dut être la politique des Phéniciens; mais les historiens, plus attentifs à retracer les mutations de règne qu'à faire ressortir la nature des institutions, ne nous ont pas fait connaître les lois qui régissaient leur commerce.

Chez les autres nations, le commerce était un monopole royal : les hôtelleries placées sur les grandes routes de la Perse appartenaient au domaine royal (1). L'unique armateur des expéditions pour Ophir était Salomon, comme aujourd'hui Méhémet-Ali est le seul négociant de l'Égypte; les Phéniciens, au contraire, se gouvernant en république, ressemblaient aux Européens modernes, en ce qu'ils spéculaient pour leur compte particulier.

La tradition vulgaire, en racontant qu'ils faisaient usage d'ancres d'argent au lieu de les avoir en fer, indique assez combien ils acquirent de richesses. Mais le témoin le plus ancien comme le plus célèbre de l'étendue de leur commerce et de la magnificence qui en était résultée, c'est Ézéchiel. « Le Seigneur « me dit: O fils de l'homme, commence tes lamentations sur « Tyr. A Tyr, placée sur le rivage de la mer, trafiquant avec « les peuples de tant d'îles différentes, tu diras : Ainsi te parle « le Seigneur : O Tyr, tu as dit en toi-même, je suis d'une « beauté parfaite, et assise au sein de la mer. On t'a construite, « toi et tes navires, avec les sapins de Senir; tes antennes, avec « les cèdres du Liban; tes rames, avec les chênes de Bazan; les « bancs de tes vaisseaux, avec l'ivoire de l'Inde; tes chambres « et tes magasins, avec le bois des îles d'Italie. Le fin lin de l'É-« gypte fut brodé pour tes voiles ; l'hyacinthe et la pourpre des « îles d'Élisa décorèrent tes pavillons; tu as eu pour navigateurs « les habitants de Sidon et d'Arad, tes sages pour pilotes, et les « vieillards de Gébal travaillèrent à réparer tes bâtiments fatigués. « Tous les navires de la mer et tous les marins venaient trafiquer « avec toi à cause de la multitude de tes manufactures; Perses,

<sup>(1)</sup> Σταθμός, **Η**έπο**D**ΟΤΕ, V, 22.

« Lydiens, Libyens, combattaient dans tes rangs, et, avec eux, « les Aradiens et les Pygmées garnissaient tes murailles, y appen-« dant leurs boucliers et leurs casques pour te servir d'ornements. « Les fils de Tharsis t'apportant toute sorte de richesses : argent, « fer, étain, plomb, remplissaient tes marchés; l'Ionie, Tubal et « Mosoch, les fournirent d'esclaves et de vases de cuivre; Tho-« gorma (la Cappadoce), de chevaux et de mulets; Dedan, a d'ivoire, d'ébène, et de housses pour les chevaux et pour les « chars. Les Syriens fréquentaient tes marchés avec des éme-« raudes, 'des coraux, des rubis, de la pourpre, des toiles ou-« vrées, du lin, de la soie (sericum), et toute autre marchandise « de prix. Juda et Israël t'offraient blé, baume, miel, huile et « résine; Damas, ses vins, et ses laines aux vives couleurs; « Dan, les fils vagabonds de Yavan (les Grecs) et Mosel, le fer « poli, la casse, la canne odorante; les Arabes et les princes de « Cédar, devenus tes commis, des agneaux, des béliers, des « chevreaux ; Saba et Rama, des parfums, des pierres précieu-« ses, de l'or. Haran, Chené, Éden, Assur, Chelmad, venaient « avec des balles d'hyacinthe et des masses d'ouvrages en bro-« deries, de meubles coûteux et de bois de cèdre. Tes rameurs « t'ont portée dans bien des eaux ; mais le vent du midi t'a brisée « au milieu de la mer : tes flottes trembleront aux cris de tes « amiraux. Par le savoir et par la prudence, tu as acquis la « force; l'or et l'argent ont rempli tes coffres; par ta grande « habileté et par tes trafics, tu as multiplié ta puissance, et ton « cœur s'est gonflé; pour cela, le Seigneur a dit: Tu mourras « de la main des étrangers. Toi, devenue un modèle de sagesse « et de beauté parfaite, regorgeant de biens, couverte de perles, « de topazes, de jaspe, de chrysolithes, de béril et de saphirs; « experte dans l'art des flûtes et des tambours; symétrique-« ment alignée dans tes rues, du jour où tu fus bâtie jusqu'à ce « que la richesse t'ait pervertie; tu tomberas, et au bruit de tes « gémissements descendront des navires tous ceux qui tiennent « la rame, et marins et pilotes viendront à terre et pleureront « amèrement, et ils diront: Comment a péri Tyr, qui dans le « cercle de ses relations embrassa tant de peuples; Tyr, qui par « la multitude de ses trésors et de ses colonies, enrichit les rois « de la terre (1)?»

<sup>(1)</sup> Chap. xxvIII. Voir les commentaires de Michaells et Robert. Le chapitre Lx d'Isaïe peut servir aussi à l'histoire du commerce antique.

Les Phéniciens furent aussi d'un grand secours à la civilisation par leurs colonies. De même que nos puissances maritimes, et surtout l'Angleterre, font aujourd'hui, par de pareils moyens, pénétrer notre civilisation au cœur de l'Amérique, au fond de l'Afrique, dans l'Inde, dans la Chine et dans l'Océanie, où elle survivrait sans doute, si, par malheur, elle devait périr en Europe; ainsi firent ces conquérants pacifiques de l'ancien monde, se préparant une autre existence après leur chute, comme un père qui laisse en mourant une famille nombreuse. Il est constant que les peuples riverains de la mer se multiplient avec une grande rapidité. Aussi les Phéniciens, faute d'un territoire assez étendu, étaient-ils obligés de chercher un écoulement à leur population croissante et pauvre en la transportant ailleurs. Parfois encore, les divisions intestines, si faciles chez un peuple que l'habitude de vivre sur les flots rend impatient de tout frein civil, chassaient hors du pays une faction qui s'en allait ailleurs fonder une colonie. Ainsi naquit Carthage, qui devait plus tard succéder à Tyr et Sidon, et rivaliser avec la reine prédestinée du monde.

Si les modernes qui s'aventurèrent à de lointaines expéditions trouvèrent nécessaire de fonder çà et là des comptoirs pour déposer les marchandises qu'ils transportaient, recueillir les productions de l'intérieur du pays, favoriser l'échange des unes et des autres, c'était alors chose d'autant plus importante que les voyages se faisaient lentement et que les communications étaient rares. S'ils ne voulaient donc pas avoir à combattre de nouveaux ennemis chaque fois qu'ils revenaient sur une plage, ni consumer beaucoup de temps à se procurer des échanges, et encore avec la perte qu'éprouve d'ordinaire celui qui offre, force était aux Phéniciens de fonder des colonies : l'exploitation des mines, but principal et presque unique de ce peuple, les leur rendait encore plus nécessaires.

Ils exploitèrent de cette manière toutes les îles de l'Archipel, et nommément Chypre, la Crète, les Sporades, les Cyclades, les îles de l'Hellespont, et jusqu'à Thasos, en face de la Thrace, où ils extrayaient de l'or. On leur attribuait, dans l'Asie Mineure, la fondation de Pronettos et de Bithynium, établissements qu'ils furent contraints d'abandonner avec d'autres encore à mesure que les Grecs croissaient en nombre et en force. Les Étrusques les chassèrent de même de l'Italie; mais ils prospérèrent en Sicile, où ils portèrent le culte d'Astarté, qu'on y appela Vénus

Érycine, et où ils élevèrent à un grand état de splendeur Panorme et Lilybée. Il est à croire qu'ils considéraient la Sicile et la Sardaigne comme le centre d'expéditions plus éloignées, tel que l'est aujourd'hui pour nous le cap de Bonne-Espérance. La côte septentrionale de l'Afrique était parsemée de leurs colonies, dont les principales, à l'ouest de la petite Syrte, étaient Utique, Carthage, Adrumète. Ils avaient à Memphis un quartier en propre pour leurs caravanes; et il est probable qu'ils établirent des comptoirs pour le Levant sur le golfe Persique, dans les îles de Tylos et d'Arad (îles Baharein). Lorsqu'ils s'allièrent avec Salomon, ils partagèrent avec lui le commerce de la mer Rouge, que leur disputèrent d'abord les Iduméens. Ils multiplièrent surtout leurs établissements en Espagne : les principaux existaient en Andalousie, depuis l'embouchure de la Guadiana et du Guadalquivir jusqu'aux royaumes de Murcie et de Grenade; les plus florissants étaient Tartesse, Gadès, Cortija, Malaca, Hispalis (Séville), et les colonnes d'Hercule.

Hercule fut pour les Tyriens le type dans lequel ils symbolisèrent l'histoire de leurs colonies. Ils dirent que ce héros, voulant faire la guerre en Ibérie au fils de l'opulent roi Chrysaorus, réunit une flotte en Crète, île qui servait d'anneau entre les colonies phéniciennes, traversa l'Afrique, où il introduisit l'agriculture, et fonda la ville d'Hécatompylos; que, parvenu au détroit, il passa à Cadix, soumit l'Espagne, enleva les bœufs de Géryon, puis revint par la Gaule, l'Italie, et les îles de la Méditerranée.

Telle fut précisément la marche de leurs colonies. Mais les Phéniciens ne surent pas, comme dans la suite Carthage, les tenir dans la soumission, n'ayant ni la facilité ni le moyen de les contenir avec des armées, ce qui fit qu'elles s'émancipèrent bientôt. En effet, ils se livraient peu à l'exercice des armes, et ils confiaient leur défense aux mercenaires de l'Asie, comme les Vénitiens aux Dalmates et aux Esclavons. Aussi subirent-ils souvent le joug des conquérants; mais ils écartèrent du moins ces funestes ambitions qui parfois entraînent à la guerre même les peuples commerçants, les plus intéressés à l'éviter. On ne leur connaît pas d'autre conquête que Chypre, où ils bâtirent Citium (Kitim), et où ils se maintinrent toujours.

Leurs colonies étaient donc bien différentes de celles des Européens modernes, œuvre du hasard plus souvent que le résultat d'un dessein prémédité, et offrant la plupart du temps le déplorable spectacle de la tyrannie et de l'iniquité. Les Phéni-

ciens distribuaient les leurs sur les points les plus favorables au commerce, et n'y portaient point la manie de conquérir, comme il est advenu pour l'Amérique; mais ils bâtissaient des villes, excitaient l'industrie, s'attachaient les peuples nouveaux par le lien des besoins réciproques : leur esprit de ruse et de fraude contribuait aussi à éveiller chez ces nations encore sauvages la connaissance d'eux-mêmes et la valeur de leurs propres richesses. Si personne ne doute que les colonies modernes ont été d'un grand secours aux sciences, à la civilisation, à l'accroissement des richesses, combien plus durent l'être celles des anciens! Les relations continuelles entre la métropole et les colonies étendent le cercle des connaissances, développent les idées politiques, et perfectionnent l'organisation sociale; aussi verronsnous les colonies grecques, dans l'Asie Mineure et en Italie, se signaler par la puissance et le savoir, et reporter au sein de la mère-patrie la civilisation et les arts.

## GRÈCE.

## CHAPITRE XXVI.

PREMIERS HABITANTS.

Vous êtes des enfants qui ne savez que les choses d'aujourd'hui et d'hier, disaient à Solon les prêtres égyptiens, en faisant allusion au peu d'antiquité de l'histoire grecque. Au lieu de se perdre, en effet, dans les millions d'années des Orientaux, elle abandonnait les périodes divines, et s'en tenait aux demi-dieux et aux héros, sans pourtant se montrer sobre de fables. Loin de là, l'imagination vive des Grecs et leur vanité nationale en inventèrent une infinité, mais toutes embellies par ce sentiment esthétique qui, chez aucun peuple, ne fut aussi parfait que chez eux. De cette faculté, jointe à leur admirable aptitude non-seulement à s'approprier, mais encore à s'assimiler les traditions étrangères, résulta une telle fusion, qu'il devint trèsdifficile d'en distinguer les éléments; aussi les tentatives faites jusqu'ici pour saisir le véritable sens de leurs mythes historiques ont-elles produit des systèmes plus ou moins séduisants pour l'esprit, mais dénués de cette solidité propre à satisfaire la raison (1).

(1) Les historiens grecs sont au nombre des plus grands écrivains; aussi nous réservons-nous d'en parler au livre III. Nous nous contenterons de mentionner ici qu'Hérodote, Plutarque, Strabon, nous ont transmis beaucoup de traditions sur les temps primitifs. Ceux des livres de Diodore qui en traitaient sont perdus: l'introduction de Thucydide et la description de la Grèce de Pausanias nous offrent de précieuses notions sur de petits États isolés. Denys d'Halicarnasse a conservé la suite des traditions relatives à la migration des Pélasges vers l'occident; on l'a traitée trop légèrement de fabuleuse. Petit Radel a pris sa défense. (Sur la véracité de Denys d'Halicarnasse); puis, dans l'Examen analytique et comparatif des synchronismes de l'histoire des temps héroïques de la Grèce (Paris, 1828), il a mis en ordre les temps liéroïques, en comparant les principales dynasties et les générations, calculées de trente à trente-trois ans, avec les faits et les monuments. Peut-être a-t-il parsois pris pour des monuments grecs ceux appartenant à une population antérieure.

On trouve des éclaircissements fort utiles dans le *Thesaurus antiquitatum* græcarum de Gronovius, 12 vol. in-folio; dans les comptes rendus de différentes académies, surtout dans les Mémoires de celle des inscriptions et belles-lettres, depuis 1789, et de celle des sciences de Gættingen.

Sont aussi à consulter :

POTTER, Archæologia græca, or the Antiquities of Greece, 2 vol. in-8°, Londres, 1722.

CLINATON, Fasti ellinici.

JOHN GILLIES, The history of ancient Greece, its colonies and conquests from the earliest accounts till the division of the Macedonian empire in the east, including the history of litterature, philosophy and the fine arts; Londres, 1786, 2 vol. in-4°.

W. MITFORD, The History of Greece, Londres, 1784, 3 vol. in-4°.

Celui-ci est plus érudit, plus profond, plus abondant; le précédent a plus de justesse, et comprend mieux l'antiquité.

CLAVIER, Histoire des premiers temps de la Grèce, 2º édition, Paris, 1822. FRÉRET, Observations sur les premiers habitants de la Grèce.

- L. D. HULLMANN, Premiers temps de l'histoire grecque, 1814 (allemand), ouvrage rempli de considérations et de conjectures fort intéressantes.
- C. Ottfried-Mueller, Geschichte hellenischer Stamme und Stadte, Breslau, 1820.

Welcker et Wolcker, qui, avec le précédent, nient l'origine égyptienne et phénicienne, pour attribuer tout aux Pélasges, tandis que

RAOUL-ROCHETTE, Histoire de l'établissement des colonies grecques, veut que les auteurs de la civilisation grecque aient été les pasteurs phéniciens, chassés de l'Égypte par Sésostris.

\* H. Reinganum, Die alte Megaris, E. Beitrag. Z. Alterthumskunde Griechenl. Berlin, 1825.

Connop Thirwal, Histoire de la Grèce, traduction française, in-8°. Edgar Quinet, De la Grèce dans ses rapports avec l'antiquité, Paris,

L'Écriture nous dit que Ione ou Javan, fils de Japhet, peupla les îles voisines 'de la côte occidentale de l'Asie Mineure, d'où il serait passé dans les îles européennes. Cette race japétitique s'était, comme nous l'avons vu, propagée dans le Nord, et dut s'établir dans la région du Caucase, aux lieux où sont aujourd'hui la Géorgie, la Circassie (Tchercassie), la Mingrelie, l'Abasie, au milieu de montagnes qui peut-être s'élevaient, comme des îles, d'une grande mer formée par la réunion des. mers Blanche et Baltique avec l'Euxin et le lac Aral. Nous aurions peine à déterminer les diverses populations que les Grecs confondirent sous le nom de Scythes; ils l'appliquaient à tous ceux qui habitaient le voisinage du Danube, du Borysthène et du Tanaïs, en deçà et au delà du mont Imavus, et qui se donnaient eux-mêmes le nom de Skolotes (1). Les principaux dans ce nombre étaient les Cimmériens (2), qui habitaient aux environs de Kuban sur la mer Noire, et qui, dixhuit siècles avant Jésus-Christ, refoulés par les Méotides (3), traversèrent le Caucase et passèrent en Arménie. Ce fut aussi dans ces parages que les Grecs placèrent les Amazones (4), po-

1830, tâche de mettre à la portée de tout le monde les découvertes qui ont été faites à ce sujet.

Pouqueville a inséré dans l'Univers pittoresque une histoire de la Grèce écrite avec cet esprit passionné qui pouvait lui être utile pour son Voyage et pour son Histoire de la régénération de la Grèce, mais qui l'a servi bien mal pour le récit des faits antiques, et ne lui a pas permis de chercher la vérité ni d'en voir l'accord.

Les lecteurs novices se contentent de Goldsmith, et ceux qui aiment les hypothèses superficielles s'arrangent de celles de PAW.

L'Histoire de la Grèce, du comte DRAGO (Milan, 1825-1836, 6 vol.), ne fait que délayer, en longues et ennuyeuses déclamations, de vieilles idées, décousues et serviles : elle va jusqu'à la guerre péloponésiaque.

Pour les inscriptions, voir Corpus inscriptionum græcarum (Berlin, 1826), publié par l'Académie de Prusse.

Pour les monnaies, ECKEL, Doctrina nummorum veterum, 1792, 8 volumes in-8°.

- (1) N'étaient-ce pas les Celtes? Dans l'idiome sinlandais, schylta signisse encore aujourd'hui archer.
- (2) Peut-être les Kimris. Appien, dans l'Illyrie, § 2, raconte que Polyphème et Galatée eurent trois fils, Celtus, Illyrius et Gala, qui, partis de la Sicile, dominèrent sur les Celtes, les Illyriens et les Gaulois, et donnèrent leur nom à ces peuples.
  - (3) Galattophages, Massagètes, Sarmates, Magogs.
- (4) Quelques-uns ont voulu retrouver chez les Amazones, république de femmes sur le Thermodon, des traces de faits historiques; mais nous serions

pulation qui n'est peut-être pas entièrement fabuleuse; et le souvenir qu'ils conservèrent de la félicité et de la sagesse des

plus porté à y voir un souvenir, entremêlé de rites symboliques et religieux. d'un culte de la nature qui domina dans la haute Asie, où la continence, soit perpétuelle, soit à temps, était imposée aux prêtresses; où l'on sait de plus que les hommes et les femmes changeaient entre eux de vêtements. On a vonlu tirer leur nom de a et de mazés, sans mamelles, et cette étymologié a fait peut-être inventer qu'elles se brûlaient le sein droit. Dans le langage des Circassiens d'aujourd'hui, maza signisse lune, et peut-être les Amazones étaient-elles des prêtresses de cet astre. La construction du temple d'Eplièse, de Smyrne et d'autres villes ioniennes qui leur est attribuée, se rapporte à des migrations religieuses. Texier, chef de l'expédition scientifique en Grèce, découvrit en 1834, dans les montagnes de la Galatie, près Halys, une enceinte de roches naturelles, taillées de main d'homme en façon de murailles, sur la surface desquelles est sculptée une scène historique de plus de soixante sigures colossales: elle représente l'entrevue de deux rois, l'un monté sur un lion, l'autre armé d'une massue et coiffé du bonnet ionien. On y voit d'étranges accouplements de membres d'animaux terrestres et marins, dissiciles à décrire par des mots. Texier pensa que la ville trouvée dans le voisinage était la pélasgique Thémiscyra, capitale des Leucosyriens; que l'un des deux rois et ceux qui le suivent, aux habits et aux cheveux longs, étaient des Amazones: et que le bas-relief représentait leur réunion annuelle avec les peuples voisins. Mais ces réunions avaient lieu au pied du Caucase et non à Thémiscyra (voy. STRABON, liv. XI, p. 503); et Strabon dit de ce peuple mystérieux, que la tradition lui attribuait des guerres, des monuments, un grand nombre de villes, mais que déjà, de son temps, on ne pouvait plus indiquer le pays qu'il habitait : ὅπου δὲ νῦν εἰσὶ, ὀλίγοι δὲ καὶ ἀναποδείκτως καὶ ἀπίστως λέγοντες ἀποφαίνονται. Strabon, d'ailleurs, qui cite plusieurs fois Thémiscyra, ne la donne pas pour une ville, mais pour une plaine; ἔστι δὲ Θεμασχυρα πεδιον, τῆ μὲν ὑπὸ τοῦ πελάγου κλυζόμενον κ. τ. λ. Il est vrai que d'autres écrivains en font une ville, mais ils la placent près du Thermodon et de la mer : toutes choses qui nous font douter des déductions de Texier.

Pallas, dans la description qu'il donne des mœurs des Circassiens, sur le versant septentrional du Caucase, remarque que les nobles vivent séparés de leurs femmes et donnent leurs enfants à élever aux étrangers. Klaproth, dans le voyage qu'il y fit, en 1807, s'occupa beaucoup de recherches au sujet des Amazones; il trouva que la tribu Sauromate, dont les femmes, selon Scylax de Coriandre, étalent guerrières à l'égal des hommes, habitait la Cabourde et les steppes de Cumes. Hérodote dit que le nom propre des Amazones était Aiorpates, c'est-à-dire tueuses d'hommes; et Klaproth en trouve l'étymologie dans l'arménien air, hommes, et sban, sbanog, meurtrier. Fréret la tire du kalmouck emé ou aemé, femme, et tzaine, excellente, dont il compose le mot Amazone; aematzaine, femme héroïque, virago. Mais des cinquante mentionnées par les Grecs, toutes ont des noms grecs, Penthésilée, Thalestris, Antiope, Déjanire, Hippolyte, Ménalippe, Orithye, Thomyris, etc. - Voyez encore la note 9 du l. IV des Religions de l'antiquité: Sur les Amazones, leur origine, les mythes et les représentations figurées qui les concernent, par M. Guigniaut: (Note de la 2º édition française.)

Hyperboréens ou Septentrionaux ressemble à ces omements dont chacun se plaît à embellir le pays où il eut son berceau. Hérodote disait que le Nord était la contrée la plus peuplée après l'Inde. Olen, que Pausanias dit hyperboréen, amena de là une colonie sacerdotale, qui établit dans Délos le culte d'Apollon et de Diane (1). De là vint Orphée, constructeur de villes et instituteur d'arts et de métiers; de là Prométhée (2), caractère idéal des premiers civilisateurs, qui firent répudier l'infâme communauté des biens et des femmes. Aussi s'écrie-t-il dans Eschyle: « Les dieux me font grand tort : écoutez coma bien j'ai fait à l'avantage des mortels. De brutes qu'ils étaient, « grâce à moi, ils sont devenus des hommes... Aveugles, « sourds, semblables à de vains spectres, ils erraient au hasard, a sans ordre et sans lois; ils ne savaient pas l'art de bâtir des a maisons, le fond des cavernes était leur seul abri; menant « une vie incertaine, ils ne distinguaient ni le temps ni la sai-« son. Ce fut moi, le premier, qui leur enseignai à connaître « le cours des astres, les nombres, les lettres; je leur sis don

- (1) Le mythe des Hyperboréens, originairement grec, partie intégrante de la légende d'Apollon, n'a qu'un rapport vague et indéterminé, ou même tout à fait idéal, dit M. Guigniaut, avec la région du Nord, aussi bien que cette légende elle-même et celle d'Artémis, à en juger par la nature et les noms purement symboliques des personnages qui rapprochent entre eux les Hyperboréens et les enfants de Latone. Si les Hyperboréens, si Apollon et Diane furent ensuite et à la fois rapprochés des Arisnaspes et des Griffons, fictions demi-grecques, demi-asiatiques, c'est lorsque les Grècs du Pont eurent combiné leurs légendes héréditaires avec les mythes orientaux que leur transmirent les tribus scythiques. Voy. Religions de l'antiquité, vol. II, p. 1052. (Note de la 2º édition française.)
- (2) En celtique Frome theut signifierait divinité bienfaisante. Lévêque a soutenu que les Grecs venaient du nord, t. III de la traduction de Thucydide (Sur l'origine septentrionale des Grecs). Telle est aussi l'opinion de Ouwa-ROFF, Ueber das vorhomerische Zeitalter. - « Le mythe de Prométhée n'a rien de grec en lui-même et dans son origine. La scène en est dans la Grèce, dans le Péloponèse; et si elle se termine dans la Scythie, ou même sur le Caucase, à mesure que s'agrandit l'horizon géographique des Grecs, c'est par un besoin qu'ils eurent à toutes les époques de localiser leurs fables religieuses, leurs héros et leurs dieux, en les transportant sur la limite indécise et mystérieuse du monde connu. Leur origine, leurs premières demeures, assurément orientales et septentrionales, mais dont ils avaient perdu le souvenir lorsqu'ils se fixèrent au midi de la chaîne de l'Olympe, ne sont pour rien dans ce déplacement, dans les liaisons plus ou moins récentes de leur mythologie avec le Nord, avec l'Orient, si ce n'est comme une vague réminiscence de son berceau asiatique et de celui de leur race. » Voy. Éclaircissements sur le deuxième volume des Religions de l'antiquilé. (Note de la 2<sup>e</sup> édition française.)

« de la mémoire, mère des muses; je leur appris à soumettre à « leur joug les animaux (1). »

Quelque grand bouleversement chassa de leur demeure les populations établies autour de la mer Caspienne et du Pont-Euxin. Certaines tribus se dirigèrent vers les monts Carpathes, d'où elles gagnèrent l'Italie et l'Épire; d'autres, remontant le Danube, arrivèrent jusqu'au Rhin, et, après l'avoir passé, franchirent aussi les Pyrénées, et ne s'arrêtèrent qu'à l'Océan: il en fut qui, de l'embouchure du Danube, tournant vers le midi, descendirent dans les vallées de l'Asie Mineure, et produisirent les Thynes, les Bithyniens, les Phrygiens, les Mysiens; d'autres restèrent entre le Danube et le Dniéper, ce furent les Cimmériens et les Tauriens; d'autres enfin, plus spécialement appelés Pélasges, s'établirent dans les montagnes de la Thessalie et de la Béotie, puis dans le pays qui plus tard se nomma Hellade; devenus navigateurs, ils occupèrent un grand nombre d'îles de la mer Égée, Lemnos, Imbros, la Samothrace, et s'étendirent dans le pays qui fut par la suite la Carie, l'Éolide, l'Ionie, et jusqu'à Hellespont (2):

(1) Προμεθ., acte I, sc. I.

<sup>(2)</sup> L'origine et la marche des peuples pélasgiques est l'une des questions les plus étudiées dans ces derniers temps. On n'est pas même d'accord sur l'étymologie du nom que les plus faciles tirent de πελαργός, grue, par allusion à leurs migrations, comparables à celles de ces oiseaux. Müller le fait dériver de άργός, plaine, mot vieilli, qui s'est conservé dans les dialectes de la Thessalie et de la Macédoine, et de πελέω ou πελώ, j'habite (Gresch. hellenischer Stamme und Stadte. Breslaw, 1820). Petit-Radel a fait attendre quarante ans de nombreux renseignements sur ce peuple, étudié par lui dans tous les pays où il en existe trace; ayant levé une grande quantité de dessins, et recueilli de nombreuses notions monumentales, écrites ou traditionnelles, il en tira parti pour déterminer l'époque de la fondation de dissérentes villes. Plus de 450 cités antiques furent observées dans ce but, à partir de 1810, surtout durant l'expédition scientifique en Morée, après 1829. Quatre-vingt-quatre modèles en relief, rassemblés par les soins de M. Petit-Radel, composent la galerie pélasgique de la bibliothèque Mazarine, représentant les diverses constructions des Pélasges historiques et des fabuleux Cyclopes. On apprécia les différentes époques de la construction des villes par les diverses méthodes employées pour en élever les murs, presque de la même manière que l'on évalua l'âge de la terre par la superposition des conches. Abel Blouet, architecte en chef de l'expédition de Morée, en examinant si les murs de Mycènes, inhabitée depuis 2313 ans (470 avant J. C.), laissaient voir une diversité de construction, en trouva d'abord une partie conforme aux murailles primitives d'Argos, faite par la méthode que Vitruve appelle incertaine ou réticulaire; une autre, plus soignée, sur les ruines de cette première; puis, une réparation saite avec des pierres

Loin de trouver la Grèce déserte, on raconte qu'ils eurent à lutter contre les habitants primitifs, qui se divisèrent, à ce qu'il paraît, dans la suite en deux lignées, les Grecs et les Léléges ou Curètes. Le nom des premiers se perdit plus tard dans celui d'Hellènes, au point qu'il ne fut plus même prononcé dans leur pays natal; mais il se conserva en Italie, où il fut porté par les Pélasges, dits aussi Tyrrhéniens, avant qu'il eût fait place au nouveau (1). Plus tard, les Romains non-seulement le firent

presque parsaitement rectilignes. Il en conclut que le premier ouvrage appartenait à la fondation de Mycènes, vers 1790 avant J. C.; le second, à des temps plus récents, mais indéterminés; le troisième, à l'époque de Persée, fils de Danaüs. — Consultez sur les Pélasges la note 1 des sections 1 et 11 du livre V des Religions de l'antiquité de Kreuzer, resondu par M. Guigniaut. R. Lepsius, Ueber die Tyrrhenischen-Pelasger in Etrurie. Leipzig, 1842. Abeken, Mittel. Italien. Stutgard, 1842. Connop Thierwal, Histoire de la Grèce, traduction strançaise. A. Maury, article sur les Pélasges dans l'Encyclopédie moderne, 1850. (Note de la 2° édition française.)

- (1) Niébuhr, dans l'Histoire romaine, parle des Pélasges avec cette pénétration qui lui fait deviner dans les anciens auteurs le sens de ce qu'ils rapportent sans l'entendre, et il conclut ainsi:
- « Les Pélasges n'étaient pas un ramas de zingaris (bohémiens), comme quelques-uns les représentent, mais des nations établies sur des territoires qui leur appartenaient, florissantes et glorieuses dans un temps qui précède l'histoire connuc des Hellènes. Ce n'est pas de ma part une hypothèse; je dis même, avec la plus entière conviction historique, qu'il fut un temps où les Pélasges, qui constituaient peut-être la population la plus étendue en Europe, habitaient depuis l'Arno et le Pô jusque vers le Bosphore, sauf que leurs établissements étaient interrompus dans la Thrace; mais les îles septentrionales de la mer Égée renouaient la chaîne qui réunissait les Tyrrhénieus d'Asie avec les Pélasges de l'Argolide. »

Pour ce qui concerne plus spécialement l'Italie, le même Niébuhr conclut ainsi : « Les Pélasges, dénomination nationale sous laquelle il paraît qu'étaient compris en Italie les OEnotriens, les Morgètes, les Sicules, les Tyrrhéniens, les Peucètes, les Liburnes, les Venètes, environnaient de leurs résidences l'Adriatique non moins que la mer Égée. Ceux d'entre eux qui laissèrent leur nom à la mer Tyrrhénienne, dont ils occupaient la côte très-anciennement dans la Toscane, avaient aussi un établissement en Sardaigne; en Sicile, les Élymes, comme les Sicules, appartenaient à cette souche. Dans les contrées intérieures de l'Europe, les Pélasges occupaient le versant septentrional des Alpes Tyroliennes, et nous les trouvons sous le nom de Péoniens ou Pannoniens jusque sur le Danube, si pourtant les Teucriens et les Dardaniens n'étaient pas des peuples différents.

« Dans toutes les premières traditions, les Pélasges étaient à l'apogée de leur puissance; le récit des événements qui les concernent ne les représente plus qu'à leur déclin et lors de leur chute. Jupiter avait mis dans la balance leur sort et celui des Hellènes, et le plateau des Pélasges trébucha. La chute de Troie était le symbole de leur histoire. »

revivre, mais l'étendirent même à tous les Hellènes; de même que tous les Tudesques furent appelés Germains ou Allemands, et Francs tous les Européens par les Levantins: nous donnions ainsi quelquefois le nom de Sarrasins à tous les Arabes. Les Léléges ou Curètes, subdivisés en plusieurs branches, comme les Aoniens, les Hyantes, qui tous deux ne formaient peut-être qu'un peuple avec les Liburnes, habitaient l'Acarnanie et l'Étolie, et s'adonnaient au commerce: vaincus par les Pélages, ils s'établirent partie en Crète, partie dans la Laconie. Déjà plusieurs États sont constitués, l'Attique sous Ogygès, Mycènes et Sparte, fondées un peu auparavant, Phégée en Arcadie, Tarse en Cilicie. L'Argolide obéissait à une autre famille grecque, lorsque Inachus amena les Pélasges dans la péninsule, que, du nom d'un de ses neveux, il appela Apia, et qui, dans la suite, fut appelé Péloponèse.

Quiconque aura parcouru un pays nouveau pourra en dessiner à peu près les confins, tracer la situation des villes, celle des montagnes, et la direction des fleuves; mais ses inexactitudes frapperont d'autant plus qu'il prétendra agrandir les proportions et préciser davantage les latitudes. Nous nous contenterons donc d'indiquer les faits les plus distincts et les mieux certifiés, sans prétendre assigner aux événements leur temps précis ni entrer dans leurs particularités (1). Nous maintenons cependant que, vers 1800, les Pélasges occupaient tout le pays, de l'Arno au Bosphore; puis, de la même manière peut-être que les îles de la Méditerranée apparurent au-dessus des flots comme des cimes isolées quand le reste du pays fut submergé, les Pélasges, après de nouvelles invasions de peuples, ne semblèrent rien de plus que des colonies séparées.

Il est certain que leur nom embrassait un grand nombre de nations, et qu'il y avait beaucoup de variété entre elles. C'est pourquoi on nous les présente sous des aspects entièrement divers: on nous les montre en Italie comme ayant enseigné les arts et la civilisation, tandis qu'ils sont dépeints en Grèce comme des sauvages vivant dans les grottes, ignorant toute industrie, et sans aucune sociabilité, à tel point que Phoronée, fils d'Inachus, leur aurait appris à se bâtir des maisons, à faire usage

1870

<sup>(1)</sup> Raoul-Rochette sait nous dire que Pélasge amena sa colonie dans la Thessalie en 1883; l'Argien Triptolème la sienne à Tarse de Cilicie en 1931; que Phégée fut fondée en 1922; Mycènes et Sparte en 1884.

du feu, à vivre en société. Mais les faits ont un bien autre langage pour attester que les Pélasges apportèrent en Grèce, non quelques arts seulement, mais un système entier de croyances, d'arts et de lettres; que ce fut une race aussi bienfaisante qu'infortunée. Leur langue, âpre et plus voisine du latin que du grec, se conserva dans le dialecte éolien et dans l'épirote, que les Hellènes considéraient comme barbares. Ils enseignèrent même une écriture dont l'usage était commun avant l'arrivée du Phénicien Cadmus. Établis dans la Thessalie, ils la cultivèrent. Connaissant les procédés métallurgiques, ils ouvrirent des mines dans la Samothrace, à Lemnos, en Macédoine, ainsi que faisaient les Cyclopes dans le Péloponèse, la Thrace, l'Asie Mineure et la Sicile; ces Cyclopes qui pénétraient sous la terre avec une lanterne au front, origine de la fable qui ne leur attribuait qu'un œil. Les Pélasges élevèrent beaucoup de forteresses, qui, dans leur langue, se disaient Larisse (1), nom qui, par la suite, devint appellatif. Nous n'oserions dire que leurs constructions soient tout un avec celles dites cyclopéennes, mais elles étaient formées d'énormes blocs peu ou point dégrossis, disposés les uns sur autres sans ciment, et elles s'étendent dans l'Arcadie, l'Argolide, l'Attique, l'Étrurie, le Latium (2). Ils donnèrent quelques formes de culte à des peuples qui n'avaient que des pratiques grossières, sans traditions mythologiques, ni même de dénomination précise affectée à la Divinité. Une colombe prophétisait du haut d'une colonne, au milieu de leur forêt sacrée de Dodone, dont les chênes rendaient des oracles: le centre de leurs rites était la Samothrace, où ils adoraient les Cabires, formidables puissances souterraines (3).

<sup>(1)</sup> Ce nom paraît dérivé du mot lar, qui signifiait demeure, et nous donne aussi l'étymologie du nom de Lare. (Note de le 2° édition française.)

<sup>(2)</sup> Nous en avons parlé ci-dessus, ch. xxII.

<sup>(3)</sup> Voy. pour leur culte, Quinet, Schelling, Welcker, Ot. Mueller, Ad. Pictet. — Les Pélasges, dit M. Guigniaut, professèrent une religion fondée sur le culte des puissances invisibles qui se révèlent dans les grands phénomènes de la nature, au ciel et sur la terre, dans ceux du cours de l'année, dans les vicissitudes de la vie animale et végétale. Ces puissances, qui leur apparaissaient ainsi dans l'action des forces naturelles, dans les lois les plus simples et les plus frappantes de l'homme et de la société humaine, ils les divinisèrent et les personnifièrent du même coup, mais d'une manière naïve autant qu'énergique, et par des symboles non moins grossiers qu'expressifs. L'Hermès ithophallique en est la preuve : cet Hermès, le même que Cadmus ou Cadmilus, le créateur, l'ordonnateur du monde au physique et au moral, qu'Hérodote,

Sous le voile même des fables percent les bienfaits qu'ils apportèrent avec eux. C'était sur les flancs de l'Olympe, du Pinde, de l'Hélicon, résidences des Pélasges, que les Grecs faisaient naître la religion, la philosophie, la musique, la poésie; sur les rives du Pénée, Apollon fait paître les troupeaux, Orphée apprivoise les bêtes féroces; en Béotie, Amphion élève des villes au son de la lyre, c'est-à-dire qu'il employa les beaux-arts à étendre la civilisation, et de là vint pour la Grèce le caractère qu'elle ne perdit plus.

Ainsi, Olen, Thamyris, Linus, venus de cette contrée, éveillent par des chants le sentiment religieux, célèbrent la première expédition des Hellènes, les font renoncer aux sacrifices humains et aux haines héréditaires, instituent les honneurs à rendre aux dieux, proclament des idées supérieures aux intérêts matériels, profitent enfin à la civilisation plus que les colonies qui arrivent du Midi.

Les royaumes d'Argos et de Sicyone, les plus anciens de la Grèce, furent fondés par les Pélasges, auxquels appartinrent aussi les dynasties de Thèbes, de la Thessalie, de l'Arcadie, et Tirynthe, et Mycènes, et Lycasure, réputée la plus antique cité de la Grèce et des îles. Mais comme il est des hommes qui semblent destinés au malheur, on dirait qu'il en a été ainsi des Pélasges. Orphée est déchiré en morceaux par les femmes de la Thrace, les habitants d'Agylle lapident les Phocéens prisonniers, les femmes de Lemnos égorgent leurs maris; puis les Hellènes qui leur ont succédé, non contents de les avoir vaincus, cherchent encore à les diffamer : guerriers, ils jettent le mépris sur cette race agricole et industrieuse; ils parlent de rites sanguinaires, de victimes humaines alimentant la flamme que ceux-ci adoraient comme agent mystérieux de l'art: la

Par une exception qu'il étend aux Dioscures, à Héra ou Junon, à Histia ou Vesta, aux Charites ou Grâces et aux Néréides, reconnaît comme un dieu d'origine pélasgique. (Hérod., II, 50, 51.) Les Pélasges dont il s'agit ici sont encore les Pélasges-Tyrrhènes, instituteurs des mystères cabiriques à Samothrace, et qui portèrent le culte des dieux Cabires partout où ils formèrent des établissements. Quant aux Pélasges de Dodone, que le vieil historien n'en distingue pas d'une façon expresse, on peut croire avec lui qu'ils adorèrent d'abord des dieux sans noms particuliers, au même sens que ces Dii consentes et complices, ces dieux agissant collectivement dans l'œuvre permanente de la création, que les Romains devaient aux Etrusques, c'est-à-dire aux Tyrrhènes de l'Italie, et que l'illustre Schelling identifie avec les Cabires, par le mot comme par l'idée. (Note de la 2° édition française.)

Thessalie, la Lycie, la Béotie passent pour des repaires de magicieunes, dont les assemblées étaient le foyer de mystères honteux et épouvantables. Chassés de la Thessalie, qu'ils cultivaient depuis deux siècles et demi, les Pélasges se retirèrent dans l'Arcadie et dans le petit territoire de Dodone, puis de là quelquesuns retournèrent en Italie, d'autres se dirigèrent vers la Crète pour y éprouver des désastres nouveaux. Quant à ceux qui demeurèrent, ils se confondirent avec les vainqueurs, et perdirent leur nom. Un autre peuple industrieux, frère peut-être des Pélasges, qui habita les bords de l'Irtisc et de l'Iénisséi et les côtes de l'Altaï, périt de la même manière, sans laisser de descendance. Les Russes de la Sibérie en parlent encore sous le nom de Schiodakis ou Tchoudes (1); il travaillait le cuivre, et l'on a trouvé dans les nombreux tombeaux qui lui appartiennent des ornements d'or et d'argent, tombeaux muets jusqu'à présent, comme les admirables constructions des Pélasges.

Hellènes.

On fait Deucalion fils de Prométée et neveu du Pélasge Atlas, ce qui indiquerait tout à la fois l'origine septentrionale de sa colonie, sa parenté avec les Pélasges, et peut-être aussi son identité avec les Grecs, Curètes et Léléges, vaincus d'abord par les Pélasges (2). On pourrait presque prouver tous ces rapports entre ces anciens peuples en comparant leurs langages. Quelques philologues soutiennent que les Pélasges parlaient le grec, parce que tel était l'idiome de l'Arcadie et de l'Attique, où ils habitaient. Les Latins auraient-ils dû aux Pélasges les mots et les formes grecques dont abondait leur langue? Le grec aurait-il été la langue propre des Pélasges, adoptée par les Hellènes, de la même manière que les Albanais dans la Grèce moderne, les Goths et les Longbards en Italie adoptèrent le langage des vaincus (3)? Mais, voulant éviter, autant que cela

<sup>(1)</sup> Pallas suppose qu'ils enseignèrent aux Tudesques l'art du mineur.

<sup>(2)</sup> Autresois Grecs,.... maintenant Hellènes (Τότε μὲν Γραικοί.... νῦν δὲ Ελληνες). Aristote, dans sa Météorologie, I, 14, appelle ainsi ceux qui habitaient les environs de Dodone.

<sup>(3)</sup> La migration des Pélasges en Italie, dit M. A. Maury, explique le fond commun qui existe dans les langues grecque et latine, et qui ne peut provenir que de ce que ces langues tiraient toutes deux, en partie du moins, leur origine de la langue pélasgique. Celle-ci était encore parlée, au temps d'Hérodote, à Cortine en Étrurie, où, selon une autre leçon du texte de cet historien, à Creston dans la Thrace. Elle lui paraissait tout à fait différente de celle des Grecs. Mais, dans l'ignorance complète où il était, ainsi que toute l'antiquité, de la philologie comparée, il n'a pu saisir la parenté qui se cachait sous ces

est possible, toute discussion dont les érudits les plus patients n'ont encore pu faire jaillir aucune lumière certaine, nous continuerons notre histoire aussi rationnellement que nous le pourrons, en nous aidant des fragments épars et contradictoires de l'antiquité, qui, par suite de ce principe de la nature humaine de rapporter tout à soi-même, ne nous représente les révolutions des peuples que sous des noms individuels,

Deucalion s'établit donc au pied du Parnasse, jusqu'à ce qu'une inondation l'ayant chassé dans la Thessalie, il en repoussa les Pelasges, et vint occuper, dans la Grèce, des États déjà constitués et des villes murées, en y instituant les Amphictyons. Il eut pour fils Hellénus, de qui les Hellènes prirent leur nom. Celui-ci engendra trois fils, Dorus, Éolus et Xuthus. Éolus peupla la Phthiotide, d'où ses descendants se répandirent à l'ouest de la Grèce, dans l'Acarnanie, l'Étolie, la Phocide, la Locride, l'Élide, le Péloponèse et les îles occidentales. Ils n'y dominèrent pas; mais ils fleurirent à tel point qu'Homère compare déjà la richesse d'Orchomène à celle de la Thèbes égyptienne, et donne à Corinthe le titre d'opulente.

Eoliens.

Doriens.

Dorus, s'arrêtant d'abord dans l'Estiotide, d'où il fut chassé par les Perrhébiens, transporta ensuite les siens dans la Macédoine et dans la Crète: mais une partie d'entre eux, rebroussant chemin, franchit l'Œta, et vint se fixer dans la Tétrapole dorique, qui prit depuis lors le nom de Doride; ils y demeurèrent jusqu'à ce que les Héraclides les conduisirent dans le Péloponèse.

Ioniens et Achéens. Xuthus, dépossédé par ses frères, se réfugia à Athènes, où Créuse, fille d'Érechthée, lui donna deux fils, Ione et Achéus. Le premier, banni de l'Attique, se fixa dans l'Égiale du Péloponèse, qui prit de lui le nom d'Ionie, et plus tard celui d'Achaïe. Les descendants d'Achéus demeurèrent dans l'Argolide et dans la Laconie jusqu'à l'invasion des Doriens.

formes un peu dissérentes. Le pélasge était demeuré une langue rude et grossière; c'est ce qui le dissérenciait du grec. Cependant les noms de cette langue qui nous ont été conservés appartiennent à la grande famille indo-européenne, et ne nous permettent pas de douter que la race pélasge ne sortit de cette vaste souche d'où proviennent les Celtes, les Germains et les Slaves. Suivant M. Lepsius, le pélasge serait aussi une des langues mères de l'étrusque. Mais cette dernière langue est encore trop imparfaitement connue pour que cette assertion, au reste entourée de vraisemblance et appuyée de quelques indices, puisse être acceptée définitivement. (Note de la 2° édition française.)

C'est ainsi qu'est personnifiée l'histoire des quatre races, non pas uniques, mais principales de la Grèce; races qui restèrent constamment distinctes par leurs dialectes non moins que par leurs habitudes et par leur organisation politique (1).

Ces mouvements intérieurs étaient modifiés par la survenance de colonies méridionales : celles-ci ne furent jamais assez nombreuses pour altérer le fond des populations primitives, quoiqu'elles y introduisissent des arts nouveaux et des institutions étrangères. Quand les Hyksos envahirent l'Égypte, et lorsqu'ils en furent expulsés, diverses tribus d'abord nationales, puis étrangères, en sortirent et se rendirent en Grèce, soit directement, soit après avoir erré dans la Libye et ailleurs.

Colonies étrangères.

(1) L'ère des Hellènes, c'est-à-dire l'ère de la civilisation et de l'histoire, est marquée, à trois moments successifs et correspondants, par l'invasion des Thessaliens dans la contrée pélasgique qui prit leur nom; par celle des Eoliens, Béotiens, qu'ils expulsèrent dans la Béotie qui reçut le leur; par celle ensin des Doriens, déracinés de leurs montagnes du nord, et sondant comme une avalanche sur le Péloponèse, dans les domaines des Achéens, qu'ils refoulèrent sur les Ioniens, et ceux-ci bientôt, avec une partie d'entre eux et des Eoliens, sur l'Attique, sur la Béotie, puis au delà des mers, et les Doriens à leur suite, sur les côtes de l'Asie Mineure, où s'échelonnèrent les colonies de tous ces débris des tribus héroïques, y retrouvant ceux des Pélasges et des Léléges. Ce fut alors, après ce houleversement passager, un renouvellement de toutes choses en Grèce. Tandis que, dans les colonies asiatiques, le passé se transfigurait pour ainsi dire, et prenait cet aspect idéal de la vie des héros, qu'il revêt, sous l'inspiration de la muse d'Homère, le présent, dans la Grèce d'Europe, s'organisait sur le plan de cette vaste et diverse unité, dont les Grecs n'eurent conscience que quand ils la contemplèrent dans ce miroir magique du passé, quand Homère et Hésiode leur parlèrent des Achéens et des Panhellènes, formant une même race, une même grande famille de peuple opposés aux barbares. C'est dans un fragment de l'un des poëmes perdus d'Hésiode qu'apparaît pour la première sois cette généalogie mythique des Hellènes, ayant pour père Hellen, fils de Deucalion, l'homme sauvé des eaux, et donuant lui-même naissance à trois sils, Éolus et Dorus, c'est-à-dire les Éoliens et les Doriens, présentés comme les atnés, parce qu'ils sont les vainqueurs, et Xuthus, qui n'est là que pour amener sur une seconde ligne lon et Achœus, les Ioniens et les Achéens vaincus, réellement plus anciens dans l'ordre de la civilisation. On reconnaît donc dans cette construction, artificielle encore plus que mythique quant à la forme, au fond reposant sur les différences de dialectes qui correspondent aux variétés de race, le résultat d'un grand travail, de fusion d'abord, puis de classement des tribus grecques, retrempées en quelque sorte dans l'esprit nouveau de l'âge héroïque, et s'opposant, non pas seulement aux barbares, mais à leurs propres pères les vieux Pélasges, désormais confondus avec eux. Voy. Véritable origine de la population des Grecs, par M. Guignaut, dans le t. II des Religions de l'antiquité, p. 1059-1060. (Note de la 2° édition française.)

1872.

1400.

1362.

1470.

1610.

1789.

Quelques modernes ont nié tout à fait ces immigrations (1): mais, d'un côté, la tradition en est si constante et si uniforme que l'historien n'ose la repousser; de l'autre, les Grecs euxmêmes, tout vaniteux qu'ils étaient, se reconnaissaient redevables envers l'Égypte de beaucoup d'institutions; nous avons indiqué aussi tant de points de ressemblance, qu'il serait difficile de les croire accidentels.

On raconte donc que sous le règne de Gélanor, c'est-à-dire lors de la neuvième descendance du Pélasge Inachus, aborda en Grèce Danaüs, banni de l'Égypte par les Chemmites, et qu'ayant détrôné ce roi, il fonda le royaume d'Argos, où il introduisit les arts égyptiens, et donna aux habitants le nom de Danaens. Sa fille institua les Thesmophories, fêtes de l'agriculture, célébrées sur le Nil en l'honneur d'Isis, et transportées ici au culte de Cérès, que les Pélasges adoraient sous le nom de Thesmophore ou législatrice. Une longue suite de rois descendit de Danaüs jusqu'à Acrisius, sous lequel Ilus, fils de Tros, et Tantale, père de Pélops, s'étant battus dans la Mysie, ce dernier fut obligé de passer d'Asie en Grèce, où il acquit, partie à prix d'argent et partie par la force, l'Apia, qui de son nom, fut appelée par la suite Péloponèse : il en chassa les Hellènes, qui s'y étaient établis au milieu des Pélasges.

Les Mégariens faisaient honneur de leur civilisation à l'Égyptien Lélége. Cécrops était déjà venu de Saïs dans l'Attique (2), où étaient les descendants d'Ogygès, roi mémorable, puisqu'un déluge particulier était arrivé sous son règne. Cécrops trouva les naturels tout à fait sauvages, sans mariages

<sup>(1)</sup> Raoul-Rochette, entre autres, nie les colonies égyptiennes. Petit-Radel ne croit pas Inachus Égyptien, contrairement à l'opinion de quelques autres, et il suppose que le premier Égyptien qui aborda en Grèce sut Danaüs. Cependant Inachus ressemble tout à sait à Énach, qui, en phénicien, signisse prince, et Phéronée, son successeur, rappelle singulièrement les Pharaons.

<sup>(2)</sup> L'origine saïtique de Cécrops ne serait, d'après Ott. Müller, qu'un sophisme historique. Psammétichus ayant appelé dans Saïs, à la défense de sa dynastic nouvelle, des Cariens et des Ioniens, la Neith égyptienne, sage et belliqueuse déesse, aurait été rapprochée par ceux de Pallas-Athéné, et de là, chez Platon, cette parenté de Saïs et d'Athènes. Athènes aurait d'abord passé pour avoir colonisé Saïs, et plus tard, sous les Ptolémées seulement, l'opinion contraire aurait prévalu; Saïs aurait été regardé comme la métropole, et Cécrops, le héros national des Athéniens, héros dont les pieds de serpent sont le symbole de l'autochthonie, n'aurait plus été, contrairement aux plus anciennes traditions, qu'un émigré de Saïs. (Note de la 2° édition française.)

légitimes ni connaissance de la Divinité. Il leur donna des lois, les façonna à la vie sociale, abolit 'la promiscuité des femmes et tout sacrifice sanglant (1). Il régla les rites funéraires, dont faisait partie un banquet où l'on chantait les louanges du défunt. Mais aussitôt que le corps était rendu à la terre, on dévait ensemencer la glèbe qui le recouvrait. Il persuada aux Athéniens de fortifier leurs villes pour se garantir de leurs voisins et de se soumettre au gouvernement d'un seul : par lui commença une série de dix-sept rois, qui finit avec Codrus.

Cadmus, venant de la Phénicie, établit une colonie dans la Béotie, où il trouva les Hyantes et les Àoniens, arrivés dans le pays après une terrible contagion qui avait exterminé les indigènes. Il y institua des oracles, bâtit à Thèbes la citadelle Cadméenne (2), et apporta en Grèce l'écriture, qui fut substituée à celle dont les Pélasges se servaient d'abord.

- (1) C'est ainsi que la plupart l'entendent; mais il nous paraît démontré que cela ne sut que pour l'autel de Jupiter Hypatus, où, comme dans le Latium, il était seulement désendu d'immoler les bœuss. Cette compassion nous paraît d'ailleurs tenir de l'égyptien, comme il y a de l'indien dans la désense saite par Triptolème de mettre des entraves à l'animal qui laboure les champs.
- (2) Cadmus pouvait venir de la Phénicie et être Égyptien; ce qui nous confirme dans cette opinion, c'est de voir combien la Thèbes grecque ressemble à celle d'Egypte. L'une et l'autre avait ses fles des bienheureux; elles croyaient toutes deux avoir donné le jour à Jupiter Ammon et à Osiris Bacchus, et possédaient le tombeau de ce dieu. Müller trouve tont à fait étrange que des Phéniciens aient été se placer dans un lieu si peu propre aux courses maritimes. — Voss et O. Müller ont supposé que Cadmus n'était pas Phénicien, et ce n'est pas non plus à l'Egypte qu'ils attribuent son origine. Le fondateur de Thèbes était, selon Voss, chef de la tribu antique des Cadméiens ou Cadméens, qu'il croit originaires de la Thrace. Le mythe qui lui donne pour père un roi de Phénicie, et pour sœur Europa, à la recherche de laquelle il passa de Tyr en Thrace, et de Thrace en Béotie, serait une invention des prêtres consacrés au culte des Cabires dans la Samothrace, et cette sable aurait été accréditée par eux, d'accord en cela avec les navigateurs phéniciens. Quant à l'opinion d'O. Müller, Cadmus appartient, selon lui, à la race des Pélasges. Son nom, où l'on a voulu voir la preuve de son origine phénicienne, soit qu'on le fit venir de Kadm, l'Orient, ou de Kadmon, l'Ancien, serait un nom essentiellement grec, qui se compose dans Eucadmos, qui est analogue à Cosmos, et qui signisie l'ordonnateur. « Cependant, dit M. Guigniaut (Rel. de l'ant., II, 1048), si Cadmus n'est pas, dès le principe, le symbole des Phéniciens et de leurs établissements, il faut qu'il se soit formé entre eux et les Cadméens ou les Pélasges-Tyrrhènes, à Samothrace on ailleurs, une liaison étroite qui ait fini par donner ce tour à la tradition. Quoique pélasgiques et locales, la religion et les légendes mythologiques de Thèbes sont, comme celles de la Crète, où se

# CHAPITRE XXVII.

### PREMIÈRES EXPÉDITIONS ET ORGANISATION CIVILE DES GRECS.

Des immigrations si variées durent apporter aux Grecs indigènes des connaissances, des arts et des institutions sociales; mais il n'est pas aisé de distinguer les vestiges de ce qui leur fut transmis du dehors, tant l'admirable nature de ce peuple s'assimilait facilement tout ce qu'il recevait, et lui imprimait un caractère d'originalité. Il sembla réellement que le pays eût été créé pour le progrès des arts, des sciences et de la sociabilité. Si une nation grandit au milieu d'une enceinte infranchissable de montagnes, sans contact, ni lien, ni sympathie, avec d'autres peuples, les lois et les habitudes s'y perpétueront, mais on ne pourra en espérer le développement progressif. Regardez autour de vous, et vous verrez comment, dans les pays sillonnés de fleuves, entrecoupés de golfes, entourés par la mer, l'industrie et les arts sociaux se sont développés et perfectionnés de bonne heure; comment le despotisme et les constitutions tyranniques n'y ont eu que peu de durée.

La Grèce proprement dite est située entre le 36° et le 41° degré de latitude (1); la mer la baigne de trois côtés. Au nord, un prolongement des Alpes Carniques, dont le Parnasse et le Pinde sont une ramification, la sépare de l'Illyrie et de la Macédoine : un grand nombre de petites rivières arrosent

retrouvent les noms d'Europe et de Cadmus, mêlées d'éléments qui nous paraissent incontestablement étrangers et phéniciens. C'est ce qui fait que nous ne saurions admettre l'hypothèse de M. Welcker, d'après laquelle Cadmus et les siens auraient fondé une colonie crétoise à Thèbes. L'opinion de M. Rückert (Troja's ursprung, p. 53) satisferait mieux', tout en excluant l'influence directe des Phéniciens, aux conditions du problème, en faisant des Cadméens une peuplade pélasgique, passée de bonne heure dane l'île de Crète, et de là en Lycie, d'où, mèlée aux Cariens, aux Léléges, à toutes ces tribus demi-orientales de l'Asie Mineure, elle aurait apporté dans la Grèce centrale, avec son chef mythique Cadmus et la divine Europe, qui donna son nom de proche en proche à notre continent, une religion, une civilisation, des arts, des lettres empruntés médiatement à la Phénicie, et justement qualifiés, ces dernières du moins, de cadméennes et de phéniciennes à la fois. « (Note de la 2° édition française.)

(1) Au méridien de l'île de Fer, sur lequel nous nous régions.

son territoire, propre à toutes sortes de cultures, et auquel sourit le ciel le plus pur et le plus doux. Les communications y sont facilitées par une côte de douze cent lieues au moins, c'est-à-dire trois cent trente de plus que l'Italie, et quatre cents de plus que la France. De là son industrie, son mouvement, et cette impatiente variété dans les arts, dans les mœurs, dans les colonies, dans les traditions, dans les institutions, qui, lui rendant impossible la civilisation uniforme et stationnaire de l'Asie, devaient l'entraîner d'excès en excès, pour aboutir à des résultats inattendus. Tout était mystère en Asie; les castes et la monarchie, fondées sur la foi, y étaient les symboles de l'unité infinie. En Grèce, les usages exotiques durent céder à la nature du pays; les rois y font place à des gouvernements nationaux dans lesquels triomphent l'habileté et l'éloquence; le prêtre y voit briser son bâton augural; la science s'échappe du sanctuaire pour se communiquer à tous, et pour montrer que, dans le monde comme dans l'homme, tout est mouvement : leur mythologie elle-même enseigne ce perpetuel mouvement dans ses révolutions répétées des éléments comme dans ses dieux anciens et nouveaux, grands et petits, dépendants et indépendants, en guerre entre eux, avec les géants, avec les héros.

Entrons donc dans la civilisation européenne; recherchons-en les éléments chez un peuple qui devint bien vite plus habile que les Phéniciens dans les arts du commerce, plus valeureux que les Perses; peut-être moins hardi et moins gigantesque que les Indiens et les Égyptiens dans ses édifices, mais plus varié et plus gracieux; moins original dans la science, mais plus pratique que ses devanciers. La marche de l'humanité, chez les peuples de l'Asie intérieure et de l'Afrique, ne s'offre à nous que par échappées, comme les souvenirs d'un songe apparu à notre esprit quand, dans ses réveries, il se sent plus dégagé de la matière, ou comme le récit d'un homme de l'antiquité se réveillant de son tombeau, après deux mille ans, avec ses idées et son langage d'autrefois. Mais, à l'heure qu'il est, nous allons quitter l'indéfini pour trouver l'histoire véritable, sous le voile attrayant dont la revêtit un peuple doué sur tous autres du sentiment du beau.

La première pensée des hommes d'État de la Grèce dut être de mettre les tribus éparses en relation entre elles : c'est à quoi servirent la religion, les alliances, le commerce, les guerReligion.

res, les gouvernements. La religion, sur l'essence de laquelle nous aurons bientôt à nous étendre, ne put y rester le privilége d'une caste : quoique les prêtres qui l'introduisirent fissent tous leurs efforts pour exploiter le mystère au profit de leur domination, le peuple y fit passer tant d'idées et d'institutions nationales, qu'elle devint le patrimoine commun. Son office fut limité à propager les idées du juste et de l'honnête, à consacrer les sages entreprises par la sanction du ciel; et quand on convoquait les diverses populations à des fêtes générales, c'étaient autant d'impulsions données au commerce et aux relations amicales de ces populations entre elles. Rapprochées et réunies ainsi pour la prière et pour les divertissements, il était tout simple qu'elles traitassent des intérêts communs, que le sentiment d'un droit public germât dans leur cœur, et que des questions fussent débattues, des alliances formées. La religion, n'étant plus ensevelie dans le sanctuaire, parla par la bouche des poëtes, qui n'appartenaient pas au sacerdoce, mais qu'on appelait fils des dieux : on les disait montés au ciel ou descendus dans les enfers, parce qu'ils inspiraient à des sauvages grossiers la piété et la clémence. Ils passaient pour savoir apprivoiser les tigres, émouvoir les chênes, et faire que les pierres s'élevassent d'elles-mêmes en cités : et cela, parce qu'ils éteignaient les haines sanguinaires, instituaient les associations et révélaient aux meilleurs esprits, du fond de leurs mystères, les secrets les plus importants de la vie morale. La religion inventa les asiles, opposition désarmée à la force brutale. Les jugements étaient aussi chose divine, puisque ceux qui les rendaient suppliaient les dieux de leur accorder leur pardon s'ils avaient violé la justice; aussi le châtiment fut-il appelé supplice, comme on appela sacré le condamné et le maudit. Cette idée se propagea chez les autres nations, et fit regarder la guerre comme sainte, les duels comme des jugements de Dieu, et les vaincus comme des gens abandonnés du ciel. Tant il est vrai que le premier pas de la civilisation est toujours dicté par une raison d'origine divine, tout s'y faisant par les dieux et pour les dieux.

Les vaincus ont pour maîtres les races héroïques, c'est-à-dire les conquérants, qui pourvoient à leur propre conservation par un sénat, ayant pour règle de justice la raison d'État, et dont la loi est en même temps impénétrable dans ses motifs, inviolable dans ses formes. Plus tard, en opposition aux grands, aux fa-

milles patriciennes, surgit la plèbe, le demos, la commune, qui finit par obtenir des gouvernements humains, et sa part dans la propriété des terres ainsi que dans la confection des lois, selon l'égalité civile. La Grèce n'arriva pas à ce dernier point : Rome seulement fonda, après une longue lutte, l'égalité de droits entre hommes libres, jusqu'à ce que le christianisme, en abolissant l'esclavage, proclama tous les hommes égaux : loi inscrite désormais dans tous les codes des peuples policés. Espérons que bientôt ce sera aussi un fait dans la société pratique.

Nous devions constater cela dès le début, afin qu'en parlant de gouvernements et de liberté en Grèce, l'on sache qu'il s'agit seulement de la race dominatrice. Le droit de conquête, que nous avons trouvé chez les nations plus anciennes, est de même établi en principe chez celle-ci, et y constitue une classe puissante, plus ou moins éclairée, qui commande à une autre destinée à servir et à obéir. A la première les droits, les lois, les jugements, la religion, les armes, les priviléges grands ou petits; à l'autre, sous le titre de paysans, de serfs, d'esclaves, l'agriculture, l'industrie, les bas emplois. Il convient de remarquer toutefois qu'en Grèce les barrières entre les classes ne sont pas insurmontables, qu'un sage illustre, un grand artiste peut s'y élever du milieu de la foule, et, par d'autres voies, rivaliser de gloire avec les privilégiés de l'aristocratie.

Le plus célèbre de ces sénats aristocratiques, qui, gardant Amphicipons. par devers eux la loi secrète et sacrée, rendaient au nom des dieux des jugements dont la plèbe n'avait pas à connaître, fut celui des princes feudataires de la Thessalie, confédérés contre les Barbares dans la ligue appelée amphicityonique, d'Amphicityon, fils de Deucalion, qui avait eu en partage le littoral des Thermopyles, des confins de la Thessalie jusqu'à la Béotie. Ce qui restait de Pélasges s'unit dans cette confédération aux Hellènes, et le culte de l'Apollon Dorien fut associé avec celui de la Cérès Pélasge. Les assemblées se tenaient, en automne, dans le temple de cette déesse, à Anthéla, près des Thermopyles; au printemps, à Delphes, dans le temple d'Apollon (1): leurs déli-

<sup>(1)</sup> Titmann dit que les Amphictyons se réunissaient au printemps à Delphes, en automne aux Thermopyles; mais Boëk suppose que les séances d'automne se tenaient aussi à Delphes. Il nous paraît probable, selon l'opinion de Hecren, que les députés s'assemblaient toujours aux Thermopyles, et se transportaient

bérations, marquées du nom du souverain pontife delphique, étaient inscrites sur les colonnes des deux sanctuaires. Chacune des villes confédérées y avait deux votes, et s'y faisait représenter par autant de députés qu'il lui plaisait, commé en usaient les provinces des Pays-Bas dans leurs états génératix. Leur unique convention était d'abord de ne pas se nuire entre elles; c'est pourquoi elles prétaient ce serment : « Nous n'a-ce battrons aucune cité confédérée; nous ne détournerons point, soit en paix, soit en guerre, les sources nécessaires aux desoins des peuples de la confédération; si tout autre l'osait, nous le combattrions jusqu'à extermination. Si des impies ce enlevaient les offrandes faites à Apollon, nous emplolerions u pieds, bras, voix, toutes nos forces contre eux et contre ce leurs complices. »

Comme les Amphictyons s'étaient érigés en protecteurs du temple de Delphes, ils prononçaient sur les contestations qui, par hasard, s'élevaient entre les étrangers accourus à ces solennités: ce qui les obligeait à posséder des notions de justice générale et à connaître les coutumes particulières. La prudence des juges faisait respecter leurs décisions, que la religion sanctionnait. Il était donc naturel que l'on soumit, en outre, à cette assemblée des questions de plus grande valeur.

Le temps seul lui imposa des formes régulières, et lui fit embrasser les douze cités de la Grèce septentrionale, appartenant aux Doriens, aux Ioniens, aux Phocidiens, aux Béotiens et aux Thessaliens. Quiconque avait violé le droit public pouvait en être exclu, et un autre peuple y être admis à sa place (1). Ce conseil ne constitua jamais une diète générale appelée à délibérer sur les intérêts de tout le pays; mais, composée qu'elle était des députés de toute la Grèce et affectant un caractère sacré, on lui soumettait les questions de plus haute importance et les difficultés entre États; aussi était-ce d'elle qu'émanaient les idées sur le droit public, et veillait-on à ce qu'il n'y fût pas porté atteinte. Les Amphictyons faisaient, en un mot, ce que, dans les siècles éminemment catholiques, fit

à Delphes après la célébration de certains rites. De là sans doute le nom de  $\pi \nu$   $\lambda \alpha (\omega \nu)$ , donné à toutes leurs réunions, et de  $\pi \nu \lambda \alpha \gamma \delta \rho \omega \nu$  aux députés.

<sup>(1)</sup> PAUSANIAS, X, 8, 3. On assigna deux votes aux Macédoniens, Thessaliens, Béotiens, Phocidiens, Locriens, ainsi qu'aux villes de Nicopolis et de Delphes; un aux Athéniens et aux peuples doriques de la Doride, ainsi qu'aux Eubéens. Pausanias ne parle pas des autres.

la cour de Rome avec ses cardinaux, élus dans chaque langue, investis d'un pouvoir sans armes, mais supérieur à celui du glaive, parce qu'il s'appuyait sur les règles éternelles de la justice; ou ce que font les congrès dans notre siècle, terminant par les discussions diplomatiques les contestations qui autrefois se résolvaient sur le champ de bataille. Si l'on pense que les Amphictyons siégeaient près de l'oracle de Delphes (1), de sorte qu'ils pouvaient lui suggérer les réponses convenables, et lui faire sanctionner leurs décisions, on comprendra à quelle puissance s'éleva cette assemblée, cause principale de l'unité de la Grèce et de la résistance qu'elle put opposer à Xerxès. Elle déchut plus tard, lorsque des orateurs vinrent y mettre le sophisme à la place de la vérité, et que les républiques, animées de l'esprit de chicane, en firent l'arène de leurs querelles, en détournant sur des disputes partielles son attention, qui devait ne se fixer que sur le droit et l'intérêt commun; sans compter que les tribus doriennes et ioniennes, parvenues une fois à une grande puissance, furent blessées de se trouver à égalité de suffrages avec les pauvres habitants de Phthia et du mont Œta, l'orgueilleuse Sparte avec les paysans du bourg de Citinium; de sorte que cette confédération perdit toute vigueur et jusqu'à l'existence.

Le besoin et le luxe amenèrent bientôt des relations entre les peuples de la Grèce, puis entre la Grèce et les nations éloignées. Il semble même que les premières expéditions des Grecs aient eu pour but d'établir des rapports de commerce: celle d'Hellé, qui donna son nom à l'Hellespont, et celle de Phryxus, qui aborda à Colchos sur un navire portant la figure d'un mouton, sont racontées sous le voile de l'allégorie. Le rapt d'Europe indique que les ports de la Méditerranée étaient déjà fréquentés. C'étaient aussi, à notre avis, des bâtiments à voiles que le cheval ailé de Bellérophon, la Chimère qu'il vainquit, les ailes de Dédale et le dauphin d'Arion, ainsi nommés de la figure sculptée sur leur proue.

L'expédition des Argonautes en Colchide est la plus mémo- Argonautes. rable de toutes les expéditions tentées par les Grecs. Cette Hol-

Commerce.

<sup>(1)</sup> Voir à ce sujet C. F. WILSTER, de Religione et Oraculo Apollonis Delphici, Copenhaghen, 1827.

L. ZANDER, in Brschin. — CRUBEN, Encyclop. art. et litter., sect. I, t. XXIII.

1250.

lande des anciens fut favorisée dans son commerce par les deux mers sur lesquelles elle est assise, et qui peut-être se réunissaient autrefois vers le nord. Le climat en est pluvieux, le sol marécageux, au point que les maisons, bâties sur pilotis, étaient séparées par de nombreux canaux. Ses habitants, au langage rude comme leurs manières, étaient industrieux, et leur roi Ééta avait amassé d'immenses richesses. Animé du désir de s'en emparer, afin aussi de fonder des colonies et des comptoirs, Jason fit construire au pied du Pélion le navire Argo; il prit pour ses compagnons la fleur des braves de la Phthiotide et de Sparte: Tiphys, pilote expérimenté, le médecin Esculape, le poëte Orphée, Zethès et Calaïs, fils de Borée, Castor et Pollux, du sang de Jupiter, Autolicus, né de Mercure, Thésée, Hercule enfin, le plus grand des mortels et le premier des demi-dieux. Ils partent de la Thessalie, visitent Lemnos et la Samothrace, siége du culte des Cabires, entrent dans l'Hellespont et côtoient l'Asie Mineure. Hercule, Hylas, Télamon, s'arrêtent sur la plage de la Troade, où ils fondent Abdère; les autres, poursuivant leur route, touchent à Cyzique, à la Bithynie, aux Symplegades, découvrent et franchissent le détroit qui mène au Pont-Euxin, puis arrivent à Mariandini et à Ééa en Colchide. On ne sait s'ils s'emparèrent des trésors d'Ééta; il est certain qu'ils établirent des colonies sur le Pontos, qui prit le nom d'Euxenos, hospitalier, au lieu de celui d'Axenos, inhospitalier, qu'il avait dû d'abord aux pillages exercés par les Caucasiens sur les navires qui abordaient ces parages. De retour en Grèce, les Argonautes, pour conserver la mémoire de leur expédition, instituèrent les jeux Olympiques et mirent le navire Argo au rang des constellations (1).

Siége de Thébes. La seconde entreprise des Grecs fut le siége de Thèbes. Nous avons dit que Cadmus avait été le fondateur de cette ville, où

<sup>(1)</sup> Deux anciennes chroniques citées par saint Clément d'Alexandrie fixaient le voyage des Argonautes, l'une à l'an 83 et l'autre à l'an 84 avant la prise de Troie. Eusèbe, qui parle en divers endroits de cette expédition, y attache, à chaque mention qu'il en fait, une date dissérente, tantôt soixante-dix-sept ans, tantôt quatre-vingt-quatre, tantôt quatre-vingt-dix-neus avant le désastre d'I-lion. Aussi Fréret déclarait-il que c'était là un des événements du cycle héroïque dont il était le plus dissicile d'établir la chronologie. La date, en tout cas, est relative et dépend de celle que l'on assigne à la prise de Troïe, qu'elle aurait précédée de quatre-vingt-dix-neus ans au plus et de soixante-dix-sept au moins. Voy. sur ce sujet la Chronol. liligieuse de M. Daunou dans ses Études historiques, t. V. (Note de la 2° édition française.)

sa dynastie sembla livrée aux plus cruelles infortunes. Après lui régnèrent Polydore, puis Labdacus, enfin Laïus, qui, marié à Jocaste, eut pour fils Œdipe. Instruit par les oracles que ce fils lui serait funeste, Laïus le fit abandonner dans les forêts du Cithéron; mais, recueilli par des bergers, il grandit sans savoir à qui il devait le jour, et, par une suite d'accidents étranges, tua son père, épousa sa mère, et mourut de douleur lorsqu'il reconnut à quels crimes l'avait voué le destin.

De son inceste naquirent Étéocle et Polynice, ennemis dès le berceau. Le premier ayant usurpé le trône de Thèbes, Polynice, avec l'aide d'Adraste, roi d'Argos, son beau-père, vint réclamer sa part du pouvoir. Il avait pour auxiliaires Tydée, roi d'Étolie, Capanée, Amphiaraüs, Hippomédon, Parthénope, et les guerriers les plus vaillants de la Messénie, de l'Argolide et de l'Arcadie, pays déjà constitués, mais indépendants l'un de l'autre. Les sept chefs, s'étant réunis dans la forêt de Némée, où ils instituèrent les jeux Néméens, allèrent porter la guerre sous les murs de Thèbes, jusqu'à ce que les deux frères se fussent entre-tués, et qu'eussent péri les sept chefs, à l'exception d'Adraste. Mais, dans une seconde expédition, les fils de ces premiers assaillants, plus vaillants que leurs pères, s'emparèrent de Thèbes et la détruisirent.

Ces guerres fraternelles, les atrocités qui les accompagnèrent, et les horreurs dont furent le théâtre les palais d'Argos et de Mycènes, indiquent des temps barbares. Ici, Tantale égorge le fils de Pélops et le lui donne à manger; là, Acrisius expose sur la mer sa fille Danaé pour la punir de ses amours; son fils Persée tue son aïeul et fonde Mycènes, où règnent ensuite les deux frères Atrée et Thyeste. Ce dernier, dépossédé, se venge en violant la femme d'Atrée: l'époux outragé bannit les enfants nés de l'adultère. Thyeste, dans la suite, abuse de sa propre fille, qui se tue lorsqu'elle est plus tard informée de la vérité. Égisthe, né de cet inceste, égorge Atrée et rétablit Thyeste sur le trône. Celui-ci est attaqué par les Atrides, Ménélas et Agamemnon, devenus rois, l'un de Sparte, l'autre d'Argos. Agamemnon immole aux dieux Iphigénie, sa fille; puis il est assassiné par Clytemnestre, qu'Égisthe a séduite, et qui reçoit la mort de la main de son fils Oreste. Traditions féroces d'une génération de poëtes antérieurs au siècle homérique, sombres comme les mœurs du temps, et destinées à détourner du vice, en mettant en relief ce qu'il a de plus hideux.

1225.

Épigones.

Guerre de Troie.

Agamemnon et Ménélas, que nous avons nommés les derniers, nous amènent à parler d'une autre expédition qui eut la plus grande influence sur la Grèce, et dont la renommée ne doit jamais périr. Troie (1) s'élevait où l'Asie Mineure fait face à l'Europe, tout près du détroit d'Hellé: c'était une ville pélasgique bâtie par les dieux, c'est-à-dire à une époque trèsreculée, et qui, dans l'espace de trois siècles, avait étendu sa domination sur toute la Mysie occidentale. Les traditions poétiques citent au nombre de ses rois Teucer (1500?); puis Dardanus, qui venait de l'Étrurie, de Corinthe et de Samothrace, indice d'une origine pélasgienne; Érychthon; Tros, de qui Troie prit son nom; Ilus, qui la fit aussi appeler Ilion; Laomédon et Priam. La haine entre les deux races pélasgique et hellénique s'était manifestée par des outrages réciproques. Tantale, bisaïeul d'Agamemnon, avait enlevé le Troyen Ganimède; Hercule avait saccagé Troie, tué Laomédon et ravi sa fille: en revanche, Pâris, fils de Priam, enlève la belle Hélène, femme de Ménélas. Agamemnon appelle à la vengeance les chefs des cités grecques, qui réunissent dix mille voiles en Aulide et s'embarquent pour l'Asie. En outre des rois de Sparte et d'Argos, les principaux guerriers qui les accompagnaient dans cette expédition étaient: Ulysse d'Ithaque; Nestor de Pylos, Idoménée de Crète, Achille

(1) Y a-t-il eu réellement une guerre de Troie? Troie même a-t-elle existé? Ces questions paraissent moins étranges lorsqu'on songe combien de poëmes et de romans ont pour sujet une guerre de Charlemagne avec les Arabes et un siége de Paris par ces derniers, événements qui n'ont existé que dans l'imagination de leurs auteurs. Il semble toutefois moins croyable qu'une guerre qui devint une gloire nationale, et fut le point de départ de toutes les histoires et généalogies grecques, comme pour nous les croisades, soit de pure invention. D'un autre côté, cet événement est parsaitement en rapport avec la nature des temps héroïques. Selon Chevalier et Choiseul-Goussier, Troie était située sur la colline que domine le mont de Bounar-Baschi, autour de laquelle coule le Simois; peu éloignée des sources du Scamandre et d'un grand nombre de tombeaux et de constructions cyclopéennes, découvertes en 1816 par Firmin Didot, au lieu où l'on suppose que s'élevait la citadelle pergaméenne. Le tombeau d'Achille était au cap Sigée. Heyne a joint de bonnes notes à la Description du plan de Troie, par Chevalier, dans l'édition de 1794. Leur opinion sut cependant révoquée en doute par Clarke, Travels, t. I, n. 4-6. Rennel aîné crut aussi qu'ils avaient été induits en erreur, et proposa un autre emplacement. Maclaren réfuta Rennel par un nouveau système qui attend qu'on le batte en brèche à son tour. A rien ne sert de prétendre qu'Homère ait été absolument exact et infaillible. Il suffit de savoir que Trois s'élevait près du cap Sigée et de l'Hellespont, dans la plaine du Mendère, entre l'Ida et la mer.

de Phthia, Ajax de Salamine, Diomède de l'Argolide, et autres chefs de tribu indépendants l'un de l'autre, mais réunis dans un but commun. Priam leur oppose une autre confédération, celle des montagnards voisins de ses États, Cariens, Lyciens, Pélasges, et de plus la valeur de gens défendant leurs foyers (1).

Les Grecs commencèrent par dévaster les pays alliés, puis vinrent asseoir leur camp en face de Troie. Il est difficile de comprendre dans Homère de quelle manière ils entendaient s'en emparer : ce n'était pas par un siége en règle, puisqu'ils ne faisaient aucun ouvrage pour s'approcher des murs, pour ruiner

(1) La chronologie des premiers temps de la Grèce est tout à fait incertaine; les érudits se sont donné beaucoup de peine pour l'éclaircir, sans parvenir à des résultats positifs. Le meilleur ouvrage à ce sujet est l'Examen analytique et tableau comparatif des synchronismes de l'histoire des temps héroïques de la Grèce, par L. C. F. Petit-Radel. Paris, 1827, avec une table comparative des généalogies royales et des synchronismes des temps héroïques. Loin de rejeter comme fabuleux les récits des poëtes, il regarde ccux-ci comme les seuls historiens d'alors, et, les dépouillant de l'enveloppe artistique, il établit d'après eux la généalogie des familles d'Argos, de Sparte et de l'Arcadie; il les rapproche entre elles et avec les lignes d'autres maisons. En supputant ainsi les générations, il remonte de la guerre de Troie aux temps les plus reculés. Il place cette guerre en l'an 1199, comme Saint-Martin, et, partant de l'âge qu'Homère attribue aux héros qui y prirent part, il va jusqu'à Inachus, en 1920, époque à laquelle se rattachent, soit directement, soit indirectement, les souches princières de la Grèce. — Les indications données par les écrits ou les monuments de l'antiquité sur la date certaine de la guerre de Troie varient d'une dissérence d'environ deux siècles, entre 1300 et 1100. Peu de points de chronologie litigieuse ont été soumis à plus de calculs et d'hypothèses, ce qui était bien naturel, puisqu'il s'agit d'un événement qui sert d'époque et sépare les temps mythologiques des temps héroiques ou semi-historiques. On a divisé en quatre grandes classes les systèmes sur la date de la prise de Troie : 1° celui qui la fait remonter aux trente premières années du xiii siècle avant J. C., de 1300 à 1270, et qui s'appuie sur l'autorité d'Hérodote et de Thucydide, autorité qui a entraîné Fréret parmi les modernes; celui qui rapporte cet événement aux quinze dernières années du même siècle, de 1215 à 1200, et qui est fondé sur la date inscrite aux marbres de Paros, 1209; le troisième système, qui rapproche de nous cette date d'une vingtaine d'années en la plaçant vers 1183 ou 1184, et qui a pour lui l'autorité de Timée, d'Ératosthène, de Sosibius, d'Aretès, d'Apollodore, de Diodore de Sicile, de Denys d'Halicarnasse, de Censorin; et enfin le système qui se rapproche de la fin du xue siècle, de 1126 à 1116, et qui a été soutenu par Clavier, s'appuyant sur le texte de Phérécyde cité par Marcellin, et sur les généalogies recueillies par Pausanias. Newton et Volney, par des calculs hypothétiques qui leur appartiennent entièrement, se sont placés en dehors de ces quatre systèmes, qui du moins s'appuient tous les quatre sur des témoignages anciens. Newton assigne pour date à la prise de Troie l'an 904, et Volney 1022. (Note de la 2° édition française.)

les fortifications et tirer sur les maisons; ce n'était pas par un blocus, car jamais ils n'interceptèrent à Troie ni les convois de vivres ni les secours. Ils campaient loin des murailles, au milieu de leurs chars et de leurs vaisseaux tirés à sec sur la plage. A l'intérieur de la ville, on vivait en repos, sinon tranquille: tout se bornait à quelques combats journaliers et à quelques assauts aux endroits où la montée était plus aisée et l'escalade des murs plus facile. Couverts de casques, de cuirasses, de cuissards et de boucliers de cuir, armés de massues, de lances, d'épées, de faux, de javelots, de flèches quelquefois empoisonnées, et de pierres énormes, ils en venaient aux mains, les Grecs, mieux disciplinés, dans un terrible silence, les Troyens avec leurs auxiliaires montagnards qui jetaient des cris effrayants. Ils ne montaient pas de chevaux, mais des chars guidés par un cocher (auriga) qui combattait vaillamment lui-même. Chefs et soldats se lançaient dans la mêlée pour faire preuve de valeur personnelle jusqu'à ce que la nuit vînt les séparer. Alors les Troyens rentraient dans la ville, et les Grecs dans leur camp entouré de retranchements. Le lendemain, chacun brûlait ses morts sur des bûchers autour desquels on célébrait des jeux, on égorgeait, pour les grands, des chevaux et des prisonniers. Souvent le combat était interrompu par un duel où l'on ne faisait pas assaut d'habileté dans l'art de l'escrime, mais où triomphait celui dont le glaive tombait avec plus de vigueur, dont la lance était plus rapide. Les guerriers ne connaissaient pas la pitié sur le champ de bataille, et s'acharnaient jusque sur les cadavres. Après la bataille, ils se livraient aux douceurs de l'amitié et à l'amour avec leurs belles esclaves; ils apprêtaient eux-mêmes leurs repas, et, tout en vidant de larges coupes, ils racontaient d'anciennes aventures ou chantaient au son de la lyre les héros antiques. Agamemnon, le pemier parmi ses égaux, réunissait les chefs sur le rivage pour tenir conseil avec eux. La guerre dura dix ans, et les plus vaillants des deux côtés y périrent, notamment Hector et Achille; types immortels, celui-ci de la bravoure impétueuse et sans frein; celui-là de la valeur modérée et humaine, consacrée à la défense du foyer et des autels. Le poëme le plus admiré est le seul où soit célébré un héros succombant pour sa patrie; mais là aussi s'offre à nous le spectacle toujours nouveau, quoique bien ancien, de la fortune contraire au mérite et à la vertu.

Comment finit cette guerre? C'est ce que ne nous apprend

pas Homère, ni les autres écrivains les plus voisins de l'époque (1). Il semble qu'un traité soit intervenu entre les Grecs et les Troyens, aux termes duquel les premiers se seraient engagés à ne plus combattre les sujets de Priam, et ceux-ci à ne plus mettre le pied dans le Péloponèse, dans la Boétie, en Crète, à Ithaque, à Phthia, ni dans l'Eubée. Un cheval gigantesque fut érigé et consacré aux dieux à cette occasion (2). Stésichore, dont Virgile a tiré la fable de l'Énéide, dit que Troie fut prise et détruite: mais d'abord aucune fête ne rappelait une si importante victoire chez les Grecs, habitués à célébrer de cette manière les grands événements nationaux; puis Homère fait prédire à Hector par Apollon que sa descendance régnera dans Troie; prophétie dont le poëte devait avoir l'accomplissement sous les yeux. Ajoutez à cela les traverses des Grecs qui, sous un tout autre aspect que celui de vainqueurs, ballottés çà et là par les dieux, ou périrent dans leurs courses errantes, ou trouvèrent en rentrant chez eux l'usurpation, l'adultère et l'assassinat (3).

Quoi qu'il en soit, durant ces dix années de combats pour la même cause, contre les mêmes ennemis, les tribus grecques apprirent à se considérer comme un seul corps, et de ce moment le nom d'Hellènes indiqua l'ensemble des peuples habitant le Péloponèse, les îles et les côtes (4). Cette expédition fournit aux

<sup>(1)</sup> Hérodote parle des diverses opinions qui couraient de son temps à ce sujet, dans l'Euterpe, p. 118 et suiv.

<sup>(2)</sup> DION CHRYSOSTOME, Oratio 11, de Trojana expugnatione.

<sup>(3)</sup> Un grand nombre de témoignages antiques font mention de la chute d'Hon. Homère, dans l'Odyssée, parle plusieurs fois de sa destruction. L'un des plus anciens monuments épigraphiques qui soient parvenus jusqu'à nous, la Chronique de Paros, en fixe la date au 24 thargélion, 1209 avant J. C. Les poëtes tragiques ont puisé dans cet événement le sujet de plusieurs de leurs tragédies. Hérodote rapporte qu'il avait consulté les prêtres égyptiens sur la vérité de cette tradition, et qu'il en avait appris que les Grecs s'étaient bien réellement emparés de la ville de Priam. Thucydide, qui s'attache à démontrer que l'expédition célébrée par Homère n'a pas en autant d'éclat que le poëte lui en prête, convient cependant que Troie fut prise et ruinée par une armée venue de la Grèce. Les poëtes ou les historiens postérieurs, grecs ou latins, ont tous admis la ruine de Troie, tout en variant sur les circonstances qui l'accompagnèrent. (Note de la 2° édition française.)

<sup>(4)</sup> Huellmann, auteur d'un ouvrage récent sur l'oracle de Delphes (Vürdigung des Delphischen Orakels, Bonn, 1837), pense que le nom d'Hellènes désignait non un peuple, mais une consédération, et qu'on appelait Hellènes tous ceux qui appartenaient à l'amphictyonie; Pélasges, ceux qui en étaient exclus.

imaginations une pâture abondante : elle devint le sujet des chants des poëtes cycliques, qui s'en allaient errants de ville en ville, et chantaient les combats, les guerres, les exploits héroïques, en retraçant les fastes de chaque tribu et de la nation entière. Ces chants, appris et répétés, formaient un noble recueil de poésies nationales : c'est là ce qui engendra chez les Grecs cet esprit patriotique qui les fit toujours considérer comme un seul peuple, quelque inimitié que suscitassent entre eux leurs discordes intestines.

! Homère.

Le plus illustre parmi ces poëtes fut Homère. En quel temps vécut-il? dans quelle ville? Était-il Grec, Asiatique, Italien? Était-il vraiment aveugle? Mendiait-il réellement? Voyagea-t-il dans les îles, en Égypte, en Italie? L'Iliade et l'Odyssée n'eurent-elles qu'un même auteur? Exista-t-il même véritablement un poëte appelé Homère, ou faut-il traduire son existence en un symbole et ses poëmes en chants traditionnels, composés par plusieurs poëtes à différentes époques, et mis en ordre par des grammairiens?

Cela importe peu à l'histoire de l'humanité (1). On pourra

(1) Dugaz-Montbel, membre de l'Institut de France (Histoire des poésies homériques, Paris, 1831, et Observations sur l'Iliade), a fait revivre l'opinion de Vico, de Perrault, de Wolf, que ces poëmes sont un recneil de fragments, chantés par les improvisateurs ou rapsodes, et réunis ensuite, au moyen de diverses interpolations, par Lycurgue, par Pisistrate, ou même, comme le veulent quelques-uns, par les sophistes d'Alexandrie.

A Constantin Koliades, professeur à l'université ionienne, appartient en propre l'opinion par lui soutenue, que l'auteur de l'Iliade et de l'Odyssée dut être l'un des guerriers qui accompagnèrent Agamemnon, et précisément Ulysse.

Si l'on désire savoir notre opinion, nous dirons, en nous dispensant de déduire tous les motifs qui nous l'ont fait embrasser, que la composition d'un de ces poëmes par des auteurs différents nous paraît chose impossible, surtout si l'on considère la liaison de ses parties, la constance des caractères, la couleur générale et la forme. Le même style domine partout; on y remarque les mêmes défauts, l'hexamètre a la même construction; toujours la césure y tombe au troisième pied, sur une syllabe brève, qu'elle rend longue comme dans le premier vers de l'Iliade:

#### Μηνιν ά-ειδε,-Θε-ά,

mode non adopté par les poëtes subséquents, qui évitèrent les hiatus, si désagréables dans Homère, et qui nous font penser qu'on y interposa tout d'abord le digamme, ou que la prononciation était aspirée comme celle de l'h allemand et du c toscan.

Il est plutôt incroyable qu'étonnant que ces poëmes aient été composés de mémoire. Ce qui paraît probable, c'est que les rapsodes en avaient appris divers débattre un jour le point de savoir si un Raphaël Sanzio y voyait, si le Vatican eut un architecte, s'il exista un Arioste. Aucun poëte n'a exercé sur son pays plus d'influence qu'Homère, aucun dès lors n'appartient plus à l'historien; mais il nous suffit de l'accepter dans la signification de son nom comme le témoin des faits qu'il décrit. L'étoile polaire est à des millions de lieues loin de nous; elle ne se trouve pas où nous la voyons, elle est peut-être éteinte depuis des années; elle n'en sert pas moins au navigateur pour le diriger dans son voyage.

D'un autre côté, ce qui rendit Homère si admirable pour des siècles plus cultivés, ce fut peut-être ce qu'il déploya de beautés et d'artifices poétiques; ce fut la délicatesse de goût qui lui fit garder le milieu entre le caprice incorrect des Orientaux et la raison trop positive des temps prosaïques, entre l'enthousiasme de la beauté et l'harmonie des proportions. Ses chants tinrent, avec la musique et la gymnastique, le premier rang dans l'éducation des Grecs; le perfectionnement social de ce peuple s'opéra donc, non pas à l'aide d'une doctrine aux leçons froides et abstraites, mais par l'imagination et en embrassant toute la vie (1). Homère instruisit ses compatriotes, non pas en fai-

fragments, et les avaient portés ainsi épars de l'Ionie en Grèce, où ils furent ensuite réunis. Le premier manuscrit put périr par mille causes, le Pentateuque, quoique multiplié à l'infini et sacré, fut aussi détruit. Livrés à la tradition orale, ces poëmes subirent probablement des interpolations, et lorsqu'on eut l'heureuse idée de les remettre dans leur ensemble, celui qui entreprit ce travail put y ajouter quelque transition, quelque soudure; on put même attribuer à Homère des passages qui ne lui appartenaient pas. C'est de là que proviendraient les parties tout à fait hétérogènes qu'y découvrent les critiques, les grammairiens, les esthétiques.

Comme il est toutesois, sinon absolument impossible, du moins très-dissicile qu'un seul esprit conçoive et mène à fin deux longs poëmes de cette espèce: l'Odyssée ne pouvant être considérée comme l'œuvre d'un vieillard, tant il y a de vigueur et d'imagination dans certaines de ses parties; l'Iliade et l'Odyssée tendant à deux fins distinctes et bien déterminées; marquant en outre deux ères de civilisation très-diverses, au point que l'on trouve dans la seconde, non-seulement des mots et des tournures, mais encore des mœurs dissérentes et une tout autre mythologie, nous sommes porté à croire qu'ils sont l'ouvrage de deux auteurs dissérents, grands tous deux, mais dans des genres extrêmement divers.

(1) Qui réunit les poëmes d'Homère? On en fait honneur à Solon et à Pisistrate; mais jusqu'à Cicéron, qui venait bien tard, et de plus était étranger, aucun ancien auteur ne s'exprima clairement à ce sujet. Le manuscrit athénien compilé par eux aurait dû être considéré comme très-précieux, étant plus

sant retentir à leurs oreilles des poëmes moraux, mais en leur inspirant le sentiment de l'unité nationale, en dirigeant vers elle les affections, en l'associant à toutes les sympathies pouvant éclore dans le cercle de la vie, parcouru par lui tout entier. De même que la scène de son poëme se passait entre l'Europe et l'Asie, il vint se placer entre l'Orient et l'Occident pour élever une barrière éternelle entre le vague mystérieux des religions asiatiques et les divinités si variées, si animées, si vivantes de sa mythologie. Les chants orphiques, gardiens de traditions sublimes, mais à demi voilées, ne résonneront plus que dans les mystères, au milieu des montagnes de la Phrygie et de la Thrace; l'Hellade en oubliera le sens; les divinités monstrueuses céderont la place aux dieux de l'Olympe, semblables à l'homme dans sa perfection. C'est ainsi qu'Homère, en enchaînant la religion dans le cercle magique de sa poésie, crée les beaux-arts; en consacrant la généalogie des héros, il fonde le principe de la noblesse des races; en chantant les jeux de la lice, il donne du prix à la vigueur du corps et à la force morale; en célébrant les braves, il prépare les journées de Marathon et d'Arbelles. Grande preuve que tout développement sublime de l'intelligence repose réellement sur une poésie d'instinct, comme celle des chants homériques et dantesques; poésie que la critique et la réflexion ne sauraient trouver, qui embrasse l'univers et le devine, qui naît spontanément de la nature et de la conscience (1).

voisin de la source, et ayant une certaine autorité publique : le pèuple qui mit dans les archives de l'État les ouvrages de ses trois grands tragiques y aurait aussi conservé ces épopées. Or, nous avons connaissance de six manuscrits antiques, qui sont ceux de Marseille, de Sinope, de Chio, d'Argos, de Chypre et de Crète (pour ne rien dire des manuscrits postérieurs, selon la leçon de critiques particuliers, parmi lesquels le plus célèbre fut celui de la Cassette, à l'usage d'Alexandre le Grand), sans que jamais personne se soit appuye sur ce manuscrit athénien. Quant à la division des deux épopées en chants, elle est l'ouvrage des critiques alexandrins, dont le plus illustre, Aristarque, nota consciencieusement les vers qu'il réputait douteux, sans se permettre d'y rien ajouter du sien. Cet excellent critique soutenait qu'il y aurait folie à chercher dans Homère une doctrine mystérieuse et les secrets des sciences, lorsque s'y montrait au contraire la simplicité des premiers temps. Un critique qui sait s'abstenir d'idolâtrer son texte donne une graude garantie de la bonté de son jugement.

(1) Socrate cependant en pensait disséremment, ou du moins Platon, qui, dans le livre X de la République, lui prête ces paroles : « Ainsi, mon cher Glaucon, quand vous entendrez dire aux admirateurs d'Homère que ce poëte

Considérant donc les poëmes d'Homère comme de grandes archives des fastes nationaux de la Grèce, nous y chercherons quel était son état à l'époque troyenne et dans les temps postérieurs. Nous la voyons d'abord morcelée en petits États régis par des monarques semblables à la plupart des conquérants septentrionaux qui envahirent l'Italie, lorsque chaque chef installait de ville en ville ses leudes ou féaux, sur lesquels il dominait par l'ancien droit de patronage, en même temps que ceux-ci dominaient sur la race vaincue, réduite à une servitude plus ou moins dure. Le roi a un conseil composé d'hommes sages ou de guerriers pour délibérer sur les affaires les plus graves: il convoque les diètes, juge les contestations, sacrifie comme pontife et commande les armées comme général. Il a pour marque distinctive le héraut sacré et le sceptre, dont l'origine fut le bâton du père de famille dans le gouvernement patriarcal. « Agamemnon, ayant revêtu la moelleuse tunique belle « et neuve, jeta par-dessus son ample manteau; il serra dans « sa chaussure ses pieds délicats, et, lorsqu'il eut mis à son côté « son épée suspendue à un baudrier garni de bossettes d'ar-« gent, il saisit le sceptre, fait d'un rameau d'arbre, tranché « avec le glaive et dépouillé des feuilles et de l'écorce. » Télémaque, en se rendant au conseil, n'a d'autre cortége que ses chiens. Le revenu du roi consiste en propriétés particulières, en tributs payés par ses sujets et en dépouilles prises sur l'ennemi. Le trône est héréditaire, à moins qu'un oracle ou que la violence n'en disposent autrement. La force et la valeur sont considérées comme des priviléges de naissance et entretenues par l'exercice. La noblesse se fonde sur les généalogies, mais ne forme pas une caste à part; elle s'enrichit par la guerre, et se maintient au premier rang en s'en montrant digne. L'assem-

forma la Grèce; que l'homme, en le lisant, apprend à se diriger, à se bien conduire dans les événements de la vie; que l'on ne peut rien faire de mieux que de prendre ses préceptes pour règle, il faudra avoir les plus grands égards et complaisances pour ceux qui, tenant ce langage, croient employer tous les meilleurs moyens pour devenir gens de bien, leur accorder qu'Homère est le plus grand des poëtes et le premier des tragiques; mais il faudra vous rappeler en même temps que nous ne devrons admettre d'autres poésies dans notre république que les hymnes en l'honneur des dieux et les éloges des grands hommes. » Peut-être Socrate ou Platon, en bannissant Homère, visaient-ils à un but plus élevé, celui de déraciner le polythéisme grec que ces poèmes insinuaient dans les esprits avec la première éducation.

Rois.

blée des nobles a droit de suffrage et celui de faire la paix ou la guerre.

Prêtres.

Les prêtres, loin d'être tout-puissants comme en Asie, ne forment pas même une corporation comme chez les Romains; ils se montrent isolés et dépendants. Calchas tremble d'annoncer la vérité à Agamemnon, Chrysès subit ses insultes, et le roi, de même que les chefs de l'armée, accomplit les fonctions les plus importantes du culte.

Lois.

Il ne paraît pas qu'il y eût alors de lois écrites, et, s'il est vrai que Phoronée et Cécrops en aient donné, elles se transmettaient de mémoire : pour plus de facilité, elles étaient mises en vers et récitées sur une espèce de mélodie, ce qui fait que le même mot signifiait loi et mode de musique : jusqu'au temps de Démosthène, le héraut les promulgait sur une mélodie grave, en s'accompagnant de la lyre. L'époux acquérait, par des services et par des dons, celle qu'il aimait; on assignait ensuite à la femme une dot en rapport avec la fortune de la famille : au cas d'adultère, on rendait au mari tout ce qu'il avait donné. L'héritage se divisait en portions égales entre les enfants nés en légitime mariage.

La loi des héros était la vengeance et les représailles; c'est pourquoi Agamemnon enleva Briséis en compensation de la fille de Chrysès; c'était la force brutale qu'on employait vis-àvis du peuple, comme nous le voyons par la conduite d'Ulysse envers Thersite et la foule des Grecs. Les temps devenant moins barbares, des tribunaux furent établis, comme l'assemblée des Amphictyons, devant laquelle étaient portées les causes criminelles; puis le conseil établi à Delphes pour prononcer sur les meurtriers qui avouaient leur crime tout en s'excusant sur leur bon droit. Le tribunal palladien (1) fut institué ensuite pour les homicides involontaires, et le tribunal du Prytanée pour statuer sur les meurtres commis par quelque objet inanimé, comme une pierre, un arbre, etc. (2).

- (1) L'ιὶ παλλαδίφ était un tribunal dont la création remontait au règne de Démophoon, fils de Thésée: il était composé de cinquante et un juges dont le choix était réparti entre les dix tribus de l'Attique, de manière que chacune en fournissait cinq; le cinquante-unième était désigné par le sort. On traduisait devant ces juges tout citoyen coupable d'un meurtre involontaire, pour s'y voir condamner à l'exil jusqu'à ce qu'il eût remis à la famille du mort une somme d'argent en forme d'amende ou de prix du sang. (Note de la 2° édition française.)
  - (2) Les objets qui, dirigés par une main inconnue ou par un accident quel-

L'homicide, l'adultère, le vol donnaient le plus souvent matière aux jugements. Le larcin n'emportait pas tache d'infamie. Quiconque était pris sur le fait ou notoirement convaincu était condamné à restituer. La loi du talion condamnait le meurtrier à mourir; mais il échappait facilement à la peine, soit en se réfugiant dans quelque asile, soit en s'expatriant, soit en composant, à prix d'argent, avec les parents du mort (1). On infligeait parfois à l'adultère la lapidation (2), châtiment héroïque dans lequel tous sont les exécuteurs de la sentence prononcée par tous.

Celui qui avait tué involontairement faisait un pèlerinage à la demeure d'un homme célèbre par son courage; il y confessait sa faute, et, après les cérémonies religieuses, l'eau lustrale était répandue sur ses mains; il retournait alors dans son pays, revêtu de peaux de bêtes fauves, et la massue à la main, en témoignage des œuvres expiatoires qu'il avait accomplies.

Nous avons dans Homère, sur le bouclier d'Achille, la représentation d'un jugement régulier (3). Mais ce passage pourrait être intercalé, d'autant plus qu'il ne retrace pas les mœurs héroïques, dans lesquelles le droit n'avait qu'une place bien restreinte, tandis que tout était donné à la force. Cela est si vrai, que Jupiter, pour prouver qu'il est le premier des dieux, propose l'épreuve d'une chaîne à l'aide de laquelle tous les autres

conque, avaient occasionné la mort d'un citoyen, étaient transportés hors du territoire. La création de ce tribunal remontait à l'époque d'Érechthée. (Note de la 2e édition française.)

- (1) « Impitoyable! Parfois on accepte un prix pour son fils ou pour son frère « tué, et le meurtrier, la peine de sa faute une fois acquittée, habite dans « la même ville avec l'offensé, désormais apaisé. » Discours de Priam à Achille.
- (2) « Oh! fussent les Troyens moins timides, tu serais déjà, en récompense « de ton mésait, revêtu d'un jupon de pierres. » Discours d'Hector à Pâris.
- (3) « Une grande foule de peuple accourait au forum, car un litige était né « entre deux individus qui plaidaient pour l'amende d'un meurtre. L'un affir- « mait au peuple l'avoir payée, l'autre niait avoir rien reçu; c'est pourquoi « tous deux demandaient à terminer la contestation en produisant des té- « moins. Les citoyens criaient en faveur de l'un ou de l'autre, et les hérauts « apaisaient la foule. Mais les anciens étaient assis sur des pierres polies dans « le cercle sacré, tenant en main les sceptres des hérauts dont la voix remplit « l'air; ils se levaient, et l'un après l'autre prononçaient les sentences. Deux « talents d'or étaient exposés au milieu, pour être donnés à celui d'entre eux

« qui aurait le mieux jugé. » Iliade, XVII, 497.

Expiation.

dieux, en s'y attachant, ne le feraient pas mouvoir d'une ligne, tandis que lui les enlèverait tous ensemble. Il n'y eut d'élevé au rang des demi-dieux que les héros, les vainqueurs des brigands, et quelquefois les brigands eux-mêmes (1).

Mœura béroïques.

C'est qu'en effet l'héroïsme des princes d'Homère est tout autre que celui des peuples civilisés. Chez eux, point de justice raisonnée, mais l'emportement de passions violentes, la soif de la gloire, une bravoure pointilleuse qui ne connaît que les duels et les satisfactions brutales. Achille refuse à Hector la convention d'une sépulture réciproque: retiré dans sa tente, il laisse les Troyens tailler les Grecs en pièces; il s'en réjouit même avec Patrocle, souhaite que Grecs et Troyens aient à mourir jusqu'au dernier, et que seuls tous deux ils leur survivent. Il déchire en lambeaux le cadavre de son ennemi, et ne le rend qu'à prix d'or aux instances de son père. Dans l'assemblée des Grecs, il insulte grossièrement Agamemnon; il pleure de colère comme un enfant mal élevé; il ne sait offrir d'autre consolation à Priam, désespéré de la mort de son fils, que le repas qu'il lui prépare; encore le menace-t-il, s'il ne mange, de le chasser de sa tente; douze jeunes garçons sont immolés par lui aux funérailles de Patrocle: rencontré aux enfers par Ulysse, il lui avoue qu'il consentirait, pour être vivant, à se voir le dernier des esclaves.

Les héros d'Homère montrent, du reste, un grand respect pour les vieillards, gardiens des souvenirs du passé et de l'expérience. Autant les haines et les vengeances sont implacables chez eux, autant les amitiés sont fortes et invincibles, comme entre Oreste et Pylade, Thésée et Pyrithoüs, Patrocle et Achille. A l'arrivée d'un étranger, on lui apporte une aiguière pour se laver, et ce n'est qu'après le repas qu'on lui demande qui il est (2).

- (1) Voy. ci-dessus, page 511. Dans le chant XXI de l'Odyssée, Alcide dérobe douze juments à Iphis, son hôte, qu'il tue, et, dans le XIé de l'Iliade, le roi d'Elide vole quatre beaux coursiers vainqueurs des jeux.
- (2) Dans l'Odyssée, chant III, Télémaque et Pallas, sous forme humaine, s'approchent de l'assemblée des Pyliens, « où Nestor siégeait avec ses fils, tandis que leurs compagnons apprêtaient le festin; les uns embrochaient les viandes, les autres les faisaient griller. A l'aspect des deux étrangers, on accourt, on fait cercle autour d'eux, on les embrasse, on les invite à s'asseoir. Pisistrate, l'un des fils du roi, fut le premier à voler vers eux; il les prit tous les deux par la main, et les fit se placer entre son père et son frère Thrasymède sur de molles et douces peaux dont l'arène était tapissée. Il offrit à

Repas.

Ils n'ont aucune recherche dans leurs repas, ne connaissant pas même le poisson et le gibier; mais ils égorgent bœufs, moutons, boucs et porcs, qu'ils embrochent encore sanglants, ou qu'ils font bouillir dans de vastes chaudières. Les héros découpent eux-mêmes les pièces que leurs amis ont fait tourner devant le feu; on mange vite, beaucoup, et toujours séparément des femmes (1).

Les banquets étaient égayés par des chanteurs, en place de bouffons; c'est un goût qui n'est pas encore perdu en Grèce, où l'on voit souvent quelque barde du Taygète, avec sa mandoline, attirer une foule d'auditeurs, et répéter des chansons et des aventures, ou réelles ou feintes, pleines d'intérêt et d'une imagination brillante. Homère a toujours pour but de célébrer l'influence des poëtes sur les hommes les plus farouches. Phémis apaise les amants de Pénélope, Démodocus égaye les banquets d'Alcinoüs, Clytemnestre reste fidèle à son mari tant qu'elle a près d'elle le chantre inspiré qu'il lui a laissé comme interprète de la sagesse divine, et qu'Égisthe, pour la séduire, transporte dans une île déserte, où il l'abandonne aux vautours.

De ces plaisirs tranquilles les héros s'élancent souvent aux exercices du corps; ils rivalisent de légèreté et de vigueur à la course, à la lutte, à la danse pyrrhique, dans laquelle était représenté le temps où le laboureur, trouvant un ennemi au bout

tous deux des entrailles chaudes, et, versant du vin rouge dans une coupe d'or, il la présenta à la grande fille de Jupiter Égiochus, en portant sa santé: Étranger, dit-il, invoque le souverain des flots, dont nous célébrons la fête au moment où tu viens aborder sur nos rivages. Après que tu lui auras fait les libations et les prières convenables, passe la coupe pleine de la suave liqueur à ton compagnon. Je pense qu'il a aussi la crainte des dieux, car tout vivant a besoin des dieux. Plus jeune que toi, il me paraît de mon âge; ainsi, la coupe à toi d'abord... » Le banquet fini, Nestor, le cavalier gérénien, se prit à dire : « Il ne faut adresser des questions à ses hôtes que quand les mets et les vins ont suffisamment réchauffé leur poitrine, réjoui leur cœur. Étrangers, qui êtes-vous? Quels bords avez-vous quittés pour fendre les plaines humides? Est-ce pour trafiquer? ou bien naviguez-vous en corsaires, risquant une vie précieuse cour noire aux autres? »

(1) Agamemnon place devant Ajax une épaule de taureau; Enée sert à Ulysse deux porcs nouveau-nés, puis de pleines coupes de vin trempé d'eau. Ils mangeaient assis deux fois par jour. « Achille, ayant ainsi parlé, se leva tout à coup, et égorgea un agneau blanc. Ses compagnons le dépouillèrent et l'apprêtèrent avec soin, en le dépeçant très-habilement. L'ayant ensuite embroché, lorsqu'il fut bien rôti, ils l'ôtèrent du feu. Automédon prit dans la corbeille luisante le pain qu'il mit sur la table, et le fils de Pélée partagea les chairs. » Iliade, XXIV, 622.

Divertissements. de chaque sillon, manœuvrait tour à tour le glaive et la charrue.

Vétements.

Ils se couvraient d'abord de peaux de bêtes, la fourrure en dehors, attachées autour de la taille, soit avec les nerfs des animaux mêmes, soit avec des épines. Mais déjà, au temps de la guerre de Troie, ils savaient tanner les peaux et tisser le lin et la laine. Les hommes avaient pour habillement une longue simarre descendant jusqu'aux pieds, et par-dessus un manteau agrafé sur l'épaule ou sur la poitrine; ils portaient aussi une tunique serrée autour des reins, qu'ils lavaient souvent en la foulant dans l'eau avec leurs pieds. Ils laissaient croître leur barbe, et bouclaient soigneusement leurs cheveux. Les personnages de haut rang portaient le bâton (1).

Des épées larges et tranchantes, agrafées à l'épaule, pendaient à leur côté; un bouclier aussi grand qu'eux, et attaché à leur cou, couvrait leur poitrine: en combattant, ils le tenaient de la main gauche, et en paraient les coups qui leur étaient portés; pour marcher, ils le jetaient derrière leur dos. Cette défense incommode fut plus tard remplacée par le bouclier carien, qui se portait au bras (2).

Les chefs veillaient à ce que leurs armes fussent solides et leurs soldats bien nourris. Ceux-ci n'étaient pas distribués par bataillons et par compagnies ayant des signes distinctifs uniformes, bien que, dès le temps du siége de Thèbes, nous trouvions chez les chefs l'usage des devises et des armoiries qui reparurent dans le moyen âge (3). Ils marchaient serrés le plus

<sup>(1)</sup> Ulysse avait un beau manteau de pourpre, attaché sur ses épaules avec une double agrafe d'or, sur laquelle était ciselé un chien chassant un cerf; il portait dessous une tunique brillante comme le soleil.

<sup>(2)</sup> Le casque d'Ulysse était de gros cuir, renforcé à l'intérieur par un tissu de cordes serrées, et parsemé au dehors de dents de sanglier disposées par rangs; celui d'Hector était surmonté d'une crinière pour cimier.

<sup>(3)</sup> Eschyle, dans les Sept devant Thèbes, et Euripide, dans les Phéniciennes, nous montrent des devises sur les boucliers des Épigones. Selon le premier, Capanée a un Prométhée avec l'étincelle et ces mots : J'incendierai les cités; Étéocle, un soldat montant à l'assaut, et cette inscription : Mars même ne m'arrêtera pas; Hippomédon, un Typhée vomissant le feu; Hyperbius, un Jupiter foudroyant; Parthénope, le Sphinx terrassant un Thébain; Polynice, la Justice qui le conduit, avec ces paroles : Je te rétablirai; Tydée, la Nuit, c'est-à-dire un champ noir parsemé d'étoiles, et la lune au milieu. Selon Euripide, au contraire, Capanée avait un géant soutenant la terre sur son dos; Adraste, une hydre dont les têtes enlèvent des enfants sur les murs de Thèbes; Hippomédon, un Argus aux cent yeux; Parthénope, Atalante, sa

possible, mais sans ordonnance générale, s'engageant corps à corps avec l'ennemi. Ils n'avaient point de bannières, de trompettes ni d'autres instruments de guerre: aussi était-ce un grand avantage que de posséder une voix forte comme l'avaient Stentor et Ménélas; c'était surtout un mérite extrême que l'agilité et la vitesse, soit pour fuir l'ennemi, soit pour le poursuivre.

Quant au recrutement de l'armée, chaque famille fournissait un fantassin; mais les héros eux-mêmes cherchaient parfois à se soustraire à cette obligation (1). Le butin pris en masse se partageait entre les chefs, qui le distribuaient à leurs soldats, dont c'était l'unique solde; les villes vaincues étaient mises au pillage et rasées, les rois égorgés, les habitants vendus.

On trouve dans Homère l'or, l'argent, l'étain, le cuivre et le bronze, mais non le fer. Le mot chalcos, dans son poëme, ne veut dire autre chose que cuivre, puisque c'est avec ce métal que se font les trépieds, les casques, les boucliers et les cuirasses. Sideros ne signifie pas non plus fer, mais un métal peu malléable et fragile, le bronze probablement. Les Dactyles et les Curètes avaient cependant apporté en Phrygie l'art d'extraire le fer, et nous voyons dans l'Odyssée des marchands qui en portent en Italie pour l'échanger contre le cuivre, auquel on donnait aussi le nom de cupros, parce qu'on en tirait une grande quantité de l'île de Chypre.

Durant les dix années que les Grecs restèrent campés en corps d'armée, ils durent faire des progrès dans l'art militaire, et substituer peu à peu la tactique à la force consistant seulement dans le nombre et dans la valeur personnelle. Il n'y avait

mère, tuant le sanglier d'Étolie; Polynice, les cavales qui déchirent Glaucus; Tydée, la dépouille d'un lion. Dans l'un ni dans l'autre Amphiaraüs n'a de devise, parce que οὐ δοκεῖν ἄριστος, ἀλλ'ιεῖναι θέλει: il ne veut pas paraître bon, mais l'être (Eschyle, 598). Dira-t-on que c'était une invention de ces poëtes? Mais Euripide suivait très-exactement l'histoire, et reprochait à Eschyle de s'en être écarté. Ainsi, dans l'Électre, v. 524, il blâme le passage des Choéphores d'Eschyle, v. 166, où Électre reconnaît les cheveux de son frère Oreste sur la tombe d'Agamemnon. De toute manière, Eschyle était contemporain de la bataille de Marathon (495 avant J. C.), et il suffirait, indépendamment de l'autorité d'Homère, à prouver l'antiquité d'une coutume renouvelée dans le moyen âge et par l'héroïsme d'apparat du xv1° siècle.

(1) Ainsi, Achille se déguise en jenne fille, Ulysse feint d'être fou, Écepole offre un superbe cheval à Agamemnon pour qu'il le laisse jouir tranquillement de ses richesses à Sicyone, sa patrie.

toutefois dans leurs rangs aucune uniformité: l'un se couvrait d'armes d'étain, l'autre de bronze, ou de cuivre, ou d'or. Celui-ci se servait de la lance, celui-là de l'épée. Qui combattait à pied, qui sur un char; chacun pensait à soi et à ses propres soldats. Le casque des héros d'Homère est généralement d'airain, sans visière ni mentonnière. Le cimier était généralement surmonté d'une plume; celui d'Achille portait un grand panache d'or, celui d'Hector une crinière.

La cuirasse, en airain, couvrait depuis le cou jusqu'à l'abdomen, et se bouclait sur le dos. Achille tua Polydore par derrière, lorsqu'il se baissait, et que les attaches d'or, trop larges, laissaient la cuirasse s'ouvrir (*Iliade*, XX, 413). La cotte de mailles descendait jusqu'aux genoux ('Αχαιῶν χαλχοχιτώνων). Il n'est aucunement fait mention de gantelets. Les cothurnes étaient d'un cuir épais et montaient au-dessus des genoux.

Quelques héros sont appelés cavaliers, quoique peu d'entre eux, pour ne pas dire aucun, combattissent à cheval, mais bien sur un char à deux roues attelé de deux, trois ou quatre chevaux, ayant chacun un nom. Andromaque pansait les chevaux de son mari, mettait de l'orge dans leur mangeoire, et les jours de combat les réconfortait avec du vin. (*Iliade*, VIII, 187.)

Les chars de guerre avaient sur le devant un siége pour le cocher, qui cependant conduisait quelquefois à cheval. (Iliade, XIX, 395.) Les chevaux avaient la bride et le mors, de longues rênes en cuir, la poitrine et les flancs garantis : il n'est question ni de ferrure ni d'éperons, bien qu'Aristophane parle des chevaux aux pieds de cuivre (ῷ χαλκοκρότων ἵππων; Chevaliers, 513); Xénophon enseigne la manière de durcir et d'arrondir le sabot des poulains, sans mentionner les fers : la cavalerie romaine elle-même n'en faisait pas usage.

Xénophon dit que Cyrus réforma les anciens chars troyens, parce qu'ils ne servaient que dans les escarmouches, bien que montés par les plus vaillants guerriers; de sorte que pour trois cents chars portant trois cents combattants, il fallait douze chevaux et trois cents cochers choisis parmi les plus braves et les plus fidèles. (Cyropédie, VI, 1.) Les roues des nouveaux chars furent plus fortes et l'essieu plus long. Le siége, placé en avant, était en forme de tour, d'un bois épais, où le cocher, armé de toutes pièces, et n'ayant que les yeux à découvert, était enfermé jusqu'à la hauteur des coudes. Deux

faux étaient attachées aux deux extrémités de l'essieu, de manière que le char n'était pas moins meurtrier que la lame du guerrier qui le montait.

Femmes.

Ils avaient des femmes pour leurs plaisirs ou pour qu'elles leur donnassent des enfants; mais jamais dans les poëmes homériques n'apparaît trace d'un sentiment d'amour. Parmi tous les prétendants qui aspirent à la main de Pénélope, il n'en est pas un qui cherche à mériter son affection; Télémaque lui-même parle durement à sa mère (1). Achille n'est pas amoureux de sa belle esclave, et Ménélas reprend tranquillement Hélène qui est restée dix ans avec Pâris. Le passage le plus touchant pour les affections domestiques que possède l'antiquité, les adieux d'Hector à Andromaque, n'exprime presque d'autre tendresse que celle de ce héros pour son fils : il n'est ému que par rapport à lui. Cette Andromaque, qui aurait dû se parer du titre de veuve d'Hector, et se montrer fière lorsque, rapportant l'eau puisée à la source du Messis et de l'Hypée, elle entendait dire : C'est la veuve du plus vaillant dompteur des coursiers, Andromaque subit les embrassements de Pyrrhus, fils du meurtrier de son époux; puis elle contracte de nouveaux nœuds avec le Troyen Hellénus.

Les femmes portaient des robes longues et ajustées avec art, retroussées avec des agrafes d'or; des bracelets, des cordelières en or et en perles, des pendants d'oreilles à trois rangs. Elles se fardaient le visage; mais il n'est jamais fait mention de poches, de boutons ni de linge.

Nous ne trouvons pas là cependant les femmes cachées à l'orientale au fond des sérails, et soustraites absolument aux regards des hommes. Andromaque sort seule avec sa nourrice pour aller au temple, chez ses belles-sœurs, à la tour d'Ilion, voilée de l'élégant peplum. Hélène quitte ses appartements particuliers pour se montrer au milieu des vieillards troyens, qui s'écrient en la voyant qu'il est juste de souffrir pour elle. Cette Hélène, Clytemnestre, Médée, Phèdre, Ériphyle, ne sont rien moins que des modèles de chasteté. Celles qui tombaient en esclavage perdaient jusqu'à leur individualité, et se vendaient à l'encan.

<sup>(</sup>i) « Remonte maintenant dans tes appartements, et occupe-toi de tes travaux, la quenouille et la navette; ordonne à tes semmes, o ma mère, de travailler de toute leur sorce : converser au milieu d'hommes réunis est le soin propre de l'homme. » Odyssée, I.

Les femmes n'étaient pas seulement occupées à tisser et à filer, elles s'employaient encore au ménage (1). Laver, puiser de l'eau, allumer du feu, moudre le grain, étaient des travaux de leur compétence, ainsi que présider à la toilette des hommes, les mener au bain, les parfumer (2), les mettre au lit; car les nombreux esclaves étaient retenus d'ordinaire aux champs.

Agriculture.

L'orge fut cultivée en premier par les Grecs, puis l'avoine. Ils labouraient la terre deux fois par an, et se servaient à cet effet de grossières charrues de bois traînées par des bœufs ou par des mulets; ils ne connaissaient pas la herse. Lors de la récolte, deux bandes de moissonneurs se plaçaient aux deux extrémités du champ, et avançaient jusqu'à ce qu'elles se rencontrassent; les javelles se mettaient dans des corbeilles ou dans des vases. Au lieu de battre le grain avec des fléaux, ils le faisaient fouler sous les pieds des bœufs; une fois réduit en poudre dans des mortiers ou par des moulins à bras, ils pétrissaient la farine avec de la viande, sans levain, et en faisaient une pâte substantielle.

Vigne.

Cadmus donnant le jour à Sémélé, mère de Bacchus, signifie peut-être qu'il fut le premier à cultiver la vigne en Béotie. Le raisin vendangé était exposé durant dix jours et autant de nuits au soleil et à la rosée, puis, pendant cinq jours mis à l'ombre en plein air, on le pressait le seizième, et le vin se conservait dans des outres. Ils savaient faire aussi une cervoise avec l'orge fermentée.

Oliviers.

L'Attique fut redevable à Cécrops de l'olivier, qui y prospéra si bien. On n'y brûlait toutefois alors ni huile, ni suif, ni cire, mais des torches d'un bois résineux et odoriférant. Dans le jardin de Laërte fleurissaient des pommiers, des poiriers et des figuiers; mais Homère ne fait pas mention de la greffe; il ne parle pas non plus de l'éducation des abeilles, qui fut, dit-on, enseignée, ainsi que la manière de faire des fromages, par Aristée, roi d'Arcadie, probablement de race pélasgique.

Édifices.

L'ancien temple de Delphes était une hutte couverte de bran-

- (1) Une des plus belles allégories d'Homère est celle où il dit qu'Hélène savait composer un breuvage qui procurait l'oubli : la beauté fait perdre le souvenir des maux.
- (2) « Polycaste, la plus jeune fille de Nestor, après l'avoir lavé (Télémaque), l'oignit d'une huile blonde et limpide. » Odyssée, III. « ... Lorsqu'ils eurent été lavés par les pudiques servantes, frottés par elles d'une huile blonde, revêtus de tuniques et de manteaux laineux... » Odyssée, IV.

ches de laurier; l'Aréopage, une cabane d'argile. Que devaient être les habitations particulières? Dans les splendides palais d'Homère, il n'est jamais question de marbres. Ils sont soutenus par des poteaux, dans les enfoncements desquels on plaçait les armes, ou bien on les y suspendait à des chevilles. Quoiqu'on n'en puisse pas bien comprendre la construction, il paraît qu'ils consistaient en une enceinte de murs: on y trouvait d'abord la salle et le portique, où l'on recevait les hôtes et où dormaient les étrangers; venaient ensuite l'antichambre et la chambre à coucher. Le toit était plat, les portes faites pour résister aux fréquentes invasions. La magnificence y était grande à l'intérieur, eu égard au temps et à la grossièreté de ceux qui les admiraient (1).

Sculpture.

Il est probable que les sculptures de Dédale étaient ellesmêmes en bois. Les dieux d'abord n'étaient représentés que par des pierres brutes ou par des troncs d'arbre grossièrement taillés et revêtus d'étoffes. La première statue que virent les Grecs fut celle de Minerve, apportée d'Égypte par Cécrops. Mais bientôt ils se dégoûtèrent de tant de grossièreté, et leurs Dédales en firent de si naturelles qu'on les eût dit vivantes.

La description du bouclier d'Achille fit mettre en question si Homère avait vu, en effet, des ouvrages semblables exécutés

(1) On peut lire dans l'Odyssée, ch. 1v, la description du palais de Ménélas, et la réception qui y fut faite à Télémaque. Voici quelle était la magnificence du palais d'Alcinoüs : « L'auguste palais du magnanime Alcinoüs brillait d'un éclat pareil à celui du soleil et de la lune. Depuis le seuil jusqu'au fond se prolongeaient deux resplendissantes murailles de cuivre massif, avec une bordure de métal azuré qui courait à l'entour. Des portes d'or fermaient partout l'inébranlable maison. Dès le seuil de bronze s'élevaient de solides piliers d'argent qui soutenaient une architrave aussi d'argent, et un anneau d'or ornait les portes, des deux côtés desquelles étaient des chiens alertes, en or et en argent, ouvrage de Vulcain... Dans toute la longueur des deux murailles il y avait des siéges fixés çà et là, et couverts de fines étoffes, long et habile ouvrage des femmes de Schérie... Dorant la nuit, de jeunes garçons sculptés en or sur des piédestaux, construits avec beaucoup d'art, tenaient des torches à la main et répandaient la clarté sur la table. » Odyssée, VII.

Les délicieux jardins d'Alcinous, la somptuosité de ses festins, le nombre de ses serviteurs, l'encens d'Arabie qui exhale son parfum dans la grotte de la déesse, le lin plus fin que la pellicule de l'oignon, un vêtement dont les prétendants font cadeau à Pénélope, vêtement garni de ressorts qui s'étendent et se resserrent..., tout cela se trouve si peu en harmonie avec Achille occupé à tourner son rôti, et avec la princesse allant laver elle-même son linge au fleuve, que nous sommes porté à les croire le résultat d'interpolations postérieures.

en métal, ou s'il avait créé par l'imagination un travail que la main aurait ensuite imité. Le doute ne put exister à cet égard qu'autant que les arts de la Grèce passèrent pour les plus antiques. On y savait pourtant déjà travailler l'ivoire, pour en orner les lits, les épées, les siéges; les héros faisaient usage de coupes, de bassins, de trépieds, de tasses d'or et d'argent. Nestor avait un bouclier incrusté d'or, et, dans sa demeure, un vase d'or à deux anses élégamment sculpté. On savait amalgamer l'or avec l'argent, y appliquer l'émail, allier la calamine au cuivre pour en faire le laiton; si nous ne trouvons mention ni de sceaux, ni de bagues gravées, il est à croire que les Grecs apprirent bientôt des Égyptiens l'art de la gravure. De petites plaques battues à l'enclume recouvraient les cornes des génisses destinées au sacrifice, d'où semble résulter qu'ils n'auraient pas su réduire l'or en feuilles ni en fil. L'un des arts de l'époque héroïque consistait à fermer des coffres ou corbeilles au moyen de nœuds tellement compliqués que d'autres que celui qui les avait faits ne pussent parvenir à les délier.

Géographie.

Après tout ce que nous avons dit précédemment, après les voyages de Bacchus, d'Hercule, de Thésée, de Persée, jusque dans les Indes, on doit s'étonner de l'ignorance des Grecs en géographie. Homère donne au monde la forme d'un disque, environné par le cours rapide du fleuve Océan; idée qui revient souvent chez les anciens. La voûte solide du firmament domine les airs, et sur sa courbe voyagent des chars qui portent les astres. Au matin, le soleil sort de l'Océan oriental pour s'y plonger le soir à l'occident, d'où un vaisseau d'or, ouvrage de Vulcain, le ramène à l'orient par le nord. Sidon et le Pont-Euxin au levant, le détroit d'Hercule et l'Océan au couchant, l'Éthiopie au midi, la Thrace au nord, étaient, pour Homère, les limites du monde. Au-dessous régnait le Tartare avec les Titans, aussi éloigné de la terre que celle-ci du ciel (1). Ces idées vinrent souvent se mêler à la science, et se perpétuèrent jusqu'à nos jours chez les esprits vulgaires. Les seules parties du monde étaient l'Europe et l'Asie, séparées par le Phase,

<sup>(1)</sup> Hésiode détermine cette distance égale à celle que parcourrait une enclume en tombant durant neuf jours. Vulcain met une demi-journée à tomber du ciel en terre. Voy. A. G. Schlegel, De Geographia Homeri commentatio, Hanovre, 1788; Traité sur la géographie politique de la Grèce héroïque. Malte-Brun, dans le livre 11 de son Histoire de la géographie, résume les connaissances géographiques d'Homère.

fleuve que l'on croyait mettre en communication le Pont-Euxin avec l'Océan et avec la mer Intérieure. Le centre du monde était la Grèce, ayant elle-même pour centre l'Olympe, puis Delphes. Si, pour décider une question de confins, on s'en rapporta publiquement aux livres d'Homère, cela veut dire qu'on croyait à son exactitude en ce qui concerne la Grèce; mais, pour les pays éloignés, il n'a fait qu'enregistrer des notions absurdes ou contradictoires, acceptant toutes les fables qui couraient de son temps. Le voyage de Sparte en Afrique est pour lui chose téméraire et périlleuse (1). Alcinoüs, roi des Phéaciens, pour prouver la grande habileté de ses sujets dans la navigation, affirme à Ulysse qu'ils pourraient le conduire jusqu'à l'île d'Eubée (2), que chacun sait fort peu distante de Corfou. La navigation avait été d'abord gênée par les corsaires, jusqu'à ce que Minos, roi de Crète, en eût purgé la la mer. On attribuait aux Éginètes l'invention de la navigation, ce qui ne signifie rien de plus que leur habileté dans cet art. Sous Érichthon, successeur de Cécrops, les Athéniens conquirent Délos; et cependant, trois cents ans après, il leur fallut demander des marins et des pilotes aux habitants de Salamine, pour pouvoir faire passer Thésée en Crète. Ils distinguaient seulement quatre vents et ne faisaient usage que la voile simple, en sorte que Dédale parut opérer un miracle lorsqu'il passa, contre le vent, à travers la flotte de Minos. A coup sûr, l'expédition des Argonautes était alors une entreprise hardie. Il est vrai qu'il se trouva mille deux cents navires armés contre Troie, mais ils étaient très-légers et n'avaient pas même d'ancres, invention étrusque: on les attachait avec une corde ou on les tirait à sec; ils n'avaient qu'un timon, qu'un seul mât, que l'on couchait sur le pont comme dans les petits bateaux; la carène ni les câbles n'étaient goudronnés, et les plus grands portaient vingt hommes. Le commerce, dans Homère, consiste uniquement en échange (3).

(1) ... Κεῖνος γὰρ νέον ἄλλοθεν εἰλήλουθεν Έχ τῶν ἀνθρώπων, ὅθεν οὐχ ἔλποιτό γε θυμῷ Ἐλθέμεν, ὅντινα πρῶτον ἀποσφήλωσιν ἄελλαι Ἐς πέλαγος μέγα τοῖον.

 $O\Delta \Upsilon \Sigma \Sigma$ .,  $\Gamma$ ., 318 et suiv.

1100.

<sup>(2) «</sup> Fût-ce encore au delà de l'Eubée, que ceux des nôtres qui l'ont vue disent la région la plus éloignée qui s'élève de la mer. » Odyssée, VII.

<sup>(3)</sup> Eumée, prince de Lemnos, envoie aux Atrides des navires chargés de T. 1.

Nous serions porté à croire que l'astronomie resta là encore un secret de la science sacerdotale, car, dans un temps postérieur à celui où les Babyloniens et les Égyptiens y étaient si si versés, Homère et Hésiode ne paraissent rien connaître au delà des Hyades, des Pléiades, de Sirius, du Taureau, des deux Ourses et d'Orion; on dit même que Pythagore enseigna le premier aux Grecs que l'étoile du soir est la même que Lucifer.

Médecine.

Homère montre plus d'habileté en anatomie, car toutes les blessures sont par lui exactement indiquées. Mais Achille et Machaon font preuve de peu de science médicale lorsque l'un guérit Télèphe avec la pointe de la lance qui l'a percé, et que l'autre, pour fermer une blessure reçue du fils de Thétis, lui touche l'épaule et lui met dans la bouche un mélange de vin, de farine, d'orge et de fromage râpé. Ces héros sont pourtant vantés pour leur connaissance des simples, instruits qu'ils avaient été par le centaure Chiron (1), à la science duquel ses élèves Machaon, Podalire, Esculape, purent faire des progrès, surtout alors que la chirurgie se sépara de la médecine. Pour ne rien dire des cures d'Esculape, consistant en remèdes externes, incisions, chants et paroles mystiques (2), on trouva, vers cette époque, l'usage du laserpitium, de l'aristoloche, de la petite centaurée, puis celui des eaux minérales, près desquelles on élevait des temples à l'Esculape.

La religion d'Homère est véritablement grossière: ce mélange de notions sublimés et d'enfantillages ridicules; ce Jupiter dont un simple signe de tête ébranle l'Olympe, et qui invite Thétis à fuir pour que Junon ne la voie pas et n'ait pas à le tourmenter de sa jalousie, seront, pour quelques-uns, la preuve qu'un même auteur n'a pas composé ces poëmes; d'autres y verront un indice de l'altération que le désaccord de la conscience apporta dans les traditions primitives. Mais, comme le nouveau polythéisme grec se fixe avec Homère, nous saisirons cette occasion pour nous arrêter quelque peu sur l'un des éléments les plus importants de la civilisation.

vin, et une partie en est distribuée aux soldats, qui donnent en échange du bronze ou du fer, ou des peaux de bœufs, ou des esclaves.

<sup>(1)</sup> Hésiode a chanté ses louanges. Voy. Pausanias, liv. IX, ch. xxxi.

<sup>(2)</sup> PINDARE, Pyth., III, 84. Voy. aussi livre III, ch. xxII, du présent ouvrage.

# CHAPITRE XXVIII.

### DES RELIGIONS EN GÉNÉRAL.

Nous avons désormais pris assez connaissance des réligions antiques pour pouvoir nous élever à quelques considérations générales. Mais, nous déclarant tout d'abord convaincu que l'espèce humaine n'a pas tant de goût pour les subtilités de la métaphysique que le supposent les philosophes, nous écarterons autant que possible les abstractions pour suivre le cours des faits et les révélations de l'histoire (1).

(1) Les travaux des anciens sur les religions méritent à peine qu'on en parle. Le siècle passé chercha à les expliquer matériellement. Dupuis acquit une grande célébrité par son ouvrage sur l'Origine des cultes, dans lequel il entreprit de démontrer que tous se réfèrent à la science des astres, et que les mythologies de quelque peuple que ce soit ne sont que des légendes calendatres. Le Christ, par exemple, est le soleil; les apôtres, les douze signes du zodiaque, ayant à leur tête Janus, porteur des deux cless; Marie est le signe zodiacal de la Vierge; la naissance de son fils est le solstice d'hiver, sa mort, l'équinoxe, et ainsi de suite. Son livre sit d'autant plus d'impression, qu'il se produisait avec cet appareil de science qui éblouit facilement le vulgaire et qui ne saurait se réfuter aussi promptement. Beaucoup de travaux partiels furent faits sur ce sujet par Heine, Gatterer, Plessing, Voss, Boettiger, Mytholog. Vorsetsung; MEINERS, dans l'Allgemeine kritische Geschichte der Religionem (Hanovre, 1806-7, 2 vol.); ct par d'autres encore. Tout ce qu'ils avaient écrit fut résumé par Fr. MEÏER dans l'Allgemeine Mythologisches Lexicon aus Original-Quellen bearbeitet, Weymar, 1803-14: il se borne toutesois le plus souvent à commenter la mythologie grecque et romaine.

Le progrès des études orientales amena pour ces recherches une ère nouvelle. Voir J. J. Wagner, Ideen zu einer Allgemeine Mythologie der alter Welt, Francfort, 1808. G. Arn. Kanne, Erste Urkunden der Geschichte oder Allgemeine Mythologie, 1808: il donne aux fables une signification astronomique et l'origine asiatique, ainsi que Buttmann, Mythologus. Fred. Schlegel, Ueber die Sprache und Weisheit der Indier, Idelberg, 1810. G. L. Hug, Untersuchungen über den Mytos der bersumtem Völker der alten Welt, 1812: il rapporte tout à l'Egypte. Goerres, Mythengeschichte der asiaftischen Welt, Heidelberg, 1810. Surtout F. Creutzer, Simbolik und Mythologie der alten Volker, besonder der Griechen, Leipzig, 1810-12, Augsbourg, 1819-22. J. D. Guignaut en sait une traduction française; il resond le texte, et ajoute à l'immense érudition de l'auteur tout ce qui se découvre de nouveau, à tel point qu'on peut considérer la traduction comme un ouvrage original. Il est imprimé lentement à Paris, sous le titre de Religions de l'anti-

S'il est une marche progressive contraire à celle d'après laquelle procède d'ordinaire l'esprit humain et que démente l'histoire, c'est celle qui lui est tracée dans l'ordre suivant: Au

quité, considérées principalement dans leurs formes symboliques et mythologiques.

Son système trouva beaucoup de contradicteurs; Voss, d'abord, combattit toute sa vie Heine et Kreutzer, soutenant que les dieux ne représentent pas des pouvoirs naturels et moraux, mais bien des êtres indépendants qui agissent de pur caprice. En outre, il fut contredit par l'école historique, par Lobeck principalement, qui écrivit sur les mystères; Hermann, de Mythologia Græcorum antiquissima, Leipzig, 1827. Ouwaroff, Ueber das rorhomerische Zeitalter, Pélersbourg, 1819. G. G. Rhode, Beitrage zur Alterthumskunde, etc., Beilin, 1819. C. Otpred Mueller, Geschichte Hellenischer Stämme und stadte, Breslau, 1820, et Prolegomena zu eines Wissenschaftlichen Mythologie, Gættingen, 1825. Selon ce dernier, les fables racontent les actions des personnages antérieurs aux temps historiques, et les noms des liéros ont des significations correspondantes à leurs exploits; quelques-unes sont de pure invention. Les premières ne surent pas importées, mais puisées dans la tradition vulgaire, de sorte que chaque mythe offre l'histoire réelle dans ses circonstances locales. La difficulté consiste à écarter du fond de la légende primitive ce qui est ornement du poëte, préoccupation nationale chez l'historien, et interprétation du philosophe. Il semble pourtant que les hellénistes qui voudraient croire que tout est indigène en Grèce, succombent à la peine à mesure que l'on acquiert de nouveaux renseignements sur l'Orient, car on y trouve non-seulement la substance, mais bien encore les formes des mythes helléniques.

Parmi ceux qui se sont occupés de ces recherches sous un point de vue différent, nous citerons:

BAUR, Symbolique et Mythologie, ou Religion de la nature chez les anciens, 1825 (allemand).

ROBERT MUSHET, la Trinité des anciens, observations sur la mythologie des premiers temps, sur l'école de Pythagore, etc., Londres, 1837 (anglais).

MILLIN'S Mythologische Gallerie, 2° édit. de Berlin, 1836, avec les notes de Parthey.

Schweiger, Introduction à la mythologie grecque, avec un Essai pour l'expliquer au moyen de la physique, 1836 (allemand).

EMÉRIC DAVID, Jupiter, Paris, 1833; Vulcain, 1837, et son Introduction à l'étude de la mythologie. D'autres s'occupèrent spécialement d'une religion, comme N. MUELLER de l'indienne, Ruode de la persane, Munter de la carthaginoise, etc.

— Parmi les publications les plus récentes relatives aux religions de l'antiquité, il faut surtout compter la troisième partie du tome II de la Symbolique de Kreutzer, traduite et refondue par M. Guignaut, partie qui contient les notes et éclaircissements sur les livres IV, V et VI, et qui a paru en 1849, puis la troisième partie du tome III, qui a paru en 1851, et qui termine cette œuvre importante, véritable encyclopédie mythologique, où l'érudition la plus solide et la plus saine critique ont été mises à profit par le savant mythographe français pour faire comprendre au lecteur l'essence de cette forme symbolique et

premier éclat de la foudre, l'homme soulève de terre son front abruti, et reconnaît un Être supérieur; il se fait un dieu de ce qui lui est utile ou de ce qui l'épouvante, et adore les objets les plus grossiers (fétichisme); ou bien il adresse aux astres ses hommages (sabéisme); il assimile ensuite à lui-même les puissances de la nature (anthropomorphisme), et il révère après leur mort les personnes qu'il chérit ou redouta, jusqu'à ce que peu à peu il crée la mythologie perfectionnée: c'est ainsi qu'il compose pièce à pièce les religions d'éléments isolés et sans vie, sans principe organique et commun. Voilà un développement d'idées tout à fait opposé à la marche ordinaire de l'esprit humain, et démenti par l'histoire.

Le fétichisme n'est pas le degré le plus infime de la religion; car peu importe quels soient les objets de son adoration, si l'homme y rattache déjà l'idée d'une cause prédominante, et ne les considère que comme des instruments de magie. Comment croire ensuite que les religions soient une invention des prêtres, si dans presque toutes des privations leur sont imposées, des jeûnes, des austérités, et parfois d'horribles mutilations? S'il n'est pas un peuple, quelque grossier qu'il soit, qui n'ait adopté une religion, comment ce peuple songea-t-il à se la donner, tout occupé qu'il devait être de satisfaire aux besoins urgents de son existence? Quel objet, parmi ceux qui l'environnaient, put lui enseigner à adorer, si les systèmes les plus perfectionnés ne suffirent pas à amener l'homme par le moyen du moi et de la raison à la notion de la Divinité?

Il faut donc commencer par avoir la connaissance de Dieu pour retrouver ses vestiges dans la nature et dans l'intelligence. Purgeons les religions du mélange des fictions et des erreurs, ainsi que de tout ce qui tient à l'intuition de la nature, à son symbolisme, et leurs traits fondamentaux s'accorderont tous avec la vérité, témoigneront de l'origine commune des idées les plus élevées, nous donneront la conviction que l'homme

mythique qui sut l'expression spontanée autant que nécessaire des antiques croyances, et qui est inhérente à toute religion: « Puisse le lecteur, dit M. Guigniaut dans sa présace, saisir le sond sous cette sorme, et par cela même mesurer la distance des cultrs antérieurs au christianisme, engagés plus ou moins dans les liens de la nature et du monde; à ce culte, saint entre tous, qui veut que Dien soit adoré en esprit et en vérité, qui sonde l'obéissance sur la raison, l'autorité sur la liberté, et qui n'exclut pas plus la philosophie que la philosophie ne doit l'exclure. » (Note de la 2° édition srançaise.)

n'aurait rien compris ni de la nature et de ses forces occultes, ni de sa propre vie intérieure, si dès le principe il n'avait pu en pénétrer immédiatement les secrets.

L'unité de Dieu est la source d'où émanent, à laquelle retournent toutes les religions. Sans nous enfoncer dans les ténèbres de celles qui sont moins connues, et en passant sous silence la Chine, qui, toute patriarcale, rendit un culte pur à la Divinité jusqu'au temps où Lao-Tseu y propagea le rationalisme, la trimourti indienne n'est qu'une décomposition de Brahm; en Égypte, Hom existe avant les dieux; en Perse, Ormuz et Arimane sont engendrés par Zervane l'éternel; l'excellent; en Grèce, les sages et les initiés considèrent les divinités comme des représentations des forces de Dieu.

Dualité.

Par suite d'une fausse interprétation des vérités primitives, on y associe l'idée d'un génie du mal représentant la lutte entre les ténèbres et la lumière, entre l'idéal et le réel, l'action et la passion, l'esprit et la matière, génie que l'on évoque ou que l'on apaise par la magie. C'est là l'idée dominante des croyances antiques.

Sacrifices.

Une autre idée, celle d'une grande faute et d'une rédemption possible suggère les sacrifices, qui n'ont pas tant pour objet de faire hommage des prémices à la Divinité miséricordieuse que de déjouer les puissances des ténèbres, d'acquérir des forces pour ce voyage terrestre, et de détourner sur la victime les châtiments encourus (1). C'est à cette intention qu'on choisissait les animaux du plus grand prix; on alla même jusqu'aux sacrifices humains, et leur extension prouve que l'erreur la plus redoutable est celle qui, dans sa nature intime, se mêle à un sentiment profond mais confus de la vérité.

Culte de la nature. La prière a besoin d'être soutenue de pratiques extérieures qui frappent les sens; l'imagination, qui demande à la raison quel est Dieu, le reconnaît dans la beauté et dans les forces de la nature, qui apparaît supérieure aux forces humaines, soit qu'elle les contrarie, soit qu'elle les seconde. Alors l'imagination adore Dieu dans le monde qui le révèle; elle abandonne ensuite l'Être pour l'emblème, le sens caché pour le signe ap-

(1) Les Védas contiennent les moyens révélés pour éviter les trois peines, c'est-à-dire le mal qui procède de nous, des objets extérieurs et des causes supérieures. Le principal moyen est le sacrifice : « Celui qui accomplit un aswa medha (immolation du cheval) acquiert tous les mondes, triomphe de la mort, expie les péchés et les sacriléges. »

parent, et elle tombe dans l'erreur capitale du paganisme, c'està-dire dans la déification de la nature. Étrangers aux conceptions de mécanique et de physique purement matérielles, qui dans la suite devinrent dominantes, les anciens, dans toute la fraîcheur de leur imagination, se formaient de la nature une idée toute spirituelle; ils ne voyaient pas dans l'univers une machine puissante, régie par une force attractive et répulsive, mais bien un tout vivant gouverné par des génies. Ces astres admirables dont la révolution invariable mesure l'espace et le temps, lois de la pensée humaine, leur parurent mériter un culte, et le soin que les prêtres apportaient à les contempler passa pour une adoration. C'est au sabéisme; en effet, que se rapportent les religions des Babyloniens et de Zoroastre, ainsi que celles des Égyptiens (1) et des Phéniciens; les divinités sont aussi en rapport chez les Grecs avec les révolutions sidérales, et les planètes y prennent des noms de dieux; au printemps, les Bacchantes célèbrent les fêtes de Dionysius, dieu solaire; les rites d'Éleusis ont pour objet le Soleil et la Lune; l'hiérophante est la figure du premier, l'épibome de l'autre. Les dieux de l'Italie étaient de même planétaires, ainsi que ceux de l'Arabie, du Thibet et de la Chine.

Idolatrie.

- Aux divinités planétaires s'associe le culte des phénomènes et des éléments comme puissances vitales et fécondantes; elles sont vénérées d'abord sans avoir de simulacres, puis sous forme de cône, de cube, de disque brillant, de colonnes, de pierres tombées du ciel (2), et principalement sous l'emblème expressif
- (1) Ammon et Osiris figurent le sole l; Isis, la lune, très-révérée parce qu'elle répand la rosée; Anubis, l'étoile de Sirius; qui, se levant du côté de la source du Nil, annonce son débordement; les Cabires sont au nombre de sept, comme les planètes; il y a douze grands dieux, autant que de constellations du zodiaque; de même que celui-ci est divisé en trente-six parties, on compte aussi trente-six divinités du second ordre; ses 360 degrés sont régis par autant de génies. Le soleil lui-même change de nom; après le solstice d'été, il est représenté par Horus, vigoureux et le visage barbu; après le solstice d'hiver, il devient Harpocrate, dieu boiteux; aux périodes croissantes ou décroissantes de sa carrière se rapportent les fêles d'Isis et d'Osiris. Ailleurs, la lune en croissance est appelée Bubaste, et Bouto lorsqu'elle est pleine. C'est ainsi qu'on séparait d'une divinité principale ses propriétés, ses manifestations et ses attributs.
- (2) Baitulia, Baituloi, du phénicien Bethel. Voy. Muenter, Ueber die vom Himmel Gefallen Steiner der Alten. Nous trouvons dans la Bible l'autel de Béthel érigé par Jacob, la ville de Béthulie, etc. Les Chinois s'occupèrent aussi très-anciennement de l'observation des aérolithes, qu'ils appelaient sing yun

du phallus; car nous le voyons souvent figurer dans les cérémonies antiques: il ornait, en petits amulettes, le cou des jeunes filles grecques et romaines; et, sous d'énormes proportions, il se dressait devant le seuil des temples indiens et devant ceux de la mère déesse de Phrygie. Plus tard, par suite de cet éternel penchant de la nature humaine à tout assimiler à ellemême, les dieux furent représentés sous la figure de l'homme: leurs noms et leurs attributs se multiplient alors, et avec eux leurs histoires et leurs généalogies; cette personnification aide à la diffusion des connaissances astronomiques et des cosmogonies; puis le vulgaire exagère, le temps altère, les passions corrompent, et de là les extravagances des mythes, les rites énigmatiques, les orgies féroces et licencieuses.

Symboles.

Les formes mythique et symbolique sont pourtant celles sous lesquelles se rangent le plus naturellement les idées religieuses des anciens temps. Chaque chose dans la nature put être envisagée et accueillie comme un symbole, grossier d'abord, jusqu'à ce que l'esprit eût découvert des rapports entre les choses et les idées qu'elles représentaient. Le bouc fécondateur et générateur fut la victime expiatoire immolée par le pâtre pour le salut du troupeau; la génisse représenta la terre par sa fécondité; le bœuf, le cheval, compagnons de l'homme, furent les animaux destinés au sacrifice; le ciel lui-même se peupla de symboles, comme les signes du zodiaque, les cent bras de Briarée, le double visage de Ganesa, Saturne dévorant ses propres enfants, les Danaïdes emplissant leur tonneau sans fond, les Parques filant la vie humaine. Mais, de même que les mots eurent dans l'origine une valeur désormais perdue, ainsi se perdit la signification des symboles, et Platon et Zénon nous paraissent aujourd'hui plus ingénieux que vrais dans leur explication de ceux d'Homère, qui florissait peu de siècles avant eux.

Mythes.

Les mythes découlent de sources innombrables. L'étranger qui apporte de loin les arts et les habitudes sociales, qui acquiert la domination par des qualités brillantes ou par de grandes entreprises, se conciliera l'estime de la foule qui ne sait jamais échapper aux exagérations; sa mort cause les plus

tsching chii, étoiles tombantes changées en pierres. Les païens continuèrent très-tard à adorer quelques-unes de ces pierres, auxquelles on peut aussi rattacher la Kaaba des musulmans.

vifs regrets; l'éloignement le grandit, l'adulation ou la reconnaissance l'invoque; on en fait un dieu ou un demi-dieu, et bientôt son histoire est toute miraculeuse. Un animal extraordinaire, un phénomène physique viennent-ils à saisir l'imagination, un mythe s'en empare et les perpétue; les souvenirs mêmes de la plus haute antiquité, vus à travers le brouillard des siècles, prennent un aspect vague et prodigieux, se compliquent de légendes calendaires, s'accumulent sur un seul personnage qui, dépassant la mesure humaine, va se placer au rang des immortels. La langue, de son côté, figurée, capricieuse et toute sensuelle chez les premiers peuples, produit de nouveaux mythes en multipliant les personnifications et les faits, quand surtout les mots passant chez d'autres peuples prennent un aspect étranger qui ne permet plus-de reconnaître les rapports qu'ils établissent. Les noms significatifs auxquels l'Asie confiait les idées qu'elle voulait consacrer, perdirent leur signification en arrivant parmi les Grecs, étymologistes prévenus et peu instruits (1), d'autant plus que la religion, qui d'ordinaire s'appuie sur les traditions, conserve avec jalousie le souvenir du passé, et maintient encore l'ancien langage lorsqu'il est tombé en désuétude. Nous trouvons partout en effet une langue sacrée qui n'est autre que la langue primitive avant qu'elle eût été modifiée par l'usage. C'est ce que nous voyons aujourd'hui pour le latin que parlaient nos pères, et qui est conservé dans la liturgie.

Le vulgaire, ne comprenant pas, supposait des mystères, et, dans son ignorance, ou il se trompait lui-même, ou il aidait à l'imposture d'autrui.

Aussitôt que l'on a personnisié un être quelconque, il faut lui attribuer des idées, des sentiments, des affections humaines. Une petite rivière, qui a reçu en grec le nom d'Io indi-

<sup>(1)</sup> Parce que l'on aura dit, comme éloge, Pélops à l'épaule d'ivoire, la soule, pour explique r ces mots, aura sabriqué la sable du sorsait de Tantale. Muké veut dire pommeau; on partit de la pour dire que Mycènes sut bâtie par Persée, au tieu cù il avait perdu le pommeau de son épée; qu'elle prit de la son nom. Ainsi Égisthe dut avoir été allaité par une chèvre (egos); la Béotie, nommée ainsi du bœus que Cadmus y rencontra; Homère dut être aveugle, les Cyclopes n'avoir qu'un œil. Dans la mythologie indienne, Ikchvaku, nom de la race des Sumates, sit dire qu'ils étaient sortis d'une citrouille, parce que ce mot est synonyme de tumba, cucurbita lagenaris. Hermann, de Mythologia Græcorum antiquissima et de Historiæ græcæ primordiis, sait de l'allégorie et de la personnisication les éléments uniques de la mythologie.

quant sa propriété, est qualifiée de cornue à cause de ses nombreux détours; puis on en fait une génisse, animal qui porte des cornes, et son cours fournit bientôt la trame d'une fable complète. L'imagination grecque, éprise du beau, ne se contentera plus de pierres grossières tombées du ciel, et elle les nommera Vulcain ou Phaéton; elle dira alors que l'un a été lancé d'en haut par la colère du maître des dieux, et que l'autre est tombé victime de son imprudence. Antée, personnification des sables africains qui confinent à l'Égypte, sera le fils de Neptune et de la Terre, géant élevant sa tête vers le ciel comme ces sables eux-mêmes quand le vent les soulève en tourbillons. Tous les efforts sont vains pour arrêter les progrès désastreux de leurs dunes; car ces dunes renversées se réforment et reprennent vigueur en touchant la terre leur mère, jusqu'à ce que l'on pense à creuser au pied de la chaîne Libyque de larges canaux que les sables ne peuvent franchir : ce sont là les bras robustes d'Hercule étouffant le géant suspendu dans les airs.

Les symboles eux-mêmes donnaient origine aux mythes; car l'imagination, ne se trouvant pas satisfaite de représentations qu'elle ne comprenait pas, forgeait pour les expliquer des récits à sa manière : c'est ainsi que nous voyons se répandre tous les jours dans nos villes mille fables sur certains édifices et sur certaines figures. Le vase niliaque des Égyptiens, surmonté d'une tête avec les oreilles ornées de serpents, donna naissance chez les Grecs à un récit qu'ils rattachèrent à un héros de la guerre de Troie. Les coffres en forme de bœuf dans lesquels on renfermait par une dévotion spéciale certaines momies égyptiennes, produisirent la fable obscène de Pasiphaé. Les anciens, observant les rapports établis entre tous les produits de la création, imaginèrent une chaîne qui liait la terre au ciel. Ainsi, dans le Bagavat Gita, Crichna dit à Ariouna: «Connais en moi la seconde « nature; nature excellente et supérieure, dont l'essence est la « vie de l'univers que je soutiens. Je suis la création et la des-« truction de tout; rien n'est plus grand que moi, ô Ariouna. « Ce monde visible est suspendu à moi comme les perles d'un « collier au fil qui les retient. » Peut-être dans les symboles représentait-on en effet le monde comme suspendu à une chaîne. Ceux qui en donnaient l'explication auront dit que Jupiter tenait toutes les puissances et tous les corps attachés à l'Olympe par une chaîne d'or: Homère, ayant vu ce symbole et entendu le commentaire, en forma un récit épique qu'il encadra dans les événements de sa grande fable iliaque (1). Ici le symbole n'a pas encore perdu sa signification; mais il en est d'autres dans le même poëme dont le sens est devenu plus obscur pour nous: Junon suspendue dans les airs avec des enclumes aux pieds, Vulcain, Briarée, et autres créations monstrueuses, sont si peu en harmonie avec la claire et simple pureté de l'épopée homérique, qu'elles trahissent leur origine orientale et nous donnent la preuve que la poésie grecque elle-même, lorsqu'elle recherchait plus le sens philosophique et religieux que la beauté des formes, enfantait aussi ses monstres (2).

Chaque âge, chaque peuple choisit à son tour, dans les tra- Influence de la ditions primitives ainsi altérées, ce qui lui convient le plus : du climat. l'enfance, des amusements, des contes, des fictions miraculeuses; la jeunesse, les récits de la gloire des ancêtres; l'âge mûr, une morale parfois exagérée. Chacun y greffe quelque chose de ce qui lui appartient en propre; et le climat, la tribu, le gouvernement, les mœurs, sont transportés de la terre au ciel, et l'invisible est expliqué par le visible. Il en résulte que chaque mythologie devient l'expression de l'aspect sous lequel la nature se montre à chaque peuple. Les interminables récits du Nègre tiennent de son goût à rester nonchalamment en place pour moins souffrir de l'ardeur du soleil; le Perse ordonne la cour céleste conformément à la hiérarchie terrestre qu'il a sous les yeux; les dieux de l'Inde se baignent dans des lacs aux fraîches eaux et reposent parmi les fleurs : l'imagination n'a point de frein pour ceux qui se plaisent dans la solitude. En vain chercherait-on à introduire chez un peuple la mythologie d'un autre : la Volupsa de l'Islandais paraîtrait bien étrange au Brahmane, et l'Islandais ne saurait comprendre les Védas.

<sup>(1) «</sup> Je suis le plus puissant des dicux : en veut-on la preuve? Suspendez ati ciel une chaine d'or, et vous y attachez tous, dieux et déesses, en tirant à vous, vous ne parviendrez pas à ébranler le grand Jupiter, raison suprême, en y employant même toutes vos forces. Mais mui, si je le veux, je la raménerai à moi avec la terre et la mer attachées à elle, puis je nouerai cette grande chaîne à la cime de l'immense Olympe, et toutes choses pendront de sa hauteur: tant mon pouvoir l'emporte sur les forces des dieux et des mortels. »

<sup>(2)</sup> Ainsi Uranus dépouillé de sa virilité dans Hésiode, Saturne dévorant les pierres, et autres mythes orphiques.

Parlez de religion à des Groenlandais, et demandez-leur : Qui a créé le ciel et la terre et tout ce que vous voyez ?

- R. Nous ne savons pas. Ou bien : Ils n'ont jamais été faits et ne cesseront jamais d'exister.
  - D. Avez-vous une âme?
- R. Oui certes. Elle peut croître et se détériorer: nos magiciens savent la soigner et la réparer; en donner une saine à celui chez qui elle est malade en la tirant du corps d'un lièvre, d'un renne ou d'un enfant. Quand nous partons pour un long voyage, souvent notre âme reste au logis; lorsque nous dormons, elle s'en va errant hors de notre corps, à la chasse, à la danse, à des assemblées.
  - D. Que devient-elle après la mort?
- R. Elle va dans un séjour de bonheur au fond de l'Océan, où sont Torngarsuck et sa femme. Il y règne un été perpétuel, et le soleil ne s'y couche jamais; il y a de belles eaux, une multitude d'oiseaux, des poissons, des veaux marins et des rennes faciles à prendre ou déjà cuits dans une immense chaudière.
  - D. Et tous s'en vont-ils là?
- R. Non; seulement les bons, ceux qui travaillèrent beaucoup durant leur vie, qui accomplirent de grandes actions, qui prirent un grand nombre de baleines et de veaux marins; ceux qui souffrirent longtemps, qui furent noyés à la mer ou moururent en naissant.
  - D. Comment y vont-ils?
- R. Avec une grande peine; ils sont cinq jours au moins à franchir une roche escarpée et tout ensanglantée.
- D. Mais ne voyez-vous pas ces étoiles si brillantes? N'est-il pas plus vraisemblable que ce soit là votre séjour?
- R. Nous y allons aussi, dans le ciel le plus élevé, au-dessus de l'arc-en-ciel, et la route en est si facile qu'une âme peut dans la même matinée arriver dans la lune (qui fut autrefois un Groenlandais), y danser et jouer aux boules de neige avec les autres âmes. Ces lueurs que l'on aperçoit au nord sont précisément des âmes qui s'amusent. Elles vivent là sous des tentes, près d'un grand lac où sont des poissons et des oiseaux en abondance. Quand le lac déborde, il pleut ici-bas, et, s'il rompait ses dignes, ce serait un déluge universel. Mais il ne va que des paresseux dans ce ciel-là; le séjour des hommes laborieux est au fond de la mer. Ceux de là-haut endurent souvent la

faim; ils sont faibles, exténués et sans repos par suite du roulement du ciel. Là vont aussi les méchants et les jeteurs de sort; ils y sont tourmentés par des corbeaux qui les prennent par les cheveux, etc., etc.

- D. Et comment l'espèce humaine a-t-elle commencé?
- R. Kallak est éclos de la terre et la femme de son pouce; celle-ci donna le jour à une Groenlandaise, qui enfanta les Cablunaets, c'est-à-dire les étrangers et les chiens, qui, par ce motif, sont également lascifs et féconds.
  - D. Jusqu'à quand durera la monde?
- R. Il a déjà été détruit une fois, et tous les hommes périrent, excepté un seul, qui frappa la terre de son bâton, et l en sortit une femme avec laquelle il repeupla le monde. Maintenant, il est soutenu sur des piliers tellement rongés par le temps, qu'ils craquent souvent, et il serait déjà tombé si nos magiciens n'y pourvoyaient pas.
  - D. Qu'est-ce donc que ces astres si beaux?
- R. C'étaient autrefois des Groenlandais ou des animaux qui, dans différentes occasions, ont voyagé là-haut, et qui nous apparaissent enluminés ou pâles, selon la nourriture qu'ils ont. Ces deux étoiles qui se rencontrent sont deux dames qui se visitent; celle-là qui scintille est une âme en voyage; celle qui est plus grande (l'Ourse) est un renne; ces sept-là sont des chiens à la chasse de l'ours; ces autres (Orion) sont des hommes qui, s'étant égarés en poursuivant des veaux marins, allèrent jusqu'au ciel. Malina, assaillie de nuit par son frère, s'enfuit et monta au ciel, où elle devint le soleil, et Anninga, qui la poursuivait, la lune. Celui-ci tourne sans cesse autour de la jeune fille pour la joindre, mais en vain. Quand elle est lasse et épuisée (en décours), elle va quelques jours à la chasse du veau marin, puis elle revient réconfortée (1).

Nous ne nous écartons pas de notre thème en exposant les opinions d'un peuple quel qu'il soit; mais, si vous comparez cette théogonie avec les autres, le contraste vous révélera ce que peuvent sur l'imagination les idées habituelles. Les croyances et les traditions y mêleront des éléments nouveaux. Quelquefois un mythe physique se greffe sur un récit vulgaire, ou un accident naturel sur un fait national, ou bien une légende

Mélanges.

<sup>(1)</sup> HERDER, Ideen zur Philosoph., elc., et CRANZ, Histoire des Groen-landais.

héroïque sur une combinaison astronomique; le héros monte parmi les astres, et c'est une série d'exploits qui indique le cours d'une planète, ou bien c'est la morale qui dicte un précepte sous le voile de l'allégorie. Le soleil devient Hercule, et les douze cases du zodiaque autant de travaux; puis Hercule est pour les Grecs un aventurier; pour les Phéniciens, un fondateur de colonies; pour les Gaulois, un marchand : c'est ainsi qu'Atlas représente le génie de la science, Prométhée celui de la civilisation délivré par Hercule vainqueur des nomades. Les différents peuples se mêlent, et une race sacerdotale arrive portant le nom même du dieu (1) dont elle introduit le culte dans sa nouvelle patrie : les populations plus grossières acceptent les rites et les dogmes de celles qui sont plus civilisées, comme elles accueillirent les Védas dans l'Inde, ou comme, dans la Chine, elle reçurent les livres canoniques remis en ordre dans la suite par Confucius. Souvent aussi les conquérants imposent leur culte aux vaincus, dont ils subjuguent ou abolissent les dieux; d'autres, par un compromis, multiplient les divinités et établissent entre elles des catégories. Quelle lutte n'eurent pas à soutenir les Hébreux pour donner à Jéhovah la prééminence sur les dieux des Philistins! Ormuz fut subjugué en Perse par Mithra, Brahma dans l'Inde par Siva et Vichnou, Osiris par Sérapis, Saturne par Jupiter; ce sont les Titans qui escaladent le ciel de leurs prédécesseurs. Alors chaque peuple modifie la tradition selon son caractère, gai ou austère, poli ou grossier. Les Grecs, en s'agenouillant devant des idoles informes, leur communiqueront la vie et la beauté; la grande déesse d'Éphèse, déposant ses voiles asiatiques et ses nombreux symboles, s'élancera légère chasseresse et palpitante d'amour à travers les montagnes; Apollon n'aura plus les têtes multiples de Vichnou fait homme, mais, doué d'une beauté accomplie daus toute sa personne, il parcourra la terre à grands pas en faisant résonner sur son épaule les flèches d'or de son carquois.

La civilisation vient plus tard altérer ces inventions, comme il arriva en Grèce quand, au temps de Pindare, les sentiments

<sup>(1)</sup> De là les nombreuses idoles qui, en Grèce, passaient pour l'œuvre de Jupiter (διόπετει): Apollon apporta lui-même son culte à Delphes, Cérès à Eleusis, etc. Voy. Scol. sur Pindare, Olymp., XII, 10; et Scol. sur Aristo-PHANE, Oiseaux, 720.

religieux se trouvèrent dominés par l'examen philosophique. Puis ce fut Euripide et les sophistes qui se prévalurent des légendes antiques pour donner cours à leurs conceptions souvent immorales, plus souvent pointilleuses: un fait se présentait-il à eux, ils voulaient en trouver la raison (1): le peuple avait-il attribué à un seul héros les sentiments et les actions de plusieurs, ils prenaient à tâche d'anatomiser les caractères, en leur attribuant des inclinations personnelles, de sorte que le type d'un siècle, d'une nation, se concentra dans un seul homme: ils furent secondés en cela par la poésie, qui effaçait les différences entre les cultes et les divinités partielles.

Ce fut ainsi que les dieux pullulèrent en mille façons, et que Expliçations les origines des religions s'abscurcirent. Cette multiplicité con- la mythologie. fondit les noms et les idées, les temps et les nations, les symboles anciens et les nouveaux, les personnages universels et les individus, les êtres allégoriques et ceux qui étaient réels : le vulgaire adorait et ne pensait pas; ceux qui pensaient auraient voulu accorder la raison avec la foi; c'est pour cela que, de Phérécide et Héraclite jusqu'à l'empereur Julien, les esprits s'appliquèrent à trouver des interprétations plausibles aux mythes philosophiques. Les stoïciens expliquaient matériellement les symboles et les religions; Évhémère ne voyait dans les dieux que de grands hommes placés dans l'Olympe; ceux qui défendaient le polythéisme réduit aux abois par le christianisme prétendaient trouver dans la mythologie les mystères d'une sagesse sublime; quelques modernes, poursuivant cette investigation, considérèrent les mythes comme des faits historiques altérés (2); d'autres n'y aperçurent que des symboles astronomiques (3); Bacon y découvrit des germes cachés de doctrine morale et sociale (4); Vico, les premières conceptions de la raison, les fruits printaniers de l'imagination, les commence-

<sup>(1)</sup> Eschyle avait indiqué le châtiment de Prométhée, Euripide en puisa les motifs dans sa propre imagination.

<sup>(2)</sup> BIANCHINI, la Storia universale provata co' monumenti; Ussébius, avant eux Diodore de Sicile, et, dans le siècle dernier, Banier, la Mythologie et les fables expliquées par l'histoire. Quelques modernes ont fait de ce système une véritable plaisanterie en changeaut Phaéton et Bellérophon en deux astronomes ayant échoué au beau milieu de leurs observations, Pâris en un rhéteur composant une harangue sur le mérite des trois déesses, etc.

<sup>(3)</sup> Dupuis, Origine de tous les cultes.

<sup>(4)</sup> De Sapientia veterum.

ments de l'ordre social, voilés sous des fictions sévères et des formes sensibles (1). D'autres y virent un ensemble de connaissances physiques représentées sous forme d'allégories; quelques uns, un simple jeu de fantaisie. Tous ont donné à faux en se montrant exclusifs. La mythologie est, à nos yeux, l'une des formes les plus riches de la tradition de l'humanité, embrassant en deux grands rameaux les événements antiques et les antiques croyances. Elle nous offre comme un débris du monde primitif, resté pour continuer les religions et commencer l'histoire; mais nous l'avons vue sortir d'élements si hétérogènes, les nuages qui l'enveloppent ont si souvent changé d'aspect, selon la position et les passions de ceux qui regardaient, que, dans notre conviction, pour aucun peuple elle ne saurait offrir un accord raisonnable; aussi n'est-ce que par fragments que nous avons tâché de nous en aider pour retracer l'histoire des temps obscurs.

Morale.

Toute religion se compose de croyances et de morale: quelles que fussent les premières, les prêtres tendirent toujours à répandre la seconde au moyen du culte. Les idées s'en altérèrent néanmoins selon les opinions, le besoin, les passions, deux principes opposés, le sensualisme et la barbarie, s'associant toujours dans l'antiquité. L'Astarté des Phéniciens, la grande déesse des Syriens à Hiéropolis, l'Aniti des Arméniens avaient pour prêtresses des courtisanes et exigeaient le sacrifice de la pudeur : de même en Grèce, à Rome, à Chypre, à Corinthe, en Sicile, des rites infâmes se célébraient en l'honneur de Flore, de Mutinus, de Cybèle, de Bacchus; des images obscènes ornaient les temples de l'Égypte, ainsi que ceux de Pompéia et d'Herculanum. Des fables aux honteuses amours semblèrent inventées pour rassurer les consciences et pour pouvoir pécher sous la garantie des dieux. Mais ces dieux, tout en sanctifiant la volupté, réclamaient des victimes humaines, dont les autels de presque toutes les nations antiques ont été souillés. La Grèce elle-même ne fut pas exempte de cette barbarie, non-seulement au temps des Argonautes et quand Agamemnon et Aristodème immolaient leurs propres filles, mais bien plus tard, lorsque le sixième jour du mois thargélion, les Athéniens sacrifiaient un homme et une femme pour la santé publique (2), et que Thé-

<sup>(1)</sup> Passim. Mais voir surtout une note au chapitre xxx de la dernière partie du livre de Constantia jurisprudentis.

<sup>(2)</sup> Cette cérémonie s'appelait καθαρόν, purgation. V. J. Tzetzès, Chil., V, 23;

mistocle égorgeait deux jeunes garçons pour se rendre les dieux propices dans le combat de Salamine.

Il est vrai que vouloir juger des mœurs par les croyances serait souvent une cause d'erreur. Les Romains sacrifiaient à la peur; Lucrèce avait de la dévotion pour Vénus; comme aussi le Kalmouk, bien qu'il adore une idole d'argile, ne se plie pas aux douces doctrines du lamisme. Toujours les enfants de la chair se séparèrent de ceux de l'esprit, et l'autorité de la loi morale ne saurait être anéantie par les fables religieuses. C'est vers l'accomplissement de cette loi éternelle que les hommes dirigeaient leurs actions, plutôt que vers l'imitation des dieux; et, bien qu'obscurcie, la confiance en un Dieu supérieur et dirigeant tout ne périt jamais. C'est pour cela que Zaleucus inscrivait en tête de sa législation qu'avant tout il importe de connaître la nature de Dieu. On jurait par les dieux; on redoutait d'encourir leur colère: Apollon Pythien proclamait que la piété des mortels est aussi chère aux dieux que l'Olympe lui-même. Pindare chantait que la sagesse dérive de Dieu (1), que Dieu est le modèle des rois, qu'il créa et enseigna tout ce qu'il y a de beau au monde (2): Cicéron disait plus tard que tout ce qu'il y a de beau et de bon vient de Dieu, que des hommes vient tout ce qui est mauvais (3). C'étaient là toutefois des sentences de philosophes, tandis que le vulgaire, qui n'était pas instruit à leurs écoles, avait sous les yeux trop de déplorables exemples, sans parler même de l'innombrable foule d'esclaves qui croupissait sans divinités et sans morale.

Les religions ne furent donc pas l'invention des prêtres; l'imposture ne fit que les adopter, et propager des songes pour des réalités. Les premiers prêtres sont représentés par le patriarche de la tribu, qui offre le sacrifice, conserve la mémoire des révélations divines et des connaissances primitives, dicte au nom de Dieu les commandements moraux, c'est-à-dire ceux de la justice, et les applique aux cas journaliers. En se répandant au milieu de gens grossiers, les prêtres les trouvent occupés de satisfaire aux besoins et aux divers emplois de la vie matérielle, de sorte que c'est à eux que reste le privilége du savoir qu'ils

Prêtres,

Chil., VIII, 239. — MEURSIUS, Lect., lib. IV, 22, et Gracia feriata, lib. IV, in Thargeliis.

<sup>(1)</sup> Olymp., X, 10.

<sup>(2)</sup> STOBÉE, tit. 48, 63.

<sup>(3)</sup> De Natura deorum, II, 35; III, 39.

ont le temps de cultiver: ils sont astronomes, physiciens, médecins, historiens. Voilà pourquoi les sciences s'offrent d'abord sous l'aspect religieux: les germes de la civilisation se propagent sous le voile des cosmogonies religieuses; car, depuis les Thesmophores jusqu'à nos missionnaires, la religion a toujours été considérée comme le principal moyen d'arracher les peuples à la barbarie.

Mystères.

Mais peu d'hommes savent résister à la tentation du pouvoir. Sentant combien la science et le culte les rendent supérieurs au vulgaire, les prêtres songent à ne lui communiquer que ce qui est nécessaire pour assurer leur puissance, et ils enveloppent le reste d'un voile épais. Alors les mythes cosmogoniques, de simples qu'ils étaient, deviennent multiples et compliqués; les connaissances livrées à la foi implicite des contemporains, comme vérités absolues, sont déposées dans des symboles; la tradition primitive est étouffée de plus en plus, et d'obscures métaphores, des caractères mystérieux, des expressions énigmatiques confondent l'intelligence et égarent la conscience (1).

(1) Les écrivains qui ont traité des mystères sont :

Meursius, Eleusina, sive de Cereris Eleusinæ sacro et festo.

SAINTE-CROIX, des Mystères de l'antiquité, Paris, 1765.

LENTZ a ajouté des notes précieuses à la traduction allemande de cet ouvrage.

- P. N. Rolle, Recherches sur le culte de Bacchus, symbole de la force reproductive de la nature, considérée sous ses rapports généraux dans les mystères d'Éleusis, et dans ses rapports particuliers dans les Dionysiaques et les Triétériques, Paris, 1824.
- A. VAN DALEN, de Oraculis veterum ethnicorum dissertationes sex, Amsterdam, 1700. L'ouvrage est des plus importants, mais il manque de vues arges et coordonnées, qui se font aussi désirer dans celui de
- J. GRODDEK, de Oraculorum veterum quæ in Herodoti libris continentur natura, commentatio, Gæltingen, 1786. Sur les oracles et sur les sibylles,

FABRICIUS, Bibl. græca, vol. I, 136 et suiv.

FRÉRET, Sur les recueils des prédictions écrites qui portaient le nom de Musée, de Bacis et de la Sibylle, L. XXIII des Mémoires de l'Académie des inscriptions.

- B. THORLACIUS, Libri sibyllistarum veteris Ecclesiæ crisi subjecti, Copenhaghen, 1815.
  - Α. ΜΑJUS, Σιβύλλης λόγος ΙΔ, Milan, 1817.

CLAVIER, Mém. sur les oracles anciens, Paris, 1818.

PAYNE KNIGHT, Inquiry into the symbolical langage, ouvrage qui l'emporte peut-être sur tous les autres.

— Voyez encore sur les mystères de Cérès et de Proserpine, et sur les mystères en général : Voss, Ueber den Ursprung mystischer Tempellehren, dans le tome III de ses Lettres mythologiques, Stuttgard, 1827. LOBEK,

De là deux doctrines, l'une ésotérique, intérieure et secrète, plus voisine de la vérité, mais souvent souillée de pratiques magiques; l'autre exotérique, qui, secondant la disposition de la foule à diviniser la nature, abuse des images, mêle les idées du monde sensible à celles du monde moral (1). La première était enseignée dans les mystères, aux prêtres seuls; mais quand ceux-ci étaient vaincus par les guerriers, ou quand ils en venaient à traiter avec eux, peut-être étaient-ils obligés d'en initier quelques-uns à leur secret; ce qu'ils faisaient à la suite de longues et difficiles épreuves.

La base principale des mystères était le secret : il fut conservé avec une telle jalousie que toute la curiosité de l'érudition n'a pu en découvrir que quelques cérémonies extérieures. Les hommes ayant l'habitude de considérer comme chose trèssainte ou très-criminelle ce qu'ils ne comprennent pas, les bruits les plus divers coururent au sujet des mystères, considérés ou comme un dépôt de vérités sublimes, ou comme un raffinement d'impostures, ou comme une occasion de turpitudes. Ceux en l'honneur de Démétra et de Perséphone avaient été apportés aux Éleusiniens, qui en furent longtemps les seuls dépositaires; mais, vaincus par les Athéniens, ils durent leur en communiquer les cérémonies, qui, plus tard, devinrent communes à tous les États de la Grèce et formèrent un des liens de leur nationalité. Les hommes les plus distingués, sages, guerriers, littérateurs, demandaient leur initiation à ces mystères; ils se conservèrent toujours purs de profanations, car, le lendemain de leur célébration, le sénat d'Athènes se réunissait pour

Aglaophamus, 1829. O. MÜLLER, article Eleusinia de l'Allgemeine Encyclopedie, de Halle, 1<sup>re</sup> section, vol. XXXIII, 1840. Preller, Demeter und Persephone, Hambourg, 1837; puis ses articles Eleusinia, Mysteria, Persephone, Thesmophoria de la Real-Encyclopædie de Pauly. Haupt, Sur les Eleusinies, dans les Archives de philologie et de pédagogique, en allemand, 11, 2. Stuhr, die Religionssystème der Hellenen, p. 377-492. Gebhard, Prodromos, et Hyperboreisch-Römische Studien. Creuzer et Guigniaut, 3<sup>e</sup> partie du tome III des Religions de l'antiquité. Lenormant et de Witte, Élite des monuments céramographiques. Ch. Magnin, Études sur les origines du théâtre antique, Paris, 1838. (Note de la 2<sup>e</sup> édition française.)

(1) Lobek suppose que l'origine des mystères sut cette superstition qui saisait croire qu'un peuple pouvait aliéner à un autre ses divinités nationales s'il parvenait à connaître leur nom et leurs rites, ce qui rendait à ce sujet le secret très-important. Il nous semble que c'est encore là un de ces cercles vicieux dans lesquels tombent souvent les spéculations historiques, et par suite desquels on suppose précisément ce qu'il s'agit de trouver.

examiner si quelque abus ne s'y serait pas introduit. Cicéron les appelle le plus grand bienfait dont on fût redevable à Athènes, « parce qu'ils enseignèrent non-seulement à vivre heureux, « mais à mourir tranquille en se confiant dans un plus bel aveø nir (1). » On y chantait cet hymne d'Orphée: « Contemple « la nature divine, éclaire ton intelligence, gouverne ton cœur, « marche dans les voies de la justice. Que le Dieu du ciel soit « toujours présent à tes yeux; il est unique, il existe par lui- « même, et tout autre être dérive de lui, est soutenu par lui. « Jamais l'œil d'un mortel ne l'a vu, et lui voit tout. » Le flambeau allumé qui se passait de main en main symbolisait peut- être cette perpétuité de la vie du monde. Un Dieu suprême, l'éternité de la matière, l'âme immortelle émanée de Dieu, et divisée en autant de parcelles qu'il y a d'individus dans la nature; la divinité des éléments et des corps célestes, le libre

(1) De legibus, II. On pourrait multiplier facilement les passages des anciens où il est fait mention de la sublimité des doctrines enseignées dans ces mystères.

Platon dit : « Je n'ose alléguer ici la doctrine enseignée dans les mystères, que nous sommes ici-bas attachés à un poste que nous ne pouvons abandonner sans permission. »

Quand le christianisme combattait l'idolâtrie, les défenseurs de celle-ci s'ingéniaient à la soutenir en montrant que les doctrines secrètes étaient différentes de celles divulguées. Olympiodore, dans un commentaire sur le Phédon, que M. Cousin a lu à la Bibliothèque royale de Paris, dit : « Dans les cérémonies sacrées, on commençait par la lustration publique (κάθαρσεις πάνδημοι), puis venaient les purifications plus secrètes (αποβρητοτέραι); leur succédaient les réunions (σύστασις), puis les initiations (μνήσεις), enfin les intuitions (ἐποπτείαι). Les vertus morales et politiques correspondent aux lustrations publiques; les vertus purificatrices qui détachent du monde extérieur, aux purifications secrètes; les vertus contemplatives, aux réunions; ces mêmes vertus dirigées vers l'unité, aux initiations; enfin l'intuition pure des idées, à l'intuition mystique.

- « Le but des mystères est de ramener les âmes à leur principe, à l'état primitif et sinal, c'est-à-dire la vie en Jupiter, de qui elles sont descendues avec Bacchus qui les y reconduit. Ainsi l'initié habite avec les dieux, selon le degré des divinités qui président à l'initiation.
- « On a deux espèces d'initiations : celles de ce monde, qui sont pour ainsi dire préparatoires, et celles de l'autre, qui complètent les premières.
- « La philosophie et la mythologie s'accordent. Celui qui s'applique peu volontiers à la première n'en recueille pas les fruits; de même celui qui s'arrête au premier degré de l'initiation. Quand Socrate dit que l'âme est plongée dans la fange, il veut dire qu'elle s'abandonne et cède aux choses extérieures, et se fait corps pour ainsi dire. Quand il dit qu'elle est reçue parmi les dieux, il entend qu'elle vit de la même manière et sous la même loi que les dieux.

arbitre, un jugement après la mort, la métempsycose et l'éternelle félicité après que les peines expiatoires avaient été subies, tels étaient, à ce qu'il semble, les dogmes enseignés dans ces mystères. L'unité de Dieu se décomposait pourtant dans la trinité d'un principe actif, d'un principe passif, et dans le symbole du monde produit par tous deux, Isis, Osiris et Horus; Bacchus, Cérès et Iacchus; on leur associait quelquefois le dieu du mouvement, Thaut ou Mercure (1).

Ces doctrines n'étaient exposées que selon les degrés franchis par les initiés, et encore ce n'était jamais ouvertement, mais au moyen de certaines formules proverbiales et concises qui demeuraient inintelligibles aux esprits moins éclairés : si jamais le secret s'en trouvait violé, elles devenaient une source d'erreurs nouvelles par la diversité des interprétations (2). Les symboles mêmes sous lesquels elles étaient voilées pouvaient être différemment interprétés et enfanter ainsi d'autres illusions.

La morale y était fondée sur la connaissance des pouvoirs divins par lesquels la nature est fécondée. L'initiation dans laquelle sont représentés le passage de l'état sauvage à la civilisation (3), et les peines et les joies d'une vie future, était accordée en récompense à la vertu (4). Il est certain que les dogmes des mystères contribuèrent efficacement à former l'esprit public en Grèce et en Egypte, et profitèrent à l'éducation morale, au développement de la pensée, à la vie; ils l'emportèrent de beaucoup sur la mythologie vulgaire et sur la poésie pour faire envisager avec une profondeur plus sévère la nature humaine et les relations avec le monde invisible. Mais le secret servait d'aliment à un grand nombre

<sup>(1) «</sup> Tout ce qui existe est ou l'idée, ou la matière, ou l'être sensible produit par eux. » Timée de Locres.

<sup>(2)</sup> Pausanias dit que les Sages de la Grèce enveloppaient leurs pensées de formes énigmatiques, au lieu de les exposer ouvertement (VIII, Arcadie, 8), et que la concision était le caractère de l'enseignement religieux (Béotie, 30). Saint Clément d'Alexandrie dit dans le livre V des Stromates: « Tous les théologues étrangers ou grecs révèlent les causes des choses, et enseignent la vérité au moyen d'énigmes, de symboles, d'allégories, de métaphores et semblables figures. »

<sup>(3)</sup> Dans les mystères d'Éleusis, le néophyte entrait revêtu de peaux de bêtes sauvages.

<sup>(4)</sup> Hippocrate ayant secouru les pestiférés, les Athéniens décrétèrent qu'il serait initié aux mystères de Cérès.

d'erreurs, et la fraternité jurée dans les ténèbres, à de graves abus; il paraît d'ailleurs que les opérations magiques n'y étaient pas étrangères: de sorte qu'en ceci encore, comme dans tout le reste des croyances antiques, la vérité avait perdu son guide intérieur; et, à côté d'un mysticisme sublime, s'établissaient de mauvaises et dangereuses doctrines.

Initiations.

Ce que nous savons sur les mystères concerne spécialement ceux d'Éleusis; ils doivent avoir été introduits de l'Égypte et de l'Asie par Eumolpe et par Orphée, les deux mystagogues les plus fervents (1). Les rites de l'initiation vinrent aussi de l'Égypte, et nous connaissons en partie ceux qui s'y pratiquaient dans les mystères d'Isis. L'ordre de l'univers y était symbolisé, et le néophyte devait triompher dans sa lutte contre les quatre éléments. Il traversait d'abord seul, une lampe à la main, des souterrains mornes et ténébreux, à l'extrémité desquels s'offrait devant lui un gouffre profond taillé à pic; il lui fallait y descendre par une échelle en fer appliquée contre la paroi escarpée. Arrivé presque au bas, une ouverture lui permettait de gagner un sentier en spirale qui le conduisait au fond du précipice; un initié suivait de loin le néophyte, auquel son retour en arrière aurait coûté la vie.

A cette profondeur, l'initié indiquait au néophyte deux grilles, l'une de bronze, l'autre de fer, derrière lesquelles s'étendaient d'interminables galeries éclairées par des lampes et par des torches. Il l'introduisait par la grille de bronze, qui, en retombant sur lui, faisait retentir ces cavernes d'un fracas sinistre. Alors commençait l'épreuve du feu : après avoir longtemps erré dans ce labyrinthe, le néophyte rencontrait trois hommes armés qui lui proposaient ou de rebrousser chemin, ou

<sup>(1)</sup> M. Lobek, qui a rassemblé, dans son Aglaophamus (l. I), tous les témoignages anciens sur l'introduction des mystères à Éleusis, se montre frappé de la contradiction des documents qui pourraient jeter du jour sur la véritable origine de ces rites antiques. Il ressort cependant des faits généraux qu'il a constatés: 1° que des Thraces ont pénétré, à une époque très-reculée, dans l'Attique et à Éleusis; 2° qu'ils y ont soutenu une guerre, soit contre les Athéniens, soit contre les habitants d'Éleusis; 3° qu'un roi d'Athènes sacrifia une ou plusieurs de ses filles à la Cérès-Proserpine dont les Thraces apportaient le culte avec eux; 4° que l'établissement des mystères de Cérès fut la condition de la paix, et qu'un Thrace appelé Eumolpe a été le premier pontife de ces rites, qui n'auraient donc pas l'Égypte pour patrie. Voyez à ce sujet une note de M. A. Maury, dans la 3° partie du t. III des Religions de l'antiquité, p. 1,131 à 1,137, Paris, 1851. (Note de la 2° édition française.)

de demeurer pour toujours dans ces souterrains, s'il ne sortait vainqueur de toutes les épreuves. Il choisissait le dernier parti. Soudain éclatait une lumière éblouissante, il avait devant lui une voûte embrasée comme une fournaise, et il lui fallait, pour la traverser, marcher à travers une grille de fer rouge, en posant le pied dans les interstices serrés des barres dont elle était formée. Bientôt après, il devait se précipiter dans un torrent, large, profond, impétueux, et le passer à la nage avec sa lampe. Parvenu sur l'autre rive, il y trouvait les vêtements qu'il avait laissés au bord opposé et arrivait à un pont-levis au bout duquel était une porte d'ivoire. Lorsqu'il avait tenté en vain de l'ouvrir, il saisissait deux anneaux qui y étaient attachés, et le pont se dérobait aussitôt sous ses pieds; un tourbillon de vent éteignait sa lumière, et il demeurait suspendu sur un abîme. Bientôt les anneaux cédaient et le déposaient au seuil d'une porte d'ébène. Là, les épreuves étaient terminées. Un huissier le conduisait, les yeux bandés, devant le collége assemblé, où il se trouvait introduit après avoir répondu aux questions qui lui étaient adressées; un prêtre lui retraçait toute sa vie passée, lui exposait les statuts de l'initiation, et lui faisait les menaces les plus terribles pour le cas où il en divulguerait ou en violerait les lois. L'initié, agenouillé, la pointe d'une épée sur la gorge, jurait fidélité et discrétion; après quoi on lui ôtait le bandeau, et le mystère s'offrait à ses regards.

Est-ce-là de l'histoire? est-ce de la poésie? Qui pourrait ici assigner les limites de l'une et de l'autre?

Les oracles furent, dans la main des prêtres, un autre instrument de civilisation et de puissance très-efficace. Dans les siècles éclairés, l'homme cherche une pâture à ce désir si naturel de prévoir l'avenir dans l'observation du passé, et dans ce long enchaînement de faits antécédents et successifs qui sont ou que l'on regarde comme des causes et des effets. Mais, quand la disette de souvenirs rend difficiles les calculs de la prudence, les esprits grossiers sont assez enclins à réclamer des dieux le conseil et la prévision. Nous pourrions encore voir dans les oracles une réminiscence des prophéties au moyen desquelles Dieu avait levé le voile de l'avenir aux regards de ses élus. Les Égyptiens ne croyaient pas qu'il fût au pouvoir d'aucun homme de prophétiser; c'était pour eux le privilége des dieux, et seulement dans quelques temples déterminés, parmi lesquels le plus célèbre était celui de Jupiter Ammon.

Oracles,

Ce fut de là et de la Phénicie que vinrent ceux de la Grèce, qui exercèrent tant de pouvoir sur la destinée de ce pays, en concentrant et en régularisant l'influence que les prophètes isolés avaient chez d'autres peuples (1). Au milieu des orages de la démocratie grecque, les prêtres, observateurs calmes, pouvaient donner de bons conseils et prévoir les conséquences des faits; leurs réponses étaient donc dictées, non par l'inspiration divine, mais par les simples calculs de la prudence. Pour peu qu'on se rappelle que les Amphictyons se réunissaient près de l'oracle de Delphes, on comprendra l'importance que prit celui-ci, importance telle qu'il devint un nouveau lien pour la confédération hellénique. L'imposture des prêtres et l'astuce des hommes d'État aura très-certainement contribué à l'illusion des oracles, qui savaient à temps caresser les puissants, soit peuples, soit rois, soit philosophes (2). L'ambiguité même des réponses aidait à les faire trouver véridiques (3). C'était aussi quelquefois la réponse qui amenait les événements, car la confiance ou le découragement qu'elle excitait produisaient l'audace ou l'hésitation qui contribuent tant au succès.

Cependant nous voyons plus d'une fois les oracles donner prise au sarcasme, soit quand on demandait comment Apollon, le dieu de la poésie, proférait des vers bien inférieurs à ceux d'Homère, soit quand un prêtre, comme dans Lucien, s'écriait: O temple, tu es mon champ, ma vigne, la boutique qui me vaut tout mon revenu. Et en effet, il y eut certainement abus des

<sup>(1)</sup> Comme dans Israël, où le prophète était une opposition tout ensemble et une surveillance pour le gouvernement. Chez les Chananéens, Balaam.

<sup>(2)</sup> Ils assuraient à Alexandre qu'il était sils de Jupiter. La Pythie philippise, disait Démosthène. Quand Lycurgue vint la consulter, elle s'écria : Es-tu un dieu ou un homme? Le dieu te commande de donner des lois à Sparte. Auguste voulait, malgré la loi, épouser Livie, qui était enceinte, et l'oracle répondit qu'aucun mariage n'avait de plus heureuses suites que lorsque l'on prenait une semme déjà sécondée.

<sup>(3)</sup> Crésus demande à l'oracle s'il fera bien de marcher contre Cyrus, et l'oracle lui répond : Si Crésus passe le fleuve, un grand empire tombera. Que ce soit la Perse ou la Lydie qui succombe, le dieu aura deviné juste. Il répond à Pyrrhus, qui s'avance contre les Romains : Aio te, Æacidas, Romanos vincere posse, amphibologie des plus habiles. Un homme riche s'enquiert de l'instituteur qu'il donnera à son sils : Homère et Pythagore. Le fils meurt, et l'on interprète la réponse en ce sens que le jeune homme devait en effet aller chez les mosts pour les écouter. Trajan, avant d'attaquer les Parthes, veut connaître l'oracle de Sérapis, qui lui envoie des verges brisées; c'est signe de victoire, mais pour qui?

oracles, tant pour satisfaire la curiosité particulière que pour tirer parti de la dévotion crédule. Mais on ne peut nier qu'ils aient été un moyen puissant de civilisation. Une de leurs réponses suffisait pour faire faire au peuple ce à quoi ne l'auraient pas amené de longs raisonnements. C'est ainsi que Thémistocle persuada aux Athéniens d'abandonner leur ville aux torches incendiaires des Perses; ce fut de Delphes que sortirent les conseils qui soutinrent le courage national et animèrent le patriotisme dans la lutte généreuse contre l'invasion étrangère. Les oracles, d'ailleurs, ne rendaient généralement que des décisions douces et morales. Quand Crésus est vaincu par Cyrus, Apollon proclame qu'il subit le châtiment du meurtre commis en trahison par son quintaïeul sur un roi héraclide. Il déclare aux habitants de l'île de Chio que les dieux les ont en abomination, parce que les premiers ils établirent un marché d'esclaves; aux Athéniens, qu'ils ont outragé la Divinité quand, sous prétexte de la venger, ils se sont montrés cruels envers les Phocidiens. La faction populaire d'Éphèse bannit les riches et fait fouler leurs enfants aux pieds des bœufs; peu après les riches ont le dessus; ils font oindre de poix et brûler les enfants de leur ennemis; alors l'olivier sacré s'embrase de lui-même, et l'oracle ne veut plus se faire entendre. Les Sybarites demandèrent à Delphes combien durerait leur prospérité: Tant que vous aurez plus de respect pour les dieux que pour les hommes, leur fut-il répondu. Aux Locriens, s'informant comment finiront leurs funestes dissensions: Donnez-vous de bonnes lois (1). L'oracle de Delphes s'interposa pour qu'Athènes ne fût pas détruite lors de la guerre du Péloponèse. Celui de Jupiter à Olympie ne voulait pas être consulté par des Grecs en guerre contre des Grecs.

L'oracle le plus ancien et le seul dont l'*lliade* fasse mention est celui de Dodone. On racontait que deux colombes, prenant leur vol de Thèbes en Égypte, vinrent s'abattre, l'une à Dodone, l'autre en Libye, et, faisant entendre une voix humaine, ordonnèrent d'y fonder un oracle (2). A Dodone, les réponses

<sup>(1)</sup> Атне́ме́е, XII, 5. Scol. de Pindare, Olymp. X, 17. ÉLIEN, S. V, IV, 6. Xénophon, Hellen. III, 2, 22.

<sup>(2)</sup> La célèbre légende de Jupiter Ammon et de la sondation de l'oracle de Dodone est rattachée par M. A. Maury à ces sables, d'une époque peu reculée, inventées par les Grecs pour relier les origines de leur religion à la religion égyptienne. Les Grecs qui naviguaient sur la côte d'Égypte, ayant connu de

étaient faites par les chênes et par les éléments. La prêtresse prédisait l'avenir en interprétant le murmure d'une fontaine qui coulait au pied d'un chêne, ou selon que des vases de cuivre, suspendus près d'une figure du même métal, suspendue aussi, et ayant à la main un fouet de cordes métalliques, résonnaient sous l'impulsion du vent. Celui qui interrogeait Trophonius devait se purifier; on examinait alors les entrailles des victimes : si le résultat était propice, le consultant était mené de nuit au fleuve Hercynus, où il était oint par deux enfants; ils le conduisaient ensuite à sa source, et lui donnaient à boire l'eau du Léthé et celle de Mnémosyne, de l'oubli et du souvenir. Lorsqu'il avait prié devant la statue de Trophonius, revêtue d'une tunique de lin et ornée des bandelettes sacrées, il se dirigeait vers l'oracle, sur une montagne au sommet de laquelle était une enceinte de pierres blanches avec des obélisques d'airain. Là s'ouvrait au fond d'un antre artificiel un pertuis étroit où l'on descendait par de petites marches au bas desquelles on trouvait une grotte si basse qu'il fallait y pénétrer en rampant. A peine y était-on entré qu'on était entraîné par une force inconnue dans des lieux où l'avenir se faisait connaître aux uns par des visions, aux autres par la voix de l'oracle. On en sortait les pieds en avant; on était conduit dans la chapelle du bon génie; l'on écrivait, après y avoir repris ses sens, ce que l'on avait vu ou entendu, et les prêtres en faisaient l'explication (1).

bonne heure le dieu Ammon et son temple célèbre, auraient été frappés des analogies que les caractères et les attributs de cette divinité offraient avec Jupiter. De là la croyance que le Jupiter Dodonéen était le fils de l'Ammon de Libye : de là, aussi, la fable des colombes, fondée sur le double sens du mot πελειάδες, qui signifiait à la fois des colombes et des prêtresses de Dodone. L'oracle libyen avait été vraisemblablement établi par des prêtres venus de Thèbes; on donna la même origine à celui d'Épire. (Note de la 2° édition française.)

(1) Trophonius était, selon la fable, un célèbre architecte minyen, sils d'Erginus, ou de Valens et de Phronia. Il avait construit, de concert avec son strère Agamède, le temple d'Apollon à Delphes et le monument où le roi de Hyria, en Béotie, rensermait ses trésors. Pausanias raconte que les deux strères avaient placé, dans le mur extérieur de ce dernier édisice, une pierre qui s'enlevait aisément du dehors. Ils pénétraient ainsi jusqu'au trésor, où ils puisaient à volonté. Le roi s'en aperçut et plaça dans l'intérieur un piége où Agamède sut pris. Trophonius, ne pouvant le délivrer, lui coupa la tête, qu'il emporta pour qu'on ne pût reconnaître quels étaient les spoliateurs. La terre engioutit Trophonius en punition de son crime. Plutarque et Pindare disent

Jupiter Ammon faisait connaître sa réponse selon que sa statue se penchait à droite ou à gauche; le bœuf Apis à Memphis, et les poissons à Limyra, selon qu'ils mangeaient ou non. Celui qui voulait interroger Mopsus apportait sa demande dans un billet scellé qu'il déposait sur l'autel; puis, enivré, il s'endormait sur les plumes des victimes, et l'augure se tirait du songe qu'il avait eu. On jetait les sorts à Préneste et à Antium; ailleurs, ceux qui désiraient savoir l'avenir se bouchaient les oreilles, et il leur était révélé par les premières paroles qu'ils entendaient en sortant du temple.

Nous ne nous arrêterons pas à parler des augures tirés du vol et du chant des oiseaux, des vers d'Homère qui tombaient les premiers sous les yeux, des entrailles des victimes, des songes, de mille accidents naturels, tous ces modes n'étant que des moyens privés; mais nous ne saurions passer sous silence le plus illustre entre tous les oracles, celui de Delphes, que Tite-Live appelle l'oracle commun du genre humain. Le premier temple, ainsi que nous l'avons dit, n'était qu'une hutte construite de branches de laurier; le second fut un tronc dans lequel les abeilles vinrent déposer leur miel; le troisième, construction admirable de Vulcain, fut englouti par la terre; le quatrième fut l'œuvre d'Agamède et de Trophonius; le cinquième, des Amphictyons. Le dieu répondait par la bouche de la Pythie, choisie parmi les vierges de Delphes, et âgée de plus de cinquante ans. Elle ne devait ni se parfumer avec des huiles,

au contraire que les deux frères ayant demandé à Apollon une récompense pour le temple qu'ils lui avaient élevé, il promit en esset de les récompenser le septième jour, et que, ce jour venu, ils s'endormirent d'un éternel sommeil. Quoi qu'il en soit, une longue sécheresse ayant désolé la Béotie quelque temps après la mort de Trophonius, la Pythie ordonna de le consulter. On découvrit l'antre où il avait disparu, qui devint dès lors l'un des plus célèbres oracles de la Grèce. O. Müller croit cette légende antérieure à celles que les Grecs recueillirent chez les Egyptiens au temps de Psammetichus. Le principal caractère du mythe de Trophonius est, selon lui, d'être agraire. Les anciens supposaient que l'agriculture établissait des rapports entre le monde souterrain et le monde extérieur. Extraire les métaux précieux des entrailles de la terre, et récolter le blé qu'elle produit, leur paraissait une espèce de larcin fait aux divinités infernales. L'architecte qui perçait les murailles pour ravir un trésor se rapprochait de celui qui ouvre le sein de la terre pour lui confier des semences, et plus tard lui ravir ses moissons. Cicéron (De Nat. Deor., 111, 27) identisie Trophonius avec Mercure ou l'Hermès Chthonius, auquel les Athéniens consacraient des vases remplis de semences de toute espèce. (Note de la 2º édition française.)

ni se vêtir de pourpre; elle n'offrait que de l'orge dans les sacrifices et ne brûlait que du laurier. D'autres femmes ne pouvaient pénétrer dans le sanctuaire; mais elles alimentaient le feu qui ne devait jamais s'éteindre. On ne saurait dire de quelle quantité de dons l'enrichissait l'insatiable curiosité des peuples et des particuliers : les législateurs la consultaient sur leurs institutions; les généraux, sur leurs expéditions; nations et rois, sur la paix et la guerre, l'administration et la justice. Il y avait dans les républiques des magistrats exprès pour interroger l'oracle; aussi peut-on dire qu'il gouverna durant longtemps la Grèce, en tempérant les abus de la démocratie comme ceux de la tyrannie. On venait de loin consulter la Pythie, on y venait de l'Afrique et de Rome; mais une singularité inexplicable jusqu'ici est la correspondance que les oracles de la Grèce entretinrent avec ceux des pays étrangers, principalement avec ceux d'Ammon en Libye et des Branchides à Milet (1).

Comme notre intention est de ne nous occuper des oracles que sous le rapport historique, nous n'approfondirons pas davantage leur nature, et nous ne ferons que mentionner les Sibylles, prophétesses dont il est plus facile de critiquer l'histoire fabuleuse que de nier l'existence. Rome en conserva les traditions jusqu'au temps de Stilicon (2).

- (1) Après l'oracle de Delphes, le plus renominé fut celui de Didyme à Milet. Il avait été sondé par Brancus, dont ses prêtres prirent le nom de Branchides; ils se retirèrent dans la Sogdiane au temps de Xerxès. On peut encore compter, parmi les oracles célèbres, ceux d'Apollon à Claros, de Mars en Thrace, de Mercure à Patras, de Vénus à Paphos et à Aphaca, de Minerve à Mycènes, de Diane en Colchide, de Pan en Arcadie, d'Esculape à Epidaure, d'Hercule à Athènes et à Cadix, etc., etc.
- (2) Ceux qui aiment les étymologies ont sait dériver sibylle de Σιός et de βουλή, conseil divin. Ce que les anciens en racontent est si incertain, qu'il est impossible d'en tirer quelque chose de raisonnable. Quelques-uns en comptent dix; d'autres plus, d'autres moins; Tacite ne sait s'il y en eut une ou plusieurs. Élien croit qu'elles surent quatre. Elles auraient sleuri 800 ans avant Moïse; la plus ancienne serait la sibylle Persique, appelée Sambéthé; les autres sont désignées par les noms de Delphique, Cuméenne, Érythrée, Samienne, Cumane, Hellespontine, Tiburtine, Bagoa, fille de Jupiter, et Lamia en Libye.

Tout le monde connaît l'aventure de la sibylle Erythrée avec Tarquin, et des livres qu'elle lui présenta. Quels qu'ils fussent, ils périrent du temps de Marius dans l'incendie du Capitole: nous ne savons même pas en quelle langue ils étaient écrits; mais ils devaient être en grec, puisque le sénat chercha à réparer cette perte en recueillant les sentences de cette prophétesse qui circulaient en Grèce, et surtout dans Erythres et dans l'Ionie. Athènes avait déjà,

## CHAPITRE XXIX.

## RELIGION CHEZ LES GRECS.

Chacun pourra appliquer les concordances que nous venons de faire remarquer entre les différentes religions en général à chacune des religions dont nous avons déjà parlé, des Babyloniens, des Égyptiens, des Indiens, des Phéniciens, de même qu'à celles des Perses et des Chinois, auxquelles nous viendrons plus tard. La religion passa de l'Orient chez les Grecs avec les caractères du symbole, de la magie et de l'allégorie.

Origine.

lors de la guerre du Péloponèse, un de ces recueils, qui donnaient beau champ aux interpolations au gré de la politique et de l'imposture, et le sien était trèsestimé.

La plus ancienne des prophéties sibyllines est donnée par Pausanias à propos de la bataille d'Égospotamos. Elles jouent dans l'histoire romaine le rôle solennel de l'oracle de Delphes dans celle de la Grèce. Auguste et Tibère ordonnèrent, comme le sénat l'avait fait plusieurs fois auparavant, que les livres sibyllins fussent purgés de toutes les interpolations. Ils ne furent pas détruits lorsque les premiers empereurs chrétiens montèrent sur le trône, et Julien les consulta encore en 363, dans le temple d'Apollon Capitolin. Stilicon, général d'Honorius, les fit brûler.

Les oracles de la sibylle que nous possédons aujourd'hui furent inventés par des chrétiens (ou par les gnostiques), qui demandaient aux anciennes croyances un appui pour la leur, que l'on combattait. Ils étaient déjà connus de saint Clément, qui, dit saint Justin, cita quelques-uns de ces oracles dans l'épître aux Corinthiens; Josèphe Flavius les cite aussi. Ils sont reproduits souvent par quelques Pères de l'Église du deuxième siècle, et plus encore du troisième.

Cette collection se compose de huit livres: le Ier traite de la création, du péché originel et du déluge; il est évidemment tiré de la Genèse, et même particulièrement de la version des Septante; le IIe traite du jugement final; le IIIe, de l'Antechrist; le IVe, de la chute de diverses monarchies; le Ve, des Romains jusqu'à Lucius Vérus; le VIe, du baptême de J. C.; le VIIe, du déluge et de la destruction d'autres monarchies; le VIIIe, de la fin de Rome et du monde. Les suivants manquent jusqu'au XIVe, qui fut découvert dans la bibliothèque Ambrosienne par le cardinal Angelo Maï: il se compose de 334 vers grecs, et prédit que Rome sera détruite, son nom même oublié, puis réédifiée par des principes nouveaux.

Voy. Jo. Opsopoeus, Σιδυλλικοί χρησμοί, h. e. Sibyllina oracula, cum interpret. lat. Seb. Castalionis. Paris, 1599.

Il en a été sait une édition plus complète à Amsterdam, en 1689, par Servoes Gale. Le XIVe livre a été imprimé à Milan en 1817.

Hérodote raconte qu'une colonie africaine tenta anciennement de s'établir dans la Grèce en y fondant un sanctuaire et un oracle. Les prêtres de Thèbes aux cent portes affirmèrent à Diodore de Sicile (1) que l'oracle de Dodone et celui d'Ammon, dans la Libye, avaient été fondés par deux prophétesses enlevées par les Phéniciens, et vendues, l'une dans la Libye, l'autre en Grèce, ce qui se combine parfaitement avec la tradition déjà rapportée des deux colombes (2).

Nous avons déjà remarqué dans la mythologie de l'Inde et dans celle de l'Égypte que non-seulement les éléments, mais encore les formes, y ressemblaient à ce que nous voyons en Grèce. Les Occidentaux rapportent à Janus l'origine des sacrifices et des travaux les plus importants, que les Orientaux font remonter à Ganésa, dieu de la sagesse : Saturne préside, comme Satyavrata, à l'âge d'innocence et de paix; Indra, comme Jupiter, commande aux vents et aux orages; le triple foudre arme sa main, et il est servi par l'aigle Garouda. Quand Siva combattait les Daïtias ou fils de Diti, révoltés contre ciel, Brahma lui fournissait les flèches enslammées. Paravati, femme de ce dernier, altière et majestueuse comme Junon, siége à côté de son époux sur le mont Caïlasa et aux banquets des dieux, revêtue d'un manteau parsemé d'yeux, et avec le paon, sur lequel est assis son fils Cartigueya, armé de dards et d'un glaive. Bahavani est née de l'écume de la mer et sortie d'une coquille, comme Vénus. Vénus a pour cortége les Grâces; Ramba est escortée par les Apsares ou filles du Paradis. Dourga, de même que Minerve, est armée du casque et de la lance, et représente la valeur prudente: elle a vaincu les géants et protége les hommes sages et vertueux. Le conquérant divin Rama avait pour auxiliaires une troupe de singes, comme Bacchus en avait une de satyres; son général était Hanounam, c'est-à-dire l'homme aux grosses joues, qui rappelle Pan et Silène, et qui perfectionna la flûte. Crichna tua le serpent Calinouga, comme Apollon le serpent Python. Il garda les troupeaux d'Ananda, et choisit neuf jeunes filles pour passer gaiement ses jours. Sourya, ainsi que Phébus, est tiré par sept chevaux, précédé par Arouna ou Aurona; et qui sait jusqu'où iront les analogies quand on connaîtra les Pouranas (3)?

<sup>(1)</sup> Livre II.

<sup>(2)</sup> Voyez à ce sujet la note 2 de la page 585.

<sup>(3)</sup> Voy. ci-dessus, pages 484, 485.

Ces idées parvinrent dans l'Occident par la voie de la Thrace, à laquelle Hérodote attribue tout l'honneur de la religion grecque; il affirme, et Diodore après lui (1), qu'Orphée et Homère, qui enseignèrent aux Grecs les cérémonies du culte, les avaient apprises des Égyptiens; que Mélampade (2) apporta de l'Égypte les sacrifices à Dionysius, les récits de Saturne et des Titans, et toutes les aventures de leurs dieux; qu'enfin c'était toujours de l'Égypte que l'on tirait les tensæ, chars dont on se servait pour transporter les images des dieux dans les pompes. religieuses (3). A Athènes, la statue de Minerve était accompagnée d'un crocodile. Nephti, femme de Typhon, dieu de la mer, reparaît dans le mythe grec de Neptune et Thétis; près de Memphis était le lac Achéron, entouré de prairies et d'étangs limpides, que l'on traversait pour parvenir aux grottes sépulcrales; les morts y étaient passés par Anubis à la tête de chien, que l'on décomposa en Cerbère et Caron; Manéthé de-

<sup>(1)</sup> HÉRODOTE, II. - DIODORE DE SICILE, Bibl. hist, 1, 23 et 69.

<sup>(2)</sup> HÉRODOTE, I. — Scol. sur l'Olymp. V. de PINDARE, st. 1.

<sup>(3)</sup> HÉRODOTE, II. Nous avons indiqué ceux qui excluent tout à fait l'influence égyptienne; en ne les suivant pas, nous manisestons notre opinion; mais des volumes suffiraient à peine pour la discuter. — Voyez sur les véritables origines de la religion des Grecs les observations nouvellement émises par M. Guigniaut, et d'après lesquelles il établit que les premiers germes, les linéaments primitifs des croyances religieuses des Grecs, comme les racines et les formes générales de la langue qui leur servit d'expression, ont été apportés par eux de ce herceau asiatique, où ils durent vivre, un temps plus ou moins long, à l'état de tribu, en communauté de race avec les autres membres de la samille de peuples qu'on appelle indo-européenne ou indo-germanique, pour marquer les deux termes plus ou moins distants de son expansion. Voilà pourquoi les rapports véritablement originels de leur mythologie devraient être cherches non pas dans l'Égypte, ou la Phénicie, ou l'Assyrie, en un mot dans les pays habités par la samille des peuples sémitiques, mais dans une partie de l'Asie Mineure, dans la région au sud du Pont-Euxin et du Caucase, et surtout dans la Perse et l'Inde, dont le point de jonction au nord paraît ávoir été aussi le point de réunion, puis de séparation, des tribus qui descendirent sur ces contrées pour les civiliser, et de celles qui s'en allèrent au loin peupler notre Europe et d'abord ses péninsules méridionales. M. Creuzer, tout en admettant les colonies d'Égypte, de Phénicie, d'Asie Mineure en Grèce, au sens littéral de traditions en partie factices et qui ont besoin d'être interprétées, a cependant fait preuve d'une louable impartialité, d'un coup d'œil aussi étendu que pénétrant, lorsqu'il indique les pays situés au nord de la Grèce comme ayant été « médiatement ou immédiatement l'une des sources les plus sécondes de ses primitives institutions. » Voy. Notes du liv. V des Religions de l'antiquité. Paris, 1849. (Note de la 2e édition française.)

vint Minos, et Rhadamante est identique avec roi d'Amenthé, c'est-à-dire de l'enfer, surnom d'Osiris.

ll faut dire cependant que la civilisation pélasgique, commune à l'Asie occidentale et à la Thrace, aux îles et à l'Italie, était antérieure à l'influence égyptienne. On a écrit en effet que Dardanus alla en Étrurie avant de passer en Samothrace et dans la Troade (1); et la Thrace, devenue sauvage depuis, est signalée comme le théâtre des prodiges poétiques: peut-être avait-elle été policée par le gouvernement de quelque tribu sacerdotale. Des éléments scythiques se montrent aussi dans la civilisation grecque, comme nous l'avons indiqué précédemment: c'est Prométhée enchaîné sur le Caucase, c'est Artémise adorée dans la Tauride, c'est enfin l'Hyperboréen Abaris et le Gète Zamolxis, qui eurent une si grande part dans les rites d'Apollon et de Bacchus (2).

Nous pensons donc que, dans la Grèce, les croyances, de même que la population, dérivèrent de plusieurs sources, et qu'il est aussi difficile d'en distinguer les divers éléments que de les réduire en un tout uniforme. La route suivie par ces migrations est signalée par une chaîne de noms confus, de divinités et de prêtres; se sont les Dactyles de l'Ida, les Corybantes de Phrygie, les Cabires et les Coïes de Samothrace, les Carciniens et les Cinthiens de Lemnos, les Telchines de Rhodes et de son voisinage, les Curètes de Crète, et d'autres encore sur lesquels Strabon ne put recueillir que des renseignements en petit nombre et incertains. Les Dactyles exploitaient les mines du mont Ida, occupation commune aussi aux Telchines, et qui montre que les arts marchèrent avec la religion. Les Phrygiens se considéraient comme le peuple le plus ancien de la terre, et leur religion indique une grande antiquité. Ma, la Grande Mère, avait arraché les hommes à leur stupidité native, et le culte de son image grossière, tombée du'ciel sur le mont Cybèle, se répandit au loin dans l'Asie Mineure; les cités opulentes, Smyrne, Magnésie, et autres, la perpétuèrent sur leurs monnaies; Pessinunte, ville d'un commerce très-actif, lui éleva un temple doté de vastes domaines, avec un grand nombre de prêtres, qui

Phrygiens.

<sup>(1)</sup> DENYS D'HALICARNASSE, I, 68.

<sup>(2)</sup> Voyez la note sur Abaris et Zamolxis insérée par M. Guigniaut dans les Notes et éclaircissements sur le tome IIe de sa traduction de la Symbolique de Creuzer. Paris, 1849. (Note de la 2e édition française.)

y exercèrent même, durant un temps, l'autorité royale. Rome lui dressa des autels (1). A la Grande Mère, ou Cybèle, on associait Atys: sa perte et sa résurrection étaient célébrées par des fêtes qu'attristaient d'abord des gémissements et les sons plaintifs de la flûte sur le mode phrygien, et qu'égayaient ensuite les éclats d'une joie fanatique. C'était alors un fracas de cymbales et de tambours étourdissant, des prêtres qui dansaient, et qui, les cheveux épars, secouant des torches de pin, couraient en hurlant à travers les montagnes et les vallées, se frappaient l'un l'autre les bras, les jambes, allant jusqu'à se mutiler et à étaler avec orgueil les sanglants trophées de leur fol enthousiasme; puis, sales, déguenillés, ils montaient sur un âne et s'en allaient mendiant, méprisés par tout le monde à cause de leurs mœurs dépravées (2).

C'est ainsi que le génie sauvage des montagnards phrygiens avait déformé par ses douleurs sombres et plaintives, par ses joies sanguinaires et voluptueuses, le culte de la nature importé de l'Asie intérieure, culte dont l'objet était peut-être de célébrer dans Atys le moment où le soleil reprend vigueur après le solstice, et dans Cybèle la force productrice. Quand les Grecs et les Romains l'adoptèrent, ils le confondirent avec celui de leurs propres divinités, et le mythe antique s'obscurcit de plus en plus.

Les Pélasges, au dire d'Hérodote qui l'avait entendu raconter à Dodone, dans leurs sacrifices, où ils offraient toutes sortes de victimes, ne faisaient qu'invoquer en général les dieux, sans les désigner par un nom ou un surnom particulier (3). On pourrait croire que le père de l'histoire voulait indiquer ainsi qu'ils ne reconnaissaient qu'un seul Dieu; mais il leur attribue l'invention de quelques divinités plus tard adoptées par les Grecs et inconnues aux Égyptiens, telles que Junon, Vesta, Thémis, les Dioscures, les Grâces, les Néréides (4). Peut-être, dans le culte des Pélasges, la nature était-elle divinisée, et ses forces fécondantes ou régulatrices exprimées en symboles dont quelque trace resta dans le culte hellénique. Tels auraient été

<sup>(1)</sup> CREUZER, liv. IV, ch. 111, de la Symbolique.

<sup>(2)</sup> Corybantes, Curètes, Galles, Cybèbes, Métragyrtes, Tauroboles, sont les noms divers de ces prêtres.

<sup>(3)</sup> Hérod., lib. 11, 52.

<sup>(4)</sup> HÉROD., II, 50.

le dieu Pan et toute sa famille aux pieds de chèvre, qui n'étaient pas acceptés comme habitants de l'Olympe. Les arbres qui étaient consacrés aux divinités, les fruits, les fleurs, les animaux qui leur servaient d'attributs, n'étaient peut-être que la représentation symbolique du dieu, alors qu'on ne lui avait pas encore donné la forme humaine. L'Arcadie, demeure des Pélasges, conserva longtemps leur religion, qui n'y fut pas modifiée par les poëtes: de telle manière que les divinités de l'Olympe y arrivèrent tout embellies des aimables fictions de la poésie grecque, et y obtinrent une espèce de supériorité sur les dieux indigènes, qui conservaient leur physionomie locale.

Cabires.

Nous avons trouvé déjà le culte des Cabires en Phénicie, mais c'est aux Pélasges qu'est dû l'établissement de leurs mystères en Samothrace. La doctrine secrète y était expliquée diversement, selon les degrés de l'initiation : dans les degrés inférieurs, les Cabires et les Dioscures étaient représentés comme des planètes personnifiées apparaissant sous forme d'étoiles et de feux propices aux navigateurs, ou comme des héros appelés au ciel; mais on exposait aux illuminés l'idée d'une trinité; Axieros, Axiokersos, Axiokersa, c'est-à-dire le tout-puissant, le grand fécondateur et la grande fécondatrice (1), ayant pour ministre Cadmilos. La croyance aux démons et à une vie future y était aussi enseignée jusqu'à un certain point. Dans cette île, théâtre de grandes révolutions volcaniques, débarqua Dardanus, venant d'Étrurie; il y inventa les radeaux, et, par ce moyen, il transporta les Cabires en Asie. Orphée y aborda aussi avec les Argonautes, et se sit initier à ces mystères, qui furent réformés par Jason, frère de Dardanus. Depuis lors, elle fut visitée sans cesse par de pieux étrangers, que le pontife venait, à leur débarquement, recevoir sur le rivage. Les anactotelestes, ou chefs des mystères, assuraient les initiés contre les tempêtes et contre certaines maladies et autres mésaventures; mais les mystères tendaient surtout à la sanctification des âmes. Le néophyte devait faire la confession de ses péchés, subir des épreuves sévères, et offrir des sacrifices expiatoires; le prêtre (2) pouvait absoudre, même de l'homicide, mais non du parjure ni du meurtre dans les temples, crimes que

<sup>(1)</sup> Scoliaste d'Apollonius de Rhodes, I, 917.

<sup>(2)</sup> On appelait Coës le prêtre qui présidait à l'initiation, peut-être du verbe ἀχούειν, écouler.

l'on portait devant un tribunal de fondation antique, qui pouvait les punir, même par la peine de mort.

Les naturels et les voisins de l'île se faisaient initier dès l'enfance, afin d'éviter les épreuves rigoureuses. Dans celles-ci, le novice, couronné d'olivier et ceint d'une écharpe de couleur pourpre, était placé sur un siége; les initiés, formant le cercle autour de lui, et se tenant par la main, commençaient à danser en rond, en chantant des hymnes sacrés. L'initié, de même que le Brahmane, ne déposait plus la bandelette sacrée; elle fut depuis adoptée dans les rites bachiques, avec lesquels les rites cabiriques avaient aussi de commun les cérémonies impudiques. Ces mystères devinrent partie principale des religions d'Italie; les Romains leur rendirent un hommage solennel en donnant la liberté à l'île sainte. On en a trouvé des vestiges même dans les iles Britanniques, et ils ont survécu jusqu'à nos jours dans certaines sociétés secrètes (1).

(1) Depuis Fréret, qui assirmait, en parlant des Cabires : « que la question qui les concerne est un des points les plus importants comme des plus compliqués de la mythologie grecque, que les anciens se contredisaient saute de s'entendre, et que les modernes, en accumulant avec plus d'érudition que de critique leurs différents témoignages, ont embrouillé la matière au lieu de l'éclaircir (Mém. de l'Acad. des inscr., t. XXVII, p. 12 et suiv.); » depuis Fréret, disons-nous, des savants, des archéologues d'une haute valeur, sont revenus sur cette grave question, et l'on trouvera, dans le volume d'éclaireissements à la Symbolique de Creuzer, publié à Paris en 1849, un travail sérieux de M. Vinet, dans lequel il apprécie les dissérents systèmes suivis par MM. Schelling, Welcker, O. Müller, Gerhard et Creuzer lui-même dans de récentes publications. « Au milieu d'opinions si divergentes, dit à ce propos M. Maury, le critique éprouve un sérieux embarras. Les Cabires sont-ils des divinités pélasgiques, comme le soutiennent MM. O. Müller et Gerhard, ou ont-ils été apportés par les Phéniciens, ainsi que l'admet M. Schelling, et que l'ont soutenu avant lui plusieurs érudits éminents? L'étymologie du nom de Cabires nous semble se classer incontestablement parmi les mots d'origine sémitique : il est dérivé en droite ligne du pluriel hébraïco-phénicien kabirim, qui signifie les puissants, les forts; et les anciens ne se sont pas mépris sur la signification de ce nom, car ils l'ont constamment rendu par les expressions de ôsoì μέγαλοι. Ajoutons que si ces dieux avaient été d'origine pélasgique, on en retrouverait le culte en Grèce, dans l'Arcadie, dans l'Epire, dans les contrées. en un mot, où les Pélasges avaient leurs plus anciens établissements. Or, nous ne rencontrons, au contraire, le culte cabirique que dans des îles, telles que Lemnos, Samothrace, Imbros. Si le culte des dieux Cabires n'apparaît point en Grèce à une époque ancienne, on le rencontre, au contraire, établi en certains lieux de l'Asie depuis une haute antiquité. On adorait les Cabires à Béryte, à Pergame; c'étaient les grands dieux des navigateurs phéniciens, qu'i plaçaient leurs images à la proue de leurs navires. (Movens, 1. I, p. 652.) **38.** 

vodone.

Le Jupiter de Dodone était aussi pélasgique, et il avait pour interprètes les Selliens ou Elliens, qui peut-être sont la souche des Hellènes. Le Jupiter de Thessalie était récent; celui de Thesprotie, dans le pays des Molosses, était plus ancien; l'on voit encore près de Janina beaucoup de constructions cyclopéennes (1).

Ephèse.

Éphèse, asile des Ioniens, ville très-ancienne de la Lydie, à l'embouchure du Caïstre dans la Méditerranée, devint par sa position un entrepôt des plus importants de l'Asie Mincure, et servit de centre à cet admirable échange d'idées qui se continua si longtemps entre la Grèce et l'Orient. Métropole des religions, elle conserva durant des siècles l'une des idoles les plus vénérées du paganisme, jusqu'à l'instant où l'apôtre des nations vint y prêcher pour sa destruction. On attribuait aux Amazones la fondation du premier temple de Diane, reconstruit plus tard en vingt-deux ans aux frais de toute la Grèce. Incendié par Érostrate le jour où naissait Alexandre, il se releva plus splendide; un tremblement de terre le renversa lorsqu'à la voix des pêcheurs galiléens s'écroulaient les temples et les idoles du paganisme.

La Diane d'Éphèse, enveloppée de bandelettes hiéroglyphiques avec la croix en tête, offre l'aspect d'une momie, et indique une origine égyptienne, de même que ses bras, soutenus horizontalement par deux barres, annoncent une antiquité grossière (2).

Dans la suite, les Grecs la dégagèrent à moitié de cette enveloppe, et, en multipliant ses mamelles, firent d'elle une Panthée aux attributs les plus divers; ils maintinrent toutefois l'injonc-

- M. Creuzer a donc en raison, ce nous semble, de se prononcer pour l'origine phénicienne des Cabires; et, quant à ce point de la question, nous ne saurions nous rendre aux idées des partisans du système hellénique. D'ailleurs le caractère profondément mystique qui semble avoir appartenu aux Cabires de Samothrace, ces mystères si anciennement célébrés en leur honneur, ne conviennent guère au naturalisme assez grossier qui constituait vraisemblablement le fond de la religion pélasgique, et qu'on retrouve encore assez pur chez certaines populations italiques. » Voy. t. II des Religions de l'antiq., p. 1072 à 1105. (Note de la 2° édition française.)
  - (1) Hésiode appelle cette contrée Πελασγών έδραγον, ap. STRAB.
- (2) O. Müller attribue l'origine de la Diane d'Ephèse à la Cappadoce, et appuie cette opinion sur le rapprochement qu'il établit entre les Amazones, auxquelles on attribue la fondation du temple, et les Hiérodules, prêtresses de la nature chez les Cappadociens. (Note de la 2° édition française.)

tion de ne la reproduire qu'en ébène. Ils mêlèrent à son culte les idées médo-persiques sur celui de la lumière et sur les deux principes; ils donnèrent aussi le nom perse de Mégabises à ses prêtres, toujours étrangers, eunuques, assistés par des jeunes filles dans les cérémonies, et maîtres consommés dans les impostures de la magie (1). Lorsque Crésus vint assiéger Éphèse, ses habitants, au moyen d'une corde, réunirent le temple de la déesse aux murailles de la ville, qui dut à cet expédient d'être respectée comme sainte.

Olen, chantre sacré antérieur à Pamphus et à Orphée, conduisit de la Syrie à Délos une colonie sacerdotale, qui y porta le culte d'Apollon et d'Artémis, ainsi que leur histoire, qui se chantait en hymnes sacrés dans les solennités. Il y était dit qu'Ilithyie, première génératrice, fut mère d'Éros ou de l'Amour, ce grand lien qui rapproche les éléments les plus divers, et qu'elle aida Latone à enfanter les deux grandes lumières du monde, figurées par Diane et Apollon.

C'était là le culte hyperboréen de la nature; les Hyperboréens, en effet, envoyaient chaque année un tribut à l'île sainte, à travers le pays des Scythes et le golfe Adriatique; ce tribut, vestige peut-être de quelque ancienne migration, ne consistait pas en victimes à égorger, mais en prémices de froment, d'orge, de fruits, conformément aux rites simples de ces peuples septentrionaux (2). Le général perse Datis nous fournit la preuve que l'on adorait seulement dans cette île les symboles du pouvoir créateur et fécondant de la nature; car, lorsqu'il envahit l'Asie Mineure, renversant les idoles et les temples par suite de la haine de sa nation pour l'idolâtrie, il respecta Délos et laissa la liberté à ses habitants.

Dans l'île de Chypre, le culte, qui se rapprochait beaucoup de celui de la Cilicie, indiquait des relations avec la Phénicie,

Chypre.

(1) Otffried Müller, dans son Histoire des Doriens (allemand), persistant à exclure l'importation étrangère, regarde le culte d'Apollon comme purement dorique, et ne se rapportant en rien au soleil; il veut aussi que la Diane d'Éphèse soit originaire de Cappadoce.

(2) O. Müller suppose que les Hyperboréens qui envoyaient tous les ans des offrandes à Délos, légende qu'on retrouvait encore à Delphes et à Olympie, n'étaient autres que les Illyriens, en relation depuis l'antiquité la plus reculée avec les Doriens, attendu que le nom d'Hyperboréens s'appliquait ou du moins pouvait s'appliquer à tous les peuples qui habitaient au délà du vent Borée. (No!e de la 2° édition française.)

Délos.

avec l'Égypte, et même avec l'Éthiopie, d'où une colonie serait, dit-on, venue la peupler. Vénus et Adonis y étaient l'objet de fêtes voluptueuses, et alors qu'on y adorait le phallus, les hiérodules ou prêtresses n'étaient couvertes que d'un voile transparent, tandis que les hommes s'habillaient en femmes. Les autels ne devaient pas y être ensanglantés par des sacrifices, et on n'y admettait d'autres offrandes que des victimes mâles (1).

Crète.

La Crète, dans une situation favorable entre l'Orient, l'Égypte et l'Europe, reçut promptement des institutions étrangères, comme l'indiquent ses labyrinthes, ses temples creusés dans le roc, ses idoles sous forme de taureaux. Toutes ces idées se mêlèrent avec celles des Phéniciens, qui s'y établirent de bonne heure, et avec celles des différents peuples qu'y amenait le commerce, de sorte que tous les dieux provenant de l'Asie supérieure furent accueillis dans la famille crétoise de Zéus et d'Héra, c'est-à-dire de Jupiter et de Junon, d'où se forma cette immense lignée de divinités.

Grèce proprement dite.

Si nous suivons volontiers dans leur route ces migrations religieuses, c'est qu'elles nous révèlent en même temps les origines des populations. La distinction que nous avons supposée entre les tribus primitives de la Grèce nous est ainsi attestée par la diversité des cultes, restreints d'abord dans de petites localités, où par la suite chacun eut son sanctuaire de prédilection. Apollon habitait le nord de la Thessalie, Bacchus présidait aux orgies de la Béotie, Neptune recevait des sacrifices sur les rivages du golfe Saronique et dans Corinthe, Junon dans Argos, Pan et les divinités pastorales en Arcadie; dans la Thrace, les divinités guerrières, Arété, Euialios (Hercule), Aabasios (Bacchus); Apis à Sicyone, et d'autres ailleurs. Des relations pacifiques, les chants des poëtes, les droits de souveraineté, les considérations politiques étendirent par degrés le domaine de chaque dieu, et convertirent les rites domestiques en rites particuliers à un pays, puis en rites nationaux. Ces rites n'étant donc pas l'œuvre des prêtres et des savants, mais celle du peuple, on ne songea même pas à réduire à l'unité, à un système unique de dérivation, les diverses théogonies; on se contenta de les embellir, sans prendre soin de les accorder entre elles (2).

<sup>(1)</sup> MUENTER, Der Tempel des himmlischen Göttinn zu Paphos, Copenliague, 1824.

<sup>(2) «</sup> La mythologie des Grecs est une harmonie enchanteresse qu'un souffle

Mais les religions étrangères ne purent jamais parvenir à Religions modre la Grèce ni sententrionale ni orientale : loin de là . ce la Grèce. rendre la Grèce ni septentrionale ni orientale; loin de là, ce fut elle qui les modifia conformément à sa nature. Dans l'Inde dominait l'idée de l'absolu immuable, indéfini, près duquel l'homme n'était rien; en Grèce, l'homme recouvre son individualité; il lutte avec le destin, et croit qu'il y a du courage à se roidir contre ses coups. Dans les croyances orientales, le dieu, mû par l'amour et la compassion, s'abaisse jusqu'à l'homme; dans les croyances grecques, l'homme peut s'élever jusqu'aux dieux qui jouissent d'un éternel bonheur dans le ciel et s'y abreuvent joyeusement de nectar. La personnalité de l'homme, idée dominante de la Grèce, s'y traduisit dans leur religion, où la vie respirait de toutes parts. Dans le culte pélasgique, les Grecs avaient trouvé une constante préoccupation des phénomènes, des transformations, des cataclysmes de la nature, et, s'ils avaient conservé le naturalisme au fond de leur polythéisme, du moins l'avaient-ils limité aux phénomènes supérieurs, l'éloignant de la nature inerte pour le rapprocher de l'humanité, qui en était pour eux l'expression la plus élevée. Ils revêtaient autant que possible des formes de l'élément humain la nature matérielle, qu'ils cherchaient à idéaliser dans ses principes les plus actifs. Le repos suprême de l'Asie fit place à l'action sensible et humaine, le symbole muet au symbole épique et éloquent, le sens philosophique à la perfection des formes et aux charmes de l'imagination. L'idée de la beauté, de la variété, de l'élégance, domina en Grèce dans la religion comme dans la littérature. Aussi les Grecs abandonnèrent-ils toute autre forme pour l'anthropomorphisme, assimilant les hommes aux dieux, et attribuant à ceux-ci des généalogies, des exploits, des passions; ce que les prêtres de Dodone appelaient des inventions d'hier.

C'est ainsi qu'ils formaient les dieux à leur image, en les élevant toutefois à un degré surhumain Les Cabires ne sont plus, dans le culte des Doriens, que les fils de Tyndare le Lacédémonien. Toutefois, devenus de simples rejetous de la race humaine, ils conservent une empreinte divine, trace de leur origine première. Une étoile brille sur leur tête, l'œuf dont ils étaient sortis se change en bonnet phrygien, et le nom de

venu de la patrie d'un peuple plus ancien sit produire à leurs chalumeaux.

Dioscures, bien plus ancien que celui de Tyndarides, paraît se rapporter à leur domination successive dans le séjour des ombres. Sur cette heureuse terre, entrecoupée de montagnes et de forêts, baignée par la mer qui y pénétrait profondément, entourée d'îles innombrables, renouvelée par de fréquentes migrations, l'énergie des habitants ne pouvait se courber sous le joug sacerdotal. Les héros ne l'auraient pas souffert, et la chute des trônes héréditaires, l'arrivée des Héraclides descendant des montagnes septentrionales, donnèrent au pays une nouvelle vigueur : aussi les mœurs, les idées, les constitutions, la poésie, s'éloignèrent-elles chaque jour davantage du mysticisme oriental. Si les prêtres formèrent d'abord quelques castes distinctes et restreintes, elles se décomposèrent bientôt, et l'accomplissement de quelques rites resta seulement attribué à certaines familles. Tels étaient les Asclépiades à Cos, les Eunides et les Dédalides à Athènes, les Héliades à Élis, les Talthybiades à Sparte, les Selles à Dodone. Les Eumolpides, issus de Musée fils de la Lune, occupèrent à Éleusis la plus haute fonction des Éleusinies, celle d'Hiérophante; tandis que la seconde place, celle de Dadouque, était dévolue à la famille de Callias et d'Hipponicus, qui prétendait descendre de Triptolème, mais qui devait se rattacher à la grande confrérie des Ceryces, puisque celle-ci donnait à la fois le Dadouque et le Hierocéryx, qui remplissait le troisième emploi des mystères. Plus tard la famille des Lyconides, à laquelle appartenaient les descendants de Thémistocle, hérita des fonctions de Dadouque, et les garda jusqu'aux derniers temps du paganisme (1). C'est encore ainsi que les Butades étaient chargés du culte de Minerve Poliade à Athènes, et que les Étéobutades avaient des fonctions assignées dans les Scirophories. Les prêtres ne formant donc pas une caste privilégiée, ils n'employèrent par d'écriture hiéroglyphique et connue d'eux seuls, de telle sorte que l'instruction se répandit dans toutes les classes et que les sciences restèrent indépendantes de la religion, à la grande différence de ce qui existait en Orient. Les cultes vaincus se cachèrent et devinrent mystérieux, comme on le remarque pour les Cabires et les orgies de Samothrace, et en dehors du sanctuaire apparurent des poëtes

<sup>(1)</sup> Voy. la note 15 sur les familles sacerdotales de l'Attique, par M. Guigniaut, dans le dernier volume de sa traduction de la Symbolique; Paris, 1851, p. 1137 et suiv. (Note de la 2<sup>e</sup> édition française.)

populaires, indépendants de la science et de la pensée des prêtres, souvent même hostiles à ceux-ci (1): de ce moment chaque chose fut mieux déterminée, devint plus intelligible et plus claire. La hiérarchie égyptienne, non moins puissante sur les croyances que sur la politique, en resserrant les idées dans un cercle infranchissable, avait rendu la religion immuable; en Grèce, au contraire; livrée au génie des poëtes et au gré du peuple, dans les sociétés, sur les théâtres, elle demeura indépendante, et chacun put ajouter quelque chose au culte public et aux mythes divins. En outre, les prêtres n'y formèrent jamais un collége comme à Rome, où l'on sait qu'ils étaient réunis en corps, bien qu'ils ne fussent pas exclus des fonctions civiles. Aussi la religion chez les Grecs ne fut-elle jamais religion de l'État; elle seconda souvent la politique, elle n'en fut jamais esclave.

Les hymnes orphiques fournissent la preuve que, dans l'ori-vertes primigine, la Grèce professait l'unité de Dieu : « Jupiter fut le pré-« mier et le dernier, la tête et le milieu; de lui provinrent « toutes choses. Jupiter fut homme et vierge immortelle; Ju-« piter est la flamme du feu, la source de la mer; Jupiter est « le soleil et la lune ; Jupiter est roi; seul il créa toutes choses. « Il est une force, un dieu, le grand principe de tout ce qui est; « c'est un tout parfait qui embrasse chaque être, feu, eau, « terre, éther, nuit, jour, et Métis première créatrice, et l'amour « attrayant. Tous ces êtres sont contenus dans l'immense corps « de Jupiter (2). » Le même Orphée, c'est-à-dire les poëtes les plus anciens, chantaient: « Nature, mère divine, universelle, « mère en tant de façons, céleste, vénérable, esprit souveraine-« ment créateur, reine indomptable qui domptes tout, gou-« vernes tout, resplendis partout, toute-puissante, adorée dans « l'éternité, divinité supérieure à toute autre, indestructible, « première née, très-antique... commune à tous, seule incom-« municable, mère de toi-même qui n'as pas de mère, par ta

<sup>(1)</sup> Dans Homère, les devins sont toujours en butte au mépris : Agamemnon insulte l'un et effraye l'autre. Les chantres inspirés ont la mission d'instruire les nations et les particuliers, de conserver la foi domestique et le droit des gens.

<sup>(2)</sup> Stobée, Eclog. I, 1. Selon Proclus, Orphée chantait : « Tout ce qui est, fut, sera, était dès le commencement contenu dans le sein lécond de Jupiter ; Jupiter est le premier et le dernier, le principe et la fin ; de lui émanent tous les êtres. »

« force mâle, tu produis tout, tu sais tout, tu donnes tout; « nourrice et reine de l'univers ; ouvrière féconde de tout ce « qui croît, destructrice de tout ce qui est mûr, véritable père « et mère, et nourrice et soutien de toutes les choses. »

Les Grecs perdent ensuite de vue ce culte de la nature, voisin du panthéisme. Ce Jupiter, considéré dans tous les chants primitifs comme le maître du ciel et de la terre, le père des dieux et des mortels, la source de la vie, de l'ordre et de la justice, devient un nom appellatif; aussi y en eut-il un très-grand nombre en Grèce, et Varron en compta-t-il trois cents en Italie : les qualités se personnifient, et les fables vont se compliquant de plus en plus (1). Mais nous ne savons que peu de chose ou rien de la mythologie pélasgique, symbolique et théologique, qui présida aux premiers développements de la civilisation grecque; car, lors de la scission entre le sacerdoce et la poésie, elle ne survécut que dans les mystères et dans des mythes dont le sens se perdit : Homère même et Hésiode, qui en rapportent quelques fragments, ne paraissent déjà plus les comprendre.

A l'apparition de ces deux poëtes, les ténèbres qui environet d'Homère naient les sanctuaires des Pélasges s'éclairent tout à coup; mais, quand Hérodote dit qu'ils avaient inventé la théogonie, il veut exprimer que la Grèce avait oublié ses propres origines et considérait ceux qui les lui avaient rappelées comme des créateurs. Mais la poésie orne et ne crée pas; de telle sorte qu'Homère, Hésiode, ces deux chantres des forces de la nature et des attributs de l'Être suprême, déjà personnifiés, ne firent que les mêler à leurs poëmes héroïques sous une forme plus humaine encore, leur prêtant des fonctions distinctes et un caractère propre. Les dieux d'Homère sont des divinités de tribu tout à fait locales; leur immortalité n'est qu'une vie beaucoup plus longue que la nôtre : c'est un don qu'ils peuvent faire partager à leurs favoris; ils ne sauraient pourtant les soustraire à la mort quand

<sup>(1)</sup> M. Creuzer, qui a envisagé le mythe de Jupiter sous toutes ses faces, retrouve le naturalisme primitif dans le Jupiter d'Arcadie, de Dodone et de Crète; les élucubrations des philosophes et des prêtres dans le Jupiter principe du monde et maître de l'univers, et la plus haute expression de la vie politique et morale, comme l'image la plus sublime de la Divinité, dans le roi de l'Olympe, dans le Jupiter d'Homère et de Phidias. Voyez la note de M. Vinet sur les principales théories relatives à Zeus ou Jupiter dans la 3° partie du t. II des Rel. de l'antiquité; Paris, 1849, p. 1256 à 1260. (Note de la 2º édition française.)

l'instant en a été fixé par le Destin, divinité qui leur est supérieure à tous. Leur agilité, une taille gigantesque (1), une voix retentissante, les distinguent des hommes; ils sont invisibles à leur gré, et peuvent aussi rendre tels ceux qu'ils protégent.

L'Olympe ressemble à l'une des cours des princes de la Grèce; les dieux y passent le jour au milieu des chants et des jeux, se livrant aux exercices du corps, aux plaisirs des banquets, où ils savourent l'ambroisie, sans laquelle cesserait leur immortalité. Il est superflu de répéter ici les reproches si souvent adressés à Homère pour la manière scandaleuse dont il a représenté les dieux, qu'il a faits querelleurs, méchants, puérils. Son grand mérite consiste dans cette exquise délicatesse de goût, grâce à laquelle il devint réellement le créateur des beaux-arts. Tout chez lui est naturel, rien de caché ni de mystérieux; et lorsqu'il dit : « Le grand fils de Saturne abaissa ses noirs sourcils, la « chevelure divine ondoya sur la tête immortelle du souverain « maître, et tout l'Olympe en trembla, » les symboles plus ou moins grossiers du Jupiter antique s'évanouissent, et le maître de la nature, le roi des dieux, s'offre à nos regards tel que Phidias le représentera.

Hésiode, quoique postérieur à Homère, conserve plus du génie symbolique et allégorique de l'antiquité, comme aussi du sens primitif des mythes religieux. Le Chaos, la Terre, le Tartare, l'Amour, sont chez lui des êtres primordiaux : le premier est le symbole de l'espace vide encore, de la nature qui renferme tout dans son sein; la Terre représente la génération de toutes choses; le Tartare, le penchant de la création à retourner au chaos; l'Amour, le principe qui meut, unit et conserve. Du Chaos naissent l'Érèbe et la Nuit; de ceux-ci l'Éther et le Jour. La Nuit engendre ensuite d'elle-même le Hasard, le Destin, la Mort, le Sommeil, les Songes, Momus ou le Rire, l'Affliction, les Hespérides, les Parques, les Peines divines, Némésis, la Fraude, l'Amitié, la Discorde. De cette dernière naissent la Fatigue, l'Oubli, la Faim, les Douleurs, les Disputes, les Meurtres, les Batailles, les Fléaux qui détruisent les hommes, les Injures, les Paroles trompeuses, les Contestations, l'Injustice, l'Iniquité, le Serment. On voit ici se combiner la cosmogonie avec la morale; ce qui produit une infinité de personnifications.

<sup>(1)</sup> Mars couvre sept arpents de terrain; en trois pas Neptune franchit l'intervalle du ciel à la terre.

La Terre enfanta Uranus ou le ciel, les Montagnes, l'Abime et l'Océan qu'elle épousa, et dont elle eut un grand nombre de dieux, parmi lesquels le plus noble de tous, l'impénétrable Chronos, ou le Temps, et les Géants. Viennent ainsi à la suite tous les corps et toutes les essences. Chronos dévore tous ses enfants jusqu'à la naissance de Jupiter, qui non-seulement échappe à sa voracité, mais le contraint à rejeter tout ce qu'il a dévoré, et délivre les cyclopes enchaînés: ceux-ci, en récompense, forgent pour lui la foudre dont il frappe son père. C'est ainsi qu'à l'absolu succède l'intelligible; au temps confus, le temps réglé par le cours des astres; à l'être sans intelligence ni conscience, le Jupiter consciencieux et intelligent. Il triomphe des Titans rebelles, c'est-à-dire des forces aveugles de la nature, et distribue aux autres fils de Chronos les dignités et l'empire du monde, en réservant pour lui le ciel et la puissance suprême : la mer échoit à Neptune, l'enfer à Pluton : la terre et l'Olympe demeurent indivis (1).

(1) Heyne, Wolf, Fr. Thiersch, et autres savants, après le Hollandais Ruhnken, n'ont vu dans la théogonie qu'une compilation indigeste, pleine d'interpolations, et rapiécée de fragments antiques. — D'après M. Creuzer lui-même, Hésiode n'aurait d'autre mérite que d'avoir, le premier, recueilli dans son poëme une masse de dogmes traditionnels et de mythes de plus en plus authropomorphisés dans la bouche du peuple et des chantres populaires, et de les avoir disposés poétiquement pour le plaisir du récit, mais sans s'inquiéter du vrai sens des légendes divines, sans avoir la conscience de l'esprit de sa religion. M. Ottf. Müller et M. Guigniaut ont de ce poëte une tout autre opinion: « Hésiode, dit M. Guigniaut (de la Théogonie d'Hésiode, diss. de Phil. anc. par J. D. Guigniaut), vint à une époque où les symboles et les légendes populaires s'étaient tellement multipliés, que le besoin se saisait sentir partout de les rapprocher, de les réunir, de créer entre eux des rapports, une filiation suivie, et d'organiser la cité des dieux et son histoire, comme les tribus et les cités des peuples helléniques tendaient elles-mêmes à s'organiser en un corps de nation. Résidant au vieux foyer de la poésie religieuse, héritier des chantres sacrés de l'Olympe et de l'Hélicon, Hésiode travailla pour la Grèce entière. Il recueillit les essais antérieurs, les organisa autant qu'il le put, les transforma sans en altérer le fond, et les développa dans une ordonnance aussi vaste que simple, que l'on peut bien considérer comme son œuvre propre et comme sa pensée personnelle. Comme il comprit que la loi du monde était le changement, la succession, ou plutôt le développement et le progrès, il comprit aussi que ce développement, ce progrès, c'était l'histoire même du monde depuis son origine, et par conséquent celle des pouvoirs identiques à lui, qui le gouvernent. Bien plus, il devina que la série naturelle des évolutions cosmiques, représentée par la série traditionnelle des révolutions divines, s'était opérée comme une transition progressive de l'indéterminé au déterminé, de l'absolu au relatif; en un mot, de l'infini au fini. C'est cette grande idée philosophique,

Culte.

Dans un pays comme la Grèce, où tout était vie et où les événements se succédaient avec une extrême rapidité, l'occasion de recourir aux dieux pour leur demander des conseils ou des prédictions naissait à chaque instant; c'est pourquoi les oracles y acquirent un plus grand crédit que chez tout autre peuple. L'intervention immédiate de la Divinité dans les événements de ce monde une fois admise, elle s'étend facilement à tous les cas, et celui qui ne peut interroger quelque oracle célèbre demande une réponse à tout ce qui l'environne, aux vents, aux animaux, surtout aux songes. Le philosophe prendra en pitié ces augures, le poëte comique les tournera en ridicule, mais le peuple en sera toujours avide, et il l'est encore aujourd'hui, après les torrents de lumière qui ont éclairé les esprits. Ainsi, la religion se mélait à tout ce que faisaient les Grecs; il n'est pas de poëte, d'historien, d'orateur, qui ne fasse intervenir les dieux dans son œuvre. Dans les mouvements politiques, il faut toujours calculer l'action mystérieuse de la religion; et dans la vie, tout est prières, sacrifices où l'on immole des victimes; souvent même une ou plusieurs hécatombes (1). Chaque repas a ses libations, chaque métier ou art son patron, chaque maison son oratoire; tout champ a son gardien; tout citoyen son protecteur: Platon rappelle pieusement qu'au lever de la lune et au coucher du soleil, Grecs et Barbares se prosternaient pour rendre hommage à la Divinité.

Les fêtes particulières multipliaient les occasions de déployer

Mystères.

obscurément comprise, qui lui donna l'unité intime et génératrice de son poëme, tandis que la croyance religieuse aux dynasties successives des dieux lui en traçait la marche extérieure. » Voyez encore sur la Théogonie d'Hésiode: Goderried Herman, de Mythologia Græcorum antiquissima. — O. Müller, Prolégomènes pour une mythologie scientifique et Hisloire de lu littérature grecque, t. 1, p. 152-1. — Eckermann, Lehrbuch der Religions-Geschichte und Mythologie, t. 1, p. 285-289. — Mutzell, de Emendatione theogoniæ hesiodeæ, Lips., 1833. — Soetbeer, Versuch die Urform der Hesiodeischen Theogonie nachzuweisen. Berlin, 1837. — Gruppe, Ueber die Theogonie des Hesiod. Berlin, 1841. — Th. Kock, de Pristina theogoniæ hesiodeæ forma, partic. I. Vrati-lav., 1842. — Creuzer, troisième édition de la Symbolique, t. I, et Additions du t. III. — Guigniaut, Notes et éclaircissements sur le tome II des Religions de l'antiquité, Paris, 1849, p. 1117-1129. (Note de la 2º édition française.)

(1) Crésus offrit trois kiliombes, ou sacrifices de mille têtes de bétail, pour se rendre les dieux favorables contre Cyrus; il ordonna que les Lydiens immolassent autant d'animaux qu'ils pourraient. On connaît l'hécatombe de Pythagore.

les richesses et la beauté de l'art grec : d'autres fêtes communes à tous les Hellènes étaient encore plus solennelles. Hérodote attribue à Danaüs et à ses filles l'institution des Thesmophories, et les fait ainsi remonter au xvi° siècle, d'où il faudrait conclure qu'elles étaient antérieures aux Éleusinies. Elles étaient communes à toute la Grèce, d'où elles se propagèrent dans les colonies. On célébrait à Éleusis la Cérès Thesmophore, ou législatrice, et l'on portait en procession les tables sur lesquelles on supposait qu'elle avait apporté les premières lois écrites. Les Thesmophories d'Athènes, interdites aux hommes sous peine de mort, étaient célébrées par deux femmes de haute condition choisies dans chaque tribu. Elles avaient lieu à l'automne, et des rites d'une naïve obscénité, tels que la représentation des organes sexuels, y rappelaient les semailles et l'institution du mariage. On y mêlait encore des scènes du genre orgiaque, tour à tour lugubres ou joyeuses, par allusion aux gémissements et à la joie de Cérès lorsqu'elle avait cherché sa fille et l'avait retrouvée. Les Éleusinies avaient plus d'un point de contact avec ces fêtes. Elles étaient surveillées par l'archonteroi, qui avait le droit d'en exclure quiconque avait encouru la vengeance des lois, et qui offrait des sacrifices pour tous les habitants de l'Attique. Il était assisté par quatre épimélètes, dont deux étaient choisis parmi le peuple, deux dans la famille des Eumolpides et des Céryces. Les autres villes de la Grèce envoyaient des députés en signe d'hommage à la métropole du culte de Cérès. On comptait quatre pontifes d'un ordre supérieur : l'Hiérophante, le Dadouque, l'Hiérocéryx, l'Épibomius, tous quatre Eumolpides ou Céryces. L'Hiérophante, grand prêtre de l'Attique, mystagogue, prophète, chargé de la direction des petits et des grands mystères, introducteur des novices dans le temple et leur initiateur aux degrés les plus élevés des doctrines secrètes, était choisi parmi les descendants de la race antique d'Eumolpus. On le prenait d'un âge mûr et de mœurs austères : une fois nommé, il devait renoncer à toute relation avec les femmes, et le nom sacré qu'il prenait devait rester un mystère pendant toute sa vie. Les prêtres ou prêtresses de degrés inférieurs (Hiérophantides, Prophantides) étaient en grand nombre. La loi excluait des fêtes tout étranger, tout esclave, tout homme dont la naissance n'était pas légitime, tout meurtrier, quand même le meurtre avait été involontaire. On croit que la célébration des mystères était précédée d'une espèce de confession. Les initiés semblent avoir été divisés en trois catégories ou degrés : les Télestes, les Mystes, les Époptes. Les petits mystères célébrés à Agra (1) n'étaient, à proprement parler, qu'une préparation aux grands mystères : ils consistaient principalement en cérémonies expiatoires, en purifications et en instructions préparatoires. La célébration des grands mystères s'accomplissait, partie à Athènes, partie à Éleusis, et les rites en sont peu connus, de même que les formules sacramentelles n'en sont pas expliquées. Peut-être s'écoulait-il des années entières avant qu'on passât du premier degré de l'initiation au plus élevé, ce qui avait lieu le sixième jour de la fête. A leur retour à Athènes, les initiés étaient accueillis par les plaisanteries et les brocards des populations voisines accourues sur leur passage, et auxquelles ils répondaient sur le même ton (2).

Mais jusqu'à quel point cet hommage profitait-il à la morale? La religion ne justifiait que trop la corruption, et Aristote, en proscrivant les images obscènes, fait une exception pour celles des divinités (3); Platon recommande de fuir l'ivresse, à moins que ce ne soit en l'honneur de Bacchus (4). Sans revenir ici sur les atrocités et les débauches précédemment rappelées (5), nous ajouterons que dans les circonstances les plus graves, on chargeait les courtisanes d'intercéder auprès de Vénus, attribuant à leurs prières le salut de l'État (6). Quand le patriotisme le plus généreux eut vaincu Xerxès, on dédia dans le temple de la déesse un tableau où se voyaient représentés les vœux et les processions de ces malheureuses, et Simonide y avait inscrit ces vers: Elles supplièrent la déesse Vénus, qui, pour l'amour d'elles, a sauvé la Grèce.

(!) Agra était une espèce de faubourg d'Athènes, situé près des murs du sud, au delà de l'Ilinus, et où se trouvait un temple destiné à la célébration de la fête. (Note de la 2° édition française.)

Morale.

<sup>(2)</sup> Yoyez, sur les Thesmophories et les Éleusinies, M. Preller, article de la Zeitschrift für die Alterthumswissenschaft, de Darmstadt, 1835, et Déméter et Perséphoné, par le même; puis K. F. Hermann, Lehrbuch der Gottes-dienstlichen Alterthümer der Griechen, Heidelberg, 1846; Lobeck, Aglaophamus; Guigniaut et Alf. Maury, Religions de l'antiquité, t. III, 3° partie, p. 1131 à 1245. Paris, 1851. (Note de la 2° édition française.)

<sup>(3)</sup> Politique, VII.

<sup>(4)</sup> Lois, VI.

<sup>(5)</sup> Voy. ci-dessus, pages 576 et 577.

<sup>(6)</sup> ATHÉNÉE, XIII.

La partie morale de la mythologie grecque résidait tout entière dans l'abstraite personnification de la jurisprudence représentée par Thémis, Eunonice, Dicé, Irène, les trois Parques, et surtout, et avant toutes les autres, les Euménides qui veillaient aux trois dispositions principales de la loi primitive : la sainteté du foyer, la défense de la propriété, la bonne foi dans les engagements réciproques. Ces inexorables vengeresses de tout délit chantent dans Eschyle: « Celui qui a les mains pures n'a rien à « craindre de notre colère, il peut vivre tranquille; mais tout « coupable qui cache des mains parricides nous voit prêtes à « venger les morts, à lui demander compte du sang versé. Nous « atteignons au loin le criminel d'un coup vigoureux ; c'est en « vain qu'il fuit : nous marchons sur ses pas, et il tombe. Notre « victime doit entendre les chants du délire, de la fureur, du « désespoir, les hymnes des Furies, sans l'accompagnement de « la lyre, ces hymnes qui, enchaînant les esprits, dessèchent « aussi les cœurs. » Mais quoi? leur colère et les peines d'outretombe ne concernaient que les actions éclatantes, les splendides méfaits. La religion n'avait presque point d'influence sur la moralité des œuvres journalières et sur la conscience. Loin de là, en excitant les sens et l'imagination, elle inspirait un immense égoïsme et laissait l'homme sans dignité. C'est de l'homme libre que nous parlons; car il n'y avait rien pour consoler ou pour relever l'esclave. La sublime et courageuse idée de la dignité de l'espèce humaine est tout à fait inconnue aux historiens antiques, et la morale est chez eux un système arbitraire sujet à toutes les subtilités des sophistes, variant selon les temps et les circonstances, et modifiable au gré des passions.

Les lumières augmentent cependant; les sarcasmes n'épargnent pas ces dieux malfaisants et obscènes (1). La science, en

<sup>(1)</sup> C'est devant un peuple qui adorait Apollon qu'Euripide fait ainsi parler lo, dans la tragédie de ce nom : « Comment ne te blamerais je pas, Apollon? abandonner une jeune fille innocente après l'avoir séduite, et livrer à la mort l'enfant dont tu fus le père! Oh! que cela est indigne de toi! Si tu as droit d'ordonner, commande selon la vertu. Les dieux punissent les mortels au cœur pervers. Est il juste que vous, auteurs des lois qui nous gouvernent, vous soyez les violateurs de ces lois? Si les hommes avaient un jour à vous demander compte de vos violences et de vos coupables amours, Neptune, Jupiter et toi, Apollon, vous seriez réduits à dép miller vos temples pour payer la réparation de vos méfaits. Si d'indignes passions vous entrainent, vous, dieux immortels, faut-il s'éconner que les mortels y succombent, et si nous

expliquant naturellement beaucoup de phénomènes, met en discrédit les causes divines auxquelles elles étaient attribués: toutes les fois que le *lituus* du prêtre doit lutter contre le glaive de l'homme puissant ou le *s/yle* du philosophe, on reconnaît que sa puissance était appuyée sur l'imposture. On voudrait alors améliorer les religions à l'aide de subtilités abstruses; mais elles ne sauraient se greffer sur le tronc des vieilles croyances: les philosophes qui s'en aperçoivent les combattent; mais ils ne peuvent rien créer de mieux.

C'est à cet état d'antagonisme que nous trouverons dans la Grèce, comme à Rome, la philosophie en face de la religion. Si cette dernière était en Orient un mystère de science et de vénération, elle fut en Occident un mystère de science et d'incrédulité. On apprenait dans les mystères que tout ce que le vulgaire adorait n'était que folie (1); mais les sages n'osaient pas déchirer le voile, connaissant ce qui pourrait en résulter de funeste. Ainsi, tandis qu'en Orient et en Égypte le savoir était renfermé dans les sanctuaires, il l'était en Grèce dans les écoles : nulle part il n'était libre. Que le philosophe renie sa propre conscience et adore dans le temple ce dont il se rit au fond du cœur; sinon le sort de Socrate et d'Anaxagore l'attend. Que fera-t-il? Il s'appliquera à la partie spéculative de la science, sans s'occuper de l'éducation de la multitude. Celle-ci était donc aussi ignorante aux jours d'Alexandre et d'Auguste qu'au temps de Lycurgue et de Numa; les ténèbres s'étaient même plutôt épaissies, comme pour opposer une masse plus compacte d'erreurs et d'ignorance aux négations d'un petit nombre d'intelligences privilégiées.

En aurait-il été ainsi au cas où la religion aurait été une invention humaine? Non; elle se serait perfectionnée comme toute autre science, et comme la civilisation matérielle : elle dégénère au contraire d'autant plus qu'elle s'éloigne de sa source; elle arrive enfin au point où elle doit s'écrouler pour faire place à une autre révélation qui restreigne dans ses limites la nature, dont le culte a si longtemps usurpé les hommages dus à la Divinité.

imi'ons vos vices, la faute en est-elle à nous, ou à ceux dont nous suivons les exemples? »

(1) Aristote, Mét., III, 4, assure que les doctrines mythologiques des anciens ne méritaient pas un examen sérieux.

## CHAPITRE XXX.

## LES HÉRACLIDES.

Nous reprendrons notre récit en disant que la guerre de Troie ébranla tous les États; non-seulement ceux de l'Asie, mais encore ceux de la Grèce : des changements de dynasties, des migrations, des colonies en furent la suite, et l'historien peut difficilement, dans la disette où il est de renseignements certains, suivre ces mouvements divers.

Dynastics déchues.

Les longues infortunes des chefs qui avaient assiégé Ilion permirent aux races qu'ils avaient soumises de se relever plus vigoureuses. Les Thraces envahirent Thèbes, les Thesprotes-Thessaliens conquirent l'Hémonie qu'ils appelèrent Thessalie: les Doriens descendus de leurs montagnes repoussèrent Pyrrhus de la Phthiotide dans l'Épire. Idoménée fut chassé de Crète; Teucer alla fonder Salamine dans l'île de Chypre. Devenus alors plus hardis, les Doriens s'emparèrent des fertiles campagnes du Péloponèse. Leurs traditions nationales faisaient mention d'un héros antique, devenu fameux sous le nom d'Hercule ; ils crurent le reconnaître dans ce dieu puissant dont le culte avait été apporté par les colonies orientales dans l'Argolide, la Grèce et la Béotie. Afin de justifier la violence qu'ils exerçaient, ils composèrent une généalogie d'après laquelle ils se prétendaient en droit d'occuper cette contrée. Ils dirent donc que Persée, fondateur de Mycènes, avait eu trois fils, Électrion, Sthénélus, Alcée; ce dernier avait engendré Amphitryon, dont la femme, Alcmène, avait donné le jour à Hercule, le héros le plus célèbre de la Grèce, devenu le symbole de la force employée à l'avantage des hommes pour les tirer de l'état sauvage, et dont l'imagination des Grecs avait fait une création gigantesque élevée dans l'espace qui sépare le ciel de la terre, comme pour en remplir le vide. Eurysthée, fils de Sthénélus, s'étant emparé du trône au préjudice d'Hercule, il en résulta de longues et cruelles inimitiés. Les Héraclides succombèrent; la maison même d'Eurysthée tomba, et fut supplantée par la race de Pélops, dont le nom fut donné au Péloponèse. Mais les Héraclides ne cessèrent de la combattre comme usurpa-

trice, et, pour réussir à l'abattre, ils se liguèrent avec les tribus sauvages du nord, principalement avec les Doriens de la Thessalie; ils se mirent à leur tête et à celle des Étoliens, et assaillirent le Péloponèse. Ils avaient déjà tenté de s'en emparer sous Ilus, fils d'Hercule; mais cette fois Télèphe, Cresphonte, Eurysthène et Proclès, deux fils d'Aristodème, réussirent à s'en rendre maîtres, et, en ayant chassé les Pélopides, se partagèrent le pays. Ainsi, d'achéennes qu'elles étaient, Argos, Sparte, Messène, Corinthe, devinrent doriennes. Les Étoliens s'établirent dans l'Élide; les Arcadiens conservèrent leur liberté et recueillirent les débris des populations pélasges fugitives. Toutes les tribus de la Grèce furent alors refoulées comme le flot par le flot qui le pousse. Les Achéens, chassés de la Péninsule, se refugièrent dans l'Ægialée, qui prit dès lors le nom d'Achaïe, et où ils fondèrent douze villes confédérées: Dymes, Olène, Ægium, Bura, Phares, Tritéa, Rhypes, Cérynée, Æges, Hélice, Ægyra et Pellène. La Messénie resta, pour ainsi dire, dépeuplée sous la domination de Cresphonte : Télèphe régna dans Argos. Les descendants d'Aristodème gouvernèrent pendant neuf cents ans la Laconie, dont les cent villes étaient réduites à vingt-cinq bourgades, et la plus grande partie de la Grèce resta plongée dans la barbarie.

Les Ioniens n'occupèrent plus d'autre point sur le continent que l'Attique, où ils furent accueillis par les Athéniens, grâce à une communauté d'origine, et où ils s'élevèrent bientôt à un haut degré de puissance et de gloire. Au dehors, ils occupèrent presque toute l'Eubée, un grand nombre des îles de l'Archipel, et, abordant dans l'Asie Mineure avec les fils de Codrus, ils fondèrent Éphèse, Phocée, Colophon, Clazomène, puis donnèrent au pays le nom d'Ionie. Cependant les Éoliens, conduits aussi en Asie Mineure par les descendants des Atrides, y ayant bâti douze villes, parmi lesquelles Smyrne était la principale, la contrée prit le nom d'Éolie. De là, ils passèrent dans l'île de Lesbos, où ils élevèrent la ville de Mitylène. Une partie des Doriens se répandit dans les îles de Crète, de Rhodes, de Cos, et aussi dans l'Asie Mineure, où ils élevèrent Halicarnasse, Gnide, et autres villes de la Doride. Quelques-uns d'entre eux se dirigèrent vers l'Italie méridionale et la Sicile.

Ce bouleversement dura plus d'un siècle, semblable à notre moyen âge, agitation sans but, où toute chose se fractionnait, puis se réunissait et se coordonnait; où se constituaient les natio1100.

1100.

nalités, qui alors équivalaient à nos cités. La civilisation qui suivit n'effaça pas l'empreinte originaire des races. Les Doriens restèrent attachés aux coutumes de leurs ancêtres. Adonnés aux armes, ils recherchaient les titres accordés à l'ancienneté ou à la famille: aussi le gouvernement resta-t-il chez eux entre les mains des nobles et des riches. Les Ioniens, plus mobiles, plus passionnés, aimaient le changement et les jouissances de la vie. Ils se plaisaient à la navigation et au commerce. Chez eux, la souveraineté populaire succéda bientôt à l'aristocratie, changement qui se fit aux dépens de l'ordre public et de la trauquillité intérieure. Ces différences furent encore une des causes qui s'opposèrent à la fusion entre les peuples de la Grèce, et entretinrent la rivalité qui animait l'une contre l'autre ses deux principales cités. Les colonies, comme il arrive le plus souvent, se modelèrent sur la mère-patrie, et nous apprenons d'Hérodote (lib. I) que les Ioniens avaient divisé l'Ionie en douze cantons, d'après les douze villes qu'ils avaient possédées dans le Péloponèse. Il nous dit encore qu'on y parlait quatre dialectes différents: l'un qui était usité par les Milésiens; un autre par les Lydiens et par les habitants d'Éphèse, de Colophon, de Lébédos, de Téos, de Clazomène, de Phocée; un troisième parlé dans l'île de Scio et dans la ville d'Érythres; un quatrième particulier à l'île de Samos.

Cette invasion, improprement assimilée à des colonisations de Doriens, dut accroître les souffrances privées; mais une immense amélioration générale se préparait. Les races septentrionales étaient accoutumées, dans leurs montagnes, à l'indépendance personnelle, et leur indomptable vigueur ne leur permettait pas de se laisser dominer par une volonté despotique. En temps de guerre, ils obéissaient à un chef; mais, quand venait la paix, chacun n'avait plus d'autre loi que son caprice. Cette disposition des esprits fut alimentée par le tumulte des invasions; car l'homme était alors obligé de faire usage, pour son propre compte, de sa force personnelle, et toute institution sociale demeurait sans efficacité. Cependant le gouvernement municipal, le seul qui convînt à l'esprit indépendant des Hellènes, succéda à l'âge héroïque et féodal, et l'époque mythologique fut remplacée par une ère commerciale et industrielle.

La distinction entre l'Orient et la Grèce n'en devint que plus tranchée, la fierté septentrionale empêchant la nonchalance asiatique de prévaloir. Les Grecs, qui se trouvaient tous sous la dépendance des rois, chassèrent les dynasties ou restreignirent leur pouvoir, se formèrent en républiques, et propagèrent ce mode de gouvernement jusque dans leurs colonies : l'Épire seule, éloignée des autres États, conserva le gouvernement monarchique.

1000-200.

Alors naquit le sentiment de la liberté politique, caractère Républiques. distinctif de la nation grecque: il nous fait apercevoir que nous entrons dans l'histoire européenne. Les colonies multiplient les points sur lesquels doivent s'expérimenter les constitutions, et le nombre des citoyens appelés à prendre part aux affaires publiques. On y remarque d'abord l'heureuse alliance de l'industrie avec les arts d'imagination; et une fois que l'on eut compris que la délimitation bien arrêtée du cercle d'activité est une condition du progrès, le poëte ne fut plus confondu avec l'historien, le philosophe avec le prêtre. En même temps les beaux-arts prospérèrent, grâce à un accord efficace qui s'établit entre l'esprit qui inventait et le bras qui exécutait: autre caractère particulier à ces peuples nouveaux, tout différents en cela de ceux dont il a déjà été parlé.

Toutes ces républiques étaient composées d'une ville et de constitution. son territoire, de telle sorte que chacune avait sa constitution propre, variée à l'infini, selon la condition d'égalité ou de dissemblance qui existait entre les habitants; ce qui ne doit pas nous faire adopter l'erreur commune de compter en Grèce autant d'États que de régions. Il en était ainsi pour l'Attique, la Mégaride, la Laconie, qui, étant le territoire d'une seule ville, composaient chacune une seule république; mais l'Arcadie, la Béotie, d'autres contrées encore, comptaient autant de petits États que leur circonscription embrassait de villes. Ainsi, aux temps des gouvernements municipaux de l'Italie, on disait la Lombardie, la Marche, la Romagne, et cependant ces trois provinces ne constituaient pas trois États: chacune de leurs villes avait ses magistrats, ses lois, ses formes d'administration et de justice, non-seulement distinctes, mais différentes de celles des cités voisines.

De même qu'en Italie, les habitants des divers municipes, dans leur ensemble, s'appelaient Lombards, Marchésans ou Romagnols, formaient sous ce nom des ligues offensives ou défensives, ou traitaient de leurs intérêts communs; de même, dans la Grèce, les Arcadiens, les Boétiens se considéraient

comme un seul peuple. Souvent plusieurs villes, et même toutes les villes d'une contrée, se confédéraient sans que cela altérât en rien la constitution intérieure. L'apparition d'un personnage illustre, un grand danger, ou d'autres circonstances accidentelles donnaient parfois la suprématie à une ville qui obligeait les autres à lui obéir; mais c'était une domination précaire, cessant avec les événements qui l'avaient produite.

Changements intérieurs.

Les cités ainsi constituées étaient sujettes à de fréquents changements intérieurs, soit que le peuple modifiat son gouvernement, soit qu'un législateur imposat une organisation nouvelle, soit qu'un citoyen s'emparat du pouvoir. La petitesse de ces États et l'inquiète vivacité des Grecs multipliaient les révolutions; mais par elles la nation faisait son éducation. Au milieu des malheurs particuliers, le peuple étendait ses idées, acquérait de l'expérience et fondait des systèmes de législations dont toutes les traces n'ont pas encore disparu.

Unité nationale.

Nous avons déjà vu au prix de quelles épreuves et par quels moyens fut créé et nourri l'esprit national. Bien que les villes se servissent de différents dialectes, elles se considéraient comme parlant une même langue, et se regardaient par conséquent comme les rameaux d'un même tronc. Homère appelle Βαρδαρόφονοι, peuples à l'idiome barbare, ceux qui ne sont pas de race hellénique. Aussi les Grecs considéraient-ils comme un fonds commun les productions de leurs poëtes ou de leurs historiens, et cette communauté d'idées était entre eux un nouveau lien. Ils en avaient encore un autre dans l'assemblée des Amphictyons, qui, se constituant d'après une forme plus précise, distinguait les nations en Grecs et en barbares, rétablissait la paix entre les premiers, persuadait, à l'aide des oracles, ce qu'elle croyait opportun, faisait fléchir les résistances et combattait l'étranger. Les populations voisines, les Lydiens, les Cariens, en Asie, eurent des institutions semblables. La religion, qui n'était pas fondée sur des livres saints, qui n'avait pas un symbole unique, qui n'était pas dirigée par un corps sacerdotal, était impuissante à former un principe absolu d'unité dans la nation; cependant le culte extérieur devint un lien accidentel. Les cinquante oracles que nous connaissons en Grèce étaient, au moins dans le principe, une institution éminemment nationale, puisque, sauf quelques exceptions peu nombreuses, on ne pouvait les interroger qu'en grec, et que c'était en grec qu'ils faisaient leurs réponses. Les temples d'Olympie, de Delphes,

de Délos, étaient nationaux à un autre titre que les temples égyptiens ou celui de Jérusalem, et par cela seul que la nation les avait choisis pour y tenir ses assemblées ou y célébrer ses jeux. Les autres confédérations de la Grèce tenaient de même leurs diètes dans les temples: les Doriens d'Asie, dans celui d'Apollon Triopien; les Éoliens, dans celui d'Apollon Crinaos: le temple de Neptune d'Hélice était le centre de la ligue des dix cités achéennes d'Asie. Les villes d'Épidaure, Hermione, Égine, Athènes, Prusie, Nauplie, Orchomène des Miniens, envoyaient leurs députés au temple de Neptune, dans l'île de Calaurie, près de Trézène. Il en était de même près de Corinthe; à Oncheste, dans la Béotie; dans l'Eubée, au sanctuaire de Diane Amaurousienne; au Panhellenium d'Égine: l'aréopage d'Athènes, sénat vénéré, se réunissait sous les auspices de Mars: les ambassadeurs étrangers venaient chaque année offrir les prémices de leur pays aux divinités de l'Attique.

La religion présidait encore aux jeux qui tour à tour devenaient un lien d'unité pour les Grecs. Ces spectacles peuvent être réduits à trois genres : sacerdotaux, aristocratiques et populaires. Aux premiers appartenaient les fêtes de la Divinité; ainsi celles qui se célébraient lors des mystères d'Éleusis, les Thesmophories, les Théophories ou processions aux sanctuaires, les Panathénées, instituées par Thésée en mémoire de la réunion de toutes les bourgades de l'Attique : chaque canton y envoyait des députés qui apportaient des offrandes à Minerve, et l'on y trainait une barque en souvenir des Thesmophores venus par mer. A ces spectacles religieux de la Grèce correspondaient à Rome les fêtes religieuses des saliens, celles de Palès, les Lupercales, les Saturnales : dans le moyen âge, tous les spectacles représentant les mystères avaient la religion pour mobile.

Il faut ranger dans la classe des jeux aristocratiques les banquets des grands et les solennités des funérailles que nous avons trouvées dans Homère; à Rome, le repas des obsèques ou les repas joyeux, auxquels on ajoutait des représentations scéniques, et dans le moyen âge les cours plénières, les tournois et les cours d'amour. De même qu'à Rome les jeux populaires du cirque, des bateleurs, des gladiateurs, des naumachies, l'emportèrent sur les autres, de même ceux de l'aristocratie l'emportèrent en Grèce, qui dut en grande partie aux spectacles sa civilisation. Le peuple y prenait part en applaudissant, les nobles en disputant le prix, la religion en consacrant, par les rites

Jeux,

et les symboles, les lieux, les monuments, les couronnes données aux vainqueurs, comme aux dignes descendants de ces fils des dieux qui avaient institué l'agriculture ou les lois et défendu la patrie.

Jeux Pythiques.

Dans des temps où la guerre se réduisait à des combats corps à corps, les législateurs durent apporter autant de soin à donner à l'homme la souplesse et la vigueur, qu'on a négligé de le faire depuis que la poudre à canon a mis de pair l'homme le plus faible et le plus robuste. Chaque pays avait donc ses jeux et ses fêtes où l'on s'exerçait à la lutte, à la danse, à la musique (1); mais il en était où l'on accourait de toute la Grèce et de ses colonies. Ceux qui se célébraient avec le plus de solennité étaient les jeux Pythiques, Néméens, Isthmiques, et surtout les Olympiques. Les premiers rappelaient la victoire d'Apollon sur le serpent ou le tyran Python; tombés en désuétude, ils furent rétablis par les Amphictyons, après la guerre sacrée contre les habitants de Cirrha et de Crissa; ils se célébraient tous les cinq ans, vers la fin du mois élaphébolion et le commencement de munychion, c'est-à-dire en avril, par des courses de che vaux, de chars, d'hommes armés, par le pancrace des enfants et par des concours de peinture; le prix était une couronne de laurier.

Néméons.

Archémore, fils du roi des Néméens, ayant été abandonné par sa nourrice, fut tué par un serpent. Afin d'adoucir la douleur paternelle, les héros qui assiégeaient Thèbes célébrèrent des jeux près de la forêt de Némée, entre Cléone et Phliunte. Plusieurs fois abandonnés, puis remis en honneur, ils acquirent

(1) Athènes eut les Panathénées, pour Minerve; les jeux Olympiques, pour Jupiter; les Héraclides, pour Hercule; les Éleusinies, pour Cérès; les Panhelléniens, pour Jupiter. Argos eut les Hérées ou Junonies et les Hécatomphonies pour Junon. Dans l'Arcadie se célébraient les jeux Lycéens pour Jupiter Lycéen; les Choréens, pour Proserpine; les Atiées, pour le Soleil : dans la Béotie, les Amphiaraens, pour Amphiaraus; à Labadée, les Trophonies ou Basilées, pour Jupiter; à Platée, les Éleuthéries, pour la liberté de la Grèce; à Thespies, les Éroties, pour Cupidon; à Égine, les Æaciens, pour Éaque; à Pallène, les Théosiens et les Herméens, pour Jupiter et pour Mercure; à Mégare, les Dioclées, les Pythiques, pour le héros Dioclès et pour Apollon; à Marathon et à Syracuse, les Herculéens; à Éleusis, les Démétriens, pour Cérès et pour Proserpine; dans la Locride, les Oiléens, sur le tombeau d'Ajax, fils d'Oïlée; à Sicyone et à Magnésie, les Pythiques, pour Apollon; dans l'Enbéc, les Géresties, pour Neptune; à Orchomène, les Minyéens et Jes Alcathoens, pour le roi Minyas et pour le fils de Pélops Alcathous; à Épidaure, les Esculapiens ou Épidauries, etc., etc.

un très-grand éclat après l'expulsion des Perses, destinés qu'ils furent dès lors à rappeler le sang versé pour sauver la patrie du joug étranger. Celui qui y présidait était vêtu de deuil, et des couronnes d'ache mortuaire y étaient distribuées comme récompense. Ils revenaient tous les trois ans, comme les jeux Isthmiques, que Thésée, vainqueur du Minotaure par le secours de Neptune, institua sur l'isthme de Corinthe en l'honneur du dieu protecteur des chevaux. Peut-être cependant ne fit-il que leur donner une organisation nouvelle, et devaient-ils leur fondation première à Sisyphe, qui les avait institués en l'honneur de Mélicerte, fils d'Athamas roi de Thèbes, dont le corps, après qu'il eut été précipité dans la mer, avait été, disait-on, porté par un dauphin jusque sur le rivage de Corinthe.

Isthmiques,

Les plus célèbres de tous furent les jeux Olympiques, qu'on Olympiques. disait institués par Hercule lui-même. Tombés en désuétude au temps de la guerre de Troie, rétablis par Iphitus, roi d'Élide, contemporain de Lycurgue, abandonnés de nouveau, ils furent plus tard tellement en honneur que le nom des vainqueurs était gravé sur des tables de marbre dans le gymnase d'Olympie. Un historien postérieur comprit que cette série de noms pouvait fournir les éléments d'une chronologie; et, en en effet, les Grecs divisaient le temps par olympiades, la première commençant à celle dont sortit vainqueur Corœbus d'Élée, dans le solstice d'été de l'année 776 avant J. C., vingt-trois ans avant la fondation de Rome (1). Ces jeux se célébraient tous les cinq ans dans Olympie, et duraient cinq jours; il y avait cinq exercices différents (pentathle): saut, course, lutte, jet du disque et du dard. La course se faisait dans un espace que l'on appelait stade, et qui devint la mesure de distance chez les Grecs; elle équivalait à un huitième du mille: on parcourait quelquefois jusqu'à vingt-cinq stades en portant l'énorme pierre qui servait de borne. Chez les Grecs, bien éloignés de la férocité romaine, c'eût été un opprobre que de tuer son adversaire : pour être admis à combattre dans l'arène, il fallait n'être ni esclave, ni étranger, ni infâme, et s'être exercé durant dix mois sous un maître.

Les prix étaient très-riches dans certaines localités: à Si-

<sup>(1)</sup> Le solstice d'été de cette année 776, selon Lalande, arriva, sous le méridien de Pise, le 1<sup>er</sup> juillet à 11 heures 13' 53" du matin. La nouvelle lune moyenne, le 8 juillet à 9 heures 29' 33" du matin.

cyone, à Thèbes et ailleurs, on donnait aux vainqueurs des esclaves, des chevaux, des mulets, des vases d'airain et d'argent, des armes, une somme d'argent monnayé; ils rentraient dans leur ville natale par une brèche ouverte dans les murailles, comme si l'on voulait prouver qu'une cité qui possédait de tels citoyens n'avait pas besoin de remparts: l'un d'eux vit dans Agrigente trois cents chars, attelés chacun de quatre chevaux blancs, faire cortége à son triomphe. On ne recevait à Olympie qu'une couronne d'olivier; mais le Spartiate vainqueur obtenait un grade éminent dans l'armée, l'Athénien pouvait siéger dans le prytanée à côté des magistrats.

Des cérémonies religieuses et symboliques accompagnaient les jeux; les bornes étaient marquées de l'œuf de Castor et Pollux, symbole égyptien de la création. Cérès était représentée sur la barrière du cirque; le gymnasiarque avait un caractère sacré; la pompe qui précédait tout exercice était une procession ayant une signification chronologique, et dans laquelle apparaissaient les images des dieux, des héros, des inventeurs des arts (1). Les jeux du cirque eux-mêmes représentaient le système du monde, et les chars, qui étaient au nombre de douze comme les signes du zodiaque, recommençaient sept fois le tour de l'arène, conformément au nombre des planètes.

Tant que duraient les jeux Olympiques, on faisait trêve à toutes les inimitiés: jamais un homme armé ne pouvait pénétrer dans l'Élide; ses habitants, enrichis par le concours des nationaux et des étrangers, à l'abri des invasions du dehors, exempts des dissensions continuelles dont la Grèce était le théatre, demeuraient en paix au milieu de populations sans repos. « C'est à bon droit, dit Isocrate (Panégyr.), que nous louons ceux qui parmi nous ont institué ces assemblées fameuses auxquelles nous convie une fraternelle alliance. Là cessent nos inimitiés: des vœux et des sacrifices communs nous y rappellent notre commune origine et y resserrent les liens de l'amitié ou de l'hospitalité. L'ignorant comme le savant y prennent également part. Dans ces réunions générales des Hellènes, les uns peuvent étaler leurs richesses, d'autres s'intéresser à la lutte. Personne n'est inutile, chacun a ses jouissances, et tous sont heureux, les uns en voyant les efforts tentés pour obtenir leur

<sup>(1)</sup> MACBOBE, Saturnales, I, 23.

approbation, les autres en pensant que cette multitude qui les entoure est venue là pour assister à leurs combats. »

Une disposition générale à diriger ce qui n'était d'abord qu'un divertissement vers un but d'éducation intellectuelle, et à convertir les amusements publics en récréations pour l'esprit, sit bientôt associer aux exercices du corps la musique, la poésie et la lecture: tandis qu'Alcibiade conduisait à Olympie sept chars dans un jour, Pythagore et Platon y discutaient au milieu des lutteurs; les princes éloignés y envoyaient leurs chevaux pour disputer le prix de la course; peintres et sculpteurs y exposaient au jugement public, les uns leurs tableaux, les autres leurs statues, que les modernes admirent et ne peuvent égaler; Hérodote y lisait ses histoires, Empédocle son poëme des Purifications; Corinne y enlevait à son maître Pindare le prix de la poésie lyrique; Eschyle, Sophocle, Euripide, y représentaient leurs tragédies; les orateurs y prononçaient des harangues applaudies par un peuple qui pardonnait la présomption, pourvu qu'on sût caresser son oreille; les grands hommes y jouissaient de leur gloire; Thémistocle y obtint sa plus douce récompense; Platon y eut un avant-goût de son immortalité.

FIN DU PREMIER VOLUME.

.

,

## TABLE DES MATIÈRES

## CONTENUES DANS LE PREMIER VOLUME.

|                                                           | Pages. |
|-----------------------------------------------------------|--------|
| Introduction,                                             | 1      |
| Méthodes historiques                                      |        |
| Histoire classique                                        |        |
| Annales, mémoires, chroniques                             |        |
| Histoire philosophique                                    |        |
| Histoire savante                                          | 21     |
| Philosophie de l'histoire                                 | 24     |
| lre époque. Les origines                                  | 33     |
| 11e — De la dispersion aux olympiades                     | ib.    |
| HIe - Des olympiades à Alexandre                          | 34     |
| IVa - Guerres puniques                                    | 36     |
| Ve — Guerres civiles                                      | 37     |
| VI° — De Jésus-Christ à Constantin                        | 3g     |
| VII. — De Constantin à Augustule                          | 41     |
| VIII <sup>e</sup> — Les barbares                          | 43     |
| 1X° — Mahomet,                                            | 44     |
| X° - Carlovingiens                                        | 46     |
| XIe - Les croisades                                       | Ĭ.,    |
| XII <sup>e</sup> — l.cs communes                          |        |
| XIIIe — Chute de l'empire d'Orient                        |        |
| NIVe — Les découvertes,                                   |        |
| XVc — La Réforme                                          |        |
| XVI - Louis XIV ct Pierre le Grand                        |        |
| XVIIe — Le dix-septième siècle                            |        |
| XVIIIe- La révolution                                     | _      |
| Intérêt historique                                        |        |
| Encyclopédie de l'histoire                                |        |
| Progrès des études                                        |        |
| Progrès de l'histoire                                     | . `    |
| Moralité de l'histoire                                    |        |
| Idéal historique                                          |        |
| Notions préliminaires                                     | 85     |
|                                                           | ,      |
| PREMIÈRE ÉPOQUE.                                          | ,      |
| AVRE PREMIER. — De la création à la dispersion des hommes | 97     |
| Chapitre I. — Genèse                                      | •      |
| Création                                                  |        |
| Première famille                                          | _      |
| Premiers préceptes.                                       | _      |

|   |                                                              | Pages.       |
|---|--------------------------------------------------------------|--------------|
|   | Chapitre II. — Antiquité du monde                            | . 100        |
|   | Objections,                                                  | 104          |
|   | Théorie des soulèvements                                     | 106          |
|   | Notions astronomiques                                        | 116          |
|   | Chapitre III Unité de l'espèce humaine                       | 123          |
|   | Perfectionnements successifs de l'espèce                     | ib.          |
|   | Unité de la race humaine                                     | 124          |
|   | Classification de Blumenback                                 | 126          |
|   | Langage                                                      | 133          |
|   | Accord des sentiments moraux                                 | 141          |
|   | Coincidence des traditions                                   | 143          |
|   | Analogie des connaissances                                   | 151          |
|   | Les Américains.                                              | 154          |
| • | Les Australiens                                              | _ ·          |
|   | Chapitre IV. — Premiers pays habités                         |              |
|   | ·                                                            | •            |
|   | Chapitre V. — Premières sociétés                             |              |
| · | Gouvernement patriarcal                                      | 100          |
|   |                                                              | •            |
| • | DEUXIÈME ÉPOQUE (1).                                         |              |
|   |                                                              |              |
| L | tvae deuxième. — De la dispersion des peuples aux olympiades |              |
|   | Chapitre I. — L'Asie                                         |              |
|   | Position                                                     |              |
| ٠ | Eaux                                                         | ib.          |
|   | Montagues.                                                   | . 174        |
|   | Division                                                     | ib.          |
|   | Climat                                                       | <b>175</b>   |
| • | Langues                                                      | 177          |
|   | Premiers habitants                                           | 183          |
|   | Gouvernements                                                | . 185        |
|   | Conquetes                                                    | , <b>186</b> |
|   | Monarchie                                                    |              |
|   | Polygamie                                                    |              |
|   | Religion                                                     |              |
|   | Mythologie                                                   |              |
|   | Invasions                                                    |              |
|   | Castes                                                       |              |
|   | Commerce                                                     |              |
|   | Chapitre II. — Premières monarchies                          | •            |
|   | Sources historiques,                                         | _            |
|   | Bactro-Assyriens.                                            | •            |
|   | Médo-Bactriane.                                              |              |
|   | Chapitre III. — Institutions babyloniennes.                  | •            |
|   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                        |              |
|   | Babylone,                                                    | •            |
|   | Étenduc des villes                                           | ~            |
|   | Ruines de Babylone,                                          |              |
|   | Industrie                                                    | . 204        |
|   |                                                              |              |

<sup>(1)</sup> C'est par erreur que l'on a continue à mettre en haut des pages passatéan ároque jusqu'au chapitre X.

| CONTENUES DANS LE PREMIER VOLUME.      | 623    |  |
|----------------------------------------|--------|--|
| <i>'</i>                               | Pages. |  |
| Dieux,                                 | 205    |  |
| Mélaphysique                           | 206    |  |
| HÉBREUX                                | 210    |  |
|                                        | ,      |  |
| Chapitre IV. — Les Hébreux nomades     | ib.    |  |
| Abraham.                               | 211    |  |
| Joseph                                 | 213    |  |
| Moise                                  |        |  |
| Cantique de Moise                      | 215    |  |
| Chapitre V. — Institutions mosaïques   | 218    |  |
| Culte                                  | 219    |  |
| Constitution                           | 220    |  |
| Lois pénales                           | 221    |  |
| Armées                                 | 223    |  |
| Économie publique                      | ib.    |  |
| Population                             | 224    |  |
| Comparaison avec d'autres législations | ib.    |  |
| Femmes                                 |        |  |
| Famille                                | _      |  |
| Défauts de la loi                      | ib.    |  |
| Esclaves.                              | _      |  |
| Chapitre VI. — Républiques fédératives |        |  |
|                                        | 230    |  |
| Juges                                  |        |  |
| Cantique de Débora                     |        |  |
| Gédéon                                 |        |  |
| Jephté.                                |        |  |
| Samson.                                | •      |  |
| Samuel.                                |        |  |
| Chapitre VII. — Monarchie              |        |  |
| Saül                                   |        |  |
| David                                  |        |  |
| . Salomon                              |        |  |
| Le temple                              | 236    |  |
| Chapitre VIII. — Le royaume partagé    | 240    |  |
| Rois d'Israël                          |        |  |
| Servitude                              |        |  |
| Royaume de Juda                        | ib.    |  |
| Abias                                  | 243    |  |
| Josaphat                               | ib.    |  |
| Joram,                                 | ib.    |  |
| Athalie                                | ib.    |  |
| Joas                                   | ib.    |  |
| Amasias                                |        |  |
| Ozias.                                 | •      |  |
| Ézéchias.                              |        |  |
| Manassès                               |        |  |
| Josias.                                |        |  |
| Joachim.                               |        |  |
| Joachin ou Jéchonias                   | ib.    |  |
| Lamentations de Jérémie                | 247    |  |
|                                        | ##'i   |  |

· ·

|                                                     | Pages.             |
|-----------------------------------------------------|--------------------|
| Chapitre IX. — Arts et instruction chez les Hébreux | 248                |
| Funérailles                                         | 250                |
| Richesses.                                          | ib.                |
| Cantique des cantiques                              | 251                |
| Ruth                                                | 253                |
| Langue                                              | 254                |
| Ouvrages                                            | 257                |
| llistoire                                           | ib.                |
| Poésie                                              | 264                |
| INDIENS                                             | 270                |
|                                                     | ib.                |
| Chapitre X. — Notions générales                     |                    |
| Chapitre XI. — Constitution                         | 275                |
| Brahmanes,                                          | 280                |
| Kchatrias                                           | 281<br>281         |
| Marchands                                           | 282<br>282         |
| Commerce                                            |                    |
| Soudras,                                            | 284                |
| Classes mixtes                                      | ib.                |
| · Parias                                            | 286                |
| Histoire très-ancienne                              | 287                |
| Bouddha                                             | 289                |
| Feudataires                                         | 291<br>:2          |
| Administration                                      | ib.                |
| Jugements                                           | 292                |
| Famille                                             | 293<br><i>ib</i> . |
| Femmes.                                             | 295                |
| Mœurs,                                              | 297                |
| Chapitre XII. — Religion                            | •                  |
| Vérités primitives                                  | 298                |
| Errcurs                                             | <b>2</b> 99<br>300 |
| Brahmanisme                                         | 304                |
| Cosmogonic.                                         |                    |
| Pouranas,                                           |                    |
| Viction.                                            | ib.                |
| Siva                                                | _ ~                |
| Décsses                                             |                    |
| Surya                                               | il.                |
| Parallèle avec la mythologie classique              |                    |
| Chapitre XIII. — Philosophie indienne               | -                  |
| Philosophie sankya                                  | _                  |
| Yoghis                                              |                    |
| Le Bagavad-Gita                                     |                    |
| Philosophie nyaya                                   |                    |
| Philosophie védants                                 |                    |
| Comparaison avec les Grecs,                         | _                  |
| Philosophic morale                                  | ,                  |
| Autres moralistes                                   | 336                |

| CONTENUES DANS LR PREMIER VOLUME.           | 625          |
|---------------------------------------------|--------------|
|                                             | Pages.       |
| Métaphysique                                | 338          |
| Bouddhisme                                  | 34           |
| Morale de Bouddha                           | 344          |
| Histoire du bouddhisme                      | 348          |
| Chapitre XIV. — Littérature                 | 340<br>ib.   |
| Langue                                      | •            |
| Sanskrit ou sanscrit                        | 349          |
| Alphabet                                    | 35o          |
| Grammaire                                   | ib.          |
| Prakrit,                                    | ib.          |
| Vers                                        | 351          |
| Poésie                                      |              |
| Ramayana                                    |              |
| Mahâ-Bhárata                                | 3 <b>58</b>  |
| Chronologie                                 | 365          |
| Histoires                                   | 368          |
| Musique                                     | <b>36</b> 9  |
| Beaux-arts                                  | 370          |
| Géographie                                  | ib           |
| Inventions                                  | 372          |
|                                             |              |
| ÉGYPTIENS                                   | 374          |
| Chapitre XV. — Sources historiques          | ib.          |
| Chapitre XVI. — Temps antiques              | 3 <b>8</b> 0 |
| Méroé                                       | 385          |
| Manéthé ou Menès                            | 388          |
| Joseph                                      | ib.          |
| Rois pasteurs                               | 38g          |
| Osimandyas                                  | 390          |
| Mœris.                                      | ib.          |
| Chapitre XVII Les Sésostrides               | 391          |
| XVIII <sup>c</sup> dynastie                 | ib.          |
| Aménophis                                   | 392          |
| XIX* dynastie                               | ib.          |
| Sésostris.                                  | ib.          |
| Sésostris II.                               | 394          |
| Chapitre XVIII. — Institutions égyptiennes. | 396          |
| Castes                                      |              |
|                                             | 397          |
| Prêtres                                     | ib.          |
| Guerriers                                   | 398          |
| Rois                                        | 399          |
| Jugement des morts                          | 400          |
| Administration.                             | 401          |
| Juges                                       | 402          |
| Autres castes,                              | 403          |
| Commerce                                    | ib.          |
| Haine des étrangers                         | ib.          |
| Mœurs                                       | 405          |
| Race                                        | 406          |
| T. 1.                                       |              |

|                 | ,                                                                |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|
| Astronom        | nie des Egyptiens                                                |
| -               | des Chaldéens                                                    |
| <del></del> ,   | des Phéniciens                                                   |
| -               | des Indiens                                                      |
| <del></del>     | des Chinois                                                      |
| Astrologi       | e,                                                               |
|                 | iences des Égyptiens                                             |
| •               | lue                                                              |
|                 | e                                                                |
|                 | •••••••••••••••••                                                |
|                 |                                                                  |
|                 |                                                                  |
|                 | re                                                               |
| •               | K. — Religion des Égyptiens                                      |
| _ • • •         | sacerdoce                                                        |
| -               | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                          |
| Hermès          |                                                                  |
|                 | ermétique                                                        |
|                 |                                                                  |
|                 | populaire                                                        |
|                 | sacrés,                                                          |
| lbis            | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                          |
| •               |                                                                  |
| -               |                                                                  |
| •               | XI. — Les hiéroglyphes                                           |
| •               | on de Rosette                                                    |
| 7               | XII. — Des beaux-arts en général, et spécialement dans l'Inde et |
| 0.              | ple                                                              |
|                 | ure.,,                                                           |
| •               | lodytique                                                        |
| •               | opéen                                                            |
|                 |                                                                  |
|                 | ure indienne                                                     |
|                 | pour                                                             |
| -               | ne,                                                              |
|                 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                            |
|                 | époque                                                           |
| -               | i'indra                                                          |
|                 | Leyna                                                            |
| •               | ou <b>er,</b>                                                    |
|                 | •••••••••••••••                                                  |
|                 | rma                                                              |
| . •             |                                                                  |
| •               | nodèle                                                           |
|                 | are égyptienne                                                   |
|                 | D6                                                               |
| <b>Pyramide</b> | <b>36 </b>                                                       |
| •               |                                                                  |

| CONTENUES DANS LE PREMIER VOLUME.                                     | 627             |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                       | Pages.          |
| Colosses                                                              | 476             |
| Chapitre XXIII Rapprochements                                         | 482             |
| PHÉNICIENS                                                            | 486             |
| Chapitre XXIV Histoire et institutions                                | ib.             |
| Gouvernement                                                          | 492             |
| Rois                                                                  | ib.             |
| Religion.                                                             | 496             |
| Baal                                                                  | 498             |
| Astarté ou Astaroth                                                   | ib.             |
| Adonis.                                                               | 499             |
| Melcarth                                                              | 500             |
| Chapitre XXV. — Commerce                                              | ib.             |
| Caravanes                                                             | <b>503</b>      |
| Denrées                                                               | 505             |
| Personnel                                                             | 507             |
| Mariue                                                                | ib.             |
| Routes des caravanes.                                                 | 508             |
| Commerce des Phéniciens.                                              | 509             |
| Colonies                                                              | 513             |
| Colonics                                                              |                 |
| GRÈCE                                                                 | 219             |
| Chapitre XXVI. — Premiers habitants                                   | ib.             |
| Race japétique                                                        | 521             |
| Hellènes                                                              | 529             |
| Éoliens                                                               | <b>530</b>      |
| Doriens                                                               | ib.             |
| loniens                                                               | ib.             |
| Achéens                                                               | ib.             |
| Colonies étrangères                                                   | <b>531</b>      |
| Chapitre XXVII Premières expéditions et organisation civile des Grecs | 534             |
| Religion                                                              | <b>536</b>      |
| Amphictyons                                                           | <b>537</b>      |
| Commerce                                                              | 539             |
| Argonautes                                                            | ib.             |
| Siége de Thèbes                                                       | 540             |
| Épigones                                                              | 54 I            |
| Guerre de Troie,                                                      | 542             |
| Homère                                                                | 546             |
| Rois                                                                  | 549             |
| Prêtres.                                                              | 55o             |
| Lois                                                                  | ib.             |
| Expiation                                                             | 55 s            |
| Mœurs béroïques.                                                      | 55 <sub>2</sub> |
| _                                                                     | 553             |
| Repas                                                                 | ib.             |
| Divertissements                                                       | 554             |
|                                                                       | 555             |
| Métaux                                                                |                 |
| Femines                                                               | 557             |

|                                             | Page             |
|---------------------------------------------|------------------|
| Agriculture, vigne, olivier                 | 55               |
| Édifices                                    | ši               |
| Sculptures                                  | 55               |
| Géographie                                  | 56               |
| Médecine                                    | 56               |
| Chapitre XXVIII. — Des religions en général | 56               |
| Dualité                                     | 56               |
| Sacrifices                                  | ib               |
| Culte de la nature                          | ib               |
| Idolátrie                                   | 56               |
| Symboles et mythes                          | 56               |
| Influence de la civilisation et du climat   | . 57             |
| Groenlandais,                               | 57               |
| Mélanges                                    | 57               |
| Influence des écrivains.                    | 57               |
| Explication de la mythologie                | ib               |
| Morale                                      | 57               |
| Prétres                                     | 5 <sub>7</sub>   |
| Mystères                                    | 5 <sub>7</sub>   |
| Initiations                                 | 58               |
| Oracles.                                    | 58.              |
|                                             | 58 <sub>0</sub>  |
| Chapitre XXIX. — Religion chez les Grecs    | ib               |
| Origines                                    |                  |
| Phrygiens                                   | 5g               |
| Cabires                                     | 59               |
| Dodone                                      | 59(<br><i>ib</i> |
| Éphèse                                      |                  |
| Délos                                       | 597              |
| Chypre                                      | ib<br>ib         |
| Crète                                       |                  |
| Grèce proprement dite                       | 598              |
| Religions modifiées dans la Grèce           | <b>5</b> 99      |
| Vérités primitives                          | 601              |
| Dieux d'Homère et d'Hésiode                 | 602              |
| Culte                                       | 605              |
| Mystères                                    | ib.              |
| Morale                                      | 607              |
| Chapitre XXX. — Les Héraclides              | 610              |
| Dynasties déchues                           | ib.              |
| Républiques                                 | 613              |
| Constitutions                               | ib.              |
| Changements intérieurs                      | 614              |
| Unité nationale                             | ib.              |
| Jeux publics                                | 615              |
| Pythiques                                   | 616              |
| Néméens                                     | ib.              |
| Isthmiques                                  | 617              |
| Olympiques                                  | ib.              |

ib.

• -

.

£.

. .

. 

• 



